

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

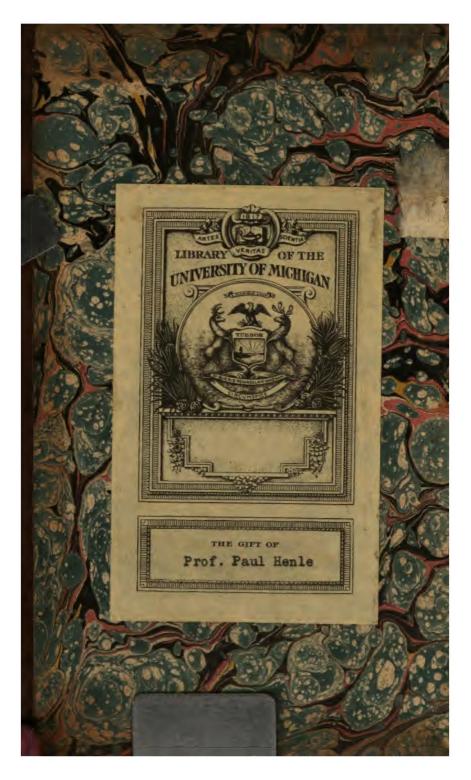

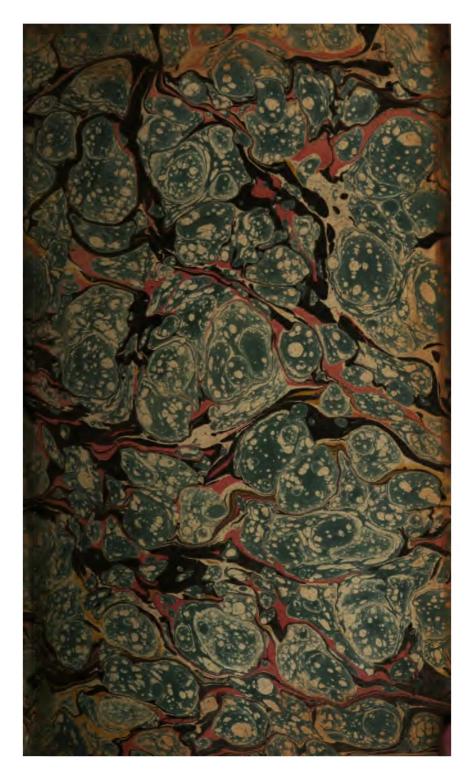

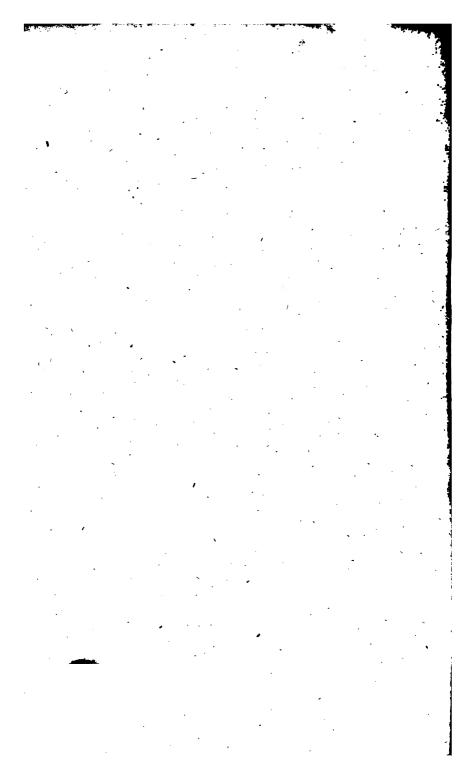

79 ,C49 1804 V.6

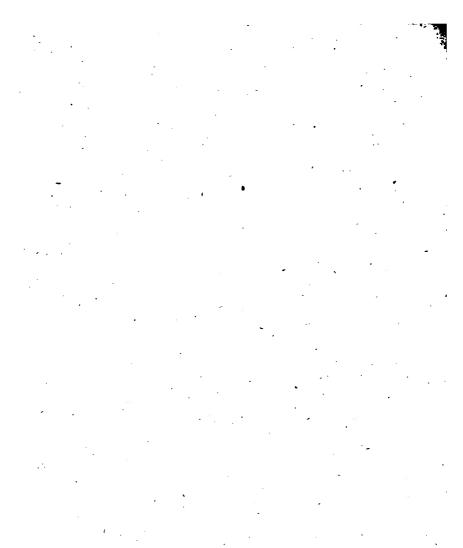

# NOUVEAU DICTIONNAIRE

HISTORIQÜE.

GU = KY

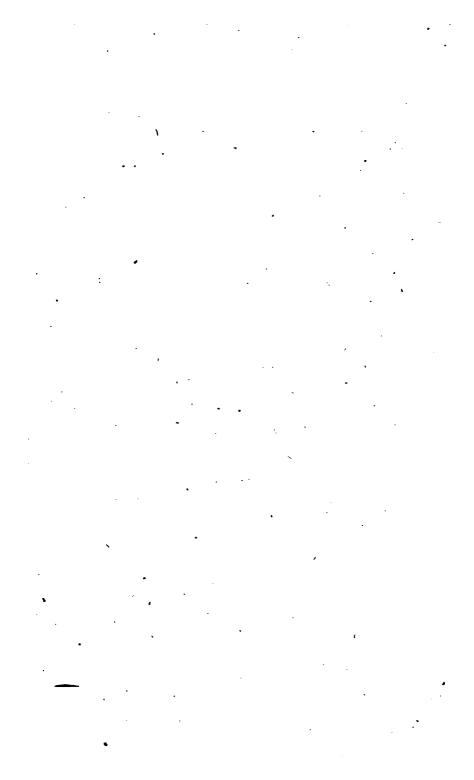

# NOUVEAU DICTIONNAIRE

# HISTORIQUE,

OU

HISTOIRE ABRÉGÉE de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, etc., depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours; dans laquelle on expose avec impartialité ce que les Écrivains les plus judicieux ont pensé sur le caractère, les mœurs et les ouvrages des Hommes célèbres dans tous les genres;

AVEC des Tables chronologiques, pour réduire en corps d'histoire les articles répandus dans ce Dictionnaire.

Par L. M. CHAUDON et F. A. DELANDINE.

Huitième Édition, revue, corrigée et considérablement augmentées

Miki Galba, Otho, Vitellius, nec beneficio, nec injurià cognità.

Tacit. Hist. lib. I. § 1.

TOME SIXIÈME.

A LYON,

Chez Bruyset Ainé et Comp.

An XII - 1884. .

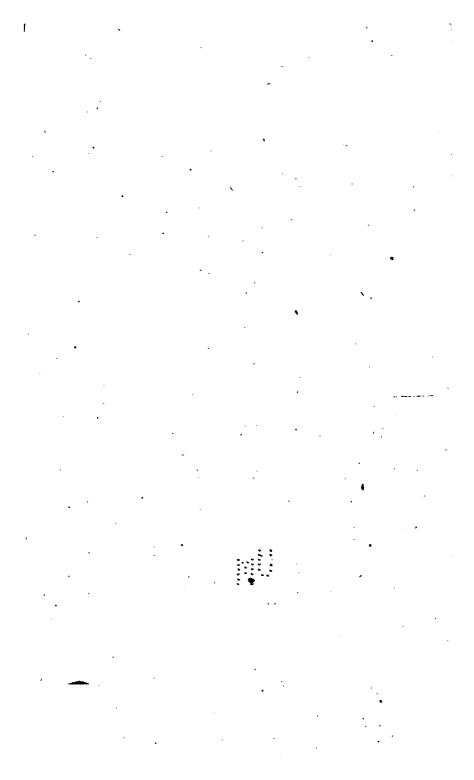

# NOUVEAU

# DICTIONNAIRE

HISTORIQUE.
Ray Paul Hence

1. Gul, fils, non de Lambert, mais d'un autre Gui, duc de Spolette, se sit déclarer roi d'Italie en 889, et couronner empereur d'Allemagne en 891, après la mort de Charles III, dit le Gros. Bérenger, duc de Frioul, prenoit alors le même titre. Les deux compétiteurs s'accordèrent. Ils convincent que Gui auroit la France, et Bérenger l'Italie : mais Gui ayant différé trop longtemps de se rendre en France, y trouva les affaires changées. Il ne tarda pas à se brouiller avec Bérenger, auquel il enleva Pavie, après avoir remporté en 490, deux victoires sanglantes. Cependant son règne ne fut pas heureux. Arnould, fils de Carloman, auquel on avoit décerné la couronne impériale, le chassa . de la Lombardie en 893, et l'o-... bligea de se retirer à Spolette. Gui travailloit à rassembler une armée, lorsqu'une hémorrhagie · l'enleva à ses projets, en 894. Il montra quelques talens, mais encore plus d'ambition.

IL GUI DE CRÊME, cardinal, fut élu antipape l'an 1164, par la faction d'Octavien, auquel il Tome VI.

succéda sous le nom de Pascal III. Appuyé de l'autorité de l'empereur Fréderic I, il continua le schisme contre le pape légitime Alexandre III: mais, après beaucoup de traverses, il mourut misérablement l'an 1168. Le schisme ne finit pas à sa mort.

III. GUI DE SIENNE, étoit un fameux peintre du 13° siècle, dont on a un excellent tableau de la Ste. Vierge tenant l'enfant Jésus entre ses mains. Ce tableau est de l'an 1221.

IV. GUI DE PERPIGNAN, fut ainsi nommé, parce qu'il étoit de cette ville. Il fut général des Carmes en 1318, évêque de Majorque en 1321, puis d'Elne vers 1330, et mourut à Avignon en 1342. Ses principaux ouvrages sont : I. De Concordia Evangelistarum, 1631, in-fol. II. Correctorium Decreti.III.Une Somme des Hérésies, avec leur résutation; Paris, 1528. IV. Des Statuts Synodaux, publies par Baluze à la fin du Marca Hispanica, etc. Ses mœurs le firent autant respecter que ses écrits.

GUI, Templier, Foy. Molar.

GUI d'Arezzo, Voy. I. Are-

GUI DE LUZIGNAN, Voyez LUZIGNAN.

GUI de Foulques, Voyez Clément iv.

GUI, Voy. MEAD, à la fin.

GUI, fils du comte de Leicester, Voyez Leices Jer, vers la fin.

GUI-PAPE, né au château de la Pape près de Lyon, épousa la fille d'Etienne Guillon, jurisconsulte célèbre, né aussi près de Lyon, à Saint-Symphoriend'Ozon, et qui devint président du parlement de Dauphiné. Dès son établissement, Gui-Pape son gendre, y fut reçu conseiller, et employé ensuite par Louis XI dans plusieurs négociations importantes auprès du pape Nicolas V et du roi son père. Gui-Pape sauva à Crest de la fureur du peuple, un Juif accusé de sortilege. Il soutint à Gap les droits du Dauphin, malgré les menaces des envoyés du roi Réné, et il recut en récompense, de Louis XI, l'ordre de se démettre de sa charge. Gui-Pape se retira à la campagne, où il mourut en 1487, à l'âge de 33 ans, après avoir publié plusieurs ouvrages. Le plus connu est intitulé : Decisiones Gratianopolitana. La meilleure édition de ce livre, estimé pour la justesse, la clarté et la méthode, est de Genève, en 1643, in-folio, avec les notes de plusieurs jurisconsultes. Chorier en a donné un abrégé en françois, sous le titre de Jurisprudence de Gui-Pape, Lyon, 1692, in-4.0 On a d'autres livres de Droit de cet écrivain; mais ils sont inférieurs à celui-ci.

I. GUIARD, fanatique qui répandit ses réveries sous Philippe le, Bel. Il se disoit l'Ange de Philadelphie, dont il est parló dans l'Apocalypse. Il fut pris, et répondit en extravagant. On le condamna au feu; il devint plus sage, abjura son fanatisme, et fut enfermé vers l'an 1310, dans une étroite prison, où l'on croit qu'il mourut.

II. GUIARD, (Antoine) Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Saulieu, diocèse d'Autun, en 1692, mort en, 1760, à 68 ans, étoit aussi pieux qu'éclairé. On a de lui: I. Entetiens d'une Dame avec son Directeur, sur les Modes du siècle, in-12. II. Réflexions politiques sur la régie des Bénéfices. III. Dissertations sur l'Honrâire des Messes, 1757, in-12, qui a para sévère à ceux qui reçoivent cet honoraire.

GUIARD, Voy. GUYARD.

I. GUIBERT, antipape, natiz de Parme, chancelier de l'empereur Henri IV, parvint au trône archiépiscopal de Ravenne, ensuite au saint siège de Rome en 1080, quoiqu'il eût été excommunié pour avoir dépouillé son église. Il prit le nom de Clément III, et se rendît maître de Rome par les armes. Après une fortune diverse et une vie scandaleuse, il mourut misérablement en 1100. Cette mort n'éteignit pas le schisme; on élut pape sur pape. Les os de l'antipape Guibert furent deterrés dès que la paix eût été rendue à l'Eglise, et furent jetés dans la rivière.

II. GUIBERT, abbé de Nogent-sous-Coucy, né d'une famille distinguée à Clermont en

Beauvoisis, avoit embrassé la vie monastique à Saint-Germer, et mourut dans son abbaye en 1124. Sa vie avoit été entièrement consacrée à la piété et au travail. Dom Luc d'Achery a publié ses ouvrages en 1651, in-fol. Les principaux sont : I. Une Histoire des premières Croisades, connue sous le titre de Gesta Dei per Francos. On y trouve des faits curieux et vrais, mêlés avec d'autres minutieux ou fabuleux. II. Un Traité des Reliques des Saints, dans lequel il rejette une dent de J. C., conservée à Saint-Médard de Soissons, et qu'il a regardée comme une fausse relique. Il prétend que tous les restes qu'on peut avoir du Sauveur, sont contraires à la foi de la résurrection, qui nous apprend qu'il a pris son corps tout entier. III. Plusieurs autres Traités utiles et curieux, dont on peut voir une notice exacte dans le tome 10° de l'Histoire Littéraire de France. On voit, dans une lettre de Guibert à l'abbé Sigefroi, ce passage remarquable sur la présence réelle : « Si l'Eucharistie n'est qu'une ombre et qu'une figure, nous sommes tombés des ombres de l'ancienne loi en des ombres encore plus vides. » On tronve, dit le Père Longueval, plus d'esprit que de style dans les ouvrages de Guibert, et plus de piété que de discernement et de vraie critique. Du reste, c'est un auteur habile et sensé, mais quelquefois trop prévenu.

III. GUIBERT, (Apolline, comte de) fils d'un gouverneur des Invalides, naquit à Montauban le 12 novembre 1743, et servit avec distinction dans la guerre de 1756, et en Corse au combat de Ponte—Nuovo, qui assura la conquête de cette isle

à la France. Devenu colonel du régiment de Neustrie, et inspecteur général d'infanterie, il chercha à réunir les lauriers des Muses à ceux de Mars. Avec beaucoup d'esprit, une imagination vive, il a souvent des idées plus brillantes que solides, et quelques défauts de goût. Il désira devenir député du Bourbonnois aux Etats généraux; mais ayant éprouvé une vive opposition à son souhait, il en ressentit un chagrin profond, dont il mourut un an après, le 16 mai 1790. Ses ouvrages sont: I. Le Connétable de Bourbon. tragédie jouée à Versailles, et / qui auroit été mieux intitulée, la Mort de Bayard, puisque la pièce finit par les obsèques de ce chevalier François, tandis que le connétable va porter en Espagne les remords de sa rebellion. La pièce est mal conduite, hors des règles de l'art; mais de la magnificence dans une réception de chevalerie, un appareil militaire imposant, de la chaleur dans le style, quoique trop souvent décousu, et plusieurs tirades de beaux vers, lui donnèrent de la réputation dans la plupart des sociétés où elle fut lue. L'auteur, fit des changemens à sa pièce. mais ceux-ci ne réussirent pas : et on ne se rappelle que le mot d'une femme qui répondit à ceux qui lui demandoient ce qu'elle en pensoit : Je la trouve d'un changement affreux. II. Eloge de Catinat. Après un long travail. Guibert concourut par cet écrit au prix d'éloquence de l'académie Françoise, et ne le remporta pas. On le trouva plus historique qu'oratoire, plus scrupuleusement attaché à l'ordre des faits qu'a l'art d'en offrir de brillans tableaux. On y découvre cependant

quelques pensées fortes, des élans de sensibilité, et en général beaucoup d'esprit. III. Eloge de Fréderic, roi de Prusse. On fut surpris de voir que l'auteur, disciple de la philosophie, y faisoit un pompeux éloge de la guerre, en la regardant comme la source de la gloire. IV. Eloge de l'Hôpital, chancelier de France. Cet ouvrage fut imprimé sans permission; il parut sans nom d'auteur, ét portoit des mots pour devise : Ce n'est point aux esclaves à louer les grands Hommes. De la hardiesse dans les idées, une attaque indirecte contre le ministère, une marche rapide, un morceau éloquent où il reproche à la France de souffrir un commissaire Anglois à Dunkerque, plusieurs traits énergiques et heureux, firent le succès de cet écrit. V. Essai général de Tactique, 1772, 2 vol. in-4.º C'est le meilleur ouvrage de Guibert. Il a été loué par les militaires, juges naturels des objets qui y sont traités; cependant îls y ont reconnu le danger de plusieurs projets proposés. Les gens de lettres y applaudirent le Discours préliminaire, plein d'en-thousiasme national et de vues profondes. Voltaire, après l'avoir Îu, adressa à l'auteur l'une de ses pièces fugitives les plus agréables. VI. De l'Ordre mince et de l'Ordre profond. « On trouve dans ce livre, dit Laharpe, une analyse très - bien défaillée de quelques-unes des plus belles opérations de Turenne, de Luxembourg, du roi de Prusse, qui viennent à l'appui de son système. La dernière partie roule sur l'importance dont il est pour la France d'augmenter son état militaire, de manière qu'il soit au niveau des puissances voisines, et'en proportion de ses moyens.

Cette question est très-bien traitée; et dans tout le cours de l'ouvrage, on rencontre des idées saines et justes qui font voir que l'esprit de l'auteur est ici de mesure avec son sujet, ce qui ne lui est pas toujours arrivé quand il a voulu être poëte on orafeur.» VIL Traité de la Force publique. 1790, in-8.º L'auteur y offre les mêmes idées que dans le précédent. Guibert, ne avec des connoissances , de l'esprit et du courage, y réunit trop d'envie d'occuper le public de lui. Il afficha, comme militaire, comme écrivain, des prétentions trop exclusives qui lui firent des ennemis. Son ambition le portant tout à la fois à être à la tête de l'armée, de la littérature, de l'administration, en fit un homme toujours inquiet, rarement heureux.

GUIBOURS, (Pierre) plus connu sous le nom de Père An-SELME, Voyez ANSELME et FOURNY.

I. GUICHARD DEAGEANT,

II. GUICHARD, (Claude de) seigneur d'Arandas et de Tenay . vit le jour à Saint-Rambert en Bugey, où il s'illustra par la fondation du collège du Saint-Esprit. Ses talens l'ayant fait connoître au duc de Savoie, ce prince le nomma son historiographe, et l'éleva ensuite aux places de secrétaire d'état et de grand référendaire. Il mourut en 1607, après avoir public une Traduction de Tite-Live, et un ouvrage curieux et recherché des antiquaires, malgré son style suranné; en voici le titre: Funénérailles, et diverses manières des Anciens d'ensévelir, in-4°, Lyon, de Tournes, 1581.

GUICHARD, (Éléonore) fille d'un receveur des tailles de Normandie, morte d'une maladie de poitrine en 1747, à 28 ans, joignoit aux attraits et aux agrémens de son sexe, des lumières et de l'esprit. C'est pour elle que fut faite la chanson qui commence par ces mots:

### Le connois-tu, ma chère Élienore.

Elle est auteur de plusieurs Chansons, non imprimées, et des Mémoires de Cécile, 1751, 4 vol. in-12: roman dont de la Place n'a été que l'éditeur.

I. GUICHARDIN, en italien GUICCLIRDINI, (François) naquit à Florence le 6 mars 1482, d'une famille noble et ancienne. Après avoir professé le droit, il parut au barreau, et avec un tel éclat. qu'on l'envoya ambassadeur à la cour de Ferdinand, roi d'Aragon. Trois ans après, en 1515, Léon X le prit à son service, et lui donna le gouvernement de Modène et de Reggio. Parme ayant été assiégée, il la défendit avec beaucoup de valeur et de prudence. C'est ainsi du moins qu'il en parle dans son histoire; car, s'il en faut croire Angéli, auteur d'une Histoire de Parme, imprimée en 1591, personne ne montra pendant le siège moins de résolution que lui. Il tenoit toujours ses chevaux tout prêts pour s'enfuir; et il l'auroit fait, si les habitans ne s'étoient efforcés de le rassurer, et n'eussent repoussé vigoureusement l'ennemi. L'historien cité ajoute que lorsqu'il écrivoit, il existoit à Parme quantité de témoins oculaires qui pouvoient déposer de ce fait. Quoi qu'il en soit, après la mort de Léon X, et celle d'Adrien VI, son successeur, Guichardin devint gouverneur de Bologne, sous Clément VII. Le pape *Paul III*, trompé par les ennemis que son zele pour l'exacte observation de la justice lui avoit faits, le priva de ce gouvernement. Guichardin, obligé de retourner dans sa patrie, y vécut en philosophe, en homme de let→ tres et en citoyen, après s'être signalé dans les armes et dans les négociations. Sa mémoire est chère aux gens de lettres, par une Histoire en italien des principaux événemens arrivés depuis 1494 jusqu'en 1532. Son premier dessein avoit été d'imiter César, et de composer les Mémoires de sa vie; mais Jacques Nardi lui conseilla d'étendre son plan; et le croyant incapable d'être intimidé par les censures, ou corrompu par l'espoir des récompenses, il lui proposa de faire l'histoire universelle de son temps. C'est ce que Guichardin exécuta, avec l'applaudissement de la plupart des littérateurs. Les seize premiers livres de son histoire. sont d'une beauté achevée; mais les autres n'en approchent pas. Ses barangues, d'une longueur assommante, sont d'ailleurs écrites, comme l'histoire, d'un style pur et sleuri. On lui reproched'être trop attentif à remarquer jusqu'aux minuties; de prêter trop facilement des motifs honteux et injustes; d'être trop prévenu pour son pays. La vérité ne conduit pas sa plume, lorsqu'il parle des François, contre lesquels il est trop passionné. Le style trop diffus de Guichardin donna occasion à une plaisanterie de Boccalini. Dans ses Raguagli del Parnasso, il feint qu'un citoyen de Lacédémone, ayant dit en trois mots ce qu'il pouvoit dire en deux (ce qui étoit un

crime capital dans cette ville, ou l'on épargnoit avec plus de soin les paroles, que les avares leur argent) fut condamné à lire une fois la Guerre de Pise, écrite par Guichardin. Le criminel lut, avec une sueur mortelle, quelques pages de cette histoire; mais la peine que lui causa la prolixité de ce récit, fut si grande, qu'il courut se jeter aux pieds des juges, et les pria de l'envoyer aux galères, plutôt que de l'obliger à la lecture fatigante de ces discours sans fin, de ces conseils si ennuyeux, et des froides harangues qu'on y fait pour des sujets fort minces, comme sur la prise d'un colombier. « Ces harangues diffuses, qui reviennent à tout moment, sont pour la plupart écrites, dit Niceron d'un style languissant, et n'ont pas toujours assez de rapport au sujet dont il s'agit dans l'Histoire. Il y en a cependent qui ont leur mérite, et l'on a remarqué que les meilleures sont celles que fit Gaston de Foix au camp de Ravennes, et celle que le duc d'Albe prononca devant Charles-Quint, pour l'empêcher de mettre en liberté François I... » Les éditions les plus belles qui aient été faites de l'histoire de Guichardin sur l'original, sont celles de Venise, 11738, en 2 vol. in-folio, et de Londres, 2 vol. in - 4.0 On en publia la même année une traduction à Paris, sous le titre de Londres, en 3 vol. in-4°, par Favre, et revue avec soin par Georgon, avocat au parlement, qui l'enrichit de beaucoup de notes, et d'une présace, dans laquelle il trace en abrégé les principaux traits de la vie et du caractère de Guichardin. L'édition originale de son Histoire, im-

primée à Florence en 1561, infolio et en 2 vol. in-80, est fort chère. En 1755, il a paru une nouvelle édition de cet ouvrage à Fribourg en Brisgaw, en 4 vol. in-40, faite sur le Manuscrit autographe de la bibliothèque Magliabecchi de Florence, qui répare les lacunes que les éditeurs avoient été obligés de faire en cédant aux circonstances. Jean-Baptiste Adriani, ami de Guichardin, et son concitoyen, en a donné la Continuation, en deux vol. in - 4.º Cet homme illustre mourut au mois de mai 1540, à 58 ans. Il aimoit si fort l'étude, qu'il passoit des jours entiers sans manger et sans dormir. Quoiqu'il fût naturellement emporté, il parloit avec beaucoup de circonspection, et il ne se permettoit jamais la plaisanterie, lorsqu'on traitoit devant lui de choses importantes. Il avoit un grand fonds de religion, de probité, de zèle pour le bien public. Charles-Quint lui donna des marques d'une estime particulière. Les officiers de sa cour s'étant plaints de ce qu'il leur refusoit audience, tandis qu'il entretenoit Guichardin pendant des heures entières : Dans un instant, leur répondit le prince, je puis créer cent Grands; mais dans vingt ans, je ne saurois faire un Guichardin... Jacques Corbinelli, Florentin, tira de l'Histoire de son compatriote des Avis et Conseils en matière d'Etat, 1525, Anvers, in-4°; traduits en françois, Paris , 1577 , in–8.º Ce recueil plein de maximes de politique, prouve que Guichardin joignoit à l'expérience du gouvernement les connoissances historiques, qui suppléent quelquefois à cette expérience.

II. GUICHARDIN, (Louis) neveu du précédent, naquit à Florence vers 1523, et alla se fixer dans les Pays-Bas. Ayant conseille au duc d'Albe d'abolir le carème, pour ramener plus facilement les Protestans, ce seigneur le fit mettre en prison, non à cause de cette opinion, mais parce qu'il l'avoit mise par écrit. C'est à Anvers que Guichardin mourut en 1589, à 66 ans. Nous avons de lui : I. Une Description des Pays-Bas, infolio, 1587, en italien, et traduite en françois par Belleforêt, avec un grand nombre de figures. Elle est savante et curieuse. L'auteur n'avoit rien oublié pour s'instruire; il s'étoit transporté sur tous les lieux qu'il décrit. La version françoise fut publiée en 1612, in-fol. II Raccolta di Detti e Fatti notabili, 1581, in-8.º III. Hore di recreazione . 1600, in-12; ce dernier a été traduit en françois par Belleforet, 1576, in-16, sous le titre d'Heures de récréation, et Après-Dinées de L. Guichardin. IV. Des Mémoires sur ce qui s'est passé en Europe, depuis \*530 jusqu'en 1560, Anvers, 1565, in-4.º Il y blâme les impositions du duc d'Albc. Il fut aiguillonné par la gloire qu'avoit acquise son oncle, et l'il n'eut pas ses talens, il l'égala par ses connoissances.

I. GUICHE, (Jean-François de la) comte de la Palice, sei-gneur de Saint-Géran, et ma-réchal de France, d'une famille noble et ancienne, se signala en diverses occasions sous les rois Henri IV et Louis XIII. Il ent beaucoup de part aux affaires de son temps, et mourut à la Palice en Bourbonnois en 1632,

à 63 ans. Il étoit neveu de Philibert DE LA GUICHE, maître de l'artillerie sous Henri IV, qui, à la journée d'Ivri, fit faire quatre décharges, avant que les ennemis eussent pu tirer un coup de canon. Le maréchal de la Guiche obtint le bâton par le crédit du duc de Luynes. Il servit avec distinction aux siéges qui se firent en 1621 en 1622. Il passoit pour avoir plus de bravoure que de talent. - Le petit-fils de ce maréchal, Bernard de LA Gui-CHE, fut soustrait au moment de sa naissance , et eut un procès fameux à soutenir pour être réintégré dans son état, par arrêts de 1663 et 1666. Il mourut en 1646, ne laissant qu'une fille, religieuse. Il étoit lieutenant général, et avoit été chargé de plusieurs ambassades.

II. GUICHE, (Diane, dite CORISANDE D'ANDOUINS, VEHVC de Philibert de Grammont, dit le comte de ) étoit fille d'un gentilhomme, nommé d'Andouins, connu par sa bravoure. Ses charmes lui firent donner le nom de Belle Corisande. Elle étoit encore fort jeune, lorsqu'elle épousà, en 1567, le comte de Guiche, gouverneur de Bayonne, mort au siège de la Fère en 1580. Demeurée veuve à l'age de 26 ans, et ayant toute sa beauté, elle plut à Henri, roi de Navarre, si connu depuis sous le nom de Henri IV, qui l'aima éperdument pendant quelques années. En 1586, il se déroba de son camp pour aller offrir à Corisande, en chevalier errant, quelques drapeaux pris devant Castels, dont le maréchal de Matignon fut obligé de lever le siége. La passion du roi de Navarre s'enflammant tous les jours,

il résolut d'épouser la comtesse de Guiche. Il demanda à d'Aubigné son sentiment sur ce mariage, en lui citant l'exemple de plusieurs princes, qui avoient donné la main à leurs sujettes. « Sire, lui répondit d'Aubigné, les princes que vous citez, jouissoient tranquillement de leurs états, et vous combattez pour avoir le vôtre. Le duc d'Alençon est mort; vous n'avez plus qu'un pas pour monter sur le trône. Si vous devenez l'époux de votre maîtresse, vous vous le fermez pour jamais. Vous devez aux François de grandes vertus et de belles actions. Ce n'est qu'après avoir subjugué leur cœur et gagné Jeur estime, que vous pourrez former un hymen qui aujourd'hui ne feroit que vous avilir à leurs yeux. » Henri profita du conseil de ce fidelle et sincère serviteur, et se dégoûta peu à peu de sa maîtresse. Elle mourut en 162... laissant, du comte de Guiche, Antoine de Grammont, IIe du nom, et une fille, nommée Catherine, qui épousa le comte de Lauzun, François-Nompar de Caumont. Sa figure ne s'étoit pas soutenue; et Sully dit: " Qu'elle avoit honte qu'on dît que le roi l'avoit aimée, sur-tout depuis que sa laideur éloignoit ceux qui auroient pu la consoler de l'inconstance de Henri. » On a plusieurs des lettres que Henri IV lui écrivoit, dans l'ouvrage intitulé : L'Esprit d'Henri IV, 1775, in-8.º

GUICHENON, ((Samuel) avocat à Bourg-en-Bresse, natif de Mâçon, mourut le 8 septembre 1664, à 57 ans, après avoir été marié trois fois. Sa première femme étoit une riche yeuve, qui lui donna le moyen

de cultiver la science qui lui plairoit le plus. Il s'attacha à l'histoire et aux recherches généalogiques, et il devint l'un des historiens les plus judicieux du xviie siècle. Le duc de Savoie lui donna le titre de son historiographe, avec une pension. On a de Guichenon : I. L'Histoire Généalogique de la Maison de Savoie, in-fol., 1660, Lyon 2 vol., savante et exacte. La duchesse de Savoie, Christine de France, à laquelle il présenta cet ouvrage, lui fit présent d'une croix et d'une bague, estimées chacune six mille livres. Elle récompensoit le travail de l'auteur, et non son sty'., qui est lourd et peu correct. II. L'Histoire de Bresse et de Bugey, in-fol.; Lyon, 1650. Cet ouvrage, devenu rare, mérite le même éloge que le précédent. Il y en avoit un exemplaire dans la bibliothèque des Augustins du faubourg de la Guillotière à Lyon, où l'on trouvoit, en manuscrit, des choses curieuses sur les familles. III. Bibliotheca Sebusiana, in-40, 1660. C'est un recueil des actes et des titres les plus curieux de la province de Bresse et de Bugey.

GUIDALOTI, (Diomède) savant de Bologne, vivoit au milieu du 16<sup>e</sup> siècle. Il a publié d'assez bons commentaires sur plusieurs poêtes latins, et entre autres sur les Éclogues de Némésien. Bologne, 1554, in-fola Ce commentaire a été réimprimé dans la collection des Poetæ latini rei venaticæ Scriptores.

GUIDE, (Le) ou Guide Rent, peintre Bolonois, ne en 1575, étoit fils d'un joueur de flûte. Son père lui fit apprendre à toucher du clayecin; mais la

0

musique avoit moins de charmes pour lui que le dessin. On le mit chez Denys Calvart, peintre Flamand: il passa ensuite sous la discipline des Caraches, et ne fut pas long-temps sans se distinguer par ses ouvrages. La jalousie que les meilleurs peintres concurent contre lui, étoit une preuve de l'excellence de ses talens. Le Caravage s'oublia même au point de le frapper au visage. Si son pinceau lui fit des envieux, il lui procura aussi des protecteurs. Le pape Paul V, qui prenoit un plaisir singulier à le voir peindre, lui donna un carrosse avec une forte pension. Le prince Jean-Charles de Toscane lui sit présent d'une chaîne d'or, de sa médaille, et de 60 pistoles, pour une tête d'Hercule qu'il avoit peinte en moins de deux houres. Sa facilité étoit prodigieuse. Il auroit fini ses jours, comblé de biens et d'honneurs; mais le jeu le détournoit du travail, et lui enlevoit dans un instant tous les fruits de son application. Réduit à l'indigence par cette folle et malheureuse passion, il ne peignit plus que pour vivre, et peignit mal, parce qu'il le fit avec trop de rapidité. Il eut la douleur de voir dans sa vieillesse ses tableaux négligés par les connoisseurs. Poursuivi par ses créaneiers, et abandonné par ses prétendus amis, il mourut de chagrin à Bologne en 1641, à 67 ans. Le Guide étoit jaloux qu'on lui rendît beaucoup d'honneurs comme peintre; en cette qualité, il étoit sier et superbe. Sur ce qu'on lui reprochoit qu'il ne faisoit pas sa cour au cardinal-Légat de Bologne, il repondit : je ne troquerois pas mon pinceau contre sa barrette. Il ne rendoit aucune visite aux grands. Quand

ils viennent me voir, disoit-il, ils recherchent mon art et non ma personne. Il travailloit avec un certain cérémonial : il étoit pour lors habillé magnifiquement; ses élèves, rangés autour de lui en silence, préparoient sa palette, nettoyoient ses pinceaux, et le servoient. Il ne mettoit point de prix à ses tableaux; c'étoit un honoraire, et non une récompense qu'il recevoit. Hors de son atelier, il étoit modeste, homme de société, ami tendre et généreux. Ennemi de la galanterie, quoiqu'il eût la physionomie la plus agréable, il ne restoit jamais seul avec les femmes qui lui servoient de modèle. Il aimoit à occuper des appartemens vastes, qu'il ne meubloit que des choses absolument nécessaires. On vient voir chez moi, disoit-il, des tableaux et non des tapisseries. Les dettes qu'il avoit contractées à Rome, . l'ayant obligé de quitter cette ville, le cardinal-Légat de Bologne, le menaca de le faire arrêter, s'il n'y retournoit. Un gentilhomme témoin de cette menace, dit au Légat : S'il faut des chaînes au Guide, elles doivent être d'or. Il se rendit, et Paul V le combla de bontés. Ses principaux ouvrages sont en Italie; il y en avoit plusieurs en France, dans le cabinet du roi, et au palais royal. On remarque dans tous un pinceau léger et coulant, une touche gracieuse et spirituelle, un dessin correct, des carnations si fraîches, qu'on semble y voir circulér le sang. Ses têtes surtout sont admirables. Ce peintre allia la douceur et la force. Ses dessins sont marqués au même coin que ses tableaux. On a beaucoup gravé d'après lui.

' I. GUIDI, (Charles-Alexandre) né à Pavie en 1650, mort à Frescati en 1712, à 63 ans, est regardé en Italie comme le restaurateur de la poésie lyrique. Le duc de Parme, le pape Clément XI, la reine Christine de Suède, applaudirent à ses talens et les employèrent. Cette princesse, voulant célébrer l'avénement de Jacques II au trône d'Angleterre, le chargea de composer la pièce qu'elle vouloit faire mettre en musique. Christine fournit l'idée de ce morceau. qui, sans être un chef-d'œuvre, offre des beautés, et y ajouta même quelques vers de sa façon, qui ne furent pas, les plus applaudis. La nature n'avoit pas favorisé Guidi des avantages extérieurs de la figure; mais sa laideur étoit compensée par les qualités de son esprit et par les charmes de son caractère. Il étoit ennemi de la satire, et le jugement présidoit à ses discours. On a de lui : I. Les Homélies de Clément XI, son bienfaiteur, imitées en vers. Cette traduction est fort libre, et il falloit qu'elle le fût pour se faire lire. Elle parut en 1712. II. Plusieurs Poésies Lyriques; Rome, 1704, in-4°: très-estimées pour la douceur et la facilité de la versification. III. La pastorale d'Endymion, publiée en 1726, avec sa Vie par Crescimbeni, in-12. Ce fut la reine Christine qui donna le dessein de cette espèce de pastorale, et qui en fournit même quelques vers qu'on a distingués par des guillemets.

II. GUIDI, (Louis) prêtre savant et vertueux, mort le 7 janvier 1779, s'étoit consacré pendant 30 ans à l'instruction de la jeunesse dans la congrégation de l'Oratoire. Ayant quitté ce corps, il composa divers ouvrages dont les plus connus sont : I. Entretiens philosophiques sur la Religion, 3 vol. II. L'Amedes Bêtes, in-12, 1783. L'auteur y embrasse le système de Descartes. Ces deux ouvrages, qui sont en forme de dialogue. prouvent que l'auteur étoit né avec beaucoup d'esprit, et que l'étude lui avoit procuré des connoissances variées. Le style en est vif, pressé et naturel. III. Il traduisit de l'Italien le traité de la véritable Dévotion, de Muratori. IV. Lettres contenant le Journal d'un Voyage fait à Rome en 1773; Paris, 1783, 2 volin - 12. Elles offrent quelques observations nouvelles, et l'au→ teur juge en général avec impartialité.

GUIDICCIONE, (Jean) né à Lucques, s'attacha au cardinal Farnèse, qui prit la tiare, sous le nom de Climent VII, en 1524. Guidiccione étoit déjà évêque de Fossombrene; mais le pape le sit gouverneur de Rome, nonce auprès de Charles V, et successivement gouverneur de la Romagne et de la Marche-d'Ancone. Il mourut au mois d'Août 1541, dans sa soixante-unième année. On a de lui : I. Orazione alla Republica di Lucca, in-8.º Firenze, 1568. II. Rime; Bergame, 1753, in-80; ces poésies sont estimées.

GUIDON, Voyez Leicester, vers la fin.

GUIDOTTI, (Paul) bon peintre, sculpteur passable, et médiocre architecte, né à Lucques en 1569, et mort en 1629, à 60 ans, avoit reçu de la nature un génie ardent et insatiable de

connoissances. Tout étoit de son ressort, musique, poésie, mathématiques, astrologie, jurisprudence. Sa curiosité pour l'anatomie étoit plus raisonnable, puisque cette étude peut contribuer à la perfection du dessin; mais, extrême en tout, il la portoit à l'excès. Il alloit la nuit exhumer des cadavres, pour les transporter dans des lieux écartés. et étudier ce qui ponvoit lui être ntile. Il se distingua par une singularité d'un autre genre, et qui mit le scean à sa réputation d'homme extraordinaire en tout. In imagina de se faire des ailes et de voler; ces ailes étoient fabriquées de baleine, recouvertes de plumes, et adaptées au corps par dessous les bras. Après quelques expériences secrètes, il voulut en faire l'essai public à Lucques. Il prit son vol d'un lieu élevé de la ville, et se soutint assez bien jusqu'à la distance d'un quart de mille, au bout de laquelle ses ailes le laisserent tomber sur un toît qu'il enfonça, et de la dans une chambre, avec une cuisse cassée.

GUIELME ou GUILLELME, (Jean) jeune homme d'une profonde érudition, natif de Lubeck, mourut en 1584, à Bourges, où il étoit allé pour entendre Cujas. On a de lui: Questiones Plautinæ, et d'autres ouvrages, dont Juste-Lipse, de Thou et les autres savans font de grands éloges.

GUIENNE, (Ducs de) Voy. Louis X, nº xv.... et VI. Guil-Laume.

GUIET, Voyez GUYET.

GUIGNARD, (Jean) Jésuite, natif de Chartres, étoit bibliothécaire du collège de Clermont, lorsque Jean Châtel, élève des Jésuites, porta ses mains parricides sur Henri IV. Ce malheureux ayant avoué qu'il avoit souvent entendu dire chez ces religieux, qu'il étoit permis de tuer un prince hérétique, le parlement envoya des commissaires pour faire la visite de leurs papiers. On trouva dans un manuscrit de Guignard ces paroles, écrites de sa propre main : « Ni Henri III, ni Henri IV, ni la Reine Elizabeth, ni le Roi de Suède, ni l'électeur de Saxe, ne sont de véritables Rois.... Henri III est un Sardanapale, le Béarnois un Renard, Elizabeth une Louve, le Roi de Suède un Griffon, l'Electeur de Saxe un Porc.... Jacques Clément a fait un acte héroïque, inspiré par le Saint-Esprit.... Si on peut guerroyer le Béarnois, qu'on le guerroye; si on ne peut le guerroyer, qu'on le sasse mourir. » Il est bien etrange que Guignard n'eût pas brûlé cet écrit, dans le moment qu'il apprit l'attentat de Châtel. Les troubles avoient enfanté des libelles et une curiosité indiscrète, ou un reste de fanatisme les conservoit. Quoi qu'il en soit, on arrêta Guignard; on travailla avec chaleur à son procès, et il fut condamné à être pendu et brûlé. Cette sentence fut exécutée le 7 janv. 1595. Quand il fit amende honorable, il ne voulut jamais convenir qu'il se fût rendu coupable envers le roi. « Comment auroit-il donc pu l'offenser davantage, dit un homme d'esprit, qu'en écrivant qu'il falloit le tuer, à moins qu'il ne l'eût tué lui-même?» Guignard s'excusoit, en disant que l'écrit pour lequel on l'avoit arrêté, étoit composé avant la réduction de Paris, et avant le

pardon général accordé par le roi; que depuis ce pardon, il avoit toujours pensé qu'il falloit prier Dieu pour lui, et qu'il ne l'avoit jamais oublié au Memento de la Messe. Il est certain qu'en condamnant ce Jésuite au feu. on le traita avec toute la rigueur de la justice; mais cette rigueur étoit-elle nécessaire? Plusieurs écrivains ont pensé que oui; qu'il falloit un exemple pour intimider les fanatiques qui aurojent pu abuser de la doctrine abominable du régicide, trop en vogue alors. Un écrivain, Du Port du Tertre, dit que les Jésuites n'étoient pas plus les auteurs de cette doctrine, que d'autres ecclésiastiques du royaume; et il a raison. Mais les Jésuites paroissoient plus dangereux que les autres, parce qu'ils étoient plus souples, plus savans, plus hommes d'esprit; parce qu'ils élevoient la jeunesse, et qu'ils dirigeoient les consciences. Voy. VI. CHATEL.

GUIGNES, (Joseph de) né à Pontoise le 19 octobre 1721, mort à Paris en 1800, étudia sous le célèbre Etienne Fourmont les langues orientales. Il fut nommé interprète du roi en 1741, et membre de l'académie des Belles-Lettres en 1753. Il s'appliqua particulièrement à la connoissance des caractères chinois, et en les comparant avec les langues anciennes, il crut découvrir qu'ils n'étoient que des espèces de monogrammes formés de trois lettres égyptiennes, et il en conclut que la Chine avoit d'abord été peuplée par une colonie d'Egyptiens. Avant lui, Huet, Kircher et Moiran l'avoient pensé de même; cependant d'antres, savans, tels que Deshauteraies, de Paw, et les missionnaires de la Chine ont réfuté cette opinion. De Guignes a travaillé pendant trente-cing ans au . Journal des Savans, et a enrichi cet ouvrage périodique, ainsi que les Mémoires de l'académie des Belles-Lettres, d'une foule d'articles et d'écrits remplis d'érudition, de vues neuves, et d'une critique judicieuse. Ce fut lui qui découvrit les poinçons et matrices de caractères orientaux, que Savary de Bréves, ambassadeur de Henri IV à Constantinople, avoit apportés en France. Ces poincons s'étoient égarés et tellement embrouillés, qu'il n'y eût que de Guignes qui pût les remettre en ordre. Ces caractères offrent une suite arabe, turque, persane, syrienne, arménienne, hébraïque et chinoise; lui-même apprit aux ouvriers à s'en servir. Ce savant estimable, sans fortune comme sans ambition, passa sa vie au milieu des livres, des manuscrits, et des soins de l'amitié. La révolution le réduisit presque à l'indigence, à l'âge de 80 ans, mais il conserva sa tranquillité d'ame, son désintéressement et son indépendance, qui ne lui permit d'accepter aucun secours. Grosley, son confrère à l'académic, avec lequel il avoit peu de relation, lui fit cependant un legs dans son testament, en ces termes » « Edifié de la manière dont M. de Guignes cultive les lettres, sans forfanterie, sans intrigue, sans prétention à la fortune, je lègue à lui, ou à ses enfans s'il me prédécédoit, la somme de trois mille livres. ». La liste de ses écrits est considérable. On lui doit : I. Abrégé de la Vie d'Etienne Fourmont, avec la notice de ses ouvrages, 1747, in-4.º II. Histoire genérale des Huns, des Turcs, des

Mogols, et des autres Tartares occidentaux, 1758, 5 vol. in-4.0 Cet ouvrage coûta un travail prodigieux à son auteur; il en puisa les faits dans une foule de manuscrits dont il apprit la langue; on y trouve des éclaircissemens utiles sur l'histoire du Califat, et sur celle des Croisades: mais on lui reproche un peu de sécheresse, compagne ordinaire d'une trop grande érudition. III. Mémoire, dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne, 1759, in-12. IV. Le Chou-King, 1770, in-4.º Le P. Gaubil a publié la traduction de ce livre sacré des Chinois; mais de Guignes l'a revue et l'a accompagnée de remarques et d'une notice de l'Yking. V. L'Art militaire des Chinois, in-4.º Cet ouvrage traduit du Chinois par le P. Amiot, a de même cté corrigé par de Guignes. VI. Essai historique sur la typographie orientale et grecque, 1787, in-4.º Il est plein de recherches et d'anecdotes curieuses. VII. Principes de composition typographique, pour diriger un com--positeur, dans l'usage des caractères orientaux, 1790, in-4.0 VIII. Vingt-neuf Mémoires dans l'académie des Inscriptions. Ils ont pour objets la littérature, la philosophie et la navigation des Chinois, le monument de Sigenfou, le tombeau de Sardanapale, les croisades, le moyen de parvenir à la lecture et à l'intelligence des hiéroglyphes égyptiens, etc. IX. Notices d'ouvrages arabes. Elles sont insérées dans ·le recueil des manuscrits de la bibliothèque nationale, et sont aussi intéressantes que bien écrites.

GUIGNON, (Jean-Pierre) musicien, né à Turin en 1702,

mort à Versailles en 1774, fut reçu en 1733 à la musique du roi, et devint l'émule du fameux le Clair pour le violon.

GUIGUE, cinquième général des Chartreux, naquit dans le 11º siècle, au château de Saint-Romain en Dauphiné, d'où il avoit pris son surnom. Il gouverna son ordre pendant près de trente ans, avec beaucoup d'attention et de vigilance. Il s'acquit dans cet emploi une autorité et une réputation supérieures à celles de ses prédécesseurs. Elles étoient le prix d'une grande piété, jointe à la science des lettres, à une mémoire sûre, et une éloquence forte. Il écrivit la Vie de saint Hugue, évêque de Grenoble. son contemporain: ce n'est pas le plus célèbre de ses ouvrages. Il profita des lumières qu'il avoit puisées dans l'étude des Lettres divines, de l'autorité qu'il avoit acquise parmi, ses religieux, et de la condescendance qu'il devoit à St. Hugue, pour rédiger les coutumes et les statuts de son ordre. Cet ouvrage, imprimé à Basle en 1510, in-folio, reimprime en 1703, aussi in-folio, est extrêmement rare. Il y a cinq parties, dont la cinquième, qui renferme les priviléges de l'ordre, manque quelquefois. Il est intitulé : Statuta Ordinis Carthusiensis. On voit par cet ouvrage, que, quelque édifiante que soit encore aujourd'hui la vie de ces pieux solitaires, elle étoit bien plus austère autrefois. Comme il prouve que les Chartreux n'étoient pas anciennement exempts de l'ordinaire, ils suppriment tous les exemplaires qui tombent sous leurs mains; c'est ce qui rend ce livre si cher et si peu commun. Guigue a encore composé des Méditations, Munich, 1685, in-12, et dans la Bibliothèque des Pères.

GUIJON , (Jacques) avocat au parlement de Dijon, né à Autun en 1542, mort dans la meme ville en 1625, à 83 ans, cultiva avec succès la poésie latine. Ses Œuvres ont été recueillies avec celles de ses trois frères, André, Hugue et Jean, par de la Mare, conseiller au parlement de Dijon, 1658, in - 4.º Son frère André étoit mort en 1631, Hugue en 1622, et Jean en 1605. On fait cas de sa Traduction en vers latins de l'ouvrage de Denys de Carax. (Voyez DENYS, no XV.) Elle est aussi exacte qu'une version en vers peut l'être.

GUILBERT, (Pierre) clerc tonsuré, ancien précepteur des pages du roi, publia les Mémoires historiques et chronologiques de Port-Royal, troisième partie de 1668 à 1752, Utrecht, 1755, 7 vol. in-12; et la première partie du même, depuis l'origine jusqu'en 1632, 2 vol. 1758 : la deuxième n'a pas été imprimée. C'est un ouvrage minutieux, dans lequel les choses intéressantes se trouvent noyées dans un amas de circonstances inutiles. Il y a pourtant quelques faits bien discutés. On a encore de lui : I. Jésus au Calvaire, 1731, in-16. II. La Traduction de l'Amour Pénitent, 3 vol. in-12. III. Une Description de Fontainebleau, 1731, 2 vol. in - 12. Il mourut le 20 octobre 1759, à 62 ans. C'étoit un homme qui faisoit ses délices de la retraite, de la prière et de l'étude.

GUHLLAIN, (Simon) sculpteur Parisien, mort dans sa patrie en 1658, à 77 ans, sut recteur de l'académie de peinture et de sculpture. Les bas-reliess et les figures de bronze élevées à la mémoire de Louis XIII, dans l'angle du Pont—au—Change de Paris, les figures des niches du portail de la Sorbonne, et celles qui ornoient le maître—autel des Minimes de la Place—Royale, faisoient beaucoup d'honneur à son ciseau.

GUILLANDINO, (Melchior) medecin, né à Konisberg en Prusse, sit des voyages en Asie et en Afrique pour satisfaire sa curiosité, et se perfectionner dans la botanique. Il fut pris dans une de ses courses par des pirates, et mené à Alger, où il servit sur les galères. Ayant obtenu sa liberté par le crédit de Fallope, qui paya sa rançon, il se rendit à Padoue auprès de son bienfaiteur, et son habileté lui procura la place de démonstrateur des plantes. Il mourut dans cette ville en 1589, extrêmement âgé. On a de lui divers ouvrages; mais il est connu principalement par un in-40, imprimé à Venise en 1572, et ensuite à Ambergen 1613, sous ce titre: Papyrus. C'est un commentaire, savant et plein de recherches, des trois chapitres de Pline sur cette plante d'Egypte, qui fournissoit la matière du papier des anciens. Kirchmayer, dans sa dissertation philosophique De Papyro veterum, imprimée à Wittemberg en 1666, n'a fait que donner un extrait de Guillandino. Son traité De stirpium aliquot nominibus vetustis ac novis, Basle 1657, in - 40, est curieux.

GUILLARD, (Charlotte)
épousa successivement Rembolt

et Chevalon, tous les deux imprimeurs, qui lui apprirent l'art typographique. Etant restéeveuve assez jeune, elle continua à diriger l'imprimerie avec beaucoupd'intelligence. Les éditions qu'elle publia sont recherchées, sur-tout sa Bible latine, avec les notes de Jean Benedicti, et un St. Grégoire, en deux volumes, si correct, que l'errata n'est que de trois fautes.

I. GUILLAUME Ier, le Conquérant, fils naturel de Robert I, duc de Normandie, et d'Arlette, fille d'un pelletier de Falaise, naquit dans cette ville en 1024. Il régnoit paisiblement en Normandie, après avoir disputé son héritage avec ses parens, lorsque Edouard le Confesseur, roi d'Angleterre, l'appela au trône par son testament. Il passa dans cette isle en 1066, avec une flotte nombreuse, pour prendre possession de son royaume. Lorsque toutes les troupes furent débarquees, il fit brûler ses vaisseaux, et dit à son armée, en lui montrant l'Angleterre : Voilà votre patrie. Les Anglois avoient déféré la couronne à Harold, le plus grand seigneur du pays, qui tint tête à Guillaume. La bataille de Hastings décida du sort des deux concurrens. Harold y fut tué avec ses deux frères, et cinquante mille Anglois. Le vainqueur fut couronné solennellement à Londres, après quelques antres avantages qui lui méritè-. rent le surnom de Conquérant. Guillaume sut gouverner comme il avoit su combattre. Plusieurs révoltes étouffées, les irruptions. des Danois rendues inutiles, des lois rigoureuses durement exécutées, tels furent les événemens principaux de son règne. Anciens

Bretons, Danois, Anglo-Saxons, tous furent confondus dans le même esclavage. Les révoltes continuelles de ses sujets lui firent penser qu'il valoit mieux les gouverner avec l'épée qu'avec le sceptre. Il anéantit leurs priviléges; il s'appropria leurs biens. pour lui, ou pour ceux qui avoient vaincu avec lui: il leur donna non - seulement d'autres lois, mais une autre langue. Il ordonna qu'on plaidat en Normand; et depuis lui tous les actes furent expédiés en cette langue. jusqu'à Edouard III. C'étoit un idiome barbare, mêlé de Francois et de Danois, qui n'avoit aucun avantage sur celui qu'on parloit en Angleterre. On prétend qu'il traita non-seulement la nation vaincue avec dureté mais qu'il affectoit encore des caprices tyranniques. On en donne pour exemple la loi du Couvrefeu, par laquelle il falloit, au son de la cloche, éteindre le feu dans chaque maison, à huit heures du soir. Mais cette loi, bien loin d'être tyrannique, n'est qu'un ancien réglement de police, établi dans toutes les villes du Nord: il a été long-temps en usage dans les cloîtres. Les maisons étoient bâties de bois et couvertes de chaume; et la crainte du feu étoit un objet des plus importans de la police générale. Il fit faire le dénombrement des biens de tous ses sujets. Toute l'Angleterre fut décrite sur deux livres, nommés le petit et le grand livre du jour du jugement. Ces registres furent placés dans la chambre du trésor royal, pour y être consultés dans les occasions où l'on pourroit en avoir besoin, c'est - à - dire, suivant l'expression de Polydore Virgile, lorsqu'on voudroit savoir com

bien de laine on pourroit encore ôter aux brebis Angloises. Il est constant que Guillaume sit la gloire et la sureté de l'Angleterre par ses armes et par ses lois. Des citadelles furent bâties dans différens endrotts; la tour de Londres, commencée par son ordre, fut achevée en 1078. Inconnus ou méprisés jusqu'alors dans l'Europe, les Anglois commencèrent à y jouer un grand rôle par leurs lumières, par leur puissance, par leur commerce et par leurs conquêtes. Guillaume, devenu valétudinaire, quitta l'Angleterre pour aller faire diète en Normandie. Il étoit à Rouen, tàchant de diminuer par les remèdes et l'exercice , l'embonpoint qui l'incommodoit, lorsqu'il apprit que Philippe I, roi de France, avoit demandé quand il releveroit de ses couches. Le Normand lui fit répondre : « que cela ne tarderoit pas, et qu'au jour de sa sortie, il iroit lui rendre visite avec dix mille lances en forme de chandelles. » En effet, dès qu'il put se tenir à cheval, il désola le Vexin Francois, et brûla Mantes; vengeant ainsi, par des exécutions barbares, une mauvaise plaisanterie. Il vint jusqu'à Paris, ravageant tout sur son passage; mais étant tombé de cheval en sautant un fossé auprès de Mantes, il mourut à Rouen de cette chûte, le 10 septembre 1087, à 63 ans, après avoir possédé la Normandie près de cinquante-deux ans, et l'Angleterre vingt-un, regardé comme un grand capitaine, un bon politique, un roi vigilant, mais trop sévère. Il ne travailla pas à se faire aimer, et c'est à quoi un conquérant ne réussit guères. « Guillaume, dit le P. Longueval, étoit d'une fort

grande taille et fort gros. Il avoit le visage plein et rouge, le regard farouche et terrible, surtout lorsqu'il étoit en colère. Maître absolu de tout, excepté de ses passions, il ne pouvoit se contrefaire, et lorsqu'il étoit irrité contre quelqu'un, son visage étoit le fidelle interprète de son cœur. Quant à la religion, quoiqu'il n'en suivît pas toujours les maximes, il l'honora et la protégea toujours. Il étoit grand amateur de la justice, et il en faisoit exactement observer les règles. Il punissoit avec tant de sévérité les brigands, qu'il les extermina de ses états; mais il aimoit l'argent plus qu'il ne convenoit à un prince. » Il laissa de Mabhilde, fille du comte de Flandre, trois fils & Robert, qui étoit l'aîné, eut le duché de Normandie avec le Maine; Guillaume eut le royaume d'Angleterre; et *Henri*, le plus jeune, hérita de ses trésors, avec une pension considérable; et il lui dit, pour le consoler de ce que son lot n'étoit qu'en argent, qu'il aurois un jour les États de ses deux frères. Guillaume n'eut pas plutôt les yeux fermés, que tous les seigneurs de sa cour disparurent. Ses officiers ne pensèrent qu'à piller son palais. Guillaume, archevêque de Rouen, et Helluin de Conteville, furent les seuls qui s'occupèrent des soins de sa sépulture. Son corps fut transporté à Caen, et inhumé dans l'église du monastère de Saint-Etienne qu'il avoit fondé: Voyez ce qui arriva lors de son inhumation, au mot AssE-LIN, nº II. Avant sa conquête d'Angleterre, on le surnommoit Guillaume le Batard, à cause du défaut de sa naissance. L'abbé le Prévot et Baudot de Juilly

unt donné chacun une Histoire de ses exploits.

II. GUILLAUME II, le Roux, fils de Guillaume le Conquérant, dur et sier comme lui, fut destiné par son père à régner en Angleterre, pour raffermir un trône chancelant, que la modération et la clémence auroient renversé. Il fut couronné, le 27 septembre 1087; il s'épuisa en belles promesses en recevant le sceptre, et il n'en tint aucune. La religion, qui adoucit si heureusement les mœurs les plus féroces, n'étoit pour lui qu'un fantôme. Il persécuta le clergé séculier et régulier ; il exila le célèbre Lanfranc, archevêque de Cantorbery, pour avoir osé lui faire des remontrances; il ne traita pas mieux Anselme, son successeur. Les avantages qu'il eut à la guerre, le mirent en état d'appesantir le joug des Anglois. Il vainquit Malcolme, roi d'Ecosse, et le tua avec son fils Edouard; il passa en France an secours du château du Mans, assiégé par le comte de la Flèche, et il le sit prisonnier en 1099. L'année d'après, Guillaume chassant dans une forêt de Normandie, y fut blessé d'un coup de slèche, tiré sans dessein par Gautier Tirel, l'un de ses courtisans. Il mourut de cette blessure, le 2 août 1100, à 44 ans, avec la réputation d'un tyran avare. Il n'avoit point été marié.

GUILLAUME DE NASSAU, fondateur des Provinces-Unies. Voyez NASSAU (Maurice de).

III. GUILLAUME III, DE NASSAU, prince d'Orange, roi d'Angleterre, naquit à la Haye le 14 novembre 1650, de Guillaume de NASSAU, prince d'On

Tome VI.

range, et de Henriette-Marie. fille de Charles premier, roi d'Angleterre. Il étoit arrièrepetit-fils de ce Guillaume, fondateur de la république des Provinces-Unies, assassiné par la perfide Gerard. Voyez ce mot. Elu Stathouder en Hollande l'an 1672, il fut nommé général des troupes de la république, alors en guerre avec Louis  $\lambda II'$ . Ce prince, dit un historien celèbre, nourrissoit, sous le flegme Hollandois, une ardeur d'ambition et de gloire, qui éclata toujours depuis dans sa conduite, sans s'échapper jamais dans ses discours. Son humeur étoit froide et sévère; son génie actif et perçant. Son courage, qui ne se rebutoit jamais, fit supporter à son corps foible et languissant, des fatigues au-dessus de ses forces. Il étoit valeureux sans ostentation, ambitieux, mais ennemi du faste; né avec une opiniâtreté flegmatique, faite pour combattre l'adversité; aimant les affaires et la guerre ; ne connoissant ni les plaisirs attachés à la grandeur, ni ceux de l'humanité. Tel étoit le prince que les Hollandois opposèrent à Louis XIV. La république craignoit alors beaucoup pour sa liberté. Les armées Françoises étoient en Hollande. Guillaume offrit le revenu de ses charges et tout son bien pour secourir l'état : il fit percer les digues , et couvrir d'eau les chemins par où les François pouvoient pénétres dans le pays; résolu de ne pas survivre à la perte de sa patrie, et de mourir, disoit-il, dans le dernier retranchement. Quand le danger fut passé, il ligua une partic des puissances de l'Europe contre eux. Ses négociations promptes et secrètes réveillèrent de leur

assoupissément l'Empire, le conseil d'Espagne, le gouverneur de Flandre, l'électeur de Brandebourg. La campagne de 1674 ne fut pas pourtant heureuse pour lui. Il fut battu à Senef par le prince de Condé, après avoir fait des prodiges de valeur et de prudence. En 1677, il fut obligé de lever le siége de Charleroi, qu'il avoit attaqué une première fois quelques années auparavant. C'est à cette occasion qu'un seignenr Anglois dit : Le Prince d'Orange peut se vanter d'une chose : c'est qu'aucun général à son age n'a levé tant de sièges et perdu tant de batailles. Les succes divers de cette guerre amenèrent la paix de Nimègue. On venoit de signer le traité le 10 août 1678. Le prince d'Orange sans y avoir égard, fond sur le maréchal de Luxembourg, tranquille dans son quartier, engage un combat sanglant, long et opiniâtre, qui le couvrit de honte, sans produire aucun fruit, que la mort de deux mille Hollandois et d'autant de François. Guillaume savoit certainement que la paix étoit signée, ou qu'elle alloit l'être : il savoit que cette paix étoit avantageuse à son pays; cependant il exposa sa vie. et prodigua celle de plusieurs milliers d'hommes, pour prémices d'une paix générale. Lorsqu'on lui reprocha cette infraction , il répondit froidement , qu'il n'avoit pu se refuser cette dernière leçon de son mélier. Cette paix , entièrement conclue en 1678, fut suivie d'une guerre plus glorieuse, mais bien plus injuste. Le prince d'Orange avoit épousé Marie Stuart, fille de Jacques II. L'ardeur du zèle de ce monarque pour la religion Catholique, irrita ses sujets con-

tre lui. Son gendre résolut de profiter de ce soulèvement : il passa en Angleterre en 1688, chassa son beau-père de son palais et de son trône, et s'y mit à sa place. Reconnu roi par toute l'Angleterre, sous le titre de Guillaume, il ligua une partie de l'Europe contre Louis XIV, pour qu'il ne pût pas secourir le roi détròné. L'Irlande tenoit encore pour Jacques. Guillaume passa dans cette isle pour la soumettre. Le lendemain de son débarquement, son aumônier prêcha un sermon où il prit pour texte ces paroles de St. Paul: Perfidem vicerunt regna. Au sortir de l'église , Guillaume dit : Mon chapelain a fort bien ouvert la campagne. Comme on l'exhortoit à prendre quelque repos: Je ne suis pas venu en Irlande, répondit-il, pour laisser crottre l'herbe sous mes pieds. Un royaume où le fourrage est aussi bon qu'en Flandre, mérite bien qu'on se batte pour le conquérir. Peu de temps après, il gagna la ba+ taille de la Boine, en 1690, qui obligea Jacques II à quitter l'Îrlande. Cette journée montra dans le vainqueur tout ce qu'il faut à la guerre, un cœur chaud et une tête froide. Dans la chaleur du combat, Henri Hubdar, l'un des officiers de Guillaume, entendant un boulet de canon siffler à ses oreilles, plia les épaules comme un homme qui craint. Le roi sourit, et donnant un petit coup sur l'épaule de ce gentilhomme: Courage, M. le Chevalier, lui dit-il, je vous crois à l'épreuve du canon. Les partisans de Jacques ayant remarqué, durant la bataille, l'endroit où étoit Guillaume, traînèrent vis-àvis de lui deux pièces de campagne, et le blessèrent à l'épaule

d'un boulet de six livres. Le coup effraya tous ceux qui entouroient le prince : lui seul, conservant son sang froid, se fit panser h la tète de ses troupes, et demenra à cheval jusqu'à ce qu'il ent gagné la bataille. Après l'action, on demanda à quelques Irlandois qui avoient été faits prisonniers sous les drapeaux de Jacques, s'ils étoient encore tentés d'en venir aux mains : Changeons de Roi, répondirentils, nous vous livrons demain ba:aille, et nous sommes assurés de vous battre. Cela n'étoit pas si certain ; car dans les années suivantes Guillaume fut battu à Steinkerque et à Nerwinde, sans que ces défaites le décourageassent. On disoit de lui qu'avec de grandes armées, il faisoit admirablement la petite guerre, comme Turenne avoit fait supérieuremens la grande, avec de petites armées. Il fit des retraites qui valoient des victoires, prit Namur ca 1695, et tint toujours la campagne. Voyez ATHLONE et I. BOUFLERS. Louis XIV l'ayant reconnu roi d'Angleterre, la paix fut rendue à l'Europe. Le traité en fut signe à Ryswick en 1697. Le testament de Charles II, roi d Espagne, en faveur des Bourbons, ralluma la guerre. Le roi Guillaume, plus agissant que jamais dans un corps sans force et presque sans vie, remuoit toute l'Europe pour donner de nouvelles peines à Louis XIV. Il devoit, au commencement de 1702, se mettre à la tête des armées. La mort le prévint dans ce dessein; une chûte de cheval, suivie d'une petite fièvre, l'emporta le 16 mars de la même année, à 52 ans. Guillaume, en usurpant le trône, conserva la place de Stathouder. Il se déplai-

soit en Angleterre, où il essuvoit continuellement des dégoûts. On le força de renvoyer sa garde Hollandoise, et de congédier les régimens formés de réfugiés François, qu'il s'étoit attachés: Il passoit très-souvent à la Haye, pour se consoler des chagrins qu'on lui donnoit à Londres. On a dit, pour justifier ses fréquens voyages, qu'il n'étoit que stathouder en Angleterre; et qu'il étoit roi en Hollande. Les Anglois cesserent de l'aimer, des qu'ils l'eurent pris pour maître. Ses manières ne prévenoient pas en sa faveur : elles étoient fières. austères, rebutantes. Quoiqu'il sût toutes les langues de l'Europe, il parloit peu et sans agrément. Sa dissimulation tenoit trop de la défiance. Toujours sombre et réveur, il avoit plus de jugement que d'imagination. Malheureux à la tête des armées, il le fut autant sur le trône. Il y montra une grande inapplication, beaucoup d'humeur et très-peu de capacité. Sa haine contre la France lui tint lieu de tous les talens. Elle le sit l'ame d'une puissante ligue, lui attacha tous les ennemis de Louis XIV. et lui donna tous les réfugiés pour panégyristes. Ses flatteurs, qui étoient presque tous des gens de lettres ou des gens qui crovoient l'être, le louèrent d'autant plus mal-à-propos pour eux. qu'il ne montra jamais de goût pour les beaux arts, ni d'estime. pour ceux qui les cultivoient. Elevé dans le bruit des armes son oreille ne fut sensible qu'à l'harmonie des tambours et des trompettes. N'étant encore que Stathouder, il se trouva, dit Duclos, à la représentation d'un opéra, dont le prologue étoit à sa louange. Qu'on me chasse ce

coquin, dit-il: mc prend-il pour le Roi de France? en faisant allusion aux prologues où Quinault prodiguoit l'encens à Louis XIV. Quoiqu'il n'aimat pas ce prince, il savoit en imposer à ceux qui en parloient indécemment en sa présence. Un jeune Milord lui disant un jour que ce qu'il avoit trouvé de plaisant à la cour de France, c'est que le Roi eut une vicille maltresse et un jeune ministre (Barbezieux ). — Cela doit vous apprendre, jeune homme, lui répondit Guillaume, qu'il ne fait usage ni de l'une ni de l'autre. Le roi d'Angleterre n'étoit point traité avec cette équité en France. La cour ne prit point le deuil à sa mort; et Louis XIV défendit aux Bouillons et aux la Trémouille, alliés de la maison d'Orange, de le porter. Je ne sais où Duclos a pris que la haine de ce prince pour Guillaume, venoit de ce qu'il avoit refusé d'épouser une de ses filles et de la duchesse de la Vallière. Voyez un portrait détaillé de Guillaume, dans le tome Ive de l'Histoire d'Angleterre de Smollet, page 189, in-49, a Londres, 1758.

IV. GUILLAUME, roi des Romains, comte de Hollande, deuxième de ce nom, étoit fils de Florent IV, comte de Hollande, et de Mathilde de Brabant. Le pape Innocent IV et les Romains, opposés à l'empereur Fréderic II, firent si bien, qu'après la mort de Henri de Thuringe, roi des Romains, le comte Guillaume lui fut subrogé, par l'élection des sept grands officiers de l'empire, à Veringen, près de Cologne, en 1247. L'année suivante, Guillaume assiégea Gologne, la prit après six mois

de siège, et y fut couronné le jour de la Toussaint : il étoit alors àgé de vingt ans. Il choisit pour ses ministres, Othon, évèque d'Utrecht, et Henri duc de Brabant, son oncle. Après la mort de Fréderic, arrivée en 1250, Hugue, légat du saint Siége, le confirma dans la possession de l'empire, qu'on continua néanmoins de lui disputer. Il désit les Flamands, et sit la guerre aux Frisons Occidentaux, qui s'étoient révoltés contre lui; mais cette guerre lui fut fatale. Il fut assommé en 1256, par des paysans cachés dans les roseaux d'un marais, où son cheval s'enfonça dans la glace. Guillaume étoit âgé de 28 ans. Ses grandes qualités l'avoient rendu digne du trône, et il s'y seroit maintenu avec gloire, s'il n'avoit régné dans un temps de troubles et de discordes suscitées avant lui. Outre les avantages de la figure, il avoit du courage, de l'application aux affaires, de la justice, de la générosité, et un véritable desir de rendre ses peuples heureux. Si une élection illégitime le fit parvenir à l'empire, ses vertus reconnues par les princes Allomands, lui assurèrent cette couronne, après la mort de Conrad. Il ne lui manqua que d'être élu dans des circonstances plus favorables; mais il est probable qu'il ne l'auroit jamais été, si l'Allemagne eût joui d'une situation plus tranquille. Les Frisons le traitèrent beaucoup mieux après sa mort qu'ils ne l'avoient fait de son vivant; car ils l'enterrèrent magnifiquement dans un ancien tombeau, élevé dans la Frise pour un empereur Romain. Il laissa un fils, appelé Florent, qui succéda à son oncle dans le comté de Hollande.

GUILLAUME DE NASSAU, prince d'Orange, Voyez GERAED et IMBYSE.

V. GUILLAUME, (Saint) duc d'Aquitaine, étoit fils du comte Thierri. Il commanda les armées de Charlemagne contre les Sarasins, les chassa d'Orange, et remporta sur eux des victoires décisives. Il fit fleurir ensuite la justice et les lettres dans sa province, et finit ses jours dans le monastère de Gellon, diocèse de Lodève, en 812. Lorsqu'il voulut quitter le monde, il en fit part a l'empereur Charlemagne : « Prince, lui dit-il, après avoir servi si long-temps sous vos étendards, permettez-moi de servir désormais sous ceux de J. C. » Et après avoir fait un trophée de ses armes à St. Julien de Brioude. il prit l'habit monastique en 806, et mourut le 28 mai 812. Tandis qu'il avoit vécu dans le siècle, il avoit su soutenir son rang sans sierté; il sut encore mieux l'oublier dans le cloître. Il travailloit à la boulangerie, et faisoit la cuisine à son tour. On le vit souvent chassant son ane devant hui. ou monté dessus, portant du vin ou d'autres rafraîchissemens aux moines occupés à la moisson. Ces traits sont petits; mais s'ils peignent les vertus et les mœurs du temps, on ne doit pas les oublier.

VI. GUILLAUME IX, dernier des ducs de Guienne et des comtes de Poiton, fut dans sa jeunesse abandormé à tous les vices. Sa naissance, son pouvoir, ses richesses, son esprit, sa force corporelle, tout sembloit lui promettre l'impunité. Lorsque l'antipape Anackt II fut opposé, par un parti, au pape Ianocent II en 1130, Guillaume

se déclara contre le vrai pontife. Innocent n'ayant pu le gagner, lui envoya St. Bernard, qui se rendit auprès de lui à Parthenny en Poitou, et qui le trouva tresopiniâtre. Les moyens humains étant inutiles , le saint eut recours à Dieu. Un jour que le duc étoit à la porte d'une église où Bernard disoit la messe, le saint abbé vint à lui, les yeux enflammés de zèle, tenant en main le Corps de Jésus-Christ: Voici, dit-il à Guillaume, votre Dieu et votre Juge, oserez-vous le mépriser? Le duc sut étonné et attendri : il reconnut Innocent II, fut réconcilié à l'église, et le schisme finit dans la Guienne. Il vécut depuis lors plus chrétiennement. Étant allé en pélerinage à Saint-Jacques en Galice : il mourut à Compostelle en 1136. Il laissa, en mourant, ses états au roi Louis le Gros, en le priant de marier sa fille unique Eléonore suivant sa condition. Elle éponsa Louis VII, dit lo Jeune. Voyez Éléonore.

VII. GUILLAUME LONGUE-ÉPÉE, fils et successeur de Rollon, premier duc de Normandie, ne fut ni moins ferme ni moins courageux que son père. Les Bretons n'ayant pas voulu reconnoître sa suzeraineté, il les contraignit, par la force des armes, à lui faire hommage. Il le fit peu de temps après lui-même au roi Raoul, qui ajouta à son duché la terre des Bratons, c'est-à-dire l'Avranchin et le Cotentin. Riulfe, comte de Cotentin, ayant voulu imiter la révolte des Bretons, n'eut pas un meilleur succes. Guiltaume aida Louis d'Outremer , l'an 936, à monter sur le tròne à la place de Raoyl. Il força ensuite Arnoul, comte de Flandre, à rendre à

Helluin de Montreuil la forteresse qu'il lui avoit enlevée. L'an 942, s'étant rendu, sous la foi du serment, à Pequigny-sur-Somme, pour une entrevue que ce comte lui avoit demandée, il fut assassiné par les gens de ce dernier. Comme on le déshabilloit pour visiter ses plaies, on trouva sur lui une petite clef d'argent, qu'on crut être celle de son trésor. Son chambellan dit que c'étoit « la clef d'une cassette ou étoit l'habit de moine qu'il avoit résolu de prendre à Jumiége, après cette malheureuse conférence. &

VIII. GUILLAUME DE MA-LAVAL, (Saint) gentilhomme François, après avoir mené une vie licencieuse, se renferma ensuite dans l'hermitage de Malaval, an territoire de Sienne. Il y fonda les Guillemins ou Guillemites, et y mourut le 10 février 1157. On croit qu'il fut canonisé vers l'an 1202, par Innocent II. Pie II, en 1460, transféra sa principale fête au 1er de mai, sans cependant déroger à celle du to de fevrier, que la saison d'hiver rendoit plus difficile à célébrer. Sa nouvelle famille s'étendit beaucomp en France, en Bohême et en Saxe. - Il ne faut pas le confondre avec Sr. Guillaume, né de parens nobles, à Verceil en Piémont, et fondateur de la congrogation du Mont-Vierge. Il institua cet ordre en 1119, sur une montagne du royaume de Naples, appelée le Mont-Virgilien, à cause de Virgile, et qui fut nommée ensuite le Mont-Vierge, depuis qu'il y eut édifié une église en l'honneur de la Sainte Vierge. Les premiers compagnons de ses austérités l'ayant quitté, il se retira à Salerne, où

il fonda un monastère. Se voyant près de la mort, il se retira dans le monastère qu'il avoit fait bàtir à Golète, petite ville vers l'Appennin. Il y termina sa sainte carrière le 25 juin 1142. Roser, roi de Sicile, l'avoit appelé à sa cour, et avoit favorisé son ordre naissant.

IX. GUILLAUME, (Saint) pieux et savant archevêque de Bourges en 1199, dans la maison des anciens comtes de Nevers, gouverna cette église en pasteur des premiers siècles du Christianisme. Il avoit été d'abord religieux de Grammont, ensuite de Cîteaux, et il avoit gouverné diverses maisons comme prient ou comme abbé. Elevé sur le siége de Bourges, il tacha de déraciner tous les abus. On obligeoit alors les excommuniés de payer une amende quand on leur donnoit l'absolution. Le motif de cette exaction étoit de les préserver des rechûtes, par une crainte pécuniaire. St. Guillaume exigeoit des excommuniés une caution de payer l'amende; et pour les retenir dans le devoir, il les menaçoit souvent de l'exiger, et ne l'exigeoit point. Jamais il ne vonlut poursuivre par les armes les méchaus que la crainte des censures de l'église ne pouvoit retenir, quoique ce fût i'usage de son siècle: il n'employoit que les voies de la douceur et de la persuasion, et il reussissoit. Il mourut le 10 janvier 1209, laissant une mémoire chère au clergé de France, dont il avoit été l'ornement, et aux pauvres dont il avoit été le père. Ses reliques furent brûlées par les Calvinistes en 1562, et ses cendres jetées au vent.

X.GUILLAUME d'HIRSAUGE, (Saint) fut tiré en 1069 de l'abbaye de St. Emmeran de Ratisbonne, pour être abbé d'Hirsauge. Il fonda un grand nombre de monastères, fit fleurir dans, son abbaye la piété, la science et les arts, et mourut en 1091. On a de lui quelques ouvrages de Philosophie et d'Astronoquie; Basle, 1531, in-4°, dont le mérite est très-mince.

XI. GUILLAUME DE TYR, archevêque de cette ville, dressa les actes du concile de Latran; prononça l'oraison funèbre de Pempereur Barberousse, quand son fils Fréderic lui fit rendre les derniers honneurs, et vint à Rome, où il mourut vers 1194. On a de lui une Histoire des Croisades, en 32 livres, qui finit à l'an 1184. Son style est simple et naturel; l'auteur est prudent, judicieux, modeste, et savant pour le temps auquel il écrivoit. Cette Histoire a été publiée à Rasle en 1549, in-fol. Elle se trouve dans Gesta Dei per Francos, de Bongars. Il y en a une Continuation jusqu'en 1275, que I'on trouve dans l'Amplissima Collectio de Martenne. Jean Hérold en avoit fait une deuxième Continuation jusqu'en 1521, qui a été imprimée avec l'Histoire; Basle, 1564, in-fol. Gabriel du Préau l'a traduite en françois; Paris, 1573, in-fol. — Il ne fautpas le confondre avec un autre Guillaume, évéque de Tyr, mort en 1129, dont il nous reste des Epitres à Bernard, patriarche d'Antioche.

XII. GUILLAUME, surnommé Calculus, moine de Jumiége, vivoit dans le 11º siècle, sous Guillaume le Conquérant. On a de lai une Histoire de Normandie, divisée en 8 livres, dans le secueil de Cambaga, 1603, et dans celui de du Chesne, 1619, tous deux in-fol. Le style de cet auteur est passable pour le siècle où il vivoit: mais il manque de critique, défaut commun à presque tous les anciens écrivains.

XIII. GUILLAUME LE BRE-TON, ainsi nominé, parce qu'il étoit de Bretagne, naquit vers l'an 1170. Li fut chapelain de Philippe-Auguste, q. il accompagna dans ses expéditions militaires, et dont il mérita l'estime. On a de lui : L. Une Histoire en prose de ce monarque, pour servir de suite à celle de son médecin, nomme Rigord. II. Un poëme intitulé Philippide, qui est une gazette longue et ranpante. Ces deux ouvrages de Guillaume le Breton sont utiles pour l'histoire de son temps et l'on y trouve des faits qu'on chercheroit vainement ailleurs. Ils ont été imprimés à Zwickau en 1657, in-4°, et dans la collection des Historiens de France.

XIV. GUILLAUME D'AUXER-RE, évêque de cette ville, transféré ensuite sur le siège de Paris, mourut en 1223. Il n'est point auteur., comme on le croit communément, d'une Samme de Théologie, in-fol. 1.500, qui porte le nom de Guillaume, d'Auxerre. Le Guillaume, auteur de cette. Somme vivoit dans le même temps. que lui. Il mourat en 1230, après avoir professé la théologie à Paris avec beaucoup de succès. Il avoit été archidiacre de Beauvais. — Il y a eu на 3° Guillaume d'Auxerre, Dominicain, mort provincial de son ordre en 1294, que l'on dit avoir été également professeur à Paris, dont il reste parmi les manuscrits de Sorbonne quelques Sermans. Voyes les Mémoires de littérature du

P. des Molets, tom. 3, part. 2, pag. 317, etc.

XV. GUILLAUME D'AUVERmonastères, opéra des conversions par ses sermons, fit condamner la pluralité des Bénéfices par les plus habiles théologiens de son diocèse, et mourut en 1248. On a de lui des Sermons et des Traités sur divers points de discipline et de morale. Le Féron les a recueillis et publiés en 1674, 2 vol. in-foh Les Dialogues des sept Sacremens, les Sermons durant l'année, et plusieurs autres Traités qu'on lui attribue dans cette édition, ne sont pas de lui. Le style de ce prélat, sans avoir rien d'élégant, ni de délicat, est simple, intelligible, naturel, et bien moins barbare que celui des scolastiques de son temps. Il traite beaucoup moins de questions métaphysiques qu'eux, et s'attache sur-tout à la morale et à la discipline. Il réfute quelquefois Aristote; ce qui n'étoit pas une petite témérité dans son siècle. Il savoit très-bien l'Ecriture sainte et les écrivains profanes; mais il avoit peu lu les Pères.

GUILLAUME DE ST-AMOUR. Voyez I. Amour (ST-),

XVI, GUILLAUME de Lindwoode, jurisconsulte Anglois, et évêque de Saint-David, dont on a un recueil des Constitutions de 14 archevêques de Cantorbery, sous ce titre: Provinciale, seu Constitutiones Angliæ; Oxford, 1633, in-folio; mais l'édition de Londres, 1679, in-folio, est plus ample. L'auteur mourut en 1446.

XVII.GUILLAUME DE MAL-MESBURY, Bénédictin Anglois, fut

un célèbre historien du 12e siècle. Henri Savill, fit imprimer à Londres, en 1596, in-folio, les ouvrages de cet écrivain. Ils sont essagement cette église, fonda des timés, quoique le style soit sans ornemens.

> XVIII.GUILLAUME DE Vo-RILONG, fameux théologien scolastique du 15e siècle, de l'ordre des Frères Mineurs, mort en 1464, laissa un Commentaire sur le Mattre des Sentences, et un Abrégé des Questions de Théologie, intitulé: VADE MECUM, in-fol.

XIX. GUILLAUME DE CHARTRES, religieux Dominicain, chapelain de St. Louis, mort vers le milieu du 13e siècle, a continué l'histoire de ce prince, commencée par Geofroy de Beaulieu. Il recueillit avec soin tout ce qui avoit pu échapper aux recherches de celui-ci, et l'ajouta à son ouvrage. Cette continuation, insérée dans le 5e tome de la Collection de du Chesne, contient plusieurs faits qui méritent d'être sus; mais elle est écrite d'un style guindé.

GUILLAUME DE NEUBRIDGE. Voyez LITLE.

XX. GUILLAUME DE NAN-GIS, Bénédictin de l'abbaye de Saint-Denys en France, mourut vers 1302. Il est auteur des Vies de St. Louis, de son fils Philippe le Hardi; et de deux Croniques, dont les historiens ecclésiastiques et profanes ont fait usage. La principale s'étend jusqu'en 1301, et elle est écrite avec clarté et d'un latin passable. On la trouve dans le 5e volume de la collection de du Chesne. Elle a en deux continuateurs, qui l'ont poussée, l'un jusqu'en 1340, l'antre jusqu'en 1368. Le premier

paroît homme d'esprit; l'autre est un moine agreste et grossier. Sans le secours de ces deux continuations, nous n'aurions presque rien de sûr touchant les événemens écoulés dans cet espace de temps. Voyez Melot.

XXI. GUILLAUME, né à Conches en 1080, donna des leçons de grammaire et de philosophie à Paris, et mourut au milieu du 12e siècle. On a de lui un ouvrage intitulé: Philosophia de Naturis, 1474, 2 vol. in-fol., aussi rare qu'inutile. Son système est celui des atomes.

XXII. GUILLAUME DE PAS-TRINGO, Véronois, fut employé par les l'Escale, ses souverains. Il obtint de Benoît XII leur absolution pour avoir tué l'évêque de Vérone, et une autre fois la confirmation de la seigneurie de Parme. Il connut beaucoup Pétrarque, et lui communiquoit les livres de sa riche bibliothèque. Nous avons de lui un livre : De originibus rerum; Venise, 1547, in-fol., bien moins connu que le manuscrit intitulé : De Viris illustribus : c'est une espèce de Bibliothèque universelle, dans la 1re partie; et dans la 2e, un Dic-tionnaire géographique. Il étoit syndic de Vérone en 1337.

XXII. GUILLAUME, (le Frère) Dominicain, mortà Cortone en 1537, à 62 ans, étoit un peintre sur verre, qui peignit à Rome les vitraux du Vatican et de Ste-Marie del Popolo.

XXIV. GUILLAUME, (Charles) mort à Paris le 8 décembre 1778, se fit libraire dans cette ville, et a publié quelques écrits pen renommés: I. La Mer des Histoires, 1733, in-12. II. Etrenacs aux Dames, 1748. III. Al-

manach Dauphin, ou Histoire abrégée des princes qui ont porté le nom de Dauphin, 1752, in-8.º

XXV. GUILLAUME, (Jacquette) est auteur d'un livre intitulé : Les Dames Illustres , où , par bonnes et fortes raisons, il se prouve que le sexe séminin surpasse, en toute sorte de genres, le sexe masculin, in-12, Paris, 1675, dédié à MIle d'Alencon. C'est un fatras de raisonnemens en vers et en prose, mal dirigés et mal concus. On y trouve cependant le portrait pseudonyme de quelques personnes illustres de son sexe; les Conférences catholiques de la reine Christine, pour répondre aux objections des ministres; et un Eloge de Mlle Schurman. Elle compte parmi les femmes célèbres, la duchesse d'Enghien, les marquises de Lanoncourt , d'Haraucourt , de Rosay, la baronne de Changy, la vicomtesse d'Auchy, de Saint-Balmont, les demoiselles des Armoises, d'Orsagues, des Roches. Elle nous apprend que le libraire de Mile Scuderi faisoit payer une demi-pistole pour lire une histoire de ses ouvrages. - Une autre femme, du même nom, Marie-Anne Guillaume, a publié, à Paris en 1668, un Discours sur la prééminence des femmes sur les hommes.

GUILLAUME DE RURE-MONDE, Voyez RUREMONDE.

**GUILLEBAUD**, Voy. PIERRE DE SAINT-ROMUALD.

GUILLELME, Voyez Guielme.

GUILLEMEAU, (Jacques) natif d'Orléans, chirurgien ordinaire des rois Charles IX et Henri IV, fut un des plus celle-

bres disciples d'Ambroise Paré. Il porta dans l'étude de la chirurgie, un esprit cultivé par les belles-lettres. Les langues savantes lui étoient samilières : elles lui ouvroient les ouvrages des anciens. Ces guides, aidés de celui de l'expérience, en firent un des plus habiles hommes de son temps. Ses ouvrages ont été recueillis à Rouen, en 1649. in-folio. Les principaux sont : I. La Chirurgie d'Ambroise Paré, traduite de françois en latin, avec autant de fidélité que d'élégance. II. Des Tables Anatomiques , avec figures. III. Un Traité des Opérations, écrit avec beaucoup de précision et de justesse. Il mourut à Paris en 1612, dans un âge avancé.

GUILLEMETTE, de Behême, fanatique du 13e siècle. se fit des sectateurs par son. hypocrisie. Elle sut si bien se contrefaire, que, malgré son fanatisme, elle mourut en odeur de sainteté l'an 1281. Ses fourberies avant été dévoilées après sa mort, on déterra son corps et on le brûla. Ses disciples soutenoient qu'elle étoit le Saint-Esprit incarné sous le sexe féminin; qu'elle n'étoit morte que selon la chair; qu'elle ressusciteroit avant le jugement universel; qu'elle monteroit au ciel à la vue de ses prosélytes; enfin, qu'elle avoit laissé pour son vicaire sur la terre Maifreda, religicuse de l'ordre des Humilies. Celle - ci devoit occuper , à Rome, le siège Pontifical, en chasser les cardinaux, et leur substituer quatre docteurs qui feroient quatre nouveaux-Evangiles.

GUILLEMITES, Yoy. Guil-

GUILLERI, nom de trois frères d'une maison noble de. Bretagne, qui, après s'être signalés dans les guerres de la Ligue, se brent voleurs de grand. Chemin, lorsque la paix eut été rendue à la France. Ils firent bâtir une forteresse sur le chemin de. Bretagne en Poitou, pour leur servir de retraite. Ils faisoient des courses jusqu'en Normandie. et à Lyon, affichant sur les arbres de leur route, ces mots en gros caractères : Paix aux Gentilshommes, la mort aux Prévôts et aux Archers, et la bourse aux Marchands. On envoya 5000. hommes pour assiéger la forteresse de ces brigands. On la foudroya à coups de canon, et les scélérats qui l'habitoient furent rompus en 1608.

GUILLERMIN, (Jean-Eaptiste) sculpteur, né à Lyon, vint s'établir à Paris où il se distingua par la délicatesse de ses ouvrages en ivoire et en coco. Il fit un Crucifix très-admiré, pour le chœur du Val-de-Grace. Guillermin mourut en 1699.

GUILLET DE ST-GEORGES, (Georges) premier historiographe de l'académie de Peinture et de Sculpture à Paris, où il fut reçu en 1682, naquit à Thiers. en Auvergne, vers 1625, et mourut à Paris le 6 avril 1705, à 80 ans. Il se fit connoitre par plusieurs ouvrages, qu'il donna sous le nom de son frère Guillet de la Guilletière. I. Histoire de Mahomet II, 2 vol. in-12; il, ne rend pas une exacte justice à ce héros. II. La Vie de Casiracini, in-12, curieuse. III. Les Arts de l'Homme d'épée, 2 vol. in-12. IV. Lacedémone ancienne et moderne, in-12. V. Athènes un denne et nouvelle, in-12, Cuille

ent de grands démêlés avec Spon, sur les antiquités de cette ville. Son livre offre des recherches.

GUILLEVILLE, (Guillaume de) Bernardin de l'abbaye de Chalis, vivoit encore en 1358, et avoit alors 63 ans. Il est auteur d'un roman en vers, intitulé: Les trois Pélerinages, cclui de la Vie humaine, celui de l'ame séparée du corps, et celui de Jésus-Christ, à Paris, in-4°, sans date; mais il est de la fin du 15° siècle.

GUILLIAUD, (Claude) docteur de la maison et société de Sorbonne, né à Villefranche en Beaujolois, enseigna l'Ecriture sainte avec réputation, et devint chanoine et théologal d'Autun, vers le milieu du 16° siècle. On a de lui : I. Des Commentaires sur St. Matthieu, in-fol.; sur St. Jean, in-fol.; et sur les Epîtres de St. Paul, in-8.º Le Père Berthier dit que ce sont des chefs-d'œuvre en ce genre. Il est court, et, sans s'éloigner de la Vulgate, il marque les différences du texte grec. Il tâche de concilier les passages qui lui semblent opposés à d'autres. Il éclaircit ce qui a rapport aux dogmes de l'Église. Enfin, on voit par toute la méthode de cet auteur un savant interprète, un esprit judicieux, et un très-honnète homme. II. Des Homélies pour le Carême.

GUILLIMAN, ou WUILLE-MAINN, (François) du canton de Fribourg, mort vers 1575, est célèbre en Allemagne: I. Par son livre des Antiquités de la Suisse. II. Par son Histoire des Evéques de Stratbourg. III. Par une Histoire des Comtes de Hapsbourg. IV. Par des Poésies La-Hars, — Voy. MARCILE.

GUILLOT - GORJU, (Bertrand Harduin de St - Jacques) abandonna l'étude de la médecine, et remplaça Gautier Garguille sur le théâtre de la foire. Cette profession lui parcoissant avilissante, il alla exercer la médecine à Melun; mais chassé par l'ennui, il vint mourir à Paris en 1648, à 50 ans.

GUILLOTIN, né à Saintes le 29 mars 1738, alla étudier à Paris et s'y fit recevoir médecin. Il y vivoit heureux et utile, lorsque la capitale s'occupant de l'organisation des Etats généraux. il fut chargé de rédiger l'écrit intitulé: Pétition des six Corps. Le style en étoit foible et les idées. communes; mais la direction des esprits vers un nouvel ordre de choses, lui donna de la célébrité; et elle procura à son auteur, en 1789, la députation du tiers état de Paris. Guillotin parut à l'assemblée froid, réservé, plein de droiture et sur-tout de douceur, Chargé de faire un rapport sur le code penal, il proposa comme un supplice moins cruel que la roue et la corde, alors en usage, celui de la machine fatale qui prit son nom et qui immola, bientòt après, tant d'innocentes victimes. L'horreux imprimée aux massacres judiciaires, opérés par cet instrument, a rejailli injustement sur la personne de Guillotia. Il est faux qu'il ait porté sa tête sur sa machine: il est mort dans son lit, et de chagrin, dit-on, de l'abus attroce qu'on faisoit de son invention.

GUIMENIUS, Voy, Mola. GUIMIER, Voy, GUYMIER.

GUIMOND ou GUITMOND, Bénédictin, étoit de Normandic.

Il se fit religieux dans le monastère de la Croix de Saint-Leuffroi. Pour se délivrer des ennemis que son mérite lui avoit faits. il demanda à son abbé la permission de se retirer en Italie. L'abbé qui avoit peu de lumières, et qui ne connoissoit point le treser qu'il possédoit, le laissa partir. Guimond se sit bientôt connoitre. Grégoire VII le fit cardinal, et Urbain II lui donna l'archevêché d'Averse. On lui doit un Traité de la vérité du Corps et du sang de Jésus-Christ, contre Bérenger, qu'il publia vers l'an 1070, et qui fut imprimé avec d'autres ouvrages sur le même sujet, 1561', Louvain, in-8.º Tritheme et Yves de Chartres font un grand éloge de son savoir et de sa piété.

GUINTIER, (Jean) né en 1487, à Andernach, fut d'abord médecin de François I. S'étant retiré à Strasbourg, pour se dérober aux troubles de religion, il y professa le grec qu'il avoit déjà enseigné à Louvain, et y exerca la médecine. Il fut obligé de renoncer à la chaire grecque, et mourut en 1574. C'est lui qui a donné le nom de Pancréas au corps glanduleux attaché au péritoine; qui a découvert l'union de la veine et de l'artère spermatique, des deux conduits qui répondent de la matrice aux mamelles. Il a traduit beaucoup d'écrits de Galien et d'autres auteurs. Il a aussi donné quelques Traités latins sur la Peste, in-8°; sur les Femmes grosses et les Enfans, in-80, etc. Les traductions et les autres ouvrages de Guintier auroient été plus utiles, sans la dureté de son style, et le grand nombre d'expressions barbares qu'il emploie. L'empereur Ferdinand lui donna des lettres de noblesse; sans qu'il les cût demandées. Antoine-Prosper Hérissant, imprimeur à Paris, a publié, en 1765, in-12, l'Éloge historique de ce médecin, avec le Catalogue de ses ouvrages. Cet écrit intéressant obtint le prix de la faculté de médecine.

GUION, Voy. GUYON.

GUIOT DE PROVINS, moine Bénédictin dans le 12e siècle, composa un roman en vers, connu sous le nom de la Bible-Guiot, L'auteur annonce qu'il l'appelle Bible parce que son ouvrage ne renferme que' des vérités. C'est une satire contre les mœurs de son temps, et sur-tout contre celles des seigneurs de fiefs et du clergé. La Bible-Guiot est restée manuscrite; mais on en trouve des copies dans plusieurs bibliothèques. Quelques écrivains croient que l'auteur a décrit dans ses vers l'usage de la boussole, long-temps avant la naissance de Gioja, à qui on en attribue plus généralement la découverte. Voy. GIOJA.

GUIRLANDAIO, (Dominique) Voy. GHIRLANDENI.

GUISAR, (Pierre) naquit à la Salle dans les Cévennes, d'un médecin Protestant. Le fils embrassa la profession de son père; mais ne pouvant enseigner dans les écoles publiques, à cause du Calvinisme, il l'abandonna pour la religion Catholique. Il vint à Paris en 1742, et s'y fit estimer : mais l'amour de la patrie le rappela à Montpellier. Il sit, dans cette ville, un cours gratuit et public de physique expérimentale, qui recut beaucoup d'applaudissemens. On a de lui plusieurs ouvrages, estimés des per→

connes de l'art : I. Pratique de Chirurgie, ou Histoire des Plaies, réimprimée pour la troisième fois en 1747, en 2 vol. in-12, avec de nouvelles observations et un recueil de thèses de l'auteur. Cet ouvrage contient une méthode simple, courte et aisée pour se conduire sûrement dans les cas les plus difficiles. II. Essai sur les Maladies Vénériennes, in-8°, à Avignon, sous le titre de la Haye, en 1741. L'auteur proserit lés méthodes violentes, et en propose une beaucoup plus douce, plus simple, et infiniment plus assurée. Il mourut à Montpellier le 13 septembre 1746, à 46 ans.

I. GUISCARD ou GUISCHARD, (Robert) duc de la Pouille et de la Calabre, étoit Normand, et fils de Tancrède de Hauteville, qui, charge d'une nombreuse famille, envoya ses deux fils ainés en Italie, pour réparer les injustices de la fortune. Ces héros, ayant réussi, appelèrent leurs cadets, parmi lesquels Robert Guischard se signala. Devenu duc de la Pouille et de la Calabre, il passa en Sicile avec son frère Roger. et fit la conquête de cette isle sur les Grecs et sur les Arabes, qui la partageoient alors entr'eux. Il falloit achever la conquête de tout ce qui compose aujourd'hui le royaume de Naples. Il restoit encore des princes de Salerne, descendans de ceux qui avoient les premiers attiré les Normands dans ce pays: Robert les chassa et leur prit Salerne. Ils se réfugièrent dans la Campagne de Rome, et se mirent sous la protection de Grégoire VII, qui excommunia le vainqueur. Le fruit de l'excommunication fut la conquête de tont le Béneventin, que fit Robert après la mort du dernier duc de Bénevent de la race Lombarde. Grégoire VII donna alors l'absolution à Robert. et en reçut la ville de Bénevent. qui, depuis ce temps-la, est toujours demeurée au saint Siège. Robert Guischard maria ensuite sa fille à Constantin, fils de l'empereur de Constantinople, Michel Ducas. Ce mariage ne fut pas heureux. Guischard ayant sa fille et son gendre à venger, résolut d'aller détrôner l'empereur d'Orient, après avoir humilié celui d'Occident. La cour de Constantinople n'offroit en ce tempslà qu'un continuel orage. Michel Ducas avoit été chassé du trône par Nicéphore, surnommé Botoniate, et Constantin, gendre de Robert, avoit été fait eunuque; enfin, Alexis Comnène avoit pris le sceptre impérial. Robert. pendant ces révolutions, s'avancoit vers Constantinople. Pour avoir un prétexte de faire la guerre à l'empereur Grec, il prit un moine dans un couvent, l'engagea à se dire Michel déposé par Nicephore. Il assiegea Durazzo, le 17 juin 1081. Les Vénitiens, engagés par les promesses et par les présens d'Alexis, secoururent cette place. La famine se mit dans l'armée de Robert, et si Alexis eût temporisé, elle auroit péri; mais il donna bataille le 18 octobre, fut vaincu, et Robert Guischard prit la ville. Le vainqueur fut obligé de passer en Occident l'année d'après, pour combatre Henri IV, empereur d'Allemagne, qui avoit porté la guerre dans ses états. Il laissa Boémond, son fils, dans la Grèce; mais ce prince ayant été vaincu, son père repassa en Orient. Après des victoires et des échecs, il mourut

en ro85, à 80 ans. Guischard avoit de grandes qualités: vaste dans ses projets, ferme dans ses résolutions, vif dans ses entrepréses, il tenta beaucoup, et réussit presque toujours; mais il ternit l'éclat de ses exploits par une ambition effréuée, à laquelle il sacrificit tout.

## II. GUISCARD, Voyez Bourlie.

GUISCHARD, (Charles) colonel au service du roi de Prusse. manioit également bien l'épée et la plume. Cet officier, dont le nom militaire étoit Quintus Icilius, avoit servi avec distinction dans la dernière guerre. Il profita du loisir que la paix lui laissoit, pour mettre au net ses Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains, dont la dernière édition est de Berlin, 1774, 4 vol. in-8°, ou 2 vol. in-4.° Quoiqu'il y ait quelques idées particulières dans cet ouvrage, et qu'il déprime trop le célèbre chevalier Follard, on ne peut qu'estimer la sagacité et l'érudition de l'auteur.

I. GUISE, (Claude DE Lor-RAINE, duc de) étoit cinquième fils de Réné II, duc de Lorraine, et de Philippe de Gueldre, sa seconde femme. Après avoir contesté inutilement la succession du duché de Lorraine à Antoine de Vaudemont, son frère aîné, il vint s'établir en France, et v épousa Antoinette de Bourbon, princesse du sang, le 18 avril 1513. Sa valeur, son génie hardi, ses grandes qualités, et la faveur du cardinal Jean de Lorraine son frère, cimentèrent sa puissance. Il fonda une maison qui fit trembler les successeurs légitimes de la couronne. C'est en sa faveur que le comté de Guise

fat érigé en duché-spairie au mois de janvier 1527. Il mourut en 1550, après s'être signalé en plusieurs occasions, et sur-tout à la bataille de Marignan. Il n'étoit alors âgé que de 22 ans. Il y recut plus de vingt blessures, et auroit péri très-certainement, si Adam de Nuremberg, son écuyer, ne lui eût sauvé la vie aux dépens de la sienne, en lui faisant un bouclier de son corps. Claude de Guise laissa six fils et quatre lilles, dont l'ainée épousa Jacques Stuart V, roi d'Ecosse. De ses six fils, l'un fut I. François : Voy: ci-dessous II. Guise. - II. Charles; cardinal: Voy. LORRAINE, no 1. — III. Claude; duc d'Aumale: Voy. Aumale. - IV. Louis, cardinal: Voy. ci-après, au nº vi. - V. François, grandprieur et général des galères, mort en 1563. - VI. Réné, marquis d'Elbœuf : Voy: ELBŒUF: - François de Lornaine, l'aîné de tous, eut trois fils : le second, Charles, fut duc de Mayenne: Voy. MAYENNE. Le troisième, Louis: Voyez ci-après no vi. L'aîné étoit Henri, qui est l'objet de l'article III. Guise ..... Parmi les fils d'Henri, deux méritent une place dans ce Dictionnaire. L'un fut cardinal : Voy. le no vi. L'autre étoit Charles: Voy. le nº IV. Guise. - Le fils aîné de Charles fut Henri, qui mourut sans laisser de postérité: Voy. v. Guise. - Son frère puîné, nommé Louis, fut duc de Joyeuse, et mourut en 1654, avant son frère; mais il laissa de la fille du duc d'Angoulême qu'il avoit épousée, Louis-Joseph de Lorraine, duc de Guise, mort en 1671: son his unique Francois-Joseph, mourut au berceau à l'âge de 5 ans, en 1675. Cette famille subsiste encore dans les

branches collatérales des ducs d'Elbauf; Voy. II. HARCOURT.

II. GUISE, (François de Lon-RAINE, duc de) et d'Aumale, fils aîné de Claude de Lorraine, duc de Guise, né au château de Bar, le 17 février 1519, fut appelé LE BALAFRE, à cause d'une blessure qu'il reçut au siège de Boulogne, en 1545. Frappé entre le nez et l'œil droit par une lance, tout le fer avec un tronçon de bois resta dans la plaie. Ambroise Paré, famenx chirurgien, fut obligé de prendre des tenailles de maréchal pour arracher ce tronçon, et de lui mettre le pied sur le visage. Tous les spectateurs frémissoient, Guise seul parut tranquille, et ces mots : Ah ! mon Dieu, furent les seuls qu'il laissa échapper pendant cette cruelle opération. Malgré l'heureux succès de Paré, les chirurgiens désespérèrent long-temps de la vie de Guise. Cependant il guétit si bien qu'il ne lui resta qu'une légère cicatrice. Son courage se montra bientôt d'une manière éclatante en 1553, à Metz, qu'il défendit vaillamment contre Charles-Quint. Les troupes de l'empereur, engourdies par le froid, laissèrent plusieurs soldats après elles. Le duc de Guise, loin de les faire assommer, comme faisoient quelques généraux de ces temps malheureux, les recut avec humanité. Pendant le siége de Metz, un officier Espagnol lui écrivit pour lui demander un de ses eselaves, sauvé dans la ville avec un cheval de prix qu'il avoit dérobé. Guise renvoya le chéval, après l'avoir payé à celui chez qui il se trouvoit. Mais quant à l'esclave, il répondit qu'il ne contribuoroit pas à remettre dans les

fers un homme devenu libre en mettant les pieds sur les terres de France. Ce seroit, ajouta-t-il; violer les privilèges de ce royaume, qui consistent à rendre la liberié à tous ceux qui la viennent chercher. Autant sa valeur avoit paru durant le siége, autant'sa gé→ nérosité éclata-t-elle après. Personne ne connoissoit mieux les règles de l'honneur, et ne savoit mieux réparer une offense. A la bataille de Renti, 13 août 1554, où il fit des prodiges de valeur, Saint-Fal, un de ses lieutenans, s'avançant avec trop de précipitation, il l'arrêta en lui donnant un coup d'épée sur le casque. On lui dit, après la bataille, que cet officier étoit blessé de ce traitement : Monsieur de Saint-Fal, lui dit le duc, en présence de tous les officiers, et dans la tente même du roi, Vous êtes ossensé du coup que je vous ai donné, parce que vous avanciez trop, mais il vaut mieux que je vous l'aie donné pour vous arrêter, que pour vous saire avancer. Ce coup est plus glorieux qu'humiliant pour vous. Alors il prit pour juges tous les capitaines, qui con→ vinrent qu'un coup reçu pour arrêter l'excès d'ardeur et de cous rage, faisoit plus d'honneur que de tort: et Saint-Fal fut satisfait .... Plusieurs autres avantages en Flandre et en Italie, firent proposer à quelques-uns de faire le duc de Guise Vice-roi de la France; mais ce titre paroissant trop dangereux dans un sujet puissant et belliqueux, on se contenta de lui donner celui de Lieutenant général des armées du Roi, au dedans et au dehors. Les malheurs de la France cessèrent, dès qu'il fut à la tête des troupes. En huit jours, il prit Calais et tout son territoire, au

milieu de l'hiver. Il chassa pour toujours de cette ville les Anglois, qui l'avoient possédée 210 ans. Cette conquête, suivie de celle de Thionville, prise sur les Espagnols, mit le duc de Guise au-dessus de tous les capitaines de son temps. Il prouva que le bonheur ou le malheur des états dépend souvent d'un seul homme. Maître de la France sous Henri II, dont il avoit épousé la sœur, il le fut plus encore sous François II. La conspiration d'Amboise, tramée en 1560 par les Protestans, pour le perdre, ne fit qu'augmenter son crédit. Le parlement lui donna le titre de Conservateur de la patric. Son autorité étoit telle, qu'il recevoit assis et couvert, Antoine, roi de Navarre, qui se penoit debout et tête nue. Le connétable de Montmorenci lui donnoit du Monseigneur et du Votre très-humble et très-obéissant serviteur, tandis que Guise lui écrivoit simplement, Monsieur le Connétable, et au bas, Votre bien bon ami. Après la mort de François II, cette autorité baissa, mais sans être entièrement abattue. Dès-lors se formèrent les factions des Condé et des Guise. Du côté de ceuxci, étoient le connétable *de Mont*morenci et le maréchal de Saint-André; de l'autre, étoient les Protestans et les Coligni. Le duc de Guise, aussi zélé Catholique qu'ennemi des Protestans, avoit résolu de les poursuivre les armes à la main. Passant, le 1er mars 1562, auprès de Vassi, sur les frontières de la Champagne, il trouva des Calvinistes qui chantoient les Pseaumes de Marot, dans une grange. Ses domestiques les insultèrent. On en vint aux mains; et il y eut près de 60 de

ces malheureux tués, et 200 de blessés. Cet événement imprévu. que les Protestans appellent le Massacre de Vassi, alluma la guerre civile dans tout le royaume. Le duc de Guise prit Rouen, Bourges, et gagna la bataille de Dreux, le 19 décembre 1562. Le soir de cette glorieuse journée, il s'enferme sans défiance dans la même tente avec le prince de Condé; il partage avec lui son lit, et dort d'un profond sommeil à côte de son rival, dans lequel il ne voyoit plus, après la victoire, qu'un parent et un ami. Le duc de Guisc fut alors au comble de sa gloire. Vainqueur par-tout où il s'étoit trouvé, il étoit l'idole des Catholiques, et le maître de la cour; affable, généreux, et en tout sens, le premier homme de l'état. Il se préparoit à assiéger Orléans, le centre de la faction Protestante. et leur place d'armes, lorsqu'il fut tué d'un coup de pistolet, le 24 février 1563, par Poltroi de Méré, gentilhomme Huguenot. Les Calvinistes, qui, sons Henri II et François II, n'avoient su que prier et souffrir ce qu'ils appeloient le martyre, étoient devenus, dit un Historien, des enthousiastes farieux; ils ne lisoient plus l'Ecriture, que pour y chercher des exemples d'assassinats. Poltrot se crut un Aod, envoyé de Dieu pour tuer un Chef Philistin. Le parti aussi fanatique que lui, fit des vers à son honneur; et il reste encore des estampes avec des inscriptions, qui élèvent son meurfre jusqu'an ciel, quoique ce ne fût que le crime d'un furieux, aussi lâche qu'imbécille... Falincourt a écrit sa Vie, in-12. Il parut en 1576 une satire sanglante, contre lui, le Cardinal son frère, et les autres

fintres Guisé, sous le titre de Légende de Charles, Cardinal de Lorraine, etc., par François de l'Isle, in-8.0 On la trouve dans le tome vi des Mémoires de Condé, in-4.º Le nom de l'auteur est supposé; on la croit de Regnier de la Planche. Aux traits flétrissans que renferme cette satire, nous substituerons ceuxci; ils font trop d'honneur à ce héros, pour les laisser dans l'oubli. Un jour qu'il visitoit son tamp, le baron de Lunebourg, un des principaux chefs des Reistres, trouva mattvais qu'il vouldt examiner sa troupe, et s'emporta jusqu'à lui présenter le bout de son pistolet. Le duc de Guise tira froidement l'épée. éloigna le pistolet et le fit tomber. Montpezat, lieutenant des gardes de ce prince, choqué de l'insolence de l'officier Allemand, alloit lui ôter la vie, lorsque Guise lui crie : Arrêtez , Montpezat; vous ne savez pas mieux tuer un homme que moi. Et se tournant vers l'emporté Lunebourg : Je te pardonne, lui ditil, l'injure que tu m'as faite; il n'a tenu qu'à moi de m'en venger. Mais pour celle que tu as faite uu Roi, dont je représente ici la personne, c'est à lui d'en faire la justice qu'il lui plaira. Aussitôt il l'envoya en prison, et acheva de visiter le camp, sans que les Reistres osassent murmurer, quoiqu'ils fussent naturellement séditieux. — On avoit averti le duc de Guise, qu'un gentilhomme Huguenot étoit venu dans son camp, à dessein de le tuer; il le ht arrêter. Ce Protestant lui avoua sa résolution. Alors le duc lui demanda: Est-ce à cause de quelque déplaisir que tu aies reçu de moi? - Non, lui répondit le Protestant; c'est parce que vous Tome VI.

étes le plus grand ennemi de m'a Religion. — Eh bien! répliqua Guise, si ta religion te porte à m'assassiner, la mienne ceut que je te pardonne, et il le renvoya: réponse sublime, et dont l'auteur d'Alzire a fait un usage admirable dans la dernière scène de cette tragedie... Le duc de Guise avoit une intrépidité qui l'accompagnoit même dans les accidens où sa personne étoit intéressée. On lui nontra un jour un homme qui s'étoit vanté de le tuer; il le lit venir, le regarda entre les deux yeux, et lui trouvant un air embarrassé et timide: Cet homme-là, dit-il en levant les épaules, ne me tucra jamais; ce n'est pas la peine de l'arrêter... Henri II le créa duc d'Aumale. en 1547, et érigea en 1552, sa terre de Joinville en principauté... Voyez l'art. Coligny, nº II, à la fin. Sa femme, Anne d'Est, petite fille de Louis XII, morte en 1607, se remaria au duc de Nemours

III. GUISE, (Henri de Lor-RAINE, duc de) fils aine du précédent, naguit le 31 décembre 1550. Son courage commença à se déployer à la bataille de Jarnac en 1569, et se soutint toujours avec le même éclat. Un coup de feu qu'il recut à la joue , dans une rencontre près de Château-Thierri, le sit surhommer le Ba-LAFRE, ainsi que son père; François de Lorraine; mais cette blessure ne lui ôta rien des charmes de sa figure. Voyez ix MAR-GUERITE. Sá bonne mine, son air noble, ses manières engageantes lui concilioient tous les cœurs. Idole du peuple et des soldats, il votilut se procurer les avantages que le suffrage public lui promettoit: Il se mit à la têté d'une armée, sous prétexte de défendre la foi Catholique contre les Protestans. Ce fut le commencement de la Ligue, confédération d'abord projetée par son oncle, le Cardinal ae Lorraine. La première proposition de cette association funeste fut faite à Parisa On fit courir, chez les bourgeois les plus zélés, un Projet d'Union pour la défense de la Religion du Roi, et de la liberté de l'Etat; c'est-à-dire pour opprimer à la fois le roi et l'etat. Le duc de Guise, qui vouloit s'élever sur les ruines de la France, anime les factieux, remporte plusieurs victoires sur les Calvinistes, et se voit bientôt en état de prescrire des lois à son souverain. Il force Henri III à publier un édit qui anéantissoit tous les priviléges des Huguenots. Il demanda impérieusement la publication du concile de Trente, l'établissement de l'Inquisition, la cession de plusieurs places de . sûreté, le changement des gonverneurs, et plusieurs autres. choses qu'il savoit que le roi ne pouvoit ni ne devoit accorder. Henri III, fatigué de ses insolences, lui défend de paroitre à Paris: le duc y vient malgré sa défense, le 9 mai 1558. De là la journée des Barricades, qui lui donna un nouveau crédit, en faisant éclater sa puissance aux yeux des ligueurs et des partisans du roi. Son autorité étoit si grande, que les corps de garde de la capitale refusèrent de recevoir le mot du guet, que le prévôt des marchands vouloit leur donner de la part du roi, et ne voulurent recevoir l'ordre que' du duc de Guise. Henri III fut forcé de quitter Paris, fuyant devant son sujet, et obligé de faire la paix avec lui. « Les en-

treprises contre l'autorité royale firent enfin résoudre le roi, dit l'abbé de Choisi, à se défaire du duc de Guise, qui les animoit toutes, même assez ouvertement. Il avoit été averti que la duchesse douairière de Montpensier, sœur du duc de Guise, avoit eu l'insolence de dire qu'elle espéroit qu'avec des ciseaux d'or qu'elle portoit toujours à son côté, elle lui couperoit les cheveux pour le confiner dans un monastère. Il recut en même temps un billet qui ne contenoit que ces mots: La mort de CONRADIN et la vie de CHARLES; faisant allusion à la conduite de Charles d'Anjou, frère de St. Louis, qui avoit fait mourir Conradin de Suábe, son royanme de compétiteur au Naples. Le roi, sur tant d'avis qu'on lui donnoit de prendre garde à lui, consulta le maréchal d'Aumont, Rambouillet, et Beauvais-Nangis, qui tous trois conclurent que , n'étant pas possible de faire le procès dans les formes au duc de Guise, convaincu de tant de crimes de lèse-majesté, il falloit se résoudre à l'assassinat; seule voie sûre et immanquable, par la confiance aveugle où étoit le duc. Les ordres furent donnés pour l'exécution. Crillon, mestre de camp des Gardes Françoises, ne s'en voulut pas charger. Je me battrai contre lui. dit Crillon; il me tuera, je ne parerai point : mais en même temps je le tuerai. Quand on veut bien donner sa vie, on est malire de celle d'autrui... Lognac, premier gentilhomme de la chambre, et capitaine des 45 gentilshommes Gascons de la nouvelle garde du roi, en prit la commission; il en choisit neuf des plus déterminés, et les fit cacher dans un cabinet du roi. Le duc de Guise

recut plusieurs avis qu'on en vouloit à sa vie. La veille du jour de sa mort, il trouva en dinant, sous sa serviette, un billet qui lui marquoit que son dernier moment approchoit. Il dit seulement: IL N'OSEROIT! et acheva de diner tranquillement. Néanmoins, l'après-diné, sur des avis réitérés, il tint conseil avec le cardinal de Guise, son frère, et l'archevêque de Lyon, sur le parti qu'il devoit prendre. Le cardinal fut d'avis qu'il s'en allât à Paris; mais l'archevêque lui ayant représenté, que s'il abandonnoit les Etats de Blois où il étoit alors, tous ses amis perdroient courage, et qu'il ne retrouveroit jamais une si belle occasion d'établir son autorité, il se résolut à tout hasarder. Le lendemain, 23 décembre 1588, il alla chez le roi. Il fut un peu surpris de voir la garde renforcée, les Cent-Suisses rangés sur les degrés. Dès qu'il fut entré dans la première salle, on en ferma la porte. Il ne laissa pas de faire bonne mine, salua tous ceux du conseil avec ses graces ordinaires; et dans le temps qu'il vouloit entrer dans le cabinet, il fut percé de phisieurs coups de poignard, sans pouvoir mettre l'épée à la main, et expira en disant: Mon Dieu, ayez pitié de moi!... Des qu'il fut mort, le roi descendit dans la chambre de la reine-mère, qui étoit malade, et lui dit ce qui venoit d'être fait. Je ne sais, lui dit-elle, si vous en avez bien prévu les suites. » Le duc de Guisé avoit alors 38 ans. A la nouvelle de sa mort. le généreux Henri de Navarre, depuis si cher à la France sous le nom de Henri IV, dit : Si Guise sut tombé entre mes mains, ie l'aurois traité autrement. Pour-

quoi, ajouta-t-il, ne s'est-il par uni avec moi? Ensemble nous eussions pu conquérir toute l'Italie. Cet éloge est le plus beau qu'on ait fait d'Henri de Guise. Mais son ambition étoit si connue, que Henri II ayant demandé à Marguerite de Valois. sa fille, âgée alors de 7 ans seulement, lequel elle aimeroit le mieux, du marquis de Beaupréau, ou du Prince de Joinville. (c'étoit ainsi qu'on nomma d'a⊸ bord Henri de Guise ), qui s'amusoient avec elle : Beaupreau. répondit la princesse; Joinville fait toujours du mal, et veut être te maître par-tout ... Le cardinal de Guise, son frère, fut massacré le lendemain. Voyez ciaprès, nº. V I. Leurs cadavres furent mis dans de la chaux vive pour être promptement consumés: les os furent brûlés dans une salle du château, et les cendres jetées au vent. On prit ces précautions, pour empêcher le peuple d'honorer leurs reliques. L'enthousiasme étoit si violent, que la Sorbonne, après avoir décidé « qu'on pouvoit ôter le gouvernement aux princes qu'on ne trouvoit pas tels qu'il falloit. comme l'administration au tuteur qu'on avoit pour suspect», délibéra, après la mort d'Henri III. de demander à Rome la canonisation de Jacques Clément. Le meurtre de ces deux frères n'éteignit point les feux de la guerre civile : l'assassinat d'un héros et d'un prêtre rendirent Henri III exécrable aux yeux de tous les Catholiques, sans le rendre plus respectable. Les lois sont une chose si sainte, que si ce monarque en avoit seulement conservé l'apparence; si, quand il eut en son pouvoir le Duc et le Cardinal, il eût mis dans sa ven-

geance, comme il le pouvoit, quelque formalité de justice, sa gloire, et peut être sa vie, eussent été sauvées. Les hommes qu'il venoit de faire mourir étoient adorés, le Duc sur-tout. Auprès de lui, tous les autres princes paroissoient peuple. On vantoit non-seulement la noblesse de sa figure, mais encore la générosité de son cœur, quoiqu'il n'en eût pas donné un grand exemple, quand il foula aux pieds, dans la rue Bétisi, le corps de l'amiral de Coligni, jeté à ses yeux par les fenêtres. Mais il étoit magnifique et libéral; et ces deux qualités éblouissent toujours le peuple. Ayant gagné au jeu cent mille livres à d'O, surintendant des finances, ce ministre lui envoya le lendemain 70 mille livres en argent, et 10 mille écus en or, renfermés dans un sac. Le Duc croyant qu'il n'y avoit que de l'argent dans ce sac, le donna au commis qui lui apportoit la somme. Cet homme ignoroit ce que ce sac pouvoit contenir; mais ayant vu par les espèces en or que Guise s'étoit mépris, il lui rapporta sur-le-champ le don que ce seigneur avoit voulu lui faire. Puisque la fortune, lui dit le Duc, vous a été aussi favorable, cherchez un autre que le duc de Guise pour vous envier votre bonheur. Ce n'est pas le seul trait de générosité qu'on pourroit rapporter. Cependant, l'ambition avoit corrompu toutes ses vertus, dit l'abbé de Choisi. Nous citons cet historien de préférence, parce que quelques ex-Jésuites, sous prétexte que les Guise étoient zélés pour la religion Catholique, nous ont fait un crime d'avoir dit dans un Dictionnaire Historique, ce qu'on trouve par-tout, et même

dans l'Histoire Ecclésiastique. Comment peut-on louer le zèle d'un homme, lorsque ce prétendu zèle n'a été que l'instrument de l'ambition, et n'a abouti qu'à troubler son pays, et à lui faire manquer de fidélité à son souverain? Ce n'étoit point une terreur panique dans Henri III, dit le président *Hénault*, que la crainte des entreprises que Guise pouvoit former : il étoit dans des circonstances pareilles à celles dont Pepin profita pour s'approprier la couronne. Henri III ne ressembloit pas mal aux derniers rois de la première race ; et le prétexte de la religion eût fort bien pu susciter quelque pape de l'humeur de Zacharie. Mais nous répéterons que l'assassinat étoit une voie aussi violente qu'odieuse. À l'occasion de cet étrange événement, on publia différens libelles. Les plus curieux sont: I. Les Signes merveilleux apparus sur la ville et château de Blois, en présence du Roi; Paris, 1589. Il seroit bien étonnant, dit M. Anquetil, que le meurtre des Guise se fût passé, sans que leurs partisans eussent vu dans le ciel des signes de cette catastrophe. Ils virent donc un flambeau tomber sur la ville de Blois, deux gendarmes blancs, tenant dans la main droite une épée sanglante, et enfin des armées entières qui combattoient tant sur Blois qu'ailleurs. II. Histoire au vrai du Martyre, etc. pour être considéré par les gens de bien; à laquelle il faut ajouter le Martyre des deux Frères. Le premier est un éloge, précédé d'une estampe, assez mal faits l'un et l'autre. Le second est un libelle sanglant, dans lequel le nom de Henri de Valois est changé en cette anagramme, vilain Hérodes.

L'auteur, dans sa fureur, ne sait à qui s'en prendre. Parce que ce meurtre a été commis à Blois, il tombe sur cette pauvre ville: il dit que les trois quarts sont Hérétiques et Athéistes, et le reste Païen; et que trois mois auparavant, on y a surpris et brulé un vilain... et son anesse; que le roi a marché sur le visage du duc; et qu'il lui a donné un coup d'épée, tout mort qu'il étoit, etc. Dans un moment de fermentation, tout sert, mensonges et vérités... Sa femme. Catherine de Clèves, ne mourust qu'en 1633, à 85, ans. Voyez III. Coligny; V. MATTEREU, à la fin; et MOLAC.

IV. GUISE, (Charles de LORRAINE, duc de) fils aîné de Henri, duc de Guise, surnommé le Balafré, naquit le 20 août 1571. Il fut arrêté le jour de l'exécution de Blois, et renfermé au château de Tours, d'où il se sauva en 1591. Il fut recu à Paris avec de grandes acclamations de joie. Les Ligneurs l'auroient élu roi, sans le duc de Mayenne, son oncle, jaloux de l'empire qu'il acquéroit sur les esprits et sur les cœurs. On prétend que la fameuse duchesse de Montpensier, sa tante, étoit amoureuse de lui. C'est ce jeune prince qui tua de sa main le brave Saint-Pol. Il se soumit à Henri IV en 1594, et obtint le gouvernement de Provence. Voyez Crillon, à la fin. Il fut employė sous Louis XIII; mais le cardinal de Richelieu, redoutant la puissance de cette maison, le contraignit de sortir de France. Charles se retira à Florence, et alla mourir à Cuna dans le Siennois, le 30 septemare 1640, à 69 ans. Il laissa

phusieurs enfans de Henriette-Catherine de Joyeuse, son épouse, veuve du duc de Montpensier, et fille unique du maréchal de Joyeuse. Son fils aîné fut Henri, qui suit.

V. GUISE, (Henri de Lor-BAINE, duc de ) petit-fils du Balafré, naquit à Blois le 4 avril 1614. Après la mort de son frère aîné, il quitta le petit collet et l'archevêché de Rheims, auquel il avoit été nommé, pour épouser la princesse Anne de Mansoue. Le cardinal de Richelieu s'étant opposé à ce mariage, il passa à Cologne, s'y fit suivre par sa maîtresse, et l'abandonna bientôt pour la comtesse de Bossut, qu'il épousa, et qu'il laissa peu de temps après pour revenir en France. Il auroit pu vivre tranquille; mais son génie ardent et incapable de repos, l'envie de faire revivre la fortune de ses ancêtres dont il avoit le courage, le fit entrer dans la révolte du comte de Soissons, uni avec l'Espagne contre-Richelieu et la France. Le parlement lui fit son procès, et il fut condamné par contumaçe en 1641. Après s'être ligué avec l'Espagne, il se ligua contre elle. Les Napolitains, révoltés en 1647 contre Philippe IV, l'élurent pour leur chef, et le déclarerent généralissime des armées et défenseur de la liberté. L'Enrope, l'Asie et l'Afrique retentissoient alors des cris de la révolte et de la sédition : les Anglois faisoient couper la tête de leur roi Charles I; les François se révoltoient contre-Louis XIV; les Turcs massacroient leur sultan Ibrahim: les Algériens leur Dey; les Mogols déchiroient l'Indoustan par des guerres civiles; les Chinois

étoient conquis par les Tartares; enfin, on conspiroit contre les jours du roi d'Espagne. Le duc de Guise étoit à Rome, lorsque les Napolitains le pressèrent de venir se mettre à leur tête; il ne balanca pas un moment. Il s'embarqua seul sur une felouque . passe à travers la flotte Espagnole, et descend sur le port de Naples, au milieu des cris de joie de la ville. Il fit des prodiges de valeur; mais les efforts de son courage, mal secondés par la France, ne produisirent rien : ( Voyez ANIELLO et CERISANTES ) favorisé par une partie du peuple et tâchant de ménager les esprits avec dextérité, il touchoit au moment de voir retirer les Espagnols, lorsqu'il fut trahi par ceux auxquels il avoit pris le plus de confiance. Don Juan d'Autriche gagna secrètement l'officier qui gardoit la porte d'Albe. Un jour que le duc sortoit de la ville pour une expedition militaire, cet officier rendit son poste; et les Espagnols entrèrent dans Naples par une porte tandis que le duc sortoit par l'autre. Leur premier soin fut de publier que Guise ayant fait sa paix avec l'Espagne, avoit abandonné la ville pour n'y plus revenir. Ce faux bruit abattit le courage des Napolitains, qui déposèrent leurs armes. Le duc de Guise ayant appris cette facheuse nouvelle, retourna sur ses pas pour repousser les Espagnols; mais en vain. Il fut obligé de fuir dans la campagne. Il donna dans une embuscade aux environs du château de Cazerte. fut fait prisonnier, et conduit en Espagne, où il demeura jusqu'en 1652. De retour à Paris, il se consola par les plaisirs, du maiheur d'avoir perdu une conronne. Il brilla beaucoup dans le fameux carrousel de 1658. On le mit à la tête du quadrille des Maures; le prince de Condé étoit chef des Turcs. Les courtisans disoient, en voyant ces deux hommes; Voilà les Héros de l'Histoire et de la Fable. Le duc de Guise ressembloit effectivement beaucoup à un héros de mythologie, ou à un aventurier des siècles de chevalerie. Ses duels, ses amours romanesques, ses profusions, ses aventures, le rendoient singulier en tout. Il monrut à Paris le 2 juin 1664, à 50 ans. Ses Mémoires sur son entreprise de Naples ont été publiés en un vol. in-4° et in-12. Plusieurs personnes ont cru qu'ils étoient de son secrétaire Saint-Yon. Cette pensée a été combattue par plusieurs autres, et particulièrement par les Journalistes de Trévoux, au volume de décembre 1703.

VI. GUISE, (Louis de Lor-RAINE, cardinal de) avoit les inclinations plus militaires qu'ecclésiastiques. Il étoit fils de Henri de Lorraine, duc de Guise, tué à Blois; et comme son père, il ne respiroit que les armes. Quoiqu'archeveque de Rheims et honoré de la pourpre Romaine, il snivit Louis XIII dans l'expédition du Poitou en 1621. A l'attaque d'un faubourg au siége de St-Jean-d'Angely, il se signala, comme les plus braves officiers. Il mourut quelques jours après à Saintes, le 21 juin 1621, n'étant que soudiacre. Il avoit eu un procès avec le duc de Nevers au sujet d'un bénéfice, et il auroit voulu le vider l'épée à la main. Il lui fit faire des excuses. en mourant, et se repentit de sa vie dissipée et guerrière. Il laissa

plusieurs enfans, entr'autres Achille de Lorraine, comte de Romorantin, qu'il avoit eu de Charlotte des Essarts, comtesse de Romorantin, à laquelle Moréri donne le nom de son amie, et qui fut une des maîtresses de Henri IV. Charlotte Christine, fille d'Achille, et veuve du marquis d'Assy, intenta, en 1688, un procès pour avoir la succession de la maison de Guise. Elle prétendit que le cardinal de ce nom avoit épousé la comtesse de Romorantin son aïeule, le 4 février 1611, et elle produisit différens papiers pour appuyer ses prétentions. L'affaire ne fut point jugée. — Il ne faut pas le confondre avec deux autres cardinaux de ce nom. Le premier étoit frère de François de Lorraine, duc de Guise, et fils de Claude de Lorraine. Il naquit en 1527, et fut évêque de Troyes, ensuite d'Alby, puis de Sens, et enfin de Metz. Il eut beaucoup de part aux affaires de son temps, et mourut à Paris le 28 mars 1578, à 56 ans... Le second étoit neveu du précédent, et fils de François, duc de Guise, tué au siége d'Orléans par Poltrot. Il succéda au cardinal Charles de Lorraine son grand-oncle, dans l'archevêché de Rheims, et fut l'un des principaux partisans de la Ligue : mais Henri III le sit tuer à Blois, le 24 décembre 1588. Son frère, le duc de Guise, avoit été massacré la veille. (Voy. ci-dessus, no III). On conduisit le cardinal dans une salle obscure, où quelques soldats le massacrèrent à coups de hallebarde. Ses cendres furent jetées au vent, de peur que les Ligueurs n'en basent des reliques. Henri III n'avoit jamais pu pardonner à ce sardinal plusieurs traits de satire

lancés contre lui. Il avoit surtout irrité le roi par une épigramme qu'il citoit à tout propos. Elle étoit faite sur la devise
du roi, dont le corps étoit trois
couronnes, avec ces mots:
MANET ULTIMA CŒLO. « La troisième m'attend dans le Ciel. »
Les deux premières représentoient celles de Pologne et de
France. L'épigramme étoit renfermée dans ce distique:

Qui dederat binas , unam abstulit ; altera nutat ; Tertia tonsoris nune facienda manu.

« De ces trois couronnes, Dieu lui en a déjà ôté une, (celle de Pologne); l'autre, chancelle; la troisième sera l'ouvrage d'un barbier. » Le cardinal de Guise ajoutoit, qu'il auroit beaucoup de joie de tenir la tête du roi, si on lui faisoit cette troisième couronne chez les Capucins... Voyez I. BOUCHER.

VII. GUISE, (Dom. Claude de) fils naturel de Claude de Lorraine, duc de Guise, fut abbé de St-Nicaise et ensuite de Cluni, et mourut en 1612. On auroit de lui une idée bien désavantageuse, si on s'en rapportoit à une satire aussi grossière que maligne, intitulée: Legende de D. Claude de Guise, 1574, in-8.º Ce libelle étoit très-rare, avant que d'avoir été réimprimé dans le tome vie des Mémoires de Condé. On l'attribue à Dagonneau, Calviniste, juge de Cluni; ou à Gilbert Regnaut, juge mage de Cluni, aussi. Calviniste. Le cardinal de Guise avoit voulu le déposer, à l'instigation de D. Claude; mais il s'étoit fait maintenir par arrêt; et le lendemain, après avoir tenu audience, il jeta ses provisions. dans le parquet, et alla faire les fonctions d'avocat à Màcon.

VIII. GUISE, Voyez Guise.
GUITMOND, Vayez Gui-

GUITON, (Jean) se signala à la Rochelle, lorsque le cardinal de Richelieu assiègea, en 1627, ce boulevart du Calvi-nisme. Les Rochelois, animés par la religion et par la liberté, voulurent avoir un chef aussi déterminé qu'eux. Ils élurent pour leur maître, leur capitaine et leur gouverneur, l'intrépide Guiton. Avant d'accepter une place qui lui donnoit la magistrature et le commandement des armées, il prit un poignard, et dit, en présence de ses principaux compatriotes : Je serai Maire, puisque vous le voulez, à condition qu'il me sera permis d'enfoncer ce poignard dans le scin du premier qui parlera de se rendre. Je consens qu'on en use de même envers moi, dès que je propaserai de capituler; et je demande que ce poignard demeure tout exprès sur la table de la chambre où nous nous assemblons dans la maison de ville... Guiton soutint ce caractère jusqu'à la fin. Un jour qu'un de ses amis lui montra une personne de sa connoissance, tellement exténuée par la faim, qu'elle n'avoit plus qu'un souffle de vie : Etesvous surpris de cela, lui dit-il? Il faudra bien que nous en venions là, vous et moi, si nous ne soinmes pas secourus. — Un autre citoyen lui disant que la faim faisoit périr tout le monde, et que bientôt la mort achèveroit d'emporter tous les habitans : Eh bien! répondit froidement Guipan, il suffit qu'il en reste un

pour sermer les portes. Il déclarant hautement que si l'on vouloit le tuer pour se nourrir de sa chair, it y consentiroit plutôt que de se rendre à l'ennemi. San intrépidité fut enfin subjuguée par la famine en 1628: il se vit forcé de céder à l'entreprise heureuse de Métezeau, et au génie de Richelieu.

GUITTON D'AREZZO, un des premiers poëtes Italiens, florissoit vers 1250. On trouve ses Poésics dans un Recueil d'anciens Poëtes Italiens; Florence, 1527, in-8.º

GULPHILAS, Voyez UL-

GUNDLING, ( Nicolas-Jerôme) naquit près de Nuremberg, en 1671, d'un père ministre, auteur d'une Dissertation sur le concile de Gangres. Le fils devint successivement professeur en philosophie, en éloquence et en droit naturel, à Hall. Sa oapacité étoit si connue à la cour de Berlin, qu'on l'y consultoit souvent sur les affaires publiques. Ses services lui valurent le titre de conseiller privé. Il mourut recteur de l'université de Hall, le 16 décembre 1729, à 59 ans, laissant un grand nombre de bons ouvrages de littérature, de jurisprudence, d'histoire et de politique. Il étoit laborieux : il avoit une excellente mémoire et de l'esprit ; mais on souhaiteroit dans ses écrits plus de modération. G'étoit cependant un savant d'un commerce agréable , parce qu'il avoit du feu, de l'imagination et des connoissances très - variées. Sea principaux ouvrages sont: I. Nouveaux Entretiens, in-8.º II. Projet d'un Cours d'Histoire Littée

raire. III. Historia Philosophiæ moralis, in-8.º IV. OTIA, ou Recueil de Discours sur divers sujets de Physique, de Morale, de Politique et d'Histoire, trois vol. in-8.º V. De Jure oppignorati Territorii, in-4.º VI. Status naturalis Hobbesii, in corpore Juris civilis defensus et defendendus, in-4.º VII. De statu Reipublica . Germanica, sub Conrado I, in-4.º Ludwig a réfuté cet ouvrage dans sa Germania princeps. VIII. Gundlingiana, en allemand. IX. Commentatio de Henrico Aucupe, in-4.º X, Via ad veritatem, ou Cours de Philosophie, 3 vol. in-8.° XI. Il a eu beaucoup de part aux Observationes Hallenses, excellent recueil en 11 vol. in-8.º XII. Mémoire Historique sur le Comté de Neufchâtel.

GUNIMOND, Voyez AL-

I. GUNTHER, (Edmond) professeur d'astronomie au collége de Gresham en Angleterre, né en 1581, mourut en 1626, avec une grande réputation: ses leçons et ses écrits la lui avoient acquise. On a de lui Canon triangulorum, seu Tabulæ tangentium et secantium, Londres, 1620, in-80, etc. Toutes ses œuvres furent publiées en 1674, in-4°, par Leybourn.

II. GUNTHER, poëte Allemand, né en Silésie, se distingua de bonne heure. Ses talens firent son malheur. Un poëte jaloux mêla dans la boisson de Gunther, des drogues qui l'enivièrent au moment qu'on devoit le présenter à Auguste II, roi de Pologne. Au milieu du compliment qu'il débita à ce monarque, il sit une châte honteuse. Cet

accident lui causa un chagrin sf anner, qu'il en mourut à l'age de vingt-huit ans. Il laissa plusieura morceaux de poésie, dans lesquels on remarque du génie naturel et des graces, mais peu de correction. Ce poëte florissoit au commencement du siècle qui vient de finir. On a, entre autres ouvrages de sa façon, une Ode sur la victoire que le prince Eugène remporta sur les Turcs : victoire qui a aussi été célébrée par le grand Rousseau.

GUNTHER, Voy. GONTHIER.

GURTLER, (Nicolas), né à Basle en 1654, après avoir pro⊶ fessé en différentes villes d'Allemagne, occupa la chaire de théologie de Francker en 1707. et mourut en 1711, à 57 ans. Ses principaux ouvrages sont: I. Lexicon Linguæ Latinæ, Germanæ, Græcæ et Gallicæ, 1702. II. Historia Templariorum, 1702, in-4.º III. Origines Mundi, in-4°, 1708 : ouvrage d'une prodigieuse érudition; mais dans lequel l'auteur adopte beaucoup d'étymologies incertaines, et d'idées ridicules sur la mythologie. IV. Institutiones Theologica, in-40, 1721. Les écrits de Gurtler sont estimés des théologiens Protestans.

GUSSANVILLAN, (Pierre) natif de Chartres, embrassa l'état ecclésiastique, et s'appliqua à la critique sacrée. Un des fruits de son étude est une bonne édition des Œuvres de St. Grégoire lo Grand, Paris, 1675, 3 vol. infol. C'étoit la meilleure avant celle des Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, donnée en 1705, 4 volumes.

I. GUSTAVE Ier, roi de Suède, connu sous le nom de

GUSTAVE-WASA, étoit fils d'Eric-Wasa, duc de Grispsholm. Christiern II, roi de Danemarck, s'étant emparé de la Suède en 1520, le sit ensermer dans les prisons de Copenhague. Gustave. échappe de la prison, erra longtemps dans les montagnes de la Dalécarlie, fut volé par son guide, et se vit réduit à travailler aux mines de cuivre. Après diverses aventures, il vint à bout de soulever les Dalécarliens, se mit à leur tête, chassa le barbare Christicrn, reprit Stockholm, fut élu roi par les Suédois en 1523, et sit le premier connoître aux nations étrangères, de quel poids la Suède pouvoit être en Europe. Le Luthéranisme fut établi dans ses états sous son règne et par ses soins. Voyez II. Anderson. Il s'empara d'une partie des biens du clergé; mais pour que le peuple adoptat plus facilement ce changement, il lui laissa des évêques, en diminuant leurs revenus et leur pouvoir. Quelques mouvemens que firent les Dalécarliens, pour s'opposer à ces innovations, presque toujours dangereuses, ne furent pas heureux. Gustave étoussa adroitement leurs murmures. Il sit ensuite déclarer la couronne de Suède héréditaire, aux états de Westeras en 1544, et mourut en 1560, âgé de 70 ans. C'étoit, dit l'abbé Raynal, un homme supérieur, né pour l'honneur de sa nation et de son siècle, qui n'eut point de vices, peu de défauts, mais qui eut de grandes vertus, et encore de plus grands talens. La considération dont la Suède jouissoit en Europe sous le prince qui l'avoit délivrée de la tyrannie de Christiern II. diminua si fort sous ses successeurs, que Pibrac, chancelier de Henri IV, encore simple roide Navarre, se plaignant des procédés de la cour de France, disoit « qu'elle n'avoit pas plus d'égard pour ce monarque, que pour un Roi de Suède ou de Chypre. » Gustave-Adolphe redonna à cette nation le lustre qu'elle avoit perdu. Il laissa trois fils, Eric, Jean et Charles, qui occupèrent successivement le trône de Suède. Voyez l'article suivant et les Tables Chrone-Lociques.

II. GUSTAVE-ADOL-PHE II, dit le Grand, roi de Suède, né à Stockholm en 1594, succéda à son père Charles IX en 1611. Il fut nommé Gustave, en mémoire de son aïeul paternel, Gustave-Wasa, et ADOLPHE, à cause de son aïeul maternel. On l'éleva d'une manière digne de sa naissance. Sa valeur éclata d'abord contre les rois de Danemarck, de Moscovie et de Pologne, qui l'avoient attaqué en même temps. Il fit la paix avec les deux premiers, et obligea le dernier à quitter la Livonie. Après avoir terminé heureusement cette guerre, il sit alliance avec les Protestans d'Allemagne contre l'empereur et la Ligue Catholique. La France accéda à ce traité en 1631. Les états Protestans, encouragés, présentent des requêtes à l'empereur, lèvent des troupes, tandis que Gustave avance en augmentant toujours son armée. Ses ministres voulurent le détourner de cette guerre, sous prétexte qu'il manquoit d'argent. Les gens du pape que je vais attaquer, leur répondit-il, sont riches et efféminés. Mes armees ont du courage et de l'intelligence; elles arboreront mon étendart chezl'ennemi, qui payera

mes troupes. Il commença ses conquêtes en Allemagne, par l'isle de Rugen et par la Poméranie, pour être assuré de ses derrières. Il défendit, sous les plus grièves peines, de faire le moindre tort aux habitans. Ce héros sensible distribua du pain aux pauvres. Sa maxime étoit, que pour se rendre maîtres des places, la clémence ne vaut pas moins que la force.... Gustave parcourut, dans moins de deux ans et demi, les deux tiers de l'Allemagne, depuis la Vistule jusqu'an Danube et au Rhin. Tout se soumit à lui, toutes les places lui ouvrirent leurs portes. Il força, les armes à la main, l'électeur de Brandebourg à se joindre à lui ; l'électeur de Saxe lui donna ses propres troupes à commander; l'électeur Palatin dépossédé vint combattre avec son protecteur. Ferdinand II lui écrivoit une lettre, dans laquelle il le menaçoit d'envoyer contre lui toutes les forces de l'empire, s'il persistoit dans ses desseins. Le monarque Suédois dit d'un ton railleur au gentilhomme qui la lui avoit portée : Je ne manquerai pas d'y repondre, dès que je serai guéri d'une blessure qu'un aigle m'a faite au bras. La réponse de Gustave fut celle d'un héros. Il remporta une victoire complète devant Leipzig, le 7 septembre 1631, sur Tilli, général de l'empereur. Les troupes de Saxe. nouvellement levées, prirent la fuite dans cette journée; mais la discipline Suédoise répara ce malheur. Le roi de Suède charge l'électeur de Saxe, qui a combattu avec lui, de porter la guerre dans la Silésie et dans la Bohême, et il entre lui - même dans la Franconie, dans le Palatinat, et dans l'évêché de Mayence. Son

chancelier Oxenstiern, l'y joint, et il lui dit : Sire, j'aurois été plus content de vous féliciter de vos conquetes à Vienne qu'à Mayence. Le héros, qui sent très-bien la justice du reproche que ces mots renferment, ranime son ardeur. Il commençoit à faire de la guerre un art nouveau. Il avoit accoutumé son armée à un ordre et à des manœuvres qui n'étoient pas connues ailleurs. Tilli, vaincu devant Leipzig, le fut encore au passage du Lech. Gustave méditoit alors le siège. d'Ingolstad. Il va reconnoître une fortification qu'il veut faire attaquer : les canonniers de la place tirèrent sur lui et si juste, qu'un boulet emporta la croupe de son cheval. Il tombe dessous, enseveli dans la boue, et couvert de sang; mais il se releve promptement, saute sur un autre cheval, et continue de donner ses ordres. Gassion fut un des premiers qui accoururent au roi, et cet empressement lui valut un régiment. Gustave, qui avoit le talent heureux de relever le prix de tous les grades qu'il donnoit, dit à Gassion : Ce sera un régiment de chevet; et on pourra dormir auprès dans une entière sécurité. L'année suivante, 16 novembre 1632, Gustave donna, dans la grande plaine de Lutzen. la fameuse bataille contre Walstein, autre général de l'empereur. Quelques - uns de ses régimens plièrent d'abord. Gustave leur dit: Si, après avoir traversé tant de fleuves, escaladé tant de murailles, et sorcé tant de places, vous n'avez pas le courage de vous défendre: tenez ferme, au moins, pour me voir mourir! et ces mots ranimèrent leur courage. La victoire fut long-temps disputée. Les Suedois la remporterent, mais

ils perdirent Gustave, dont le corps fut trouvé parmi les morts, percé de deux balles et de deux coups d'épée. Il n'avoit que trente-huit ans. Gustave paroissoit avoir quelque pressentiment de son malheur, lorsque voyant, peu de jours auparavant, les peuples accourir en foule au-devant de lui avec de grandes démonstrations de joie, de respect et d'admiration, il dit qu'il craignoit bien que Dieu, offensé de leurs acclamations; ne leur apprit bientot que celui qu'ils révéroient comme un Dieu, n'étoit qu'un komme mortel. On a dit de lui qu'il étoit mort l'épée à la main, le commandement à la bouche, et la victoire dans l'imagination... Gustave disoit ordinairement, qu'il n'y avoit point d'homme plus heureux que ceux qui mouroient en faisant leur métier : if eut cet avantage. Ce héros emporta dans le tombeau le nom de Grand, les regrets du Nord, et l'estime de ses ennemis. IF disoit qu'il n'y avoit de rang entre les rois, que celui que leur donnoit le mérite. Les vertus de Gustave répondoient à ses talens. Deux défauts, l'emportement et la témérité, le ternissoient un peu. Il se justifioit par deux maximes, moins vraies qu'il ne pensoit : Puisque je supporte patiemment les travers de ceux auxquels je commande, ils doivent aussi excuser la promptitude et la vivacité de mon tempérament. C'est ainsi qu'il répondoit au reproche qu'on lui faisoit du premier défaut. Voici comment il se justificit sur le second : Un roi se déclare indigne de la couronne qu'il porte, lorsque, dans un engagement, il fait difficulté de se battre comme un simple soldat .... Revenant un jour d'une attaque, où il avoit été

exposé cinq heures de suite à une feu terrible, Gassion lui dit que les François verroient avec déplaisir leur souverain courir d'anssi grands risques. Les rois de France, répondit Gustave, sont de grands Monarques, et je suis un soldat de fortune.... Gustave, qui donnoit des soins très-snivis aux exercices militaires, donna aussi de bonnes lois à son peuple, et les fit exécuter. Il corrigea beaucoup d'abus dans la forme du gouvernement. Il anima , il éclaira l'industrie de ses sujets. Le mérite et les talens utiles trouvèrent teujours près de lui un accueil distingué. Il cultiva l'étude de l'histoire, de la tactique, et des arts qui avoient rapport au grand art de la guerre. Il ne négligea point la politique. Le traité du Droit de la guerre et de la paix, de Grotius, étoit une de ses lectures favorites. Naturellement éloquent, il aimoit à haranguer, et le faisoit avec beaucoup de feu. Il parloit plusieurs langues, et il avoit encore plus étudié les hommes que les mots. Le caractère de ses ennemis, les projets de ses allies, les ressources de ses amis, rien n'échappoit à son coup d'œil perçant. Sachant que la religion est le plus solide fondement des états, il montra. beaucoup de zèle pour tout ce qui l'intéressoit. Il composa luimême des prières, qu'on récitoit tous les jours dans son camp à des heures marquées. Ce prince avoit contume de dire qu'un bon Chrétien ne pouvoit pas être un mauvais soldat. Sous sa tente, au milieu des armes, il donnoit quelque temps à la lecture de la parole. de Dieu. Je cherche à me sortifier contre les tentations, en méditant nos livres sacrés, dit-il un jour à l'un de ses officiers.

uni le surprit dans ce pieux exercice; les personnes de mon rang ne sont responsables de leurs actions qu'à Dieu seul; et cette indépendance donne occasion à l'ennemi de notre salut de nous tendre des pieges dangereux, contre lesquels nous ne pouvons être assez sur nos gardes.... On n'a pas vu chez les Grecs, ni chez les Romains, d'armée mieux disciplinée que celle des Suédois, durant une guerre de trente ans. Tous les enfans qu'ils avoient eus depuis l'entrée de Gustave-Adolphe en Allemagne, étoient accoutumés aux coups de fusils, et portoient, des l'age de six ans, de quoi manger à leurs pères, qui étoient dans les tranchées, ou en faction. Gustave alloit porter la guerre au-delà du Danube, et peut-être détrôner l'empereur, lorsqu'il fut tué. Que n'a-t-on pas débité sur la mort de ce grand homme? On accusa François Albert, duc de Lawembourg, un de ses généraux, gagné par Ferdinand II, de l'avoir assassiné. Puffendorff pense que ce fut le duc de Saxe, Lawembourg, qui le fit tuer à la sollicitation des Impériaux. D'autres disent que ce même duc vengeoit une injure personnelle; c'est-à-dire un soufflet que lui avoit donné Gustave, irrité de la manière trop libre dont il vivoit avec la reine sa mère. Enfin, on imputa sa mort au cardinal de Richelieu. qui avoit besoin de sa vie. N'estil donc pas naturel qu'un roi qui s'exposoit en soldat, soit mort en soldat? Ce nom lui plaisoit; et se livrant au feu comme le dernier de ses soldats, il fut. de bonne heure tout couvert de blessures. Ce héros avoit une physionomie majestueuse et martiale, de grands traits sans être

durs, un air riant et familier. Il étoit d'une taille moyenne, mais d'une grosseur prodigieuse, qui ne l'empéchoit pas d'être trèsvif et très-agile. Il aimoit à railler, et exerçoit trop souvent ce dangereux talent. On lui a encore reproché de s'être trop livré à son penchant pour les femmes, et d'avoir quelquesois sacrifié au vice de son temps et de son pays, où le goût du vin étoit une passion. Ce qui peut faire juger, à cet égard, de la flatterie des courtisans, c'est qu'on fit pour lui cette inscription: Mars sine venere, Alexander sine vino. Lorsque son corps fut ouvert, on lui trouva un cœur beaucoup plus grand qu'il ne devoit l'être suivant les lois de la nature. Puffendors a écrit sa Vie en latin, in-folio. Il en a paru une nouvelle Histoire à Amsterdam, 1764, in -4°, ou 4 vol. in-12. Il laissa de Marie-Eléonore, fille de Sigismond, électeur de Brandebourg, une fille unique, qui lui succéda à l'âge de cinq ans : c'est cette savante couronnée, si connue sous le nom de CHRISTINE, Voyez ce mot, qui appela du haut de son trone les sciences et les arts, et qui en descendit pour les cultiver elle - même avec plus de liberté. Christine laissa la couronne à Charles-Gustave, prince Palatin, fils d'une sœur de Gustave-Adolphe. Charles XI, fils de ce prince, fut père de Charles XII et d'Ulrique Eléonore, en qui finit la postérité de Gustave-Wasa.

III. GUSTAVE III, né le 24 janvier 1746, succéda en 1771 à Fréderic — Adolphe, roi de Suède. Dès son avénement au trône, sentant l'oppression où la GUS

cour de Russie et le sénat de Stockholm retenoient les monarques Suédois, il chercha à secouer ce double joug. Le sénat voulant de son côté accroître son autorité. lui fit signer une formule de serment différente de celui. de ses prédécesseurs, et s'arrogea jusqu'au droit de lui choisir un confesseur, et de fixer la quantité de vin qu'on devoit servir à sa table. Gustave confia son projet d'affranchissement au ministre de France Vergennes, au sénateur Hermanon, et aux comtes de Scheffer et de Salza; ils tracèrent ensemble le plan de révolution, qui fut opéré bientôt après. Le sénat, environné des gardes du roi, céda sans résistance. Les troupes prêtèrent serment de fidélité au monarque; tous ceux qui prirent en ce jour le parti de Gustave, nouèrent un mouchoir blanc autour de leur bras gauche; et ce signe de dévouement continua à distinguer les officiers Suédois pendant tout le règne du monarque; l'assassin qui lui ôta la vie, le portoit luimême. Lorsque Gustave se fut emparé de tous les postes de la ville, il assembla les principaux membres de la diète, et après leur avoir reproché leur morgue, leurs usurpations, leur corruption, il lut son projet de constitution, qui fut approuvé surle-champ, sans qu'il s'élevat de contradicteurs. Les officiers furent alors avancés d'un grade, et les bourgeois de Stockholm obtinrent des médailles d'or ou d'argent-, qu'ils eurent la permission de porter à leurs boutonnières. Gustave, craignant que l'impératrice de Russie ne continuat à fomenter les divisions qui troubloient depuis long - temps ses états, se rendit à Pétersbourg,

sous le nom de comte de Gothland, pour conférer avec cette souveraine, sur les moyens de terminer tout différent. Lans leur entrevue, ils montrèrent l'un visà-vis de l'autre une cordialité également feinte, et la guerre s'alluma bientôt entre ces deux puissances. Gustave , irrité de ce que des émissaires Russes s'efforcoient de faire insurger la Finlande, prit les armes, et fit équiper une flotte formidable à Carlscrona. Un traité particulier attacha à ses intérêts la Prusse et les Turcs. qui lui firent passer des subsides ; malgré ces secours, sa flotté fut battue le 17 juillet 1788, à Hogland, par l'amiral Greig, et quoiqu'il n'y eût que huit vaisseaux Russes qui combattissent avec courage, ils triomphèrent. Les Suédois se réfugièrent à Sweaborg, où ils restèrent bloqués très-long-temps. La défection de plusieurs officiers, vint assurer les succès de la Russie. Les Norwégiens, conduits par le prince de Danemarck, se réunirent à cette dernière puissance, forcèrent à Quistrum le régiment de Westrogothie à capituler, s'emparèrent d'Oudewalla, et vinrent mettre le siège devant Gothembourg, ville la plus considérable de la Suéde, après Stockholm. Gustave alors envoya jusqu'à ses propres gardes au secours de cette place. Pour lui, courant dans les forêts de la Dalécarlie, il rassembla les sauvages habitans, se mit à leur tête, et marcha vers Gothembourg. Craignant que cette ville ne se rendît avant que son armée ne fut arrivée, il se déguisa, partit avec un simple aide de camp, et parvint jusqu'aux portes, où on eut beaucoup de peine à le reconnoître. Bientôt la médiation de l'An-

eleterre et de la Prusse, força le prince de Danemarck à lever le siège; et le traité de paix de Varela, signé le 14 août 1790, mit fin aux hostilités. Gustave s'engagea aussitôt à devenir le chef de la coalition du Nord, contre la France, et à contribuer à éteindre les principes d'une révolution effrayante pour tous les rois. Catherine donna ordre à son ministre Stockelberg, de promettre à ce prince douze mille soldats Russes, et un subside de trois cents mille roubles; mais il n'ent pas le temps de commencer son entreprise. Les nobles Suédois, mécontens de son gouvernement, et de ce que leurs droits avoient été restreints, nonseulement par la révolution de 1772, mais par la diète que le roi avoit assemblée à Gèfle, au commencement de 1792, jurérent sa perte. Trois conjurés tirèrent au sort le criminel emploi del'assassiner. Ankarstroom l'obtint, et lui tira un coup de pistolet an milieu d'un bal, dans la nuit du 15 au 16 avril 1792. Voyez ANKARSTROOM. Le monarque expira le 29 du niême mois, et on observa que ses obsèques furent célébrées le 29 mai 1792, jour anniversaire de son couronnement. A cette époque, le jugement contre le meurtrier et ses complices, avoit déjà été exécuté. Gustave fut le seul des rois de Suède, qui depuis Charles XII, parla parfaitement Suédois; ce qui le rendit cher aux paysans et aux soldats. Hardi, impétueux, ayant l'esprit chevaleresque, il ne manqua ni de sang froid, ni de discrétion. Dans ses voyages, il montra par-tout un abord prévenant, un esprit aimable et des dehors séduisans, sous lesquels il eachoit son penchant au despotisme. Étant à Paris, il refusa d'y voir Francklin, « parce que, dit-il, il n'étoit pas prudent aux rois de voir et d'aimer de pareils hommes. » Il passa ensuite en Italie, séjourna avec plaisir à Rome, et y admira en connoisseur les chefsd'œuvre des arts, encourageant les artistes, et leur donnant des conseils utiles. Il conserva, ma gré les douleurs violentes que lui causoit sa blessure, la plus grande fermeté jusqu'à son dernier moment. Il consola ses amis, et pourvut à leur sort. La veille de sa mort, il écrivit de sa main un codicile, qui nomma régent son frère le duc de Sudermanie, et le pria de faire grace aux complices de son assassin; il fit approcher Gustave-Adolphe son fils, agé de quatorze ans, et l'exhorta dans un entretien noble et toi chant à la modération, à l'amour de la paix, et sur-tout à se garantir du desir de toute expédition lointaine. Son corps fut ouvert : on y trouva une balle carrée, et deux pointes de clou entre les côtes. Mallet Dupan a tracé de ce prince le portrait suivaut : « Nul souverain du xviii• siècle, si l'on en excepte Fréderic le Grand, n'occupera une place si honorable dans l'histoire. Réunissant les lumières à la capacité, le courage à l'adresse, l'application aux talens, Custave III a effacé tous ces mea narques endormis sur le trône, qui laissent errer les événemens au gré de leurs ministres. En 1772, il vengea les droits de la nation: il reprit les siens; il r.tablit les bases de l'ancienne constitution; il replaça l'équilibre entre la liberté et la monarchie. Sous son administration vigoureuse, la vénalité disparut. Nul

n'osa trafiquer de la patrie ; én citant son patriotisme. La marine l'armée les forteresses ( le commerce maritime, la considération extérieure, les arts, l'industrie, se ranimèrent pendant ce règne calomnié. N'ayant pu étouffer le germe des factions, Gustave III sut les contenir. Il punit très-rarement, pardonna à des ingrats, sachant qu'ils ne cesseroient pas de l'être. Nul souverain n'eut des amis plus zélés. des sujets plus affectionnes, des ennemis plus implacables. On lui a reproché sa dernière guerre; (contre la Russie) elle étoit juste autant qu'indispensable. Il s'agissoit de décider qui régneroit à Stockholm du roi de Suède, ou des émissaires de la Russie. Cette puissance indignée de la révolution de 1772, n'avoit cessé d'entretenir le germe de nouveaux troubles. Gustave III pénétra avec justesse, que son salut étoit attaché à celui de la porte Ottomane, et que les victoires de Catherine II, vers le Bosphore, riveroient les chaînes de la Baltique. Au moment où il se déclara, trente-cinq mille Russes, répandus en Italie, ou près d'y arriver alloient s'embarquer sur la flotte attendue de Cronstadt par le détroit de Gibraltar. Ces forces devoient tout de suite se porter à Sinope, et s'emparer de la Morée. La cour d'Espagne donna l'alarme; la Suède s'arma. et les vaisseaux Russes furent enfermés dans la Baltique. Ayant à lutter contre les traitres et les ennemis extérieurs, Gustave remplit son but, et maintint sa dignité avec les ressources les plus médiocres. L'Europe fut témoin de son activité, de sa bravoure, de son courage d'esprit qu'aucun revers ne déconcertoit. Infatiga-

ble et présent par-tout, un four il combattoit en Finlande: le lendemain il se rendoit à Stockholm 💰 parcouroit ses provinces sans prendre de repos, raffermissois. par sa présence la Scanie menacée, et reparoissoit bientôt à la tête de ses armées. Peu de princes ont eu l'esprit aussi cultivé; il connoissoit en homme de lettres, et parloit correctement les principales langues de l'Europe. Il écrivoit comme le chancelier d'Oxenstiern, Son style offroit le mérite de la concision. de la vigueur et de la clarté. La plupart des dépêches et des mémoires importans furent rédigés de sa main. Son genre de mort prématurée inspire à la fois l'horreur et la pitié. Avant d'expirer . il éprouva des souffrances cruelles. Les derniers jours, il ne pouvoit rester couché, et se tenoit assis dans son lit. Pendant la matinée où il rendit l'ame, il se fit approcher d'une croisée de son appartement, et se montra au peuple pour la dernière fois. Ses derniers momens furent donnés à la religion. Il communia des mains de son grand aumônier et s'entretint assez long - temps avec ce prélat, qui a publié le rapport de cette conférence, où le roi montra autant de piété que de stoïcisme. » Dans une salle de l'université d'Upsal, on voit ufi grand coffre surmonté d'un autre plus petit, tous les deux fermés avec des verronx et des chaines. Ces deux coffres ont été légués à l'imiversité par Gustave. avec ordre de ne les ouvrit que cinquante ans après la date de sa mort. Il écrivoit avec élégance. et avoit des connoissances trèsvariées. On lui doit : I. Des pièces de théâtre, qui, sans être correctes, ne sont point sans intérêt.

Ces pièces sont : Siri-Brahé, drame, dont le sujet est historique, et date du règne de Gustave-Adolphe; Helmfeld, autre sujet historique du temps de Charles XI; Natalie Nariskin, sujet russe; l'Un pour l'Autre, comédie. II. Des Discours Académiques. III. Un Eloge de Torstenson. Cet écrit, envoyé dans le plus grand secret à l'académie de Stockholm, y obtint le prix que Gustave lui - même y avoit fondé. IV. Des Essais politiques. V. Des Lettres à divers personnages remarquables, au cardinal de Bernis, à Mad. d'Egmont, et dont les plus intéressantes sont adressées au comte Ulric Scheffer, son ambassadeur en France, pour lequel il avoit la plus tendre amitié. Le comte d'Oxenstiern, membre de l'académie Suédoise, s'occupe d'une édition complète des Œuvres de Gustave III. dont son successeur a promis de faire les frais. On doit y employer des caractères de Didot; et elle doit être ornée de neuf gravurès en y comprenant le portrait de Gustave et celui du roi actuel. - Voy. CATHERINE II, ANKARSTROOM, et les Tables Chronologiques à l'article de la SUÈDE.

GUTHIER, Voyez Gou-

GUTNER, (Jean - Gabriel) imprimeur, exerça son art avec distinction à Chemnitz en Misnie vers l'an 1660, et a écrit sur l'art de l'imprimerie.

GUTTEMBERG, (Jean)
naquit à Mayence d'une famille
noble, du nom de Sorgenlock,
dont les différentes branches
avoient des surnoms pris des enseignes qui distinguoient les mai-

Tome VI.

sons qu'elles habitoient, tel que celui de Guttemberg, qui étoit le surnom de la sienne. C'est ce gentilhomme Allemand qui doit être regardé comme l'inventeur de l'imprimerie, ou du moins comme le premier qui ait concu et exécuté l'idée d'imprimer un livre, d'abord avec des planches de bois gravées; et ensuite avec des caractères de bois sculptes et mobiles; car on ne contesté point à Schæffer la gloire d'avoir imaginé les caractères de fontes Il est constaté aujourd'hui par des documens authentiques, tirés des archives de la ville de Strasbourg, et publies. en 1760. par *Schæpflin* , dans un ouvrage intitulé Vindiciæ Typographicæ qu'avant 1440, Guttemberg avoit commencé dans cette ville ses premiers essais de typographie. Ces essais furent-ils faits avec des caractères de bois mobiles, comme prétend le prouver Schæpflin? Furent-ils faits avec des planches gravées, comme le veut Fournier, célèbre fondeur de caractères? Voilà le seul point sur lequel il reste des doutes. Ce ne fut qu'après 1444 ; qu'obéré par les dépenses que ces essais lui avoient coûtées, il vint s'associer à Mayence avec Jean Fusth, orfèvre, qui lui fournit des fonds pour continuer et perfectionner son entreprise. Schæffer, écrivain, et homme industrieux, fut aussi admis dans cette société. Ils travaillèrent ensemble jusqu'en 1455, et il est très-probable qu'une Bible sans date, et sans aucune indication du nouvel art qui l'avoit produite, dont. le deuxième volume seulement. imprimé sur vélin, existoit dans la bibliothèque Mazarine, et dont le caractère, sculpté en bois et mobile, atteste une antiquité

plus reculée que la Bible connue que Fusth et Schæffer imprimèrent l'an 1462 en caractère de fonte; il est très-probable, dis-je, que cette Bible fut un des premiers fruits de leurs travaux. Il est encore assez vraisemblable que cette même Bible, dont tous les sommaires et les lettres initiales sont ajoutées à la main, est celle dont on a tant parlé, pour avoir été vendue à Paris par Fusth, comme manuscrite; plutôt que la Bible de 11462, annoncée dans la suscription, comme une production du nouvel art d'imprimer. Il faut pourtant convenir que cette raison, souvent alléguée par quelques-uns de ceux qui ont écrit sur l'origine de l'imprimerie, n'est pas aussi décisive qu'elle le paroît au premier coup d'œil; car la suscription n'est pas la même dans tous les exemplaires de cette Bible de 1462, sans qu'on soit d'accord sur la cause de cette variété. Il y en a deux différentes : l'une annonce clairement la nouvelle invention d'imprimer, absque calami exaratione: l'autre porte simplement que l'ouvrage a été achevé par Fusth et Schæsser, tel jour en 1462, industrie finitum, completum et consummatum est. Or, on ne voit pas ce qui auroit pu empêcher de vendre ces derniers exemplaires comme manuscrits... Guttemberg se sépara de ses associés vers 1455. Les dix années de sa vie qui s'écoulèrent entre cette époque et l'année 1465, sont remplies différemment par les auteurs qui ont parlé de lui. Les uns, prétendant qu'il s'étoit brouillé avec ses associés en 1456, le font revenir à Strasbourg : les autres le font rester à Mayence, où il étoit au ser-

vice de l'électeur Adolphe de Nassau en 1465. Mais, comme on ne peut citer aucun ouvrage imprimé qui porte son nom, il n'y a là-dessus que des conjectures plus ou moins arbitraires. Ce que les monumens du temps nous apprennent, c'est qu'en 1465 il fut recu au nombre des gentilhommes d'Adolphe de Nassau, électeur de Mayence, avec des appointemens annuels; et qu'il mournt vers 1468, àgé de plus de 60 ans. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'étoit pas en vie le 24 février de cette année. Un plus long détail sur l'origine de l'imprimerie, deviendroit une dissertation, et excéderoit les bornes que la forme de cet ouvrage nous prescrit. Nous avons résumé le plus brièvement qu'il nous a été possible, ce qui nous a paru de plus constant et de moins hasardé dans les auteurs les plus accrédités parmi ceux qui ont traité cette matière; et nous croyons en avoir dit assez pour satisfaire le lecteur, qui d'ailleurs trouvera encore dans les articles Coster, Fusth et Mentel, quelques éclaircissemens sur le même sujet. En 1801, M. Oberlin a publié un Essai sur la Vie de Guttemberg, plein d'érudition et d'intérêt.

GUY, Voyez MÉAD, à la sin de l'article.

I. GUYARD, (Bernard) né à Craon dans l'Anjou en 1601, Dominicain, docteur en théologie, mourut à Paris le 19 juillet £674. à 73 ans. Il est auteur, I. De la Vie de St. Vincent-Ferrier, 1634, in -8.º II. Discrimina inter doctrinam Thomisticam et Jansenianam, 1655, in-4.º III. La Fatalité

de Saint-Cloud, in-folio, où il tàche de prouver que ce n'est pas no Dominicain qui a tué Henri III; il a été réfuté par La véritable Fatalité de Saint-Cloud, qui se tronve dans le Journal de Henri III, avec l'ouvrage du P. Guyard.

IL GUYARD, (Dom Antoine) Bénédictin de Saint-Maur, né à Saulieu dans le diocèse d'Autun, mort à Dijon en 1760, étoit pieux et savant. On a de lui quelques écrits, parmi lesquels on doit distinguer sa Dissertation sur l'honoraire des Messes, in-8°, 1748. Ce livre, plein de recherches, déplut à quelques journalistes, parce que l'auteur, ramenoit tout à l'antiquité. Voyez l'Histoire de la Congrégation de Saint-Maur, pag. 730.

III. GUYARD DE BERVILLE, (N...) në à Paris en 1697, ne fut pas favorisé de la fortune, et il traîna une vie obscure, qu'il finit à 73 ans, en 1770, à Bicêtre, où la misère l'avoit forcé de se retirer. Nous avons de lui : I. Histoire de Bertrand Duguesclin, Paris 1767, in-12, 2 vol. Le sujet est interessant, mais le style de l'historien ne l'est point : il est diffus, pen heureux dans le choix des détails, et encore moins dans celui des réflexions, qui sont la plupart très - communes. II. Histoire du Chevalier Bayard, Paris, 1760, in-12. On y trouve des faits curieux, mais la diction est plutôt celle d'un compilateur que d'un écrivain élégant.

GUYARD, Voyez GUIARD.
GUYAUX, (Jean-Joseph)
né l'an 1684 à Wamfercée,

village du Brabant Wallon, fut professeur de l'Ecriture - Saințe en 1723, docteur en théol gie, et chanoine de Saint-Pierre en 1727; et enfin doyen et prévôt de cette église. Il ne dut tous ses emplois qu'à ses vertus et à sa science, rien n'étant plus éloigné de son caractère que l'ambition. Il mourut le 8 janvier 1774, à Louvain, après avoir fait des legs considérables aux pauvres. On a de lui : I. Commentarius in Apocalypsim, Louvain, 1781, in-8°, où il combat le système que Kerkherder établit dans sa Monarchia Romæ paganæ. Le style de cet ouvrage n'est ni pur ni agreable. II. Quastio mondstico-theologica de carnium esu. Louvain, 1749, in-4.º III. Pralectiones de S. Jesu-Christi Evangelio, deque Actis et Epistolis Apostolorum. M. Gerard, chanoine de l'église de Gand, et ci-devant professeur en philosophie à Louvain, a donné l'édition de cet ouvrage en sept volumes in-8.º

GUYET, (Charles) Jésuite à Tours, né en 1601, mort en 1664, à 63 ans. travailla sur les cérémonies de l'Eglise; le fruit de ses travaux fut un gros infolio, intitulé: Heortologia, sivè De Festis propriis locorum. Ce livre, plein d'érudition, est curieux. Voyez GUILLET. — Il ne faut pas le confondre avec François Gurer, habile critique d'Angers, né en 1575, mort en 1655. Il avoit fait des Notes sur differens auteurs, dont Boecler et Grævius ont prosité.

GUYMIER, (Côme) conseiller-clerc au parlement de Paris, sa patrie, et président aux enquêtes, étoit un magistrat plem d'intégrité et de lumières. Il composavers l'an 1486, un Commentaire sur la Pragmatique sanction de Charles VII roi de France, plusieurs fois réimprimé. La meilleure édition est celle qu'en donna Pinsson, avocat au parlement de Paris, en 1666, in-folio. Il orna cette édition d'une Histoire, aussi utile que curieuse, de la Pragmatique-Sanction, et de plusieurs pièces servant de preuves.

GUYMONT, Voy. Touche, (Claude Guymont de la) — et Guimond.

I. GUYON, (Symphorien) né à Orléans, entra dans l'Oratoire en 1625. Il fut envoyé quelque temps après avec le P. Bourgoing à Malines, pour y établir une maison de sa congrégation. Nommé curé de Saint-Victor d'Orléans, en 1638, il gouverna cette paroisse avec édification, et s'en demit en faveur de son frère, trois mois avant sa mort, arrivée en 1657. On a de lui : L'Histoire de l'Église et Diocèse. Ville et Université d'Orléans, 1647, in-folio. La seconde partie de cet ouvrage curieux, mais mal écrit, ne parut qu'en 1650, avec une préface de Jacques Guron, son frère. Celui-ci est auteur d'un petit ouvrage, intitulé: Entrée solennelle des Evéques d'Orléans, 1666, in-8°, composé à l'occasion de l'entrée de d'Elbène. — Il v avoit en auparavant un autre Guyon, (Louis) dont les Leçons diverses, imprimées à Lyon, 1625, 3 vol. in-8°, sont au nombre des livres peu communs et curieux.

II. GUYON, (Jeanne-Marie Bouvières de la Mothe) née à Montargis en 1648, épousa, à l'âge de 18 ans, le fils de l'en-

trepreneur du canal de Briare, appelé Guyon. Devenue veuve à 25 ans, avec de la beauté et du bien, de la naissance et un esprit fait pour le monde, elle s'entêta de cette espèce de spiritualité, qui est le délire de la dévotion, du Quiétisme. Un voyage qu'elle sit à Paris, lui donna le moyen dè se lier avec d'Aranthon, évêque de Genève, qui, touché de sa piété, l'appela dans son diocèse. Elle s'y rendit en 1681, et passa ensuite dans le pays de Gex. Il y avoit alors dans cette contrée un la Combe, Barnabite Savoyard, d'une physionomie sinistre, homme ardent pour les plaisirs dans sa jeunesse, et pour la dévotion dans l'âge mûr. Devenu le directeur de Mad. Guyon, le P. la Combe communiqua toutes ses rêveries à sa pénitente. Dieu m'a fait la grace de m'obombrer par le P. la Combe, disoit la mystique; et le Barnabite répondoit : j'ai obombré Mad. Guyon. Ces deux enthousiastes prêchèrent chez les Ursulines de Gex, le renoncement entier à soi-même. le silence de l'ame, l'anéantisse ment de toutes les puissances, une indifférence totale pour la vie ou la mort, pour le Paradis ou l'Enfer. Cette vie n'étoit, en suivant la nouvelle doctrine qu'une anticipation de l'autre, qu'une extase sans réveil, L'évêque de Genève, instruit du progrès que faisoient ces deux apôtres d'un nonveau Quiétisme, cessa de les favoriser. Ils quittèrent Gex, et passèrent à Turin, de Turin à Grenoble, de Grenoble à Verceil, et enfin à Paris; et par-tout ils se firent des prosélytes. Les jeûnes, les courses, la persécution acheverent d'affoiblir leur cerveau.

Mad. Guyon se donnoit des titres. aussi pompeux qu'insensés : elle se qualificit de Femme enceinte de l'Apocalypse, de Fondatrice d'une nouvelle Eglise. Elle prophétisa que tout l'Enfer se banderoit contre elle : que la Femme seroit enceinte de l'Esprit intérieur; mais que le Dragon se tendroit debout devant elle. Sa prédiction ne tarda pas de s'accomplir. Elle fut enfermée en 1688, par ordre du roi, dans le couvent de la Visitation de la rue Saint-Antoine à Paris. Libre de cet esclavage, par le crédit de Mad. de Maintenon, elle parut à Versailles et à Saint-Cyr. Les duchesses de Charost, et Chevreuse, de Beauvilliers, de Mortemart, touchées de l'onction de son éloquence et de la chaleur de sa piété douce et tendre, la regardèrent comme une Sainte, faite pour amener le ciel sur la terre. L'abbé de Fénelon, alors précepteur des Enfans de France, se fit un plaisir de former avec elle un commerce d'amitié, de dévotion et de spiritualité, inspiré et conduit par ta vertu, et si fatal depuis à. tons les deux. Un rapport d'humeurs, une sympathie invincible, un je ne sais quoi de touchant et d'élevé dans le caractère de inn et de l'autre, les lia bientôtétroitement. Mad. Guyon, sûre, et fière de son illustre disciple, se servit de lui pour donner de Il vogue à ses idées mystiques; elle les répandit sur-tout dans la maison de Saint-Cyr. L'éveque. de Chartres, Godet-Desmarets, s'eleva contre la nouvelle doctrine. Un orage se formoit; Mad. Guyon crut le dissiper, en confiant tous ses écrits à Bossuet. Ce prélat, l'évêque de thatons, depuis cardinal de

Noailles , l'abbé Tronçon , supérieur de Saint-Sulpice, et Fénélon, assemblés à Issy, dressèrent trente-quatre articles. On vouloit, par ces articles, proscrire les maximes, pernicieuses de la fausse spiritualité, et mettre à convert les saines maximes de la vraie. Mad. Guyon, retiréeà Meaux, les souscrivit, et promit de ne plus dogmatiser. Une femme enthousiaste pouvoit-elle tenir sa parole? Doux jours après, elle chercha à faire de nouveaux disciples. La cour, fatiguée des plaintes qu'on portoit contre elle . la fit enfermer d'abord à Vincennes, puis à Vaugirard, et enfin à la Bastille. Libre an milieu de ses chaînes, elle composoit des cantiques, où elle se livroit aux transports que lui inspiroit l'amour pur. L'affaire de Mad. Guyon produisit la querelle. du Quiétisme entre Fénélon et. Bossuet. Cette dispute ayant été terminée par la condamnation du livre des Maximes des Saints, et par la soumission de l'illustre auteur de cet ouvrage, Mad. Guyon sortit de la Bastille en 1702 : elle mourut à Blois le 9 juin 1717, à 69 ans, dans les transports de la piété la plus affectueuse. « Tous les jours du dernier âge de sa vie; dit un de ses panégyristes, se passèrent dans la consommation de son amour pour son Dieu. Ce n'étoit pas. seulement plénitude; elle en étoit enivrée. Ses tables, les lambris de sa chambre, tout ce qui tomboit sous sa main, lui servoit à y écrire les henreuses saillies d'un génie fécond et plein de son unique objet. » Après sa sortie de la Bastille, elle vécut dans un oubli entier, et mens la vie la plus retirée et la plus uniforme. L'illustre archevêque, de ..

Cambrai conserva pour elle la plus singulière vénération. Sur le point de mourir, elle sit son testament, à la tête duquel elle mit sa Profession de foi, sur laquelle, dit le P. d'Avrigni, je laisse au lecteur à faire ses réflexions. « JE proteste, dit-elle, que je meurs fille de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine; que je n'ai jamais voulu m'écarter de ses sentimens; que depuis que j'ai eu l'usage parfait de la raison, je n'ai pas été un moment sans être prête, au moins de volonté, à répandre pour elle jusqu'à la dernière goutte de mon sang, comme je l'ai toujours protesté en toute occasion ; avant toujours soumis, et en tout temps, les livres et écrits que j'ai faits, à la sainte Eglise ma mère, pour laquelle j'ai toujours eu et aurai, avec la grace de Dien, un attachement inviolable et une obéissance aveugle; n'ayant point d'autres sentimens, ne voulant point admettre aucuns autres que les siens; condamnant, sans nulle restriction, tout ce qu'elle condamne, ainsi que je l'ai toujours fait. Je dois à la vérité, et pour ma justification, protester avec serment qu'on a rendu de faux témoignages contre moi, ajoutant à mes écrits, me faisant dire et penser ce à quoi je n'avois jamais pensé, et dont j'étois infiniment éloignée; qu'on a contrefait mon écriture diverses fois; qu'on a joint la calomnie à la fausseté, me faisant des interrogatoires captieux, ne voulant point écrire ce qui me justificit, et ajoutant à mes réponses; mettant ce que je ne disois pas, suppriment les faits veritables. Je ne dis rien des autres choses, parce que je pardonne tout et de tout mon cœur. » Tout ce qu'on peut conclure de cette protestation, c'est que si les expressions dont se servit Mad. Guyon, dans see livres, étoient mauvaises, son intention étoit bonne et son cœur droit; mais que la condamnation de ses erreurs lui avoit laissé des impressions injustes et défavorables contre ceux qui avoient contribué à les faire proscrire. L'abbé de la Bletterie a écrit trois Lestres estimées et rares, dans lesquelles il la justifie des impostures que ses ennemis avoient inventées pour noircir sa vertu. Malgrè des lettres interceptées du Barnabite la Combe à son élève. et de l'élève à son maître, trèstendres et très-vives, les gens sensés regardèrent toujours la Combe et Mad. Guyon, comme deux personnes d'un esprit peu réglé, mais de mœurs pures. Les principaux ouvrages de cette femme célèbre sont : I. Les Torrens spirituels, où l'on trouve le Moyen court et très-facile de faire Oraison, et le Cantique des Cantiques expliqué, in-8.0 II. Sa Vie écrite par elle-même . en 3 vol. in - 12, Cologne, 1720. De toutes les productions de Mad. Guyon, c'est la moins commune. « Comme elle croyoit favorisée de toutes les graces qui ont si fort distingué Ste Thérèse, elle voulut bien à l'exemple de cette Sainte, dit le P. d'Avrigni, écrire sa VIE 1 nouvelles révélations, ou plutôt nouvelles folies. Elle dit qu'elle voyoit clair dans le fond des ames, sur lesquelles elle recevoit une autorité miraculeuse atissi bien que sur les corps; que Dieu l'avoit choisie pour détruire la raison humaine, et rétablir la sagesse Divine. Ce que je lierai, ajoute - t - elle, sera

lié; ce que je délierai, sera délié. Je suis cette pierre sichée par la Croix sainte, rejetée par les architectes. Elle étoit venue à un tel point de persection, qu'elle ne pouvoit plus prier les Saints, ni même la sainte Vierge. La raison de cette impuissance, c'est que ce n'est pas à l'épouse, mais aux domestiques de prier les autres de prier pour eux....» III. Discours Chrétiens, 2 vol. IV. L'Ancien et le Nouveau-Testament, avec des explications et des réflexions, 20 vol. in-8.0 \* Dans son Explication de l'Apocalypse, dit le P. d'Avrigni, elle fait la prophétesse; elle raconte des visions; et il y en a qu'on ne pourroit rapporter sans salir l'imagination la plus pure, quoiqu'elle dise, après cela, qu'elle avoit l'esprit si net, qu'il ne lui restoit nulles pensées que celles que Notre - Seigneur lui donnoit. » V. Des Lettres spirituelles, en 4 vol. in - 8.0 VI. Des Cantiques spirituels et des Vers mystiques, dont plusieurs sont parodiés des Opéra, en 5 vol. On remarque dans tous ses écrits, de l'imagination, du feu, mais encore plus d'extravagances; un style emphatique, des applications indécentes de l'Ecriture-Sainte, etc. Cependant je ne dirois point, comme Voltaire, « que Mad. Guyon faisoit des vers comme Cotin, et de la prose comme Polichinel; » cela est trop fort et trop dur.

III. GUYON, (N.) chirurgien de Marseille, s'offrit généreusement à disséquer le premier cadavre de pestiféré que les médecins examinèrent, lors de la fameuse peste de 1720. Guyon périt deux jours après.

IV. GUYON, (Claude-Marie) né à Lons-le-Saunier en Franche-Comté, entra dans la congrégation de l'Oratoire, qu'il quitta ensuite. Il vint à Paris, où sa plume s'exerça sur divers sujets. Il fit quelques extraits pour les feuilles de l'abbé des Fontaines. qui, en reconnoissance, retoucha le style de quelques-uns de ses écrits. Il mourut à Paris en 1771, âgé d'environ 70 ans. L'abbé Guyon étoit d'un caractère enjoué : il avoit des mœurs et des connoissances; mais son savoir lui donnoit un peu de morgue. Ses principaux ouvrages sont : I. La continuation de l'Histoire Romaine de Laurent Echard, depuis Constantin jusqu'à la prise de Constantinople, par Mahomet II, 10 vol. in-12. C'est une espèce d'Histoire du Bas-Empire, écrite, dit Voltaire, d'un style digne du titre. Cette saillie est doublement injuste : en ce que l'ouvrage de l'abbé Guyon n'est pas intitulé Histoire du Bas-Empire, et que le style est convenable au livre, et assez pur. Les faits ne sont pas toujours exacts, mais ils sont assez bien rapprochés; et en général, cet abrégé est estimable. II. Histoire des Empires et des Républiques, 12 vol. in-12, 1733, et années suiv. Quoique ce livre se soit moins vendu que celui de Rollin, parce qu'il est écrit avec moins de douceur et d'élégance, il a dû plus coûter à son auteur. L'abbé Guyon a travaillé sur les anciens, au lieu que Rollin a trop souvent copié les modernes. Il y a d'ailleurs plus d'ensemble, et moins de réflexions et de horsd'œuvres. III. Histoire des Amazones, 2 vol. in-12, curiense. IV. Histoire des Indes, 3 vol. in-12, telle qu'on pouvoit l'attendre d'un homme qui n'avoit voyagé que de son cabinet, et qui n'avoit pas toujours consulté les meilleurs auteurs. V. Oracle des nouveaux Philosophes, 2 vol. in-8.º La ficțion qui sert de cadre à ce livre, est mal-adroite et odieuse, le style pesant, les plaisanteries lourdes : mais il y a de la force dans les réfutations; et en rassemblant les principes épars de Voltaire, il le met souvent en contradiction avec lui-même. Cet incrédule se voyant démasqué, opposa à l'abbé Guyon, pour toute réponse, des injures, auxquelles celui-ci fut d'autant moins sensible, que son livre eut le plus grand succès. VI. Bibliothèque ecclésiastique en forme d'instructions sur toute la religion, 1772, 8 vol. in-12. C'est le dernier ouvrage de l'abbé Guyon, et ce n'est pas celui qui a le plus réussi. VII. Essai critique sur l'établissement de l'empire d'Occident, 1752, in-8°; assez bon, quoiqu'un peu superficiel. L'abbé Guyon avoit une pension du clergé de France.

I. GUYOT, (Germain-Antoine) avocat au parlement de Paris, sa patrie, né en 1694, mort en 1750, à 56 ans, a laissé plusieurs ouvrages de droit. Le principal est un Traité ou Dissertation sur plusieurs matières Féodales, tant pour le pays de droit-écrit, que pour le pays coutumier, en 6 vol in-4.º Če livre embrasse toute la matière des fiefs; elle y est traitée avec beaucoup d'étendue, mais avec assez peu d'ordre. On y a joint des Observations sur le droit des Patrons et des Seigneurs de Paroisse, aux honneurs dans l'Em glise, etc. in-4.0

II. GUYOT, (M<sup>1le</sup>) célèbre danseuse de l'opéra, y débuta en 1705, et fit les délices de ce spectacle jusqu'en 1723 qu'elle se retira. Elle joignoit, dit-an, dans sa danse beaucoup de noblesse à beaucoup de graces.

III. GUYOT DE MERVILLE, Voyez MERVILLE,

IV. GUYOT DES FONTAINES, Voy, FONTAINES, nº II.

GUYS, ( Pierre-Augustin ) né à Marseille, se livra avec succès à la profession du commerce; il l'honora par sa probité, la simplicité de ses mœurs, ses connoissances et ses écrits. Appelé plusieurs fois à Constantinople, a Smyrne et dans la Grèce pour les affaires de son négoce, il concut l'heureuse idée de comparer les Grecs anciens aux modernes, de rechercher parmi ces derniers les traces de grandeur, le genre d'esprit, les institutions de leurs ancêtres, Homère à la main, Guys parcournt plusieurs fois tout l'Archipel, et il y voyageoit encore pour perfectionner une nouvelle édition de son ouvrage, lorsqu'il est mort à Zante l'une des isles de la mer d'Ionie, en 1799, à 79 ans. Il avoit été nominé membre de l'Institut national. Ses ouvrages sont : I. Essai sur les antiquités de Marseillé, 1786, in-8. II. Relation abrégée de voyages en Italie et dans le Nord, in-8.º III. Eloge de Duguay - Trouin, 1761. Cet éloge fut envoyé au concours de l'académie Françoise, qui couronna l'écrit de Thomas. IV. Voyage littéraire de la Grèce. Il parut d'abord en 1771, en 2 vol. in-12, puis en 1783, en 4 vol. in-8°, avec figures. L'auteur a complété

ee demier écrit par la traduction de quelques élégies de Tibulle, et des Poesies sugitives. Ce voyage est le véritable titre littéraire de Guys; il cite avec profusion, mais ses citations sont intéressantes puisqu'elles peignent les mœurs et les usages actuels des. habitans de l'archipel de la Morée. Les Grecs modernes, flattés de ses éloges et de ce qu'il les avoit peints dans cet ouvrage comme spirituels et non avilis, lui décernèrent dans un diplome le titre de citoyen d'Athènes. Guys en préparoit depuis douze ans une edition plus curieuse et plus complète; et l'on espère que son fils qui a rempli longtemps avec distinction la place de consul de la nation Françoise en Sardaigne et à Tripoli de Syrie, connu par de profondes connoissances en antiquité, partagera la gloire de son père en la publiant.

I. GUYSE, (Jacques de) né à Mons, se fit Cordelier, et mourut en 1398. Il avoit travaillé sur l'Histoire du Hainaut en latin, dont on a donné un extrait en françois, sous ce titre: Illustrations de la Gaule Belgique, ou Annales du Hainaut, jusque en 1244; Paris, 1531, 3 vol. in-folio.

II. GUYSE ou Guise, (Guillaume) theologien Anglois, né auprès de Glocester en 1653, d'une bonne famille, se rendit habile dans les langues orientales. Il mourut de la petite vérole en 1682, comme il préparoit une édition de la Géographie d'Abulfeda. On a de lui une Traduction latine du commencement de la Mischne, avec de savantes remarques; Oxford 1690, ill-119

I. GUZMAN, (Alphonse Perez de ) fameux capitaine Espagnol vers l'an 1293, avoit servi long-temps en qualité de lieutenant général dans les armées des princes de Maroc. Après y avoir acquis beaucoup de réputation et de richesses, il passa en Espagne, où il donna commencement à la maison des ducs de Medina-Sidonia, Il étoit gouverneur de Tariffe, lorsque cette ville fut assiégée par Juan infant de Castille. Ce prince, qui avoit en sa puissance un des fils de Guzman, menaça le père de lui couper la gorge à ses yeux s'il ne rendoit la place qu'il défendoit. Mais Guzman, méprisant ses menaces, lui répondit, « que plutôt que de commettre une trahison, il lui donneroit lui-même de quoi égorger son fils; » et en même temps lui jetant son poignard par-dessus les murailles, il alla se mettre à table avec sa femme, Cette fermeté héroïque irrite la cruauté de l'infant, qui fait couper la tête au jeune Guzman. Un spectacle si barbare fit jeter des cris aux soldats assiéges qui en étoient les témoins. Guzman qui les entendit, craignant qu'ils ne fussent causés par quelque assaut, quitta son diner pour courir aux remparts; mais ayant appris dequoi il s'agissoit : C'est peu de chose, dit-il, veillez seulement à la garde de la place. Alors il retourna se mettre à table avec la même constance, sans marquer aucun trouble, et sans en rien temoigner à Marie Coronel sa femme. Lopez de Véga a consacré, par de beaux vers, l'action généreuse de Guzman. Les descendans de ce héros ont pris pour cimier de leurs armes, une tour, au haut de laquelle paroit un cavalier armé qui jette un poignard, wec ces mots pour devise.: Mas pesa el rei que la sangre; « Je préfère l'intérêt du roi à celui du sang.»

II. GUZMAN , Voyez Ou-VARÈS.

GYAC, Voy. GIAC.

GYÉ, (le Maréchal de ) Voy. I. ROHAN.

GYGES, étoit officier et favori de Candaule, roi de Lydie, qui lui fit voir les charmes de sa femme toute nue. La reine appercut  $G_{Y}$ gès, et soit amour, soit vengeance, elle ordonna à cet officier de tuer son mari, lui offrant à ce prix sa main et la couronne. Gyges devint roi de Lydie par ce menrtre, vers l'an 718 avant J. C. Platon raconte différemment cette usurpation : il dit que la terre s'étant entr'ouverte, Gygès, berger du roi, descendit. dans cet abyme; que là, il vit un grand cheval, dans les flancs duquel étoit un homme qui avoit. à son doigt, un anneau magique doué de la vertu de rendre invisible; qu'il le prit et s'en servit pour ôter, sans péril, la vie à Candaule, et pour monter sur son trône. Mais ce récit merveilleux n'est qu'une greffe de la fable, mal entée sur la souche historique. — Voy. Aglaüs. La mythologie vante un géant de ce nom, qui avoit cent bras, comme Briarée son frère.

GYLIPPE, capitaine Lacédémonien, fut envoyé en Sicile, pour porter du secours aux Syracusains contre les Athéniens. Après avoir été vaincu dans le premier combat, il remporta des victoires signalées sur Nicias et Dé-

condition qu'on leur laisseroit le vie, et qu'on ne les retiendroit point dans une prison perpétuelle; mais on ne leur tint pas parole. Ils furent mis à mort, et leurs soldats tourmentés avec une cruauté inouie. Gylippe accompagna ensuite Lysandre à la prise d'Athènes, vers l'an 414 avant J. C. Ce général le chargea de porter à Sparte l'argent qu'il avoit recueilli dans ses glorieuses campagnes. Cet argent montoit à 1500 talens, sans compter les couronnes d'or dont les villes lui avoient fait présent. L'avarice de Gylippe lui fit commettre une làcheté détestable : il ouvrit les sacs par-dessous, et après en avoir tiré trois cents talens, il les reconsit fort adroitement, mais les borderaux renfermés dans chaque sac dévoilèrent sa friponnerie. Pour éviter le supplice, il se bannit lui-même de sa patrie, emportant par-tout la honte, dit Rollin, d'avoir terni, par cette bassesse, la gloire de ses belles actions.

GYMNOSOPHISTES, philosophes Indiens, étoient ainsi appelés, parce qu'ils se promenoient tout nus en regardant fixement le soleil pendant tout le jour. Ils supportoient, sans douleur, le plus grand froid et la plus grande chaleur, s'abstenant de tous les plaisirs, et se livrant, tout entiers, à la contemplation de la nature, sans se soucier ni d'habits, ni de mets délicats. Lorsqu'ils étoient las de la vie, ils se jetoient dans un brasier ardent. On leur attribue l'invention des caractères hiéroglyphiques. Cicéron rapporte qu'Alexandre le Grand étant aller les visiter, il mosthènes. Ces généraux se ren-, leur fit offre de services en les dirent avec leurs troupes, à invitant à lui demander ce qu'ils jugeroient à propos. L'un d'eux prenant la parole, lui dit, de leur accorder l'immortalité qu'ils desiroient uniquement. Je suis mortel, leur répondit le Roi, je ne puis donner l'immortalité.

—Pourquoi donc, répliqua le

philosophe, puisque vous n'étes qu'un mortel, ne restez-vous pas dans le royaume de vos pères, et venez-vous, comme l'ennemi du genre humain, ravager l'univers? Alexandre se retira confus et piqué de cette réponse.

H

HABACUC, le 8º des Douze petits Prophètes, commença à prophétiser, suivant l'opinion la plus commune, en même temps que Jérémie, quoiqu'il fût plus jeune que lui. Ce prophète sachant que Nabuchodonosor s'approchoit de Jérusalem, et prévoyant la prise de cette ville, se sauva dans l'Arabie, et y vécut quelque temps; mais il revint en Judée, lorsque les Chaldéens furent retournés dans leur pays, et il s'occupoit à cultiver ses champs. Un jour qu'il portoit à dîner à ses moissonneurs, l'Ange du Seigneur le transporta par les cheveux dans Babylone, et lui sit donner à Daniel, qui étoit enfermé dans la fosse aux lions, ce qu'il avoit préparé pour ses ouvriers. La même main le rapporta en Judée, où il mourat, et fut enterré deux ans avant la fin de la captivité; c'est le sentiment de S. Jérôme. Quelques autres attribuent cet événement à un autre Habacuc, différent du Prophète, qu'ils font aussi autenr des histoires de Suzanne, de Bel et du Dragon. Quoi qu'il en soit, les Prophéties d'Habacue ne renferment que trois chapitres. Il prédit à sa nation la captivité, le renversement de l'empire des Chaldéens, la déli-

vrance des Juiss par Cyrus, et celle du genre humain par J. C. Les Grecs font la fête d'Ha-bacuc.

HABERKORN, (Pierre) né en 1604 à Butzbach en Wétéravie, fut surintendant et professeur en théologie à Giessen, où il mourut au mois d'avril 1676, à 72 ans. Il parut avec éclat à divers colloques tenus au sujet de la religion. Son principal ouvrage est intitulé: Heptas disputationum anti-Wallemburgicarum. Ce livre, dans lequel il s'efforce de renverser les principes des de Wallembourg, est estimé des Luthériens; mais il l'est moins des Catholiques.

I. HABERT, (François) poëte François du second âge de notre poésie, natif du Berry, vivoit dans le 16e siècle. Il fleurit depuis 1540 jusqu'après 1569. On fait encore un peu de cas de ses Trois nouvelles Déesses, petit poëme imprimé à Paris en 1546, in-16, passablement bon pour son temps. La manie de cette vaine et folle philosophie qui veut faire de l'or, gagna cet auteur, et lui fit traduire quelques mauvais ouvrages sur cette matière. Il prit pour mot, suivant l'usage des rimailleurs de son temps, te Banni de liesse, et il rend raison lui-même de ce sobriquet:

> Puisque Fortune incessamment me blesse

Nommé je suis le Banni de liesse.

On a encore de lui quelques Fables, dont plusieurs se trouvent dans le 5º volume des Annales Poétiques. La morale en est juste et ingénieuse; mais le style est froid, monotone, sans couleur, sans harmonie.

II. HABERT DE CÉRISI, (Germain) abbé de Saint-Vigor de Cérisi au diocèse de Bayeux, l'un des ornemens de l'académie Françoise dans sa naissance, étoit de Paris. Il mourut dans cette ville en 1655, avec la réputation d'un des plus beaux esprits de son temps. C'étoit un homme d'une société douce et d'un caractère modéré. Lorsque le cardinal de Richelieu voulut soumettre le CID de Corneille à l'examen de l'académie, il dit à ceux qui critiquoient durement cette tragédie : Je voudrois l'avoir saite. On a de lui des Poésies galantes et chrétiennes. Sa Métamorphose des Yeux de Phylis en Astres, 1639, in-8°, que quelques flatteurs mirent au-dessus de toutes les Métamorphoses d'Ovide, fut vantée par eux comme un chefd'œuvre, et a cessé de le paroître, dès que le bon goût a commencé à luire en France. Ce n'est pas qu'il n'y ait quelques jolis vers dans ce poëme; mais il y a encore plus de concetti et de mauvaises pointes. Cette pièce paroît délicate à l'abbé Ladvocat, on à son éditeur; de bons juges n'en ont pas pensé de même. Ce poëme est d'ailleurs très-long. Qu'attendre d'un ouvrage de 700 vers sur les yeux de Phylis?

On a encore de ce poête une Via du cardinal de Bérulle, qui n'est qu'un panégyrique boursousse, in-4°, Paris, 1646.

III. HABERT, (Philippe) frère du précédent, Parisien et académicien comme lui, mourut en 1637, à 32 ans, au siège d'Emmerick, sous les ruines d'une muraille, qu'un tonneau de poudre fit sauter, par la négligence d'un soldat qui y laissa tomber sa meche. Son poëme intitulé le Temple de la Mort, offre quelques beaux vers et quelques belles idées; mais il ne se soutient pas. Cependant, les faiseurs de pointes dirent que ce Temple de la most . avoit été du goût de tous les Vivans, et qu'il plut tant à la Mort même, qu'elle enleva l'auteur à la fleur de son âge, de peur qu'il n'elevat un aussi beau Temple à

IV. HABERT, (Isaac) docteur de la société de Sorbonne, théologal de Paris, fut nommé évêque de Vabres, en 1645, et monrut le 11 janvier 1668. Il se fit un nom par ses Sermons, par son érudition, et sur-tout par: la vivacité avec laquelle il s'éleva. contre Arnauld et les autres disciples de Jansénius. C'étoit un homme aussi estimable par ses. vertus que par ses connoissances. On a de lui : I. Une Traduction latine du Pontifical des Grecs, in-fol. Paris. 1643. Cet ouvrage est enrichi de savantes remarques, qui ont fait regarder son auteur comme un des théologiens qui aient le mieux connu les vrais principes de la liturgie etdes cérémonies ecclésiastiques. II. Des Vers latins, et des Hymnes en la même langue pour la fête de St. Louis, dans le Bréviaire de Paris. Les Muses latines.

Isi étoient favorables. III. De consensu Hierarchiæ et Monarchiæ, adversus Optatum Gallum; Paris, 1640, in-4.º IV. Plusieurs Ecrits contre Jansénius et contre Arnauld. Quoiqu'il leur fût fort opposé, il ne l'étoit pas moins à leurs adversaires, à Molina, à Lessius, à Vasquez, etc.

V. HABERT, (Henri-Louis) seigneur de Montmont, conseiller au parlement, depuis doyen des maîtres des requêtes, mort dans un âge avancé, le 21 janvier 1679, étoit membre de l'académie Françoise. C'est lui qui donna en 1658, en 6 vol. in-fol., les Œuvres du philosophe Gassendi, dont il avoit été l'ami et le protecteur. Il orna cette édition d'une Préface latine, bien écrite. On a encore de Montmort trois ou quatre Epigrammes, (Voy. CHAPELAIN.) et quelques autres petites Pièces de Poésie, imprimées dans les Recueils de son temps. Huet, dans ses Mémoires latins, dit de Montmort, qu'il étoit Vir omnis doctrinæ et sublimioris et humanioris amantissimus. C'est dans sa maison que mourut Gassendi, qu'il avoit retiré chez lui, depuis plusieurs années, et à qui il lit éprouver qu'un bon ami peut tenir lieu de tout. Ce magistrat érigea au philosophe un mausolée dans l'église de Saint - Nicolas - des - Champs à Paris.

VI. HABERT, (Louis) docteur de la société de Sorbonne, natif de Blois, fut successivement grand vicaire de Luçon, d'Auxerre, de Verdun et de Châlonssur-Marne. Il se fit généralement estimer dans tous ces diocèses par a vertu, par son savoir, et par son zèle à maintenir la discipline occiésiastique. Il se retira ensuite

en Sorbonne, où il passa le reste de ses jours à décider les cas de conscience. On a de lui: I. Un Corps complet de Théologie, en 7 vol. in—12. La partie dogmatique et la partie morale y sont traitées avec autant de solidité que de précision. II. La Pratique de la Pénitence, connue sous le nom de la Pratique de Verdun, Habert mourut en Sorbonne le 7 avril 1718, à 83 ans.

VII. HABERT, (Suzanne) tante d'Isaac Habert, évêque de Vabres, femme de Charles du Jardin, officier du roi Henri III, demeura veuve à l'âge de 24 ans. Elle savoit l'hébreu, le grec, le latin, l'italien, l'espagnol, la philosophie, et même la théologie. Elle mourut en 1633, dans le monastère de Notre-Dame-de-Grace à la Ville-l'Évêque, proche Paris, où elle s'étoit retirée depuis près de 20 ans. Elle laissa un grand nombre d'ouvrages/manuscrits entre les mains du prélat, son neveu, qui n'en auroit pas sans doute privé le public, s'ils avoient mérité les éloges que quelques auteurs leur ont donnés.

HABICOT, (Nicolas) chirurgien de Bonny en Gâtinois, fut employé à la suite des armées et à l'Hôtel-Dieu de Paris. Il mourut en 1624, laissant plusieurs ouvrages, monumens de son ha-, bileté. On estime sur-tout son Traité de la Peste. On trouve, en 1613, près le château Langon en Dauphiné, le corps du prétendu Teuthobocus, roi des Teuthons, d'une grandeur énorme. Cette découverte donna lieu à Habicot de composer sa Gigantosléogie, ou Discours des os d'un Géant, écrit de 60 pages, qu'il dédia la même année à Louis XIII. Ge livre fit naître

une foule d'écrits pour et contre, remplis de vivacité, et qui n'ont laissé que des doutes sur cette question.

HABINGTON, (Guillaume) né à Hendip dans le comté de Worchester en 1605, fit ses études à Saint-Omer et à Paris, et retourna en sa patrie, où il s'appliqua à l'histoire. On a de lui celle d'Edouard I, roi d'Angleterre; Londres, 1640, in-fol., et d'Edouard IV, 1648: l'une et l'autre en anglois, et assez estimées. On a encore de lui des Poésies; Londres, 1635, in-8.º Il mourut en 1654, à 49 ans.

HACHETTE, (Jeanne) femme illustre de Beauvais en Picardie, se mit à la tête des autres femmes, en 1472, pour combattre les Bourguignons qui tenoient cette ville assiégée. Le jour de l'assaut, cette femme parut sur la brêche, arracha le drapeau qu'on y vouloit arborer, et jeta le soldat qui le portoit enbas de la muraille. Le nom de cette amazone est cher à Beauvais. Ses descendans étoient exempts de taille: et en mémoire de cette belle action, il s'est fait tous les ans, le 10 juillet, jusqu'à ces derniers temps, une procession où les femmes marchoient les premières. Les lettres-patentes données par Louis XI, en 1473, à cette occasion, prouvent que le véritable nom d'Hachette étoit Jeanne Lainée, dite Fourquet, épouse de Colin Pilon.

HACKEMBACH, Voy. Ha-GEMBACH.

HACKET ou HAGUET (Guillaume) fanatique Anglois, parut au 16° siècle. Après avoir été valet d'un gentilhomme nommé Ussei, et avoir vengé son maître

par une action tout-à-fait brus tale, en coupant le nez, avec ses dents, à une personne qui l'avoit offensé, il épousa une veuve riche, et mena une vie fort déréglée : on dit même qu'il vola sur les grands chemins. Mais, enfin, il s'érigea en prophète. Il prédit que l'Angleterre ressentiroit les fléaux de la faim, de la peste et de la guerre, si elle n'établissoit la discipline consistoriale. Le châtiment du fouet qu'il souffrit, ne l'empêcha pas de continuer de dogmatiser; il attira, dans son parti, deux personnes qui avoient quelque savoir, Edmond Copinger et Henri Artington. Ces deux fanatiques furent les hérauts de Hacket. Ils voulurent le faire passer pour un grand prophète, comparable à Jésus - Christ. Ils entreprirent même, le 16 juillet 1591, de le publier hautement dans les rues de la ville de Londres; ils furent arrêtés, et on leur fit leur procès. Hacket fut condamné à être. pendu; Copinger se laissa mourir dans la prison, et Artington obtint sa grace. Hacket étant sur l'échafaud, demanda un miracle à Dieu pour le justifier; mais il n'en obtint point, et mourut convaince de fanatisme et de rebellion.

HACKSPAN, (Théodore) théologien Luthérien, né à Weimar en 1607, se rendit habile dans les langues Orientales, et en fut le premier professeur à Altorf. Il obtint aussi la chaire de théologie, et mourut le 19 janvier 1659, à 52 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages sur la Bible, estimés en Allemagne. Les principaux sont: I. Miscellaneorum sacrorum Libri duo. II. Nota Philologico-Theologica.

In rariora et difficiliora veteris et mon Testamenti loca, 3 volumes in-8.º. III. Observationes Arabico-Syriaca in quadam loca veteris et novi Testamenti, in-4.º IV. Specimen Theologia Thalmudica. V. Sylloge disputationum Theologicarum et Philologicarum; Altorf, 1663, in-4.º VI. Lucubrationes... in difficillima utriusque Testamenti loca; Altorf, 1685, in-8.º

HACMEON, prince Grec, fut tourmenté des Furies comme Oreste, pour avoir tué sa mère, qui avoit égorgé son mari à l'exemple de Clytemnestre.

HADRIEN, Voyez ADRIEN; cependant il faut observer que Hadrien est la véritable ortographe, ce mot étant écrit par une H dans les médailles.

HADDICK, (N. comte d') général Autrichien, servit avec courage l'empereur pendant la guerre de sept ans. Il fut nommé, en 1789, malgré son grand âge, général en chef de l'armée envoyée contre les Turcs. Il mourut quelques temps après, le 12 mars 1790, à l'àge de 80 ans.

## HÆMUS, Voyez HEMUS.

HAEN, (Antoine de) conseiller-aulique et médecin de l'impératrice Marie-Thérèse, exerça
son art avec succès, et écrivit sur
l'art de guérir, avec proxilité,
mais avec sagesse. Ennemi de
l'empirisme, il s'attachoit à l'expérience et aux principes reçus.
Les Traités qu'il a successivement
publiés sous le titre de Ratio medendi, forment 17 vol. in-8°,
dont le dernier parut à Vienne
en 1774. Dans quelques-uns, il
paroit plutôt compiler les observations des médecins ses pré-

décesseurs, qu'observer lui-même; mais dans d'autres, il joint ses propres réflexions à celles des autres. On a encore de lui plusieurs autres Dissertations sur des sujets particuliers, tels que son traité De Magui; Venise, 1775, in-8°, où il soutient la possibilité et la réalité de la magie. L'auteur mourut l'année suivante, le 3 septembre 1776, dans un âge assez avancé, et jouissant d'une considération méritée, soit comme médecin, soit comme citoyen.

HAER, (Florent Vander) chanoine et trésorier de la collégiale de Saint-Pierre à Lille, né a Louvain en 1547, mort en 1634, fit une étude particulière de l'histoire de son pays et des antiquités ecclésiastiques, et donna au public : I. De initiis tymultuum Belgicorum ; Louvain, 1587, in-12. C'est l'histoire de ce qui est arrivé aux Pays-Bas du temps du duc d'Albe; elle est écrite avec élégance. II. Antiquitatum Liturgicarum arcana; Douai, 1605, in-8.º Il y donne deux explications de chaque messe de Tempore. La première, moitié littérale, moitié ascéti-que, renferme l'enchaînement des parties qui composent le texte. La seconde est une suite de recherches sur l'origine des cérémonies de la Messe. Quoiqu'il y ait beaucoup d'érudition pour le temps où il vivoit, cependant il a été effacé par le cardinal Bona, par D. Martenne et par le P. le Brun. III. Les Chastelains de Lille, leur ancien estat, office et famille, des Comtes anciens de Flandre, et une description de l'ancien Etat de la Ville de Lille, etc., Lille, 1611. Ouvrage écrit sur de bons

mémoires, avec exactitude et discernement: il est d'une grande utilité pour l'histoire de la généalogie des princes de ce pays.

HAGANON, Voyez CHAR-LES II, no III.

HAGEDORN, poëte Allemand, a fleuri dans le 18<sup>e</sup> siècle. Ses vers sont recommandables par la pureté de l'expression et par la délicatesse des pensées. Il célèbre tour-à-tour l'amour et la vertu, le vin et la sagesse. Ce poëte a imité plusieurs Fables et plusieurs Contes du célèbre la Fontaine. Il en a composé lui-même qui sont estimés.

HAGEMBACH, (Pierre de) chevalier, conseiller et maître d'hôtel de Charles, duc de Bourgogne, fut nommé par ce prince, en 1469, gouverneur des comtés de Ferrète, de Sundgaw, de Brisgaw et d'Alsace. Il se conduisit d'une manière si tyrannique dans ses gouvernemens, que Sigismond, archiduc d'Autriche, fit une ligue avec·les Suisses, le Palatinat, les villes de Strasbourg et de Basle, et même avec Louis XI, etc. pour chasser Charles, duc de Bourgogne. On voulut d'abord engager ce duc à se retirer, à rendre ce qu'on lui avoit accordé ; il ne le voulut point, et sur son refus, la guerre fut déclarée. On érigea aussi un tribunal, où Pierre Hagembach fut entendu, convaincu de concussions et de malversations, et condamné à perdre la tête. Cette sentence fut exécutée le 9 mai 1474, après avoir été dégradé de sa chevalerie. Cette exécution, loin de terminer la guerre, l'anima, davantage, parce que le duc de Bourgogne voulut venger la mort

de son favori. Cette querelle duta long-temps, et les peuples en furent les victimes, comme dans toutes les disputes des rois.

HAGENHUSEN, major de vaisseau au service de Suède, commandoit une galère dans le combat naval livré le 22 août 1789 par les Suédois à la flotte Russe, à la hauteur de Kotkasari. Au milieu de l'action, se voyant prêt à tomber entre les mains des ennemis, il préféra une mort glorieuse, et fit sauter son bâtiment, où il mit luimème le feu.

HAGUENBOT, (Jean) ou CORNARIUS, médecin Allemand, de Zwickau, chercha avec grand soin les écrits des meilleurs médecins Grecs, et employa environ quinze ans à les traduire en latin. Il s'attacha sur-tout à ceux d'Hippocrate, d'Aëtius, d'Eginète, et à une partie de ceux de Galien. Ces versions sont fort imparfaites. Cornarius étoit médiocrement versé dans la langue grecque, et il ignoroit les finesses de la langue latine. Ses travaux littéraires ne l'empêchèrent point de pratiquer la médecine avec réputation à Zwickau, à Francfort, à Marpurg, à Northausen et à lène, où il mourut d'apoplexie en 1558, à 48 ans. Son précepteur lui avoit fait changer son nom de Haguenbol en celui de Cornarius, sous lequel il est plus connu. Outre ses Traductions, on a de lui: I. Quelques Traités de Médecine. II. Des Editions de quelques Poëmes des anciens sur la médecine et sur la botanique. III. Des Poésies latines. IV. Des Traductions de quelques écrits des Pères de l'église. entr'autres du Sacerdoce de St. Chrysostôme, des **Duyres** 

Œuvres de St. Basile, et d'une partie de celles de St. Epiphane. V. Theologia vitis viniferæ , Heidelberg, 1614, in-8.0 VI. Praseptiones de re rusticd, Basle, 1538, in-8.º

HAGUENIER, (Jean) né en Bourgogne, mort en 1738; figé de 60 ans, fut poëte François. Haguenier étoit un de ces hommes de table, qui font l'amusement et les délices d'un repas, par leurs saillies et leur facilité à produire de ces petites chansons agréables, qui animent le convive le plus distrait, et le forcent de prendre part à la joie qui retentit autour de lui. On a plusieurs Chansons de ce poëte, dont quelques - unes respirent l'enjouement; mais il faut moins le regarder comme un anteur'. que comme un homme de bonne compagnie, qui versifioit le verre à la main. Voltaire qui l'avoit vu dans sa jeunesse, disoit pour exprimer la froideur de ses chansons, que c'étoient des chansons à boire ... de l'eau. Celles qui commencent ainsi: Nous autres bons villageois... Je n'ai pour toute maison qu'une pauvre et simple chaumière, etc., ont encore de l'agrément et n'ont pas vieilli.

HAGUENOT, (Henri) savant médecin de Montpellier mort en 1776, a public: I. Tractatus de morbis externis capitis, 1750, in-12. II. Otia Physiologica, 1753. III. Plusieurs Mémoires adressés à l'académie des Sciences, parmi lesquels on doit distinguer celui qui a pour objet de démontrer le danger des inhumations dans les églises, 1748, in\_8.0

HAHN , (Simon - Fréderic) lit, des son enfance, des progrès Tome VI.

si rapides, qu'on peut le mettre au nombre des savans précoces. A l'age de dix ans, il savoit plusieurs langues vivantes. Il publia en 1708 la Continuation de la Chronique de Bergen, par Meibomius. Après avoir donné pendant quelques années, des lecons publiques à Hall, il devint à l'àge de 24 ans professeur d'histoire à Helmstadt. Son mérite fut ensuite récompensé, par les titres de conseiller, d'historiographe, et de bibliothécaire du roi de la Grande-Bretagne. à Hanovre. Ce savant mourut en 1729, à 37 ans. Ses principaux ouvrages sont : I. Les quatre premiers volumes d'une Histoire de l'Empire, exacte, mais pesamment écrite. II. Collectio Monumentorum veterum et recentiorum, ineditorum, 2 vol. in-8.0

HAILLAN, (Bernard de Girard, seigneur du) né à Bordeaux en 1535, commença par la poésie, et s'adonna ensuite entièrement à l'histoire. Charles IX l'honora du titre de son historiographe. Il étoit Calviniste; mais il se fit Catholique, quand il parut à la cour. Henri III le fit généalogiste de l'ordre du Saint-Esprit. Il monrut à Paris le 23 novembre 1610, dans sa 76° année. C'étoit un homme d'une imagination vive et d'un caractère bouillant. La manière dont il parle de lui-même dans quelques-uns de ses livres, prouve que la gloire et la fortune étoient deux divinités auxquelles il tenoit beaucoup. Il fait étalage de ses travaux, du succès de ses ouvrages, de leurs diverses éditions. Il témoigne trop visiblement qu'il voudroit être récompensé; et comme les censeurs empêchent quelquefois à un écris vain de recevoir le prix de ses peines, il traite les siens avec aigreur. Il écrivit au maréchal de Biron , que « Henri III ne l'avoit pas seulement remercié de l'hommage qu'il lui avoit fait de son Histoire de France, quoique ce fût le plus beau présent de livre qu'on lui cût jamais fait ... Il lisoit et récompensoit, ajontet-il, bien de petites Œuvres, pleines de vilenies : il donnoit des abbayes à leurs auteurs, et ne fit cas de ce qui servoit à la gloire des siens et à la sienne. » On a de lui : I. Une Histoire de France, depuis Pharamond jusqu'à la mort de Charles VIII, en plusieurs vol. in-8°, et 1627, 2 vol. in-folio. C'est le premier corps d'Histoire de France, composé en françois ; mais ce n'est pas le meilleur. L'auteur n'adopte pas, à la vérité, toutes les fables qui étoient en vogue de son temps. Il rejette même diverses traditions qu'un zèle indiscret pour la gloire de la France avoit répandues, et s'explique assez librement sur la Pucelle d'Or-Leans et sur d'autres objets. Mais il rapporte encore'un assez bon nombre de faits incertains, pour devoir passer quelquefois pour crédule. Son style est celui de son pays, vif et fanfaron. Il a surchargé son Histoire de plusieurs harangues, ennuyenses pour ceux qui ne cherchent que des faits, et mille fois plus insipides pour ceux qui aiment le style simple et naturel. Ces harangues sont presque traduites mot à mot de Paul Emile; il l'a encore suivi dans plusieurs de ses narrations, en y ajoutant quelques remarques tirées d'ailleurs. Mais ce qu'il n'a copié nulle part, c'est le commencement de son Histoire, qui est entièrement de

son invention. Il fait tenir un conseil entre Pharamond et ses plus fidelles conseillers, auxquels il donne des noms imaginaires. Il s'agit de savoir s'il doit réduire les Francois au gouvernement aristocratique ou au monarchique : chaque conseiller fait une harangue pour soutenir le pour ou le contre. Son ouvrage eut cependant un cours extraordinaire, malgré ces énormes défauts. Du Haillan, parlant sans ménagement du pape, des évêques et des maisons les plus illustres, plut infiniment à ceux qui ne cherchent dans la lecture que le plaisir de la satire. II. De l'état et succès des affaires de France, in-80, 1613: livre curicux qui offre des choses singulières, et quelques-unes de hasardées. Il contient, dit Lenglet, dans un détail assez exact, co qui regarde l'état de la France. Il peut même servir ponr commencer l'étude de notre Histoire. Dans la première édition in-4°, 1570, il y a un petit Abrégé de l'Histoire des comtes d'Anjou, qu'on ne trouve pas dans les édiqui sont tions postérieures, quelques égardi. meilleures à III. Regum Gallorum Icones versibus expressæ, in-4.º IV. Hisa toire des Ducs d'Anjou, 1580, in-8,0 V. Un Poeme intitule; Le Tombeau du Roi très-Chrétien Henri II , šn-8.º VI. L'Union des Princes, autre poëme in-8.º Du Haillan se croyoit un politique, et il avoit suivi l'évêque d'Acqs (Noailles) à l'ambassade d'Angleterre et de Venise.

HAIS, Voyez HAYS.

HAIWARD, Voyez. HAY-

HAKEM-BAMRILAH, troim sième calife de la race des Fatis Mites, commença à réguer à l'àge de onze ans, sous la tutelle d'un gouverneur, l'an de J. C. 996. Son règne ne fut célèbre que par des extravagances. Il ordonna que, toutes les nuits, les maisons et boutiques du Caire fussent ouvertes et éclairées ; que les femmes ne sortissent jamais de leur logis, et défendit aux ouvriers de faire aucune chaussure à leur usage. Il vouloit passer pour Dien , et fit faire un catalogue de seize mille personnes qui le reconnoissoient pour tel. Il fit brûler la moitié de la ville du Caire, et piller l'autre par ses soldats. Il obligea les juifs et les Chrétiens de porter sur leurs habits des marques qui les distinguassent des Musulmans : il en contraignit plusieurs à renoncer à la religion, puis il leur permit d'en faire une profession ouverte. Il fit démolir l'église de la Résur≠ rection ou du Calvaire de Jérusalem, et la fit rebâtir ensuite. Il interdit le pélerinage de la Mecque, supprima le jeune du Ramadhan et les cinq prières par jour. Ses sujets s'imaginèrent qu'il avoit dessein d'abolir le Mahométisme, et de s'ériger en nouveau législateur : on conspira contre lui, et on le fit mourir. Il fut tué sur le mont Mocatam l'an 1021, par ordre de sa sœur, à ce que l'on croit.

HALBAUER; (Fréderic) théologien Luthérien, naquit à Alstad en Thuringe, l'an 1692. Il devint professeur d'éloquence et de poésie en 1713, puis de théologie dans la même académie en 1738. On a de lui des livres théologiques; un grand nombre de Dissertations académiques; des Leures; des Recueils; de

nouvelles éditions d'auteurs célèbres, etc. Ge savant n'étoit guère au-dessits d'un compilateur. Il mourut l'an 1750, à 58 ans.

HALDE, (du ) Voyez Dua

HALE, (Matthieu) naquit à Alderny, dans le comté de Glocester, en 1609, d'un marchand drapier. Il exerca la charge de chef de justice du banc du roi, sous Charles II, avec autant d'intégrité que de lumières. Il était à la fois jurisconsulte, théologien et philosophe. Ses mœurs étoient encore plus estimables que ses connoissances. Sa vie étoit réglée. Il avoit été élevé dans la secte des Puritains; mais sa simplicité et sa douceur lui gagnèrent l'amitié et l'estime du parti opposé. On a de lui: I. La première origine des Hommes, 1677, in-fols II. Contemplations morales et theologiques, 1679, in - 8.0 III. Observations sur les Expériences de Toricelli. IV. Essai sur la gravitation des Corps fluides, 2 vol. in-8.6 V. Observations sur les principes des Mouvemens naturels, 1677. VI. Histoire des Ordonnances Royales, 1668. On peut consulter sur ce savant , sa Vie , par Burnet , évêque de Salisbury. Il mourut en 1676, à 67 ans.

HALES, (Jean) professeur en langue Grecque à Oxford, étoit né à Bath en Sommerset, l'an 1584, d'une famille honnête. Il accompagna en 1618, l'ambassadeur de Jacques I en Holalande, et s'y fit aimer et estimer des savans de ce pays. Les révolutions arrivées en Angleterre, sous Charles I, bouleversèrent la fortune de Hales, fidelle à

son prince, et zélé pour l'Église Anglicane. N'ayant jamais voulu se soumettre au parti dominant, il fut privé de ses bénéfices, contraint de vendre sa bibliothèque pour avoir du pain, et de se retirer dans la maison d'une pauvre veuve, dont le mari avoit été autrefois son domestique. Il y mourut le 19 mai 1656, à 72 ans. On a de lui, des Sermons et des Opuscules théologiques, 1716, in-12. Le principal est son Traité du Schisme et des Schismatiques, adont les principes déplurent aux religions dominantes, autant qu'ils plurent aux personnes sages et modérées. Hales étoit, dans le commerce de la vie, un modèle de justice et de véracité, de douceur, d'humilité et de charité. Si le principal but de l'Evangile est de nous porter à la vertu et à la bienfaisance, peu de personnes l'ont aussi bien rempli que lui... Voyez HALLES.

HALÈS, Voyez Alès.

HALI-BACHA, gendre de Sé-Lim II, et général de la flotte des Turcs en 1570 et 1571, après avoir ravagé plusieurs isles de la république de Venise, combattit dans le golfe de Lépante contre l'armée Chrétienne, qui venoit à pleines voiles sur sa flotte. . Don Juan d'Autriche ayant vigoureusement attaqué la capitane, Hali tomba mort d'un coup de mousquet; et les Espagnols y montèrent aussitôt, en arrachèrent l'étendart, et s'en rendirent les maîtres. Don Juan fit en meme temps crier Victoire! Les Chrétiens ayant gagné la bataille, firent prisonniers les deux fils de Hali, et les conduisirent à Rome, où l'un d'eux mourut, et l'autre fut renvoyé

à la princesse sa mère, qui avoit fait de magnifiques présens à Don Juan, pour obtenir sa liberté.

HALI\_BEG, premier dragoman ou interprète du grand seigneur, fut amené de Pologne à Constantinople par les Tartares qui l'avoient fait esclave. Il fut élevé dans le sérail. Il savoit dixsept langues; le françois, l'anglois, l'allemand, lui étoient aussi familiers que sa langue maternelle. Son principal ouvrage est un Traité de la Liturgie des Turcs, de leurs Pélerinages à la Mecque, de leur Circoncision, et de la manière dont ils visitent les malades. Ce traité curieux fut inséré par Smith, qui le traduisit en latin, dans les Appendix de l'Itinera mundi d'Abraham Peritsol, a Oxford, 1691, in-4.0 Hali-Beg pensoit sérieusement à quitter le Mahométisme pour le Christianisme, dans lequel il avoit été élevé, lorsqu'il mourut, en 1675. Voy: I. DAVID, à la fin.

HALITGARIUS, Voyez RABAN.

HALL, (Joseph) surnommé le Sénèque d'Angleterre, naquit à Ashby, dans le comté de Leicester, en 1574. Après avoir professé l'éloquence avec succès, il fut doyen de Worcester, ensuite évêque d'Excester, et enfin de Norwich. Il eut beaucoup à souffrir dans les orages des guerres civiles de Cromwel; il fut emprisonné, dépouillé de ses biens, et mourut la plume à la main en 1656, à 82 ans. C'étoit un philosophe, quant à la théorie et à la pratique. On remarque dans tous ses Ouvrages imprimés in-folio, à Londres, 1662, uni

style pur, simple et clair, et une moderation qui venoit peutêtre de son indifférence pour les différentes religions. On l'accusa de pencher vers le tolérantisme. Il auroit voulu réunir toutes les sectes divisées. « Nous sommes tous frères, dit-il un jour dans un de ses Sermons: pourquoi donc employons-nous les termes injurieux de Calvinistes et d'Arminiens? Nous sommes tous Chrétiens ; n'ayons donc qu'un même sentiment. » Il disoit que le livre le plus utile seroit, De paucitate credendorum.... Fuller dit de lui dans ses opuscules. « qu'il ne traitoit pas mal la controverse : qu'il étoit plus heureux dans les Commentaires. supérieur dans ses Caractères. encore meilleur dans ses Sermons, et enfin parfait dans ses Méditations; » mais il ne faut pas prendre cette gradation antithétique à la lettre. Son livre Mundus alter et idem, in-12, est une peinture des mœurs de plusieurs nations. Quelques-uns des écrits de ce prélat ont été traduits en françois par Théodore Jacquemot, Genève, 1627, 10 vol. in-12. Urbain Chevreau a aussi traduit de Hall, l'onvrage intitulé : Des Considérations fortuites; celui ayant pour titre : De la Tranquillité d'esprit Lyon, 1660, in - 12; enfin, l'Ecole du Sage, ou caractères des vertus et des vices, Paris, 1664, in-12. — Il ne faut pas le confondre avec Jean HALL, ne à Durham en 1627, mort en 1656, dont on a des Poésies angloises, en deux volumes, et une Traduction en anglois de Longin , 1652 , in-8.0

I. HALLÉ, (Pierre) né à Bayeux en 1611, acheva ses

études à Ceen. Il s'y distingua tellement par ses Poésies, qu'il fut nommé professeur de rhétorique, et recțeur de l'université de cette ville. Le chancelier Séguier étant allé à Caen pour appaiser les troubles de Normandie, conçut pour lui beaucoup d'estime, et l'amena à Paris : Hallé y devint régent de rhétorique au collége d'Harcourt, puis lecteur en grec au collége royal, et enfin professeur en droit canon. Il mourut à Paris le 27 décembre 1689, à 78 ans. C'étoit un homme exempt d'ambition, de mœurs exactes, et uniquement occupé des devoirs de son état. On a de lui : I. Des Poésies et des Harangues Latines, recueillies ensemble en 1655, in-8.º II. Des Ouvrages de Jurisprudence. Il a bien écrit dans ces différens genres.

II. HALLE, (Antoine) professeur d'éloquence dans l'université de Caen, et l'un des meilleurs poëtes Latins de son siècle, étoit de Bazanville près de Bayeux. Il mourut à Paris le 3 juin 1675, à l'âge de 83 ans. On a de lui, plusieurs Pièces de Poésie, in -8°, et quelques Traités sur la Grammaire Latine. - Son frère Henri HALLE. mort en 1688, professeur de droit dans la même université, n'avoit point d'égal dans la manière aisée et pleine d'agrément avec laquelle il expliquoit les dissicultés de la jurisprudence.

III. HALLE, (Claude-Guy) peintre, né en 1651, mort en 1736, à Paris sa patrie, à 85 ans, dut sa supériorité dans son art, à l'étude constante de la nature. Il devint directeur de l'accadémie de Peinture, et se concilia l'estime des connoisseurs,

par ses talens, et leur amitié par l'enjouement de son caractère, Hallé ne vit jamais l'Italie, et il peignit cependant dans le bon goût Italien, en étudiant très-assidument les tableaux des grands maîtres qui sont dans les cabinets des amateurs à Paris. Ce peintre avoit une douceur de mœurs singulière. On le nomma un jour arbitre au sujet d'un tableau qu'on ne vouloit pas recevoir, parce que le jeune peintre à qui on l'avoit commandé s'en étoit fort mal acquitté. Hallé retoucha le tableau, et termina le différent au contentement de toutes les parties. Ce maître disposoit heureusement son sujet : ses compositions sont riches, ses têtes gracieuses; son dessin est correct, son coloris agréable, sa touche facile, et le clair-obscur est ménagé dans ses ouvrages avec beaucoup d'intelligence. On voit de ses tableaux dans l'église de Notre - Dame, entr'autres une Annonciation, peinte avec tant d'agrément et de vérité, qu'elle semble sortir de l'école du Guide; à Saint-Jacques de la boucherie; à Saint-Germaindes-Prés; dans la chapelle du collége des Jésuites; dans l'église de la Charité; à Saint-André-des-Arcs; à Saint-Paul; dans l'église et dans la chapelle du Séminaire de Saint-Sulpice; aux Filles du Saint-Sacrement : dans les salles de l'académie. On a gravé d'après lui. Il laissa un fils, Noël, (Voyez l'article suivant), et une fille mariée au fameux Restout.

IV. HALLÉ, (Noël) fils du précédent, naquit à Paris le 2 septembre 1711, et y mourut le 5 juin 1781. Consacré de bonne beure à la peinture comme son père et son grand-père, il alla perfectionner ses talens à Rome. De retour dans sa patrie, il parvint successivement à tous les grades de l'académie de Peinture, et fut nommé, en 1771, surintendant des tapisseries de la couronne. L'académie de Rome étoit dans un grand désordre ; Halle fut choisi pour y aller faire des réformes utiles, et il remplit si bien sa commission, qu'à son retour il obtint le cordon de Saint - Michel, Ses tableaux ornoient les églises de Paris et les maisons royales. Sa composition est grande, son expression heureuse et noble, sa perspective parfaite. Les morceaux d'architecture y sont traités avec autant d'exactitude que de supériorité. Parmi les tableaux qui servirent de modèles aux tapisseries des Gobelins, on cite la Course d'Hippomène et d'Atalante; Achille dans l'isle de Syros; Silène et Eglé. On loue encore avec raison, le plafond de la chapelle des fonds baptismaux de Saint-Sulpice, et le tableau de la prédication de St. Vincent - de Paule , à Saint-Louis de Versailles.

HALLER, (Albert) célèbre médecin de Berne sa patrie, mort dans cette ville le 13 décembre 1777, dans un âge avancé, devint membre du conseil souverain de cette république. et chevalier de l'Etoile polaire. Il fut, dès l'àge de neuf ans, un prodige de savoir. Son génie et son amour pour l'étude ne purent être étouffés par la dureté d'un pédant qu'on lui donna pour précepteur : le naturel heureux de l'élève eut encore plus de force que la sottise du pédagogue. Il commença par être poête. Il eut le courage de s'exposer au

Tou pour sauver ses vers, et l'année suivante, il eut le courage plus grand de jeter au feu ces mêmes productions qu'il en avoit tirées. Les spectacles touchans et magnifiques que la nature offre dans les Alpes, ranimèrent sa muse, et de temps en temps il donna des prouves de ses talens poétiques, en cultivant des sciences moins agréables, mais plus utiles. Sa réputation le fit appeler à Gottingue, où il fut fait président de l'académie. Celle des Sciences de Paris se l'agrégea en 1755, à l'imitation d'une partie des sociétés savantes de l'Europe. Haller, de retour dans sa patrie, qui le mit au nombre de ses magistrats, y fit, ainsi qu'à Gottingue, les établissemens les plus avantageux aux sciences, et sur-tout à la médecine et à l'anatomie. Membre d'un état libre, il refusa le titre de Baron de l'Empire, qui auroit flatté sa vanité, sans ajouter à sa gloire. Il fut, jusqu'à ses derniers momens, homme de cabinet et homme d'état. Son activité et son ardeur pour le travail étoient si grandes, qu'ayant ru le bras droit cassé, il apprit en une nuit à écrire passablement de la main gauche. Il étoit sans cesse en action, et il y mettoit tout ce qui étoit autour de hi. Lorsqu'il sentit sa fin approcher, il observa ce spectacle avec tranquillité; se tàtant le pouls dans ses derniers instans, et disant à son médecin, au moment même où il expira: Mon ami, l'artère ne bat plus. Il avoit eu trois femmes, les avoit rendues heureuses, et avoit été heureux avec elles. Il avoit laissé nn fils qui n'a guères survecu à son illustre père; il est mort 🗪 1786, après avoir publié une

Biographie littéraire de la Suisse, estimée; et s'être fait connoître comme botaniste et littérateur. La vie de Haller avoit été très-réglée. Entraîné dans sa jeunesse dans une partie de débauche, il concut une telle horreur des excès dont il fut témoin, que dès ce moment il fut d'une sévérité extrême. L'impie la Mettrie voulut l'associer par des louanges insidieuses, à ses principes de matérialisme; mais il rejeta avec horreur les éloges de cet incrédule insensé. Il se montra toujours également ennemi de l'impiété et du fanatisme. Sa philosophie étoit douce et sage. Il avoit en dans sa jeunesse le talent de la satire, et y avoit renoncé. Il disoit que la tranquillité vaut mieux que la gloire, et il se félicitoit d'être caché dans un coin du monde, et d'avoir peu de liaisons et peu d'influence. Sa charité active et tendre lui fit trouver des moyens et des ressources pour le soulagement des malheureux. Biænrstahl, dans ses Lettres durant le cours de ses voyages, fait le parallèle suivant de Haller et de Voltaire, qu'il avoit connus tous deux : « L'un est superficiel et l'autre solide; l'un fait des vers sur toutes sortes de sujets et verse sur tout les couleurs de ses fictions; l'autre, poëte et philosophe, aime sur toutes choses la vérité et la vertu. L'un ne parle que de tolérance, et ne peut rien souffrir ni de Dieu ni des hommes; l'autre pratique la morale et l'évangile : l'un détruit, l'autre édifie. » Haller, avant des principes si différent de Voltaire, estimoit médiocrement ses ouvrages, et ne suivoit en rien. sa philosophie. Il est vrai que Voltaire, de son côté, faisoit

assez peu de cas de Haller; comme poëte. Cependant les ou-Suisse sont pleins d'imagination et de philosophie; mais on leur reproche une imitation, quelquefois trop marquée, du style oriental, des détails peu piquans et des longueurs. La plupart de ses productions en ce genre, traduites en françois, parurent en 1775, in-8.º On distingue l'Ode intitulée les Alpes, et une autre fort touchante que Haller fit sur la mort de son épouse. Ses ouvrages sur la médecine et sur l'histoire naturelle, et ceux dont il a été l'éditeur, sont les suivans : La Formation du Poulet, traduite en françois, in-12; et l'irritabilité des nerss, aussi traduite, 2 vol. in-12. Ce dernier livre est très-estimé. L'auteur a eu des vues nouvelles sur l'irritabilité, qu'il a le premier bien connue, et qui seule suffiroit pour rendre son nom immortel. il a en aussi des idées nouves sur la génération de l'homme, et sur la formation des os, consignées dans sa Physiologie. Ses autres écrits sont en latin : I. Stirpes Helvetta, Gottingue, 1742, in-fol. II. Opuscula minora, 3 vol. in-4.º III. Disputationes Anatomicæ, 8 vol. in-4.º IV. Disputationes de Morbis, 7 vol. in-4.º V. Disputationes Chirurgica, 5 vol. in - 4.º VI. Bibliotheca Medicinæ theoricæ et practicæ, 4 vol. in - 4.º VII. Elementa Physiologia, 8 vol. in-4°, abrégés en notre langue par Tarin, 1752, in-8.0 Cet ouvrage est plein d'expériences curieuses et d'observations nouvelles. On y reconnoît un auteur qui ne se bornoit pas à compiler sur la mature, mais qui savoit l'interroger et la bien voir. VIII. Hip-

pocratis Opera genuina, 1770; 4 vol. in-8°, etc. (Voy. MACvrages poétiques du médecin QUART; et XXIV. ALEXANDRE Trallien.) Tous ses écrits renferment des vérités bien développées, et quelques erreurs. Il avouoit lui-même qu'il s'étoit quelquefois trompé, et il avoit pris pour devise, à la tête d'un de ses ouvrages, une boussole avec ces mots: Fidem non abstulit error. IX. Des fictions ingénieuses, telles que Alfred, Fabius, Usong. Celle-ci a été traduite en françois, in-12. Ces romans moraux renferment des vérités utiles aux gouvernemens. Haller, appelé à l'administration de sa patrie, y avoit déployé autant de sens que de modération, et de connoissance des droits de la justice. Il fut du petit nombre d'écrivains qui réunirent aux sciences exactes les lauriers des Muses.

> HALLES, (Etienne) doctent en théologie, recteur de Theddingthon, chapelain du prince de Galles, et membre de la Société royale de Londres, naquit en 1677. Il aspira de bonne heure à l'avantage d'être utile à sa patrie, et eut le bonheur de le trouver. Sa Statique des Animaux, fut traduite en françois par Sauvages, Genève, 1744, in-4.º Son ouvrage De la Statique des Végétaux et de l'Analyse de l'Air, le fut en 1735, in - 4°, par Buffon. Il ré-. pandit aussi en Angleterre l'usage du Ventilateur : machino dont d'autres physiciens avoient eu l'idée, mais qu'il perfectionna. Il obtint en 1739, le prix fondé par le chevalier Copley, et ce furent ses expériences sur la manière de dissoudre la pierre dans la vessie, qui le lui méri-

tèrent. Nous avons encore de lui. l'Art de rendre l'Eau de la Mer potable, traduit en françois, in-12; et plusieurs Dissertations sur l'eau de goudron; sur les injections utiles aux hydropiques; sur les tremblemens de terre; sur l'électricité; sur la manière de faire passer de l'air à travers une liqueur qu'on distille; sur le moyen de conserver les approvisionnemens dans les vaisseaux; sur les abus des liqueurs fortes, etc. Ces divers ouvrages pleins d'idées neuves et profondes, prouvent sa sagacité autant que son zèle pour le bien public. Ce naturaliste ingénieux est mort en 1761, à 84 ans, généralement regretté des gens de lettres et de ses concitoyens, qui viennent de lui élever un tombeau parmi ceux des rois d'Angleterre, dans l'abbaye de Westminster. Voyez HALES.

HALLERVORDT, (Jean), savant bibliographe de Konisberg, a publié une Bibliothèque curieuse des anteurs rares. Elle est en latin, et a été imprimée à Francfort en 1676, in-8.º

HALLEY, (Edmond) né à Londres en 1656, s'adonna d'abord à la littérature et aux langnes, et se consacra ensuite entièrement à l'astronomie, pour laquelle la nature l'avoit fait naitre. Ayant résolu, dès l'age de 19 ans, un problème trèsdifficile, par lequel il détermina les aphélies et l'excentricité des planètes, le gouvernement l'envoya en 1676 à l'isle de Ste-Hé-Une. Ce voyage fut la source de plusieurs découvertes astronomiques. De retour dans sa patrie, il succeda à Wallis, en 1703, dans la place de professeur de géométrie à Oxford, et à Flamsteed, dans celle d'astronome du roi. La Société royale de Londres et l'académie des Sciences de Paris se l'associèrent : la première le fit son secrétaire, place qu'il remplit avec distinction. Cet habile homme mourut à l'observatoire de Greenwich, le 25 janvier 1742, à 86 ans, chargé d'années et de gloire. A un esprit vif et pénétrant, il joignit une imagination féconde et fleurie. Il s'amusa même quelquefois à la poésie. Il possédoit tous les talens nécessaires pour plaire aux princes qui veulent s'instruire. une grande étendue de connoissances, et beaucoup de présence d'esprit. Ses réponses étoient promptes, et cependant mesurées, judicieuses et toujours sincères. Lorsque le czar Pierre le Grand vint en Angleterre, il y vit Halley. Il l'interrogea sur la flotte qu'il avoit dessein de former, et sur les sciences et les arts qu'il vouloit introduire dans ses états. Sa curiosité ingénieuse fut tellement satisfaite de ses réponses et de son entretien. qu'il l'admit familièrement à sa table, et qu'il en fit son ami. Halley rassembloit encore plus de qualités essentielles pour se faire aimer de ses égaux. Il les aimoit; son esprit et son cœur se montroient animés, en leur présence, de la douce chaleur de l'amitié. Il étoit franc et décidé dans ses jugemens, égal et réglé dans ses mœurs, doux et affable, toujours prêt à se communiquer, et sur-tout d'un désintéressement extrême. Il s'ouvrit le chemin des richesses par ses travaux en faveur de la navigation; et il a ajouté à cette gloire, celle de n'avoir jamais rien fait dans la soule vue de

renrichir. Il a vécu et il est mort dans cette médiocrité, dont le choix libre suppose tant de ressources dans l'ame et de lumières dans l'esprit. Quand le roi Guillaume ordonna le grand renouvellement des espèces d'Angleterre en 1699, et qu'il fit construire cinq monnoies hors de Londres, Halley fut nommé contrôleur de celle de Chester. C'est le seul emploi de cette nature qu'il ait jamais eu ou voulu avoir, et il ne le conserva que pendant les deux années que dura la refonte. Il étoit généreux, et sa générosité n'étoit point fastueuse. Ennemi de l'envie et des préjugés, il ignoroit ces préventions outrées en faveur d'une nation et injurieuses au reste du genre humain. Ami, compatriote et sectateur de Newton. il a parlé de Descartes avec respect; successeur de Wallis, il a su rendre justice à nos anciens géomètres. Des qualités si rares et si estimables étoient assaisonnées d'un fonds de gaieté admirable; ni ses recherches abstraites, ni la vieillesse, ni la paralysie dont il fut attaqué quelques années avant sa mort, ne purent jamais l'altérer. Les ouvrages qui font le plus d'honneur à sa mémoire, sont : I. Catalogus Stellarum australiorum; Londini, 1678, in-4.º Cet ouvrage fut donné la même année à Paris in-12, par Royer, avec la traduction françoise à côté, et un Planisphère céleste de l'hémisphère austral, pour faire une seconde partie à ses Cartes du Ciel et à son Catalogue des Etoiles. Celui de Halley avoit été dressé d'après les observations que l'auteur avoit faites en 1677 à l'isle de Ste-Hélène, pays le plus méridional que les Anglois eussent alors sous leur domination. II. Apollonii Pergæi de sectione rationis, Libri duo, ex Arabico manuscripto latinè versi, Oxonii, 1706, in-8°; et Apollonii Pergæi Conicorum Libri octo, et Sereni Antissensis, de sectione Cylindri et Coni, Libri duo, Oxonii, 1710, in-folio: éditions magnifiques, et qui sont le fruit d'un travail immense. Halley y a rétabli les textes originaux et les a traduits. III. Une autre édition des Sphériques de Menelaüs, Oxford, 1758, in-8. IV. Tabulæ Astronomicæ, fort exactes, à Londres en 1549, in-4.º Elles ont été traduites en françois par l'abbé Chappe d'Auteroche, in-8°, 1754; et par de la Lande, 1759, in-8°: cette dernière traduction est la plus estimée. V. Abrégé de l'Astronomie des Comètes; c'est par une prédiction de Halley, qu'on a cru démontrer le cours des comètes; mais les astronomes ne sont pas encore d'accord sur l'apparition fixe et régulière de ces astres caudataires. VI. Théorie sur les variations de la Boussole, dans les Mémoires de la Société royale. Il dressa une carte pour ces variations, qui est d'un grand usage. On la trouve dans l'Essai de Physique de Musschenbroëk, publié à Leyde en 1739. VII. Méthode directe et géométrique, pour trouver les aphélies et les excentricités des Planètes. VIII. Un Mémoire sur un Télescope de son invention, qui fit beaucoup de bruit dans le monde savant. IX. Plusieurs autres Mémoires sur différens points de physique et d'astronomie. X. Quelques Vers latins.

HALLIER, (François) né à Chartres, docteur et professeus

de Sorbonne, fut successivement archidiacre de Dinan, théologal de Chartres, syndic de la faculté de théologie de Paris, et enfin évêque de Cavaillon en 1656. Il ne garda pas long-temps ce siège, étant mort en 1659, à 64 ans, d'une paralysie qui lui fit oublier tout ce qu'il avoit su, jusqu'à l'Oraison dominicale. Hallier sit plusieurs voyages dans la Grèce, en Angleterre, en Italie, et partout il fit admirer ses talens. Urbain VIII l'auroit fait cardinal, si une forte brigue et des raisons d'état n'avoient fait passer le chapeau qui lui étoit destiné sur la tête du commandeur de Valencey. Dans son second voyage de Rome, en 1652, il fit éclater beaucoup de zèle contre les cinq propositions de Jansénius, dont il sollicita et dont il obtint la condamnation. De là le bien et le mal que les deux partis ont dit de lui. En ne le considérant que comme savant, on reconnoît généralement dans ses ouvrages, de la force dans les raisonnemens, et de l'érudition dans les recherches. Les principaux sont : I. Un savant Traité de la Hiérarchie. II. Des Commentaires sur les Réglemens du Clergé de France touchant les Réguliers, qui l'exposèrent à une grêle d'écrits de la part des Jésuites Cellot, Bauni, Pintereau, etc. III. Un Traité des élections et des ordinations, 1636, in-fol. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, comme le dit l'abbé Ladvocat, qui devoit se contenter de l'appeler le chef-d'œuvre de l'auteur. Cet ouvrage lui valut une pension de la part du clergé de France; il est bon et méthodique. IV. Des Ecrits Polémiques contre les Jansénistes et contre les réguliers, sur-tout contre les

Jésuites. Tous ces ouvrages sont en latin.

HALLIER, Voyez III. Hos-

HALLIFAX, (le Comte de) Voy. Montague.

HALLMANN, (Jean-Chrétien) renonça au Luthéranisme pour embrasser la religion Catholique, et mourut à Breslaw dans une extrême misère en 1704. Il a laissé diverses Pièces de Thédtre, en allemand.

HALLUIN, (le duc d') Voy. II. Schomberg.

HALMA, (François) savant imprimeur Allemand, étoit tout à la fois Poëte, Grammairien et Historien. Les éditions qu'il a publiées sont correctes et recherchées. Il imprima d'abord à Utrecht en 1632; il transporta ensuite ses presses à Amsterdam en 1701, et à Leewarde en 1713.

HALS, (N.) peintre de Harlem, mort en 1666, à 67 ans, excelloit dans le portrait. Les siens sont pleins de force et de vie; mais ils manquent de moelleux. Hals n'avoit pas le temps de les retoucher; il étoit toujours pressé de retourner à la taverne, où il oublioit ses travaux, sa femme et ses enfans.

HALTAUS, (N.) Allemand, très-versé dans la connoissance des Etymologies, a publié un Glossaire de sa langue dans le moyen âge. Haltaüs est mort à la fin du siècle qui vient de finir.

HALYATES, Voyez. ALYA-

HAMAYDE, (Ignace-Francois) docteur et professeur en droit à Louvain, mort dans cette ville le 21 mars 1712, à 64 ans, fut l'oracle des Pays-Bas. On le consultoit de toutes parts et sur toutes les matières. Sa piété égaloit son savoir. De tous ses écrits, le plus utile est le traité De recusationibus Judicum. On s'en sert souvent dans les tribunaux, et avec avantage.

HAMBERGER, (George-Albrecht) né à Beyerberg en Franconie, l'an 1662, mourut le 13 février 1726, à 63 ans, à lène, où il professoit la physique et les mathématiques. On a de lui divers traités sur ces deux sciences, fort estimés. Les plus connus sont: I. De Iride diluvii. II. De opticis oculorum vitris. III. De Hydraulicd, de frigore. IV. De basi Computi ecclesiastici, etc.

HAMDAM, (le Baron de) Voyez Capel.

HAMEL, (du) Voy. DUHAMEL.

HAMELMANN, (Herman) né à Osnabruck en 1525, commença à y prêcher la doctrine de Luther. Chassé de cette ville, il fut reçu à Bilefeld par les chanoines, et il instruisit la jeunesse selon le catéchisme de son patriarche. Il fut nommé ensuite surintendant des églises du duché de Brunswick, pour les régler selon la confession d'Augsbourg. Enfin, il devint surintendant genéral du comté d'Oldembourg en 1593, et mourut en 1595, à 70 ans. Ses principaux ouvrages sont : I. Commentarius in Pentateuchum, 1593, in-fol. II. Historia Westphalorum seculi XVI. III. Chronicum Oldemburgicum, etc. On y trouve des recherches, mais peu de méthode et d'agrement.

HAMERSLEIN, Voyez. Bruner.

HAMID IV, (Abdul) dernier sultan des Turcs, succéda à son frère Mustapha, et continua la guerre que celui-ci avoit déclarée à la Russie: il n'obtint pas de grands succès contre cette puissance, et mourut au commencement de 1789. Abdul Hamid étoit un dévot rigoriste, trèstataché à toutes les pratiques prescrites par l'Alcoran. Son neveu, Selim III, fils de Mustapha, est son successeur.

I. HAMILTON, (Antoine, comte d') de l'ancienne maison de ce nom, en Ecosse, naquit en Irlande, et passa en France avec sa famille, qui avoit suivi Charles II, lorsqu'il vint y chercher un asile après la mort de son père. Ce prince ayant été rétabli sur le trône de ses ancêtres, Hamilton le suivit en Angleterre. Ce fut alors que le comte de Grammont connut sa sœur, une des plus aimables personnes de son sexe. Il lui fit assidument sa cour, et lui promit de l'épouser. Mais, soit inconstance, soit pour quelque autre raison, il partit de Londres sans remplir sa promesse. Hamilton, sensible à cet affront, court sur ses pas, résolu à lui proposer de se battre, s'il refuse de remplir ses engagemens. Il atteint le comte de Grammont à quelques milles de Londres. Après les premiers complimens, il lui demanda froidement s'il n'avoit rien oublié dans cette capitale. Oui, dit le comte qui pénétra son dessein, j'ai oublie d'épouser votre sœur, et il retourna à Londres pour faire ce mariage. Le nouvel époux emmena sa femme en France. Le comte d'Hamilton passoit sous

vent la mer pour la voir. Il fut obligé, enfin, de s'y fixer ponr toujours, lorsque Jacques II, après la perce de ses états, vint s'y refugier. Il mourut à Saint-Germain-en-Laye, le 6 août 1720, à 74 ans, après avoir fait les délices des personnes du premier rang, par les agrémens de son caractère, et celles du public, par les charmes de ses vers et de sa prose. Il avoit l'esprit aisé et délicat, l'imagination vive et brillante, un jugement sûr et beaucoup de goût; et, ce qui est supérieur à tous les talens de l'esprit, il étoit doué des qualités du cœur les plus estimables. On ne lui reproche que son penchant pour la satire, que ni le grand monde, ni la philosophie, ne purent corriger. Ses ouvrages recueillis en 1749, en six petits vol. in-12, renferment : I. Des Poésies. Le plus joli morceau dans ce genre, est son Epttre au comte de Grammont, mèlée de prose et de vers. Chapelle et Chaulieu n'ont rien de plus naïf, de plus élégant, de plus délicat. Les autres pièces de cet écrivain n'ont ni la même beauté, ni la même finesse, ni la même correction. La totalité du plus petit de ses ouvrages, dit l'abbé des Fontaimes, est presque toujours assez mauvaise. Il en est peu cependant où l'on ne découvre cette légèreté de style, ce ton aisé d'un homme de qualité, plus courtisan que poëte. II. Des Contes de féerie : 1. Zénéide ; mélange monstrueux de faits historiques et d'aventures fabuleuses, ni instructives, ni agréables: 2. Les Quatre Facardins; enchaînement insipide d'histoires qui se croisent les unes les autres, sans qu'on voie la fin d'aucune : 3. Le Bélier; conte moins instructif qu'amu-

sant, qui offre des saillies heureuses, des descriptions brillantes, des peintures de mœurs. finement enveloppées sous le déguisement ingénieux de la fable: 4. Fleur d'épine; conte plein de naturel, d'intérêt et de goût, mais inférieur au précédent pour le fond et pour la forme. III. Les Mémoires du Comte de Grammont, qui occupent 2 vol. de cette édition, et qu'on a imprimés séparément en un vol. in-12. Ces Mémoires sont, de tous les livres, celui où le fonds le plus mince est paré du style le plus gai, le plus vif et le plus agréable. C'est le modèle d'une conversation enjouée, plus que le modèle d'un livre. « Son héros n'a guère d'autre rôle, dit M. de Voltaire, que celui de friponner ses amis au jeu, d'être volé par son valet de chambre, et de dire quelques prétendus bons mots sur les aventures des autres. »! Mais plus le badinage du héros et de l'historien est léger, plus le livre est immoral. Son succès fut un avis pour les gens du bel air, qu'ils seroient désormais dis→ pensés d'avoir des mœurs et de la probité, s'ils avoient de l'audace et de la bravoure, de l'esprit et de l'enjouement. Dorat a mis sur la scène le chevalier de Grammont; mais d'un ouvrage. piquant il n'a fait que des pièces froides; et les plaisanteries d'Hamilton, transplantées, perdirent leur à-propos et leur gaieté. Une chose remarquable, c'est qu'Hamilton, qui est si gai dans les Mémoires de Grammont, étoit sérieux dans la société. On a publié, en 1776, un septième volume des Œuvres d'Hamilton, à Paris, chez le Jai, qui peut. servir de supplément aux six autres.

II. HAMILTON, (William) chevalier Anglois, ambassadeur à Naples, a laissé un nom respectable dans les sciences, par son savant et bel ouvrage sur le Vésuve et les Volcans. Le luxe typographique et celui de la gravure se sont réunis au mérite des recherches et du savoir pour sendre cet écrit précieux. En 1802, M. Ordinaire a dédié son Histoire naturelle des Volcans aux mânes d'Hamilton, mort quelques années auparavant.

HAMMON, Voyez Ammon.

HAMMOND, (Henri) docteur en théologie d'Oxford, naquit à Chersey dans la province de Surrey, et mourut le 25 avril 1660, à 55 ans, chargé de la conduite du diocèse de Worcester, dont il devoit être évêque. Ses ouvrages ont été recueillis à Londres en 1684, en 4 vol. in-fol. Il y en a quelques-uns en latin; mais le plus grand nombre est en anglois. On distingue ceux-ci: I. Un Catéchisme Pratique ; c'est un abrégé de la morale Chrétienne. II. Un Commentaire sur le Nouveau - Testament, traduit en latin par Jean le Clerc, 1698, 2 vol. in-fol. Cette traduction vaut mieux que l'original. Le style anglois d'Hammond est fort négligé, dur et embarrassé; le Clerc lui ôta ces défauts : et son travail fut fort estimé en Angleterre. Cependant, comme il critique son auteur en divers endroits, quoique avec beaucoup de retenue, quelques personnes, jalouses de l'honneur de leur compatriote, furent choquées de la liberté que le traducteur avoit prise. On vit même paroitre deux petits livres contre lui à ce .sujet; mais il les méprisa. Le Clerc se contenta de faire voir

en peu de mots qu'il étoit facile de les réfuter, lorsqu'on réimprima à Francfort, en 1714, sa traduction en 2 vol. in-fol. Cette seconde édition est augmentée d'un grand nombre de notes tie rées, pour la plupart, de celles de sa traduction françoise du Nouveau - Testament. III. Un Commentaire sur les Pseaumes, etc.

II. HAMMOND, (Jacques) fils d'un poëte Anglois, Antoine-Hammond, et poëte lui-même, surpassa son père. Il naquit en 1710, et mourut en 1749. On a de lui des Elégies, qui respirent la douceur et la tendresse. Il avoit une pension de la cour, et avoit été député au parlement en 1741. Cazin a publié à Paris, in-12, quelques-unes de ses Poésies avec celles d'Hammond.

I. HAMON, natif de Blois, écrivain de profession, montra à écrire à Charles IX, dont il devint ensuite secrétaire. Il entreprit de donner au public quelques essais des différentes manières d'écrire, dont on s'étoit servi dans les siècles précédens, et même dans les plus éloignes. Il réussit heureusement dans ce projet, qu'il exécuta vers l'an 1566, avec le secours des manuscrits de la bibliothèque du roi, et de ceux des abbayes de St-Denys et de St-Germain-des-Prés à Paris; mais il abusa de son talent; et ayant été convaincu d'avoir supposé des pièces fausses, il fut pendu à Paris le 7 mars 1569. Ce malheureux étoit huguenot, et l'histoire des prétendus martyrs du Calvinisme suppose qu'il fut exécuté pour cause de religion.

II. HAMON, (Jean) docteur en médecine de la faculté de Pa-

ris, né à Cherbourg en Normandie, mourut à Port-Royaldes-Champs le 22 février 1687, à 60 ans. Il étoit depuis trente ans dans cette retraite, à laquelle il se consacra, après avoir donné son bien aux pauvres, et vendu sa bibliothèque. Sa vie fut une pénitence continuelle. Ce pieux solitaire mit au jour plusieurs ouvrages, écrits de ce style ferme, élégant, arrondi, qui étoit propre à tous les auteurs de Port-Royal. Les principaux sont : I. Des Soliloques en latin, traduits en françois par M. l'abbé Goujet, sous ce titre: Gémissemens d'un cœur Chrétien, exprimés dans les paroles du Pseaume cxriii; Paris, 1731, in-12. II. Un Recueil de divers Traités de piété, Paris, 1675. 2 vol. in-12, et deux autres Recueils en 1680, 2 vol. in-8.º III. La Pratique de la Prière continuelle, ou Sentimens d'une Ame vivement touchée de Dieu, in-12, traduite par dom Duret. VI. Explication du Cantique des Cantiques, avec une longue préface de Nicole, Paris, 1708, 4 vol. in-12. V. Quelques autres ouvrages marqués de même au coin de Port-Royal, ĕest-à-dire écrits avec autant de solidité que d'élégance. Boileau a fait ces vers en son honneur.

Tont brillant de savoir, d'esprit et d'éloquence,

Il courut au désert chercher l'obscurité;

Aux pauvres consacra son bien et sa science;

Et trente ans dans le jeune et dans l'austérité;

Fir son unique volupté
Des travaux de la pénitence.

HAMSA, docteur Mahométan, vivoit vers l'an 1020, sous le calife Haken. Mécontent du

gonvernement, il ne craignit pas d'oser entreprendre d'abolir le Mahométisme. Pour ôter à l'Alcoran toute la considération qu'on lui portoit, il jugea habilement qu'il falloit opposer un nouveau plan de religion à celui du faux prophète. Il composa un livre plus élégant et d'une aussi grande pureté de style que l'Alcoran, et il l'intitula : Le Livre des témoignages des Mystères de l'Unité. Les connoisseurs prétendent que cet ouvrage égale, pour le moins, l'Alcoran. Petit de la Croix, qui le traduisit de l'arabe en françois. par l'ordre de M. de Pontchartrain, dit qu'on peut l'appeler la crême de l'élégance Arabique. Mais, tout élégant qu'il étoit, il ne produisit rien; et l'éloquence brute de l'Alcoran fit toujours la même impression sur les peuples qui professoient le Mahométisme.

HAN, (Du) Voyez DUHAN.

HANBALITES, Voy. l'article ASCARI.

HANCKIUS, Voy. HANKIUS.

HANDEL, (George-Fréderic) musicien célèbre, né à Hall en Saxe, l'an 1684, d'un valet de chambre du dernier archevêque de Magdebourg, Auguste duc de Saxe, composa des l'âge de dix ans une suite de sonates à trois parties, qui se trouvent maintenant dans la collection britannique. Bientôt après il fit le voyage d'Italie pour cultiver ses talens. S'étant trouvé à Venise dans le temps du carnaval, sans se faire connoître, il joua de la harpe dans une mascarade. Dominique Scarlatti, le plus habile musicien sur cet instrument, l'entendit et s'écria : Il n'y a que le Saxon ou le Diable qui puis-

sent jouer ainsi. Handel, arrivé à Hambourg dans l'été de 1703, s'engagea comme violon à l'orchestre de l'opéra, et paroissoit alors si taciturne qu'il auroit passé pour mepte, sans des Cantates qu'il publia, et dont l'harmonie fut trouvée excellente. Ses autres talens furent bientôt découverts. Le joueur de clavecin de l'opéra étant absent, Handel offrit de quitter son violon pour le remplacer : il se montra alors un maître très-habile, au grand étonnement des auditeurs. Il excelloit aussi dans le hautbois. Une place d'organiste à Lubeck étant venue à vaquer, il alla s'y faire entendre: mais il ne concourut point pour la place, parce qu'une des conditions pour l'obtenir, étoit d'épouser une femme du pays. Il prit querelle à cette époque avec le musicien Mattheron; ils se battirent devant l'entrée de l'opéra, le 5 décembre 1704. Heureusement l'épée de Mattheron se cassa contre un bouton de métal de l'habit d'Handel, ce qui mit fin au combat; et bientot après ils s'unirent de la plus étroite amitié. Handel ayant reçu, en 1710, des invitations très-pressantes d'aller en Angleterre, s'y rendit et s'y enrichit. Ses Opéra enchantèrent la nation Britannique, qui le combla de biens et d'honneurs pendant sa vie, et lui érigea un monument après sa mort, arrivée en 1759 à Londres, à 75 ans. Il laissa une succession de vingt mille livres sterlings. Ce musicien a composé des Opéra, des Oratorio, des Sonates. La musique de Handel est noble, expressive, pleine d'harmonie et d'images. L'estime qu'il avoit pour son art, et un sentiment trop profond de sa propre supériorité, lui inspiroient une sorte de fierté dont il ne sut pas réprimer les mouvemens; mais cette fierté fut toujours franche et uniforme. Il n'étoit pas tour-à-tour tyran et esclave, frondeur dans un lieu et flatteur dans un autre. Sa vivacité contre les chanteurs étoit quelquefois extrême. La cantatrice Cuzzoni ayant refusé un jour de chanter son air admirable, falsa imagine, dans l'opéra d'Othon, il s'approcha d'elle et lui dit, qu'il avoit appris qu'elle faisoit souvent le Démon; mais que de son côté, il lui feroit connoître qu'il étoit Béelzebuth, le prince des diables. Aussitôt la prenant par le milieu du corps, il jura que si elle n'obéissoit immédiatement à ses ordres, il la jetteroit par la fenêtre. Handel, sur la sin de ses jours, devint aveugle. Ce malheur n'altéra ni ses forces, ni ses facultés intellectuelles. Il continua d'exécuter des Concerto, et de composer des Oratorio et des Chœurs. Il étoit d'une taille élevée, corpulente et lourde dans ses mouvemens. Son air étoit majestueux; ses manières et sa conversation brusques et décisives. Il avoit une humeur et une plaisanterie originales; ses saillies étoient naturelles et pleines de feu. Il portoit une énorme perruque blanche; lorsque les choses alloient bien à l'Oratorio. elle prenoit un mouvement de vibration qui indiquoit le plaisir qu'il éprouvoit. Sans cela, les observateurs étoient certains qu'il étoit de mauvaise humeur. Aussi la princesse de Galles avoit-elle coutume de dire avec douceur, à ceux qui parloient un peu trop haut auprès d'elle : Chut ! la perruque d'Handel est en colère. Ce musicien célèbre n'assujettit

jamais ses talens aux caprices de ces protecteurs à la mode et de ces pédans du beau monde, qui croient qu'on achète le don de sentir les arts, et qui glacent le génie en prétendant régler son essor. Handel conserva sa liberté dans un temps où d'autres se seroient enorgueillis de la dépendance. Il fut généreux dans la pauvreté, et n'oublia pas ses anciens amis dans l'opulence. Voyez SCARLATTI.

HANGEST, (Jérôme de) docteur de la maison de Sorbonne, natif de Compiegne, d'une famille noble et ancienne, fut chanoine, écolatre et grand vicaire de l'église du Mans, sous le cardinal de Bourbon, évêque de cette ville. Il y mourut le 8 septembre 1538. Ce savant se signala contre les Luthériens, et enfanta quantité d'ouvrages de morale et de controverse. Le plus connu dans ce dernier genre. est son Traité des Académies, contre Luther. Il défend les universités, et l'usage d'y prendre des degrés, et justifie la bonne théologie scolastique; mais celle de son temps n'étoit pas la meilleure, et cette science n'a repris son lustre que sous Louis XIV, avec tontes les autres. On a encore de lui : I. Un traité de controverse, intitulé: Lumière Evangélique sur la sainte Eucharistie. II. Un autre, De libero arbitrio, etc.

HANIFAH, Voyez HABOU-HANIFAH.

HANKIUS, (Martin) né à Breslaw, en 1633, fut nommé professeur en histoire, en politique et en éloquence, l'an 1661, bibliothécaire d'Elizabeth,

Tome VI.

dans la même ville en 1670, protecteur du collège de cette princesse en 1681, enfin recteur et inspecteur de toutes les écoles de la confession d'Augsbourg dans ce pays, en 1688. Il mourut à Breslaw en 1709, à 76 ans, dont il en avoit employé 50 à professer. Voici les meilleurs ouvrages de ce savant estimable : I. De Byzantinarum rerum Scriptoribus liber, in-40, 1677; ouvrage recherché pour l'érudition, mais trop diffus, quoique méthodique. II. De Romanarum rerum Scriptoribus, 1669 et 1675, 2 vol. in-4.º Dans l'ouvrage précédent, l'auteur rend compte des ècrivains de l'histoire Byzantine; dans celui-ci, de ceux de l'histoire Romaine. Il compile les différens jugemens qu'on en a portés. III. Plusieurs ouvrages sur l'Histoire et les Antiquités de la Silésie, tels que Antiquitates Silesiacæ ad annum 1170. 2 vol. in-4°, 1707; et De Silesiis indigenis eruditis, depuis 1165 jusqu'en 1550, in-40, 1702 et 1705. IV. Des Harangues des Comédies et des Poésies. Ces divers écrits lui acquirent tant de réputation en Allemagne, que l'empereur Léopold l'appela pour ranger certaines parties de sa bibliothèque.

HANNEKEN, (Mennon) théologien Luthérien, né a Blaxen dans le pays d'Oldenbourg en 1595, devint professeur de morale, puis de théologie et des langues orientales à Marpurg, et enfin surintendant des églises de Lubeck, où il mourut le 17 février 1671, à 76 ans. Ses principaux ouvrages roulent sur la controverse. On a encore de lui: I. Une Grammaire Hébraïque. IL Expositio Epistola Pauli ad

F

Ephesios, Marp. 1631, in-4.6. — Fhilippe - Louis HANNEKEN, son fils, mort professeur de théologie à Wittemberg en 1706, est aussi auteur de divers ouvrages peu connus, sur l'Ecriture, in-4° et in-12.

HANNEMAN, (Adrien) peintre, élève de Vandick, imita si bien son maître, qu'on confond quelquefois leurs tableaux. Il étoit né à la Haye vers 1610.

HANNIBAL, Voyez An-

HANNIBALIEN, (Flavius Claudius Hannibalianus) né à Toulouse et élevé à Narbonne. étoit neveu de Constantin. Ce prince l'ayant formé à l'art militaire, le déclara roi de Pont, de Cappadoce et d'Arménie, et lui fit épouser en 335, Constantine sa fille aînce. Il ne régna pas long-temps. Les soldats, excités par Constance, son cousin, le poignardèrent en 338, sous prétexte qu'il ne devoit y avoir d'autres Augustes que les fils de Constantin. Hannibalien périt à la fleur de son âge, dans une ville de Bithynie où étoit la sépulture du fameux Annibal. Il aimoit le faste, et l'on prétend qu'à l'exemple des rois de Perse, il prenoit le titre de Roi des Rois.

I. HANNON, étoit fils de Naas, roi des Ammonites. Ses courtisans lui ayant insinué que les Ambassadeurs envoyés par David pour le complimenter sur son avénement à la couronne, n'étoient que des espions, il leur fit raser la barbe et couper les habits jusqu'à la moitié. Cette cruauté lui coûta la vie et son royaume, David lui ayant ôté l'un et l'autre.

II. HANNON, l'un des plus puissans citoyens de Carthage, voulant se rendre maître de la république, avoit invité aux noces de sa fille les sénateurs, pour les faire empoisonner. Son projet fut découvert ; mais le sénat, appréhendant le crédit du coupable, se contenta de le prévenir par un décret, qui défendoit en général la trop grande magnificence des noces. Hannon n'ayant point reussi par la ruse, eut recours à la force ouverte. Il se retira, à la tête de 20,000 esclaves armés, dans un château extremement fortifié, d'où il tacha d'engager les Africains et le roi des Maures à se révolter; mais il fut pris et conduit à Carthage. On enveloppa sa famille dans son malheur; et quoiqu'elle n'eût point de part à sa conjuration, elle fut exterminée avec lui.

- III. HANNON, général Carthaginois, fut chargé par sa république de faire le tour de l'Afrique, vers l'an 570 avant l'ère chrétienne. Il entra dans l'Océan par le détroit de Gibraltar, découvrit plusieurs pays, et ne fut arrêté dans ses courses que par le défaut de vivres. Quelques savans ont prétendu qu'il étoit parvenu jusqu'à l'extrémité de l'Arabie; mais ce sentiment n'est pas fondé. Pline et Plutarque rapportent à son sujet une anecdote, qui montre combien ses compatriotes étoient jaloux de leur liberté. Il avoit tellement adouci la férocité d'un lion, qu'il s'en servoit pour porter une partie de son bagage. Les Carthaginois s'imaginèrent que cet homme, après avoir apprivoisé un animal si farouche, viendroit à bout de tout ce qu'il

entreprendroit, et qu'ainsi ils avoient lieu de craindre qu'il ne se rendit maître de leur état. C'est pourquoi ils l'exilèrent pour le reste de ses jours... On a, sous son nom, des Voyages qui ne sont pas de lui. Henri Bekler en donna une savante édition en grec et en latin, avec des notes utiles, à Leyde 1674, in-12. On les trouve aussi dans les Petits Géographes, de l'édition d'Oxford, 1698.

HANNSACKS, poëte Allemand, natif de Nuremberg. Il se forma en Allemagne un corps de Poëtes, sous le nom de Meister Sanger, ou Maîtres Poëtes. C'étoient des gens de métier, qui imaginèrent d'assujettir le talent des Muses aux statuts de leur communanté. Cette confrérie d'artisans accordoit la permission de faire des vers, et pour rimer en paix il falloit se faire inscrire sur les registres du corps; qui étoit divisé en Garçons Poëtes, Compagnons Poëtes, et Mattres Poëtes. Les licences s'expédioient dans ce bureau des Muses, au nom des compagnons et des maîtres. Hannsacks, mauvais cordonnier, mais poëte passable, en étoit le doyen. Il a laissé cinq gros volumes in-folio de fort mauvais vers, où l'on voit cependant briller quelques étincelles de génie, à travers cent bassesses et cent grossièretés.

HANRIOT, (François) ne a Nanterre, simple commis aux barrières avant la révolution, devint commandant de la garde nationale Parisienne sous la tyrannie du comité de salut public, et parut digne de cette place, pour avoir dirigé le massacre des prètres, dans la prison des Carmes, le 2 septembre 1792. Protégé

par Marat, il tyrannisa la Convention; et après l'avoir environnée de troupes, il la força
à décréter d'accusation le parti
de la Gironde, en disant aux députés: « Le peuple ne s'est pas
levé pour écouter vos phrases;
ce sont des victimes qu'il lui faut.»
On a soutenu qu'il avoit été fouetté
et marqué pour vols faits dans sa
jeunesse. Le 9 thermidor, en
renversant Robespierre, mit fin
aux brigandages d'Hanriot. exécuté le lendemain, 28 juillet 1794,
à l'âge de 33 ans.

HANTEVILLE, Voy. HAU-

## HARALD, Voy. HAROLD.

HARBARD, (Burchard) professeur de théologie à Leipzig, mort en 1614, à 68 ans, dut le jour à une famille noble et distinguée de Conitz en Prusse. Ses écrits, faits principalement pour la défense du Luthéranisme, attestent son érudition. I. Doctrina de conjugio; ne Confessione: ne Magistratu politico. II. Theses de Smalkaldinæ Confessionis articulis: ne lege divind, etc. On s'attend bien qu'ils doivent être imbus des préjugés de sa secte.

1. HARCOURT, (Marie de) femme d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont, eut part à presque toutes les expéditions de guerre qu'entreprit le prince son mari. On dit qu'un jour cette courageuse princesse étant nouvellement relevée de couches, monta à cheval, fit prendre les armes à plusieurs seigneurs, et par une valeur inouie, contraignit les ennemis de lever le siége de Vaudemont. Cette héroine mourut en 1476, dans sa 78° année.

F 2

II. HARCOURT, (Henri DE Lorraine, cointe de) d'Armagnac et de Brionne, vicomte de Marsan, chevalier des ordres du roi, grand écnyer de France, étoit fils de Charles de Lorraine. duc d'Elbœuf. Après s'être signalé à la bataille de Prague, en 1620, il servit en qualité de volontaire dans les guerres contre les Huguenofs. Il se distingua aux sièges de Saint-Jean d'Angély, de Montauban, de l'iste de Rez, et de la Rochelle. En 1629, il se signala à l'attaque du Pas de Suze. Honoré par Louis XIII du collier de ses ordres en 1633, il le paya par des services importans. Un des plus considérables, fut de reprendre, en 1637, les isles de Lérins, occupées depuis deux ans par les Espagnols, contre lesquels il commandoit une armée navale. Le combat de Quiers en Piémont, l'an 1639, le troisième secours de Casal, le siège de Turin en 1640, et la prise de Coni en 1641, ne lui acquirent pas moins de gloire. Dans la journée de Quiers, il battit, avec huit mille hommes, vingt mille Espagnols. Léganès, général des ennemis, en lui demandant l'échange de quelques prisonniers, lui fit dire que s'il étoit Roi de France, il Lui feroit couper la tête, pour avoir hasardé une bataille contre ·une armée beaucoup plus forte que la sienne. - Et moi , répondit Harcourt, si j'étois Roi d'Espagne, le marquis de Léganès perdroit la tête, pour avoir cédé la victoire à une armée beaucoup plus foible que la sienne. Les particularités du siège de Turin ont été décrites avec complaisance par divers autours. Les assiégeans ayant affamé l's assiégés, le furent eux - mêmes

dans leurs retranchemens. Mais, quelque grande que fût la disette, le comte de *Harcourt* ne se rebutà jamais. Il répondit à ceux qui lui parloient de quelque trève : Que quand ses chevaux auroient mangé toute l'herbe qui étoit autour de Turin, et ses soldats tous les chevaux de l'armée, il tèveroit le siège. Ses domestiques lui ayant procuré quelques barils de vin pour sa table, il n'en voulut point faire usage, et les envoya aux malades et aux blessés. Enfin , la ville fut contrainte de capituler le 17 septembre. Le roi voulant récompenser les services du comte de Harcourt, lui donna le gouvernement de Guienne en 1642, et la charge de grand écuyer de France en 1643. Il alla la même année en qualité d'ambassadeur en Angleterre, pour y pacifier les troubles de cet état orageux. En 1645, il fut fait vice-roi de Catalogne, et désit à la bataille de Liorens les Espagnols. Pen de temps après il prit Balaguer, et remporta d'autres avantages. Mais le siège de Lérida, en 1646, fut moins heureux pour lui; il y . perdit son canon et son bagage. En 1649, il fut envoyé dans les Pays - Bas, où il prit Condé, Maubeuge, le château de l'Ecluse, etc. Il servit ensuite avec beaucoup de fidélité en Guienne, pendant la guerre civile qui désola cette province en 1651 et 1652. Il se precura, sur la fin de ses jours, une retraite honorable dans l'Anjou, dont il obtint le gouvernement. Le comte de Harcourt mourut subitement dans l'abbaye de Royaumont, le 25 juillet 1666, à 66 ans, avec la réputation d'un général brave, généreux, intrépide et toujours victorieux . excepté devant Lérida, dont il fut obligé de lever

le siège. Il disoit que, s'il y a des malheurs imprévus à la guerre, il y a aussi des succès inattendus. Il étoit le père des soldats. Jean de Wert disoit, après la prise de Turin, qu'il aimeroit micux être le Général de Harcourt, qu'Empereur. Ce général eut quelquefois le malheur d'être trop courtisan. Lorsque le prince de Condé fut transféré au Havre, le comte de Harcourt se chargea de le conduire. Tous les honnêtes gens trouvèrent cette action indigne d'un héros; et Condé sit dans son carrosse cette chanson, pendant qu'on le transféroit :

Cet homme gros et court,
Si comm dans l'Histoire;
Ce grand comte d'Harcourt,
Tout couronné de gloire,
Qui secourut Casal, et qui teprit
Turin,
Est maintenant,
Est maintenant,

Recors de Jules Mazarin.

Le comte d'Harcourt avoit d'autant plus de tort, que lors de sa désaite devant Lérida, le prince de Condé avoit répété plusieurs sois en plein conseil, que quelque habile et quelque heurcux que soit un général, on ne doit pas s'attendre de le voir invincible. Sa postérité subsiste dans le prince de Lambesc, duc d'Elbœus.

III. HARCOURT, (Henri duc de) né en 1654, d'une ancienne maison de Normandie, féconde en personnes illustres, porta les armes dès l'âge de dixhuit ans. Après s'être distingué dans plusieurs sièges et combats, il fut envoyé, en 1697, ambessadeur en Espagne. Il s'y conduisit avec tant d'esprit et de sagesse, qu'à son retour le roi érigea son marquisat de Thury en duché,

sous le titre de Harcourt, en novembre 1700, puis en Pairie l'an 1709. Il méritoit cette récompense. Il fut le premier qui, par sa magnificence, par sa dextérité et par le grand art de plaire, fit changer en bienveillance cette antipathie que la nation Espagnole nourrissoit contre la Françoise depuis Ferdinand le Catholique. Sa prudence prépara les temps où la France et l'Espagne ont renoué les anciens nœuds qui les avoient unies avant ce Ferdinand, de couronne à couronne, de peuple à peuple, et d'homme à homme. Il accoutuma la cour Espagnole à aimer la maison de France, ses ministres à ne plus s'effrayer des renonciations de Marie-Thérèse et d'Anne d'Autriche, et Charles II lui-même à balancer entre sa propre maison et celle de Bourbon. Il mourut le 19 octobre 1718, à 64 ans, après avoir reçu le bâton de maréchal de France, en 1703, et le collier des ordres du roi, en 1705. L'abbé de Saint-Pierre dit qu'il étoit excellent officier, bon négociateur, peu courtisan et bon citoyen. Il eut entr'autres enfans, de Marie-Anne-Claude de Brulard, son épouse : I. François, duc de Harcourt, pair et maréchal de France, capitaine des Gardes du corps, mort en 1750, à 61 ans; II. Louis-Abraham, doyen honoraire de l'église de Paris, et abbé de Signy et de Preuilly, mort en 1750, a 56 ans; III. Henri-Claude, lientenant général des armées du roi, mort en 1769, à 62 ans, à qui sa veuve a fait élever, en 1776, un magnifique tombeau dans l'église de Notre - Dame à Paris; IV. et Anne-Pierre, mort maréchal de France en 1784, et gouverneur de la province do Normandie; il étoit de la promotion de 1775.

HARDION, (Jacques) né à Tours en 1686, vint à Paris en 1704, et se dévoua à l'étude des belles - lettres. Il fit un cours de langue grecque sous Boivin et Massieu, professeurs au collége royal. Admis, en 1711, à l'académie des Inscriptions en qualité d'élève, il fut associé en 1713, et pensionnaire en 1728. Il donna plusieurs Dissertations intéressantes, qui ont été recueillies, et que l'on peut consulter dans les Mémoires de cette compagnie. En 1730, il fut élu de l'académie Françoise; et l'année suivante, il commença l'Histoire de l'origine et des progrès de la Rhétorique dans la Grèce. Il avoit publié, sur cette matière, douze Dissertations, lorsque le roi, ayant fait revenir de Fontevrault Mad. Victoire en 1748, le chargea de lui enseigner la fable, la géographie et l'histoire. Dans la même année, mesdames Henriette et Adélaïde lui proposèrent de leur donner les mêmes instructions; et mesdames Sophie et Louise étant revenues de Fontevrault, il eut aussi l'honneur de leur servir de maître. Ce fut pour l'usage de ses illustres élèves qu'il composa sa nouvelle Histoire Poétique, avec un Traité de la Poésie Françoise et de la Rhétorique, 3 vol. in-12; son Histoire Universelle, dont il a donné 18 vol. in - 12, auxquels Linguet en a ajouté deux autres, Ces ouvrages sont recommandables par un style pur et élégant, sans avoir l'apprêt académique; par des recherches exactes, et par une littérature saine et puisée dans les meilleures sources. Cet académicien mourut à Paris

au mois de septembre 1766, à 80 ans. Thomas, son successeur à l'académie, le peint comme un homme vertueux. A la cour, où l'homme de lettres est quelque-fois si déplacé, il fut toujours ce qu'il dut être. Renfermé dans ses travaux, il vécut sans intrigue. Il se tint à une égale distance, et de la fierté qui peut nuire, et de la bassesse qui avilit.

HARDOIN DE LA REYNERIE, (Louis-Eugène) célèbre avocat au parlement de Paris, né à Joigny le 20 décembre 1748, fit de brillantes études dans la capitale, et se consacra ensuite au barrean, où il eut d'éclatans succès. Une physionomie ouverte, une taille aisée, un organe sonore, une diction claire et pure. l'art de prévoir les objections et de les combattre d'avance y contribuèrent. Le roi de Suède, devenu son admirateur après l'avoir entendu, lui fit don d'une médaille d'or. Hardoin est mort à la fleur de l'âge, le 27 février 1789, à 41 ans. Parmi un grand nombre de mémoires et d'écrits judiciaires qu'il a publiés, on distingue sa Consultation pour la Compagnie des Indes, où il détruit avec force une opinion jusqu'alors accréditée.

HARDOUIN, (Jean) né à Quimper, de Jean Hardouin, libraire de cette ville, entra fort jeune chez les Jésuites. Il s'y distingua beaucoup par une pénétration prompte, une mémoire heureuse, mais encore plus par le goût des paradoxes et des opinions singulières. Selon lui, tous les écrits anciens étoient supposés, à l'exception des ouvrages de Cicéron, de l'Histoire naturelle de Pline, des Satires et de

Epitres d'Horace, et des Georgiques de Virgile. Son Enéide a eté visiblement composée par un Bénédictin du 13e siècle, qui a voulu décrire allégoriquement le voyage de St. Pierre à Rome, lequel cependant, suivant le savant rèveur, n'y a jamais été. Il n'est pas moins clair que les Odes d'Horace, sont sorties de la même fabrique, et que la Lalage de ce poëte n'est autre chose que la religion Chrétienne. « Je ne sais ce qui en est de 'ce système, disoit Boileau; mais quoique je n'aime pas les moines, je n'aurois pas été fàché de vivre avec frère Horace et Dom Virgile. » Selon le P. Hardouin, auenne médaille ancienne n'est authentique, ou du moins il y en a très - peu, et en expliquant celles-ci, il faut prendre chaque lettre pour un mot entier : par ce moyen on découvre un nouvel ordre de choses dans l'Histoire. Cette bizarre façon d'interpréter, lui attira une plaisanterie singulière. Un antiquaire, outré de tant d'extravagances, voulut les pousser encore plus loin. Non, mon Père, lui dit-il un jour, il n'y a pas une seule médaille ancienne qui n'ait été frappée par les Bénédictins. Je le prouve : Ces lettres CON. OB. qui se trouvent sur plusieurs médailles. et que les antiquaires ont la betise d'expliquer par Constanti-NOPOLI OBSIGNATUM, signifient evidemment: Cusi Omnes Num-MI OFFICINA BENEDICTINA. Cette interprétation ironique ébranla le P. Hardouin, mais elle ne le changea pas. Il s'étoit fait une méthode singulière pour donner le change, à ce qu'il croyoit. aux Athées. Il calquoit les faits de l'histoire profane ou ecclésiastique sur l'histoire sainte, sur la vie de David, sur le Judaïsme charnel, ou bien sur les caractères de Jesus-Christ et de son Eglise. Ainsi, l'Enéide étoit une fable inventée d'après les événemens qui avoient consommé le triomphe de la religion Chrétienne sur la synagogue. Troie en cendres étoit l'incendie de Jérusalem; Enée, portant ses dieux en Italie, représentoit l'Evangile annoncé aux Romains, etc. Quelque rapport de mots grecs ou latins lui suffisoit pour expliquer les faits anciens par des traits d'histoire moderne. Ainsi, la bataille de Bovines, où l'empereur, qui a l'aigle dans ses drapeaux, combattit le roi Philippe - Auguste, surnommé Dieu Donné, représentoit les trois traducteurs de la Bible, Aquila, Symmaque, Théodosien. Il croycit aussi que les divers officiers de la cour de Philippe-Auguste, ou de tout autre prince qui régnoit du temps des faussaires, donnoient la clef des noms des évêques, des papes, des saints dont il est parlé dans l'histoire. Ainsi, Januarius étoit le capitaine des gardes de la porte du roi, Cœcilianus son organiste, Trophinus sa nourrice, etc. On assure qu'un Jésuite son ami, lui représentant un jour que le public étoit fort choqué de ses paradoxes et de ses absurdités, le P. Hardouin lui répondit brusquement : Hé! croyez-vous donc que je me serai levé toute ma vie à quatre heures du matin, pour ne dire que ce que d'autres avoient déjà dit avant moi? Son ami lui répliqua : Mais, il arrive quelquesois qu'en se levant si matin, on compose sans être bien éveillé, et qu'on débite les réveries d'une mauvaise nuit pour des vérités démontrées. Le savant Huet disoit :

Le P. Hardouin a travaillé pendant quarante ans à ruiner sa réputation, sans en pouvoir venir à bout. L'abbé de la Chambre disoit à l'occasion du système du Jésuite: Nous croirons que Virgile et Cicéron étoient des moines du treizième siècle, lorsque le P. Hardouin nous aura prouvé que les Jésuites sont les auteurs des Provinciales. Ses supérieurs l'obligérent de donner une rétractation de ses délires; il la donna, et n'y fut pas moins attaché. Ses sentimens menent à un pyrrhonisme universel et à l'incrédulité; cependant il étoit plein de vertus et de religion. Il disoit que Dieu lui avoit ôté la foi humaine, pour donner plus de force à la foi divine. Il mourut à Paris le 3 septembre 1729, à 83 ans, laissant quelques disciples dans sa société, entr'autres le fameux P. Berruyer. Ses autres confrères n'ayant pas adopté ses opinions, il en parloit avec trop peu d'estime. Il disoit : Dans cette maison, (le collège de Louis-le-Grand) je trouve à qui warler; mais je ne trouve pas avec qui parler. C'étoit assurément une grande injustice; car cette maison étoit remplie alors de gens du premier mérite. Ses principaux ouvrages sont : I. Une édition de Pline le Naturaliste, à l'usage du Dauphin, en 1685, en 5 vol. in-4°, réimprimée en 1723, en 3 vol. in – folio. Les notes sont augmentées dans cette dernière édition, et les paradoxes y sont un peu moins multipliés. L'ouvrage est exécuté d'ailleurs avec beaucoup de sagacité et d'exactitude. Huet disoit à ce sujet que « le P. Hardouin avoit fait dans cinq ans, ce que cinq savans du premier ordre n'auroient pas fait dans

cinquante. » II. La Chronologie rétablie par les Médailles, en 2 vol. in-4°, Paris, 1697, en latin. C'est dans ce livre, supprimé dès qu'il parut, que l'auteur débite son système insensé sur la supposition des écrits de l'antiquité. III. Une édition des Conciles; travail auquel le clergé de France l'avoit engagé, et pour lequel il lui faisoit une pension. Il est d'autant plus singulier que l'auteur se fût chargé de cette entreprise, qu'il pensoit que tous les conciles tenus avant celui de Trente étoient tout autant de chimères. Si cela est, mon Père, dit un jour le P. le Brun de l'Oratoire au Jésuite, d'où vient que vous avez donné une édition des Conciles? - Il n'y a que Dieu et moi qui le sachions, répondit Hardouin. Cette édition, imprimée au Louvre à grands frais en 12 vol. in-folio et dont on estime la Table, est une réimpression augmentée de l'édition précédente du Louvre, 1644, 37 vol. infolio. Le débit en fut arrêté par le parlement, sur le rapport des docteurs Witasse, Pirot, Dupin, Bertin, Anquetil, le Merre, nommés pour l'examiner. Le résultat de cet examen fut, que cette compilation renfermoit plusieurs maximes contraires à celles de l'Eglise Gallicane; et que le compilateur avoit écarté plusieurs pièces essentielles et authentiques, pour mettre à leur place des pièces futiles et fausses. L'auteur fut obligé de faire beaucoup de changemens, qui produisirent plusieurs cartons, qu'on ne trouve pas facilement. Cette collection est moins estimée que celle du P. Labbe, quoiqu'elle renferme plus de vingt-trois conciles qui n'avoient pas encore été imprimés. La raison en est que

le P. Hardouin en a écarté beaucoup de pièces qui se trouvent dans celle du P. Labbe. IV. Un Commentaire sur le Nouveau-Testament, in-folio, publié à Amsterdam et à la Haye, en 1741 : ouvrage rempli de visions et d'érudition, comme tous ceux de l'auteur. Il y prétend que J. C. et les Apôtres prêchoient en latin. V. Une savante édition des Harangues de Themistius. VI. Opuscula selecta, imprimés en Hollande en 1709, in-fol. VII. Opuscula varia, plus recherchés que les précèdens. Ils furent publiés après sa mort en 1733, in-fol., à Amsterdam, chez du Sauzet, par un littérateur très-connu, à qui le P. Hardouin, son ami, avoit confié plusieurs manuscrits. L'écrit le plus considérable de ce recueil, tant par sa singularité que par sa longueur, a pour titre: Athei detecti : « Les Athées découverts. » Ces athées sont: Jansénius, Thomassin, Malebranche, Quesnel, Arnauld, Nicole, Pascal, Descartes, le Grand, Régis. Ses preuves sont sans réplique ; tous ces gens-là ctoient Cartésiens : or , l'Atheisme et le Cartésianisme sont deux choses parfaitement les memes, et qui ne diffèrent que par le nom. D'ailleurs, ils ont osé dire, conformément à l'écriture, non-seulement que Dien étoit la vérité, mais que la vérité étoit Dieu. VIII. Quelques autres ouvrages imprimés : Sur la dernière Paque de J. C., 1693, in-4°: Contre la Validité des ordinations Anglicanes, par le Courayer, 2 vol. in-12; et plusieurs Manuscrits, déposés à la bibliothèque du roi par l'abbé d'Olivet, à qui l'auteur les avoit confiés. On y trouve des choses aussi extraordinaires que dans

ses autres productions. En 1760, il a paru à Londres un volume in-80, intitulé: J. Harduini, ad censuram veterum Scriptorum, Prolegomena. Il fortifie dans cet ouvrage son système sur les Anciens, malgré la rétractation qu'il avoit été contraint d'en faire en 1707. On ne sauroit s'égarer plus ingénieusement, ni plus savamment. Toutes ces étranges idées lui ont mérité cette épitaphe, qui peint assez bien cet homme à la fois dévot et Pyrrhonien, adorateur et destructeur de l'antiquité, prodige d'érudition, en anéantissant tous les monumens des connoissances humaines :

In expectatione Judicii,
Hic jacet
Hominum paradoxotatos,
Natione Gallus, Religione Romanus,
Orbis litterati portentum:

Veneranda antiquitatis cultor et depradator; Docte febricitans,

Somnia et inaudita commenta vigilans edidit. Seepticum piè egit

Credulitate puer, audaciá juvenis s deliriis scnex. Uno verbo dicam: Hic jacet HARDUINUS.

Cette pièce est de feu Vernet, professeur de théologie à Gernève.

HARDUIN, (Alexandre-Xavier) avocat, né à Arras en 1718, devint secrétaire perpétuel de l'académie de sa patrie. Des talens pour la poésse le firent d'abord connoître; mais c'est sur-tout comme grammairien, qu'il acquit plus de réputation; il est mort en 1788. Ses ouvrages sont: I. Mémoires pour servir à l'histoire de la province d'Artois, 1763, in-12. H. Remarques diverses sur la pronon-

ciation et l'orthographe, 1757, in-12; on ne peut mettre plus de précision et de finesse dans une discussion dont le sujet est aussi aride. Il est traité avec la supériorité d'un écrivain qui a passé de longues années à l'approfondir. III. Dissertation sur les voyelles et les consonnes, 1760, in-12. IV. Lettres à l'auteur du traité des sons de la langue françoise, 1762, in-12.

L HARDY, (Alexandre) Parisien, mort en 1630, est l'auteur le plus fécond qui ait jamais travaillé en France pour le théàtre. Nous disons en France, car il n'a fait que 600 pièces, et les Espagnols le terrasseroient par les 2000 de Lopez de Végu. « Dès qu'on lit Hardy, dit Fontenelle, sa fécondité cesse d'être merveilleuse. Les vers ne lui ont pas beaucoup coûté, ni la disposition de ses pièces non plus. Tout sujet lui est bon. La mort d'Achille, et celle d'une bourgeoise que son mari surprend dans le crime, tout cela est également tragédie chez lui. Nul scrupule sur les mœurs, ni sur les bienséances. Tantôt on trouve une courtisane au lit, qui, par ses discours, soutient assez bien son caractère. Tantôt l'héroine de la pièce est violée. Tantôt une femme mariée donne des rendezvous à son galant : les premières caresses se font sur la scène, et de ce qui se passe entre les deux amans, on n'en fait perdre aux spectateurs que le moins qu'il se peut. » Hardy suivoit une troupe errante de comédiens, qu'il fournissoit de pièces. Quand il leur en falloit une nouvelle, elle étoit prête au bout de huit jours; et, le fertile Hardy suffisoit à tous les beseins de ce théâtre ambu-

lant. Ses ouvrages forment 6 gros volumes in-8.º

II. HARDY, (Pierre le) médecin, né à Dinant, fut nommé député du Morbihan à la Convention nationale. Ses principes y parurent d'autant plus modérés que la tribune ne retentissoit alors que de motions effrayantes et sanguinaires. Dans le procès de Louis XVI, il reprocha à ses collégues de vouloir rester juges après s'être déclarés accusateurs; bientôt après, il s'opposa à la suppression de la maison de Saint-Cyr, et se plaignit avec douleur qu'on n'avoit encore cherché qu'à détruire, et jamais à réformer; il réclama l'arrestation de Marat comme prédicateur du meurtre et du pillage, et s'écria une fois, que l'on avoit tellement prostitué les noms de royalistes et de contrerévolutionnaires, qu'ils étoient devenus synonymes de ceux d'amis de l'ordre et des lois. Le Hardy, enveloppé dans la proscription des Girondins, fut condamné à mort le 30 octobre 1793. et la subit avec courage, âgé de 35 ans.

HARÉE, ou VERHAER, (François) Hareus, né à Utrecht vers 1550, enseigna la rhétorique à Donay; puis voyagea en Allemagne, en Italie et en Moscovie, où il accompagna le Père Possevin, que le pape y envoyoit en qualité de nonce. A son retour, il fut chanoine de Boisle-Duc, puis de Namur et de Louvain, où il mourut le ri janvier 1632, âgé d'environ 7" ans. Ses principaux ouvrages sont: I. Biblia sacra expositionibus priscorum Patrum litteralibus et mysticis illustrata; à Anvers, 1630, 2 vol. in-folio, peu estiméc. II. Catena aurea in qua-

tuor Evangelia, 1625, in-8.º III. Annales Ducum' Brabantia. ac tumultuum Belgicorum; Anvers, 1623, 2 vol. in-fol. C'est la meilleure histoire du Brabant. IV. Un Abrégé des Vies des Saints, de Surius; in-fol., 1605. V. Une Chronologie, à Anvers, 1614, in-fol., publice sous le titre de Concordia Historia Sacræ et Profanæ, per Olimpiades et Fastos, depuis la fondation de Rome jusqu'à la mort de J. C. VI. D'autres ouvrages dans lesquels on découvre le savant, mais presque jamais l'écrivain élégant.

HARIOT, on HARRIOT, (Thomas) mathématicien Anglois, né à Oxford en 1550, mort à Londres en 1621, à 70 ans, fit un voyage à la Virginie, en 1585. Outre la Relation de ce voyage, traduite de l'anglois en latin, avec figures, à Francfort, 1590, in-folio; on a de lui la Pratique de l'art analytique, pour réduire les Equations algébriques, publiée en latin, Londres, 1631. Cet ouvrage est plein de découvertes intéressantes. Il apprend à dégager les termes algébriques; il donne aux équations une forme plus commode pour les opérations; il montre combien une équation peut contenir de racines fausses et de racines véritables. C'est dans ce livre que les Anglois prétendent que Descartes a copié ce qu'il a écrit sur l'Algèbre. Ils donnent l'honneur de l'invention à leur compatriote; mais presque tous les étrangers la lui refusent. Cette dispute sur Hariot et sur Descartes , au sujet de l'Algebre, est assez semblable à celle que nous avons vue de nos jours, entre Leibnitz et Newton, au sujet du calcul différentiel et intégral. On peut voir sur ce différend, les ouvrages de Wallis.

HARISCON, Voy. IV. AARON.

I. HARLAY, (Achille de) né à Paris en 1536, de Christophe de Harlay, président à mortier, fut conseiller au parlement à 22 ans, président à 36, et premier président après la mort de Christophe de Thou, son beaupère. Il montra , dans cette charge, l'intégrité et la fermeté des anciens magistrats Romains. La Ligue entraînoit alors, dans ses fureurs, les grands et les petits; Harlay fut inébranlable. Il vit que la religion servoit de masque, dans ces querelles fatales, à l'ambition et à l'emportement. Il répondit courageusement au duc de Guise, chef de la révolte : C'est une honte, Monsieur, que le valet mette le maître hors de la maison. Au reste, mon ame est à Dieu, mon cœur au Roi; et quant à mon corps, je l'abandonne, s'il le faut, aux méchans qui désolent ce royaume. Bussi-le-Clerc, ce factieux insolent, le retint quelque temps prisonnier à la Bastille. Voyez Brisson. « Le premier jour de l'an 1589, Guincestre, curé de Saint-Gervais, prêchant dans l'église de Saint-Barthélemi à Paris, exigea de tous les auditeurs le serment d'employer tous leurs biens et de répandre jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour venger la mort des deux Princes Lorrains Catholiques, massacrés aux Etats de Blois, et leur fit lever la main à tous comme un signe de leur consentement; ce qu'on fit. Le premier président Achille de Harlay, qui étoit à ce sermon, n'ayant pas levé la main, le prédicateur l'apostropha, et lui ordonna d'imiter l'exemple des autres. On dit que ce magistrat le fit aussitôt, pour ne pas s'exposer à l'insolence d'une populace irritée, qui le soupconnoit d'avoir consenti à la mort des deux Guise, que tout Paris regardoit comme ses Dieux tutélaires..... FABRE, Histoire Ecclésiastique.» Henri le Grand ayant rendu la paix à son royaume, Harlay profita de ces heureux momens pour rétablir la justice, et faire fleurir les lois. Il mourut le 23 octobre 1616, à 80 ans. Sa postérité masculine finit à son fils. Mais un de ses oncles forma une autre branche dont étoit l'archevéque de Paris, nº III.

II. HARLAY DE SANCY, (Nicolas de) né en 1546, fut successivement conseiller au parlement. maitre des requêtes, ambassadeur en Angleterre et en Allemagne, colonel-général des Cent - Suisses, premier maître d'hôtel et surintendant des finances. Il réunit ainsi le ministère, la magistrature et les grades militaires. N'étant encore que maitre des requêtes, il se trouva dans le conseil de Henri III. Lorsqu'on délibéroit sur les moyens de soutenir la guerre contre la Ligue, il proposa de lever une armée de Suisses. Le conseil, qui savoit que le roi n'avoit pas un sou, se moqua de Ini. Messieurs, dit Sancy, puisque de tous ceux qui ont reçu du Roi tant de hienfaits, il ne s'en trouve pas un qui veuille le secourir, je vous déclare que ce sera moi qui lèverai cette armée. On lui .donna sur-le-champ la commission et point d'argent, et il partit pour la Suisse. Jamais négociation ne fat si singulière: d'abord il persuada aux Genevois et aux -. Suisses de faire la guerre au duc

de Savoie, conjointement avec la France; il leur promit de la cavalerie, qu'il ne leur donna point. Il leur fit lever dix mille hommes d'infanterie, et les engagea, de plus, à donner cent mille écus. Quand il se vit à la tête de cette armee, il prit quelques places au duc de Savoie; ensuite il sut tellement gagner les Suisses, qu'il engagea l'armée à marcher au secours du roi. Ainsi, l'on vit, pour la première fois, les Suisses donner des hommes et de l'argent. Après l'assassinat de Henri III. Henri IV étant reconnu roi par la plus grande partie des seigneurs de son royaume, manquoit néanmoins d'argent. Ce fut Sancy, qui engagea de nouveau les Suisses a rester au service de ce monarque, au moyen d'un trèsbeau diamant, qu'il alla mettre en gage chez les Juifs de Metz. C'est ce même diamant qui, après avoir passé par différentes mains; fut enfin racheté par le duc d'Orléans, régent, qui le joignit aux bijoux de la couronne, sous le nom du Sancy... Sancy se fit Catholique quelque temps après Henri IV, disant qu'il falloit être de la même religion que son prince. C'est sur ce changement que d'Aubigné composa l'ingénieuse et sanglante satire intitulée : La Confession Catholique de Sancy, qu'on trouve dans le Journal de Henri III. Gabrielle d'Estrées, qui ne l'aimoit point, lui fit ôter la surintendance des finances, dont Sulli fut revêtu. Il mourut le 13 octobre 1629, à 84 ans. L'un de ses principaux. mérites auprès de Henri IV, avoit été, selon la Baumelle, les complaisances de Mercure pour les penchans de Jupiter. On a de lui un Discours sur l'occurence de ses affaires, in-4.º On y voit

bien des particularités sur les regnes de Henri III et Henri IV. Les Mémoires de Villeroi renferment plusieurs de ses remontrances à la reine Marie de Médicis.

III. HARLAY, (François de) archevêque de Rouen, puis de Paris, naquit dans cette ville en 1625, d'Achille de Harlay, marconnoître par ses talens sous Anne d'Autriche. Vincent de Paule, qui savoit que ses mœurs ne répondoient pas à son état. ayant été consulté par la reine dans le conseil de conscience, l'avoit formellement exclus de la coadjutorerie de Rouen. Péréfixe prit le temps où une indisposition éloignoit du conseil ce saint homme, pour la lui obtenir. Une physionomic heureuse, une politesse extrême, le talent de parler sur tout, et de parler bien, le goût des sciences et des belleslettres, nne mémoire prodigieuse, lui gagnoient les cœurs et les esprits. On lui appliqua ce vers de Virgile:

Formosi pecoris custos, formosior ipse.

Son zèle pour la conversion des Protestans, ses succès, ses sermons, la prudence avec laquelle il gouverna l'archevêché de Rouen, lai valurent, en 1671, celui de Paris, après la mort de Péréfixe. Il n'édifia pas son diocèse; mais il l'instruisit. Il tint des conférences de morale, convoqua des synodes, donna des règlemens salutaires, publia des mandemens, et présida en chef à plus de dix assemblées du clergé. Personne ne parloit avec plus de grace, et n'avoit plus de présence d'esprit. Louis XIV devant assister à la bénédiction des drapeaux à

Notre-Dame, lui avoit défendu de le haranguer. Il se contenta de lui dire à la porte de l'église où il le recut : Sire, vous me fermez la bouche pendant que vous l'ouvrez à la joie publique. Ge prince lui préparoit un chapeau de cardinal, lorsqu'il monrut d'apoplexie le 6 août 1695 4 à 70 ans. A l'occasion de la faveur qu'il alloit recevoir, le quis de Champvallon. Il se sit - P. de la Rue, Jesuite, sit une devise qui avoit pour corps un bouton de rose vert, éclairé par un soleil, qui désignoit Louis XIV, et, pour ame, ces paroles: Le Soleil le fera rougir. Son éloge fut prononcé dans l'assemblée du clergé de cette année; mais son oraison funèbre parut, à biens des orateurs, un ouvrage plus embarrassant. « Deux choses . dit Mad. de Sévigné, le rendoient difficile, la vie et la mort. » Le P. Gaillard l'ayant entrepris, fut obligé de se jeter sur les lieux communs. Mascaron avoit refusé de faire cette oraison funèbre, sous prétexte qu'il étoit incommodé. Monsieur y lai dit Clermont-Tonnerre, évêque de Novon, rous ne dites pas tout ; c'est que la matière est incommode. L'abbé le Gendre à écrit sa Vie, in-4°, en latin. Voyez l'article de cet historien. Il avoit succède, dans le siège de Rouen, à François de HARLAY, son oncle, qui mourut en 1653, et de qui on a des Observations sur l'Epitre aux Romains, qu'il fit. imprimer au château de Gaillon, en 1641, in-8.º

> IV. HARLAY, (Achille de) fils d'Achille de Harlay II du nom, procureur général au parlement, fut comme lui, consciller, procureur général, puis il devint premier président au

parlement de Paris. Il exerca ces charges avec applaudissement. Il se démit de la dernière en 1707, et mourut le 23 juillet 1712, à 73 ans. C'étoit un magistrat attaché à ses devoirs; mais trop porté à cette raillerie, quelquefois innocente dans un particulier, mais toujours cruelle dans un homme en place. On cite encore aujourd'hui plusieurs de ses bons mots. Une vieille marquise qui avoit un procès important, craignant que le premier président ne lui fût pas favorable, ne l'appeloit que le Vieux Singe. Cependant elle gagna son procès, et vint remercier le magistrat, à qui l'on avoit répété son épithète offensante. Harlay se contenta de lui répondre : Vous ne me devez point de remerciment; ce que j'ai fait pour vous, est très - naturel. Les vieux Singes aiment à obliger les Guenons... Un jour que quelques conseillers parloient un peu trop haut à l'audience, il leur dit : Si ces Messieurs qui causent ne faisoient pas plus de bruit que ces Messieurs qui dorment, cela accommoderoit fort les Messieurs qui écoutent. Les Comédiens du roi étant venus lui demander une grace, se servirent en parlant d'eux-mêmes, du mot de Compagnie. Le premier president répondit à leur député: Je délibérerai avec ma TROUPE, pour savoir ce que je dois saire pour votre COMPAGNIE. Dans le temps qu'il fut nommé premier président, les procureurs en corps vinrent lui demander sa protection: Ma protection? leur dit-il: Les fripons ne l'auront pas ; les honnétes gens n'en ont pas besoin. Un fameux architecte, honoré de la faveur et des graces de Louis XIV., aspirqit, dit-on, à une place de président tier pour son fils. Il so dessus le premier président lui répondit : M. Mansard, veuillez pas meler votre mortier avec le nôtre. Des Jésuites s'étant trouvés à son audience avec des Oratoriens : Mes Pères, dit le caustique magistrat en s'adressant aux premiers, il faut vivre avec vous; et se tournant vers les Oratoriens, et mourir avec vous. L'évêque d'Autun, ( Roquette) se plaignant que les consuls de sa ville épiscopale avoient quitté son sermon pour aller à la comédie; ces gens-là sont de bien mauvais gout, lui répondit Harley, de vous quitter ainsi pour des Comédiens de campagne. Voyez Roquette. Le caustique duc de Saint-Simon a fait un portrait de ce magistrat, dont les couleurs sont chargées, mais en général fidelles : « Il étoit savant en droit public; il possédoit fort le fonds de diverses jurisprudences; il égaloit les plus versés aux belles-lettres; il connoissoit bien l'histoire, et savoit gouverner sa compagnie avec une autorité que nul autre premier président n'atteignit jamais avant lui. Une austérité pharisaïque le rendoit redoutable, par la vigueur de ses repréhensions publiques, aux parties, aux avocats et aux magistrats. Toujours soutenu par la cour dont il étoit l'esclave, rusé politique, tous ses talens, il les tournoit uniquement à son ambition de dominer, de parvenir et de se faire une réputation de grand homme. D'ailleurs, sans honneur effectif, sans mœurs dans le secret, sans probité intérieure, sans humanité même; en un mot un hypocrite parsait; cruel mari, père barbare, frère tyran, ami uniquement de soi-

## HAR

même . méchant par nature, se plaisant à insulter, à outrager, a accabler. Ses traits étoient d'autant plus perçans, qu'il avoit infiniment d'esprit, et l'esprit naturellement porté à cela. Pour l'extérieur, c'étoit un petit homme vigoureux et maigre, un visage en losange, un nez grand et aquilin; les yeux beaux, parlans, perçans, qui ne regardoient qu'à la dérobée, mais qui, fixés sur un client ou sur un magistrat, étoient pour le faire entrer en terre. Il se tenoit et marchoit presque toujours courbé avec un faux air, plus humble que modeste. Il n'avançoit qu'à force de révérences respectueuses et comme honteuses à droite et à gauche. A Versailles, il tenoit au roi et à Mad. de Maintenon par l'endroit sensible. C'étoit lui qui, consulté sur la légitimation inouie d'enfans, sans nommer la mère, avoit donné la planche du chevalier de Longueville, sur le succès duquel ceux du roi passèrent. Il eut alors parole d'être nommé chancelier, et toute la confiance du roi, de ses enfans et de leur toute-puissante gouvernante, etc. etc. »

HARMOND, (Pierre) fut pendant 45 ans, fauconnier de la chambre sous Henri III et Henri IV. Il recueillit ses observations sur la chasse, dans un traité intitulé: Le Miroir de Fauconnerie, qu'il dédia à Charles d'Albret, duc de Luynes, qui étoit tout à la fois grand fauconnier, garde des sceaux et connétable de France. Cet ouvrage fut imprimé à Paris en 1620, 1635, 1640, in-40, avec figures.

HARNONCOURT, (Pierre d') né en Bourgogne, mort à Paris en 1765, à 84 ans, fut fermier général. Nous avons de lui, des in.
boil.
exprint

ie d'Harpelus, qu'il fit

x fers, comme des
ceux qu'il lui porire nouvelle de la
le.

-François de HARO,,, lèbres littéritier du cold livares, son ow ntre siècle. nistre d'état de l'il "rançoise, succèda dans le l'Espagne ovembre gouverna l'Espagne d'in l'annie Co to la l'annie Co to l'annie Co to l'annie l aire de de ce monarque. Ce fut la rance de ce mount des part des part la France, en 16 a m ·tille-'une le cardinal Mazarin, La ser ministres se rendirent à l'ille de cardinal de de déployèrent. 'n, t, Faisans, et y déployèrent un tra lour politime et l'autre toute leur politique. Celle du cardinal, dit l'auteur du Siècle de Louis XIV, étoit la sinesse celle de Don Louis, la lenteur, Celui-ci ne donnoit presque jamais de paroles, et celui-là en donnoit toujours d'équivoques. Le génie du ministre Italien étoit de vouloir surprendre; celui de l'Espagnol étoit d'empêcher qu'on ne le surprît. On prétend qu'il disoit du cardinel : Il a un grand défaut en politique, c'est qu'il veut toujours tromper. Pour le prix de la paix que Don Louis avoit conclue, le roi d'Espagne érigea, en 1660, son marquisat de Carpio en duché-grandesse de la première classe, et lui donna le surnom de la Paix. Ce ministre mourut le 17 novembre 1661, à 63 ans. C'étoit un homme d'un esprit conciliant, d'un caractère doux et sans ambition. Il parvint à la faveur de son maître par son seul mérite. Il avoit éponsé Catherine de Cordoue, dont il eut, entr'autres enfans, Gaspard et Jean-Dominique de Haro. Celui-ci mourut sans postérité. Gaspard fut viceroi de Naples, et mourut le 16

novembre 1687, laissant d'Antoinette de la Cerda une fille unique, nommée Catherine de Haro de Guzman, laquelle épousa, en 1688, François de Tolède, duc d'Albe. — On connoît encore, de la même famille, Don Lopez DE HARO, prince de Biscaye, qui bâtit, en 1300, la ville de Bilbao.

I. HAROLD I, ou HARALD, roi d'Angleterre, fils naturel de Canut I, lui succéda en 1036, au préjudice de Canut II, fils légitime de ce prince. Les Anglois voulurent mettre la couronne sur la tête de Canut; mais Harold fut le plus fort, et l'emporta. L'année suivante, il écrivit une lettre sous le nom de la reine Emme, pour inviter Alfred et Edouard, les fils de cette reine et d'Ethelred II, à venir en Angleterre pour recouvrer la couronne. Les deux jeunes princes donnèrent dans le piège : Alfred fut arrêté, on lui creva les yeux, et il mourut peu de temps après. Edouard repassa en Normandie, et la reine Emme se retira en Flandre, chez le comte Baudoin. Harold se sit détester par ses crimes, et mourut sans enfans en 1039.

II. HAROLD II, fils du comte Godwin, se sit élire roi après la mort de S. Edouard III, en 1066, su préjudice d'Edgard, à qui la couronne d'Angleterre apparte-noit par sa naissance. Toston, son frère, et Guillaume le Conquérant lui disputerent la couronne; il vainquit le premier, et su tué par le second à la célèbre bataille d'Hastings. On avoit vainement représenté à Harold qu'il agiroit plus sagement en tirant la guerre en longueur, que de hasarder une action décisive.

Enorgueilli de quelques prospérités passées, et aiguillonné par son courage naturel, il voulut risquer tout, et il perdit tout. Deux de ses frères furent tués avec lui. A sa mort, finit la domination des Rois Anglo-Saxons, qui régnoient depuis plus de 600 ans sur la Grande-Bretagne.

HAROUL, Voy. Rollon.

HARPAGES, scigneur Mède, l'un des principaux officiers d'Astyages, ayant reçu ordre de faire mourir Cyrus, le consia à un berger, lui apprit sa naissance, et le porta à détrôner Astyages; Voyce mot.

HARPALICE, (Myth.) la plus belle fille d'Argos, fut aimée éperdument de Clyménus son père, qui assouvit sa flamme incestueuse, après avoir gagné sa nourrice. Il la maria avec beaucoup de peine, et fit ensuite mourir son gendre pour la reprendre; mais Harpalice, outrée de ce double crime, lui fit manger son propre fils, à l'exemple de Procné. Elle fut changée en oiseau, selon la fable. Clyménus se tua de désespoir. - II y a deux autres Harpalice. La première alma avec passion 'Iphicus, et monrut de chagrin de s'en voir méprisée : c'est d'elle qu'un certain cantique fut appelé Harpalice. L'autre est l'objet de l'article suivant.

HARPALICUS, roi des Amymnéens dans la Thrace, eut une fille nommée Harpalice, qu'il nourrit de lait de vache et de jument, et qu'il accoutuma de bonne heure au maniement tre Néoptolème, fils d'Achille, qu'elle mit en fuite. Harpalicus ayant été tué quelque temps après par ses sujets, Harpalice se retira

dans

HAR

dans les bois, d'où elle fondoit sur les bestiaux du canton et les enlevoit. Elle fut prise dans 'des rets qu'on lui avoit tendus; et après sa mort, les paysans se firent la guerre, pour avoir les troupeaux qu'elle avoit volés. C'est ce qui fit établir des assemblées et des tournois au tombeau de cette fille, pour expier sa mort.

I. HARPALUS, celèbre astronome Grec, vers l'an 480 avant J. C., corrigea le Cycle de huit années, que Cléostrate avoit inventé. Il proposa celui de neuf ans; mais ce nouveau Cycle d'Harpalus eut besoin lui-même d'être corrigé par Metton. Vayes l'Histoire des Mathématiques, par de Montucla.

IL HARPALUS, seigneur Macédonien, et l'un des lieutenans de l'armée d'Alexandre le Grand, s'attacha à ce prince durant ses démèles avec Philippe, qui l'exila; mais, dès que ce roi fut mort, Alexandre rappela Harpalus, et lui donna la charge de grand trésorier, ensuite le gouvernement de Babylone. Le conquerant Macédonien ayant entrepris son expedition des Indes. Harpalus, persuadé qu'il ne reviendroit plus, accabla le peuple de vexations inoules, et dissipa par ses prodigalités le trésor conhé à ses soins. Voy. GLYCÈRE, n.º I. Le héros revint; et le gouverneur, pour échapper à sa colère, ramassa 5000 talens, leva 6000 hommes, et se sauva dans l'Attique. Chassé d'Athènes, qui ne vouloit point attirer sur elle les ermes d'Alexandre, il se retira, vers l'an 327 avant J. C., en Crète, où il fut tué en trahison par un de ses amis. Alexandre sjoutoit une foi si aveugle à la

Tome VI.

probite d'Harpalus, qu'il fit mettre aux fers, comme des calomniateurs, ceux qui lui portèrent la première nouvelle de la fuite de ce perfide.

HARPK, (Jean-François de la) l'un des plus célèbres littérateurs François de notre siècle membre de l'académie Françoise, naquit à Paris le 20 novembre 1739, d'un père originaire de Suisse, et qui servoit en France en qualité de capitaine d'artillerie. N'ayant à attendre aucune fortune, il dut à G. T. Asselin, principal du collège d'Harcourt, qui lui sit obtenir une place de boursier, les premiers soins de son éducation, et les premiers rayons de sa gloire. Le jeune la Harpe remporta les prix de l'universit : et débuta dans sa carrière littéraire par quelques Héroïdes, imprimées en 1759, in-12, avec un Essai sur ce gente de pièces. Il en publia ensuite séparément plusieurs autres, telles que celles de Caton à César, d'Annibal à Flaminius, de Montézuma à Cortez, d'Elizabeth de France à Dom Carlos. La Harpe n'avoit que 25 ans lorsqu'il donna, en 1764, sa tragédie de Warwick : elle obtint un grand succès et le méritoit. La noblesse du rôle principal, le caractère soutenu de la reine Marguerite, tout le quatrième acte qui étincelle de beautés, l'ont fait rester au théâtre. L'auteur s'est permis rependant de dénaturer l'histoire en faisant mourir Warwick combattant pour le duc d'Yorck, tandis qu'il fut tué, au contraire, en combattant contre ce prince. La jeunesse de la Harpe, lorsqu'il donna cette pièce, faisoit présumer que la scène françoise alloit compter un grand tragique de plus mais les

autres pièces qu'il fit représenter ensuite, ne répondirent pas à cette attente. Timoléon fut joué en 1764, Pharamond en 1765, Gustave-Wasa en 1766, Menzikoff en 1776, les Barmécides en 1778, Jeanne de Naples en 1783, les Brames la même année, Coriolan en 1784, Virginie en 1793. Philoctète, traduit de Sophocle, est la seule tragédie qui, après Warwick, se soit constamment soutenuc. Elle n'est qu'en trois actes, et fut représentée pour la première fois en 1781. Une singularité de cette pièce, c'est qu'elle n'a point de rôle de femme; mais. sans amour, elle intéresse par sa noble simplicité et en nous reportant aux beaux siècles de l'art tragique chez les Grecs. On sait que le sujet de cette pièce fait Fun des plus beaux épisodes du Télémaque. Un Drame de la Harpe, qui fit du bruit dans sa nouveauté, fat Mélanie qui parut en 1770. Le style en est très-soigné et d'une élégance remarqueble. Voltaire voulut bien le comparer à celui de Racine. Cette pièce offre cependant de troplongues conversations, et un rôle trop révoltant en diminue l'intérêt. Des personnages religieux mis sur la scène, tels qu'un curé et une jeume novice, l'aspect de l'intérieur d'un couvent, avoient fait défendre pendant long-temps la représentation de ce Drame; et l'auteur a reconnu lui-même, sur la fin de sa vie, la justice de cette prohibition, en retirant Mélanie du théâtre, et en ordonnant, dans son testament, qu'elle ne fût plus jouée. La Harpe Téunit, chaque année, à ses tragédies, un grand nombre de couronnes académiques qu'il remporta, soit par des pièces de poésie, soit par des discours ora-

toires. Ces poésies sont intitulées: La délivrance de Salerne ; le portrait du Sage; les talens dans leur rapport avec la société et le bonheur; le Poëte; la Navigation; les avantages de la paix; le Philosophe des Alpes; Conseils à un jeune Poète; Brutus au Tasse; aux manes de Voltaire. La première de ces pièces eut le prix de l'académie de Rouen, la seconde celui des jeux floraux de Toulouse. les autres œux de l'académie Francoise. Cette dernière compagnie accorda de même la palme de l'éloquence à ses Eloges de Fénélon, de Racine, de Catinat, de Charles V, et le même jour où ce dernier Éloge fut couronné, l'auteur obtenoit encore le prix de poésie. Charge long-temps de la redaction de la partie littéraire du Mercure, il l'enrichit d'une foule d'extraits réfléchis et bien développés. Après avoir paru bon poëte et bon orateur, il se montra critique exerce, littérateur profond, et ami des vrais principes du goût. Il les développa encore mieux, soit dans ses leçons au Lycée, soit dans son Cours complet de littérature, en 12 vol. in-8.º C'est sur cet ouvrage: principalement que repose sa véritable gloire. Les auteurs y sont appréciés quelquefois avec trop de sévérité et d'humeur, mais ordinairement avec courage et d'excellentes vues pour les progrès des lettres. « Dans cer ouvrage, devenu beaucoup trop long, dit M. Palissot, on trouve, comme dans tous les jugemens littéraires de l'auteur, la pureté ordinaire de son style, des principes de goût très-sains, quand il n'est animé par aucune passion, un talent remarquable pour la discussion, une dialectique serrée et pressante : mais, indépendamment de quelques erreurs un peu

fortes dans lesquelles il est tombé sur la littérature ancienne, à commencer par Homère, on lui reproche avec raison presque tout ce qu'il a traduit, soit en vers, soit en prose. La négligence avec laquelle il a rendu plusieurs morceaux des Oraisons de Cicéron contre Verrès, ou des Catilinaires, est plutôt d'un écolier que d'un professeur de goût. On lui reproche encore la longueur démesurée de quelques articles, de celui de Sénèque, par exemple, qu'il commence par une digression sur Diderot, d'environ deux cents pages, tandis qu'il donne à peine quelques lignes à des objets plus importans. L'auteur auroit pu s'asseoir avec dignité dans la chaire de Quintilien, s'il eût su se défendre de la violence de son caractère, et du ton décisif, impérieux et tranchant qu'il a porté envers plusieurs de ses comtemporains qui lui sont supérieurs.. C'est un homme d'une taille bien prise dans ses petites proportions, mais qui eut le ridicule de se croire un colosse. » La Harpe, au commencement de la révolution, en adopta les idées de réforme sans les outrer, mais lorsque le règne de la terreur lui eut appris qu'on pouvoit abuser de tout, lorsque les idées de liberté, d'égalité et de justice, furent devenues des cris de ralliement pour les factieux; lorsqu'il eut été renfermé comme suspect dans l'une des prisons de la capitale, il n'en sortit qu'outré d'indignation contre la tyrannie, et plein de zèle pour une religion qu'on cherchoit à détruire, en ridiculisant son culte et en proscrivant ses ministres. Il avoit été disciple et grand admirateur de Voltaire, qui l'avoit payé par des éloges de son dévouement au

parti des philosophes modernes : il se déclara dès-lors leur ennemi. et attaqua leurs principes dans tous les écrits qui sont sortis de sa plume depuis cette époque jusqu'à la fin de sa carrière. Au dix-huit fructidor, il fut condamné à la déportation; mais il eut le bon→ heur de se réfugier dans un asile tranquille qui le garantit de la proscription. La Harpe , après une maladie de 25 jours, est mort le 22 pluviose de l'an 11 (1803), à l'àge de 64 ans. Il a terminé son testament par ces mots: « Je supplie la divine Providence d'exauder les væux que je forme pour. le bonheur de mon pays, Puisse ma patrie jouir long-temps de la paix et de la tranquillité! Puissent les saintes maximes de l'Evangile être généralement suivies pour le bonheur de la société! »[ Son cercueil fut accompagné au cimetière de Vaugirard par les membres del'Institut, et un grand nombre d'amis ; M. de Fontanes lui consacra alors un court et brillant Eloge où nous puisons la citation suivante. « Les lettres et la France ont perdu dans la Harpe un poëte, un orateur, un critique illustre. Son premier essare dramatique l'annonça comme le plus digne élève des grands maîtres de la scène françoise. Il louz les grands hommes des plus beaux siècles de l'éloquence et de la poésie; et leur esprit, comme leur langage, se retrouvent toujours dans les écrits d'un disciple qu'ils avoient formé. C'est en leur nom qu'il attaqua jusqu'au dernier moment les fausses doctrines littéraires; et, dans ce genre de combat, sa vie entière ne fut qu'un long dévouement au triomphe des vrais principes. Mais si ce dévouement courageux fit sa gloire, il n'a pas fait son bon-G2

00 f

heur. Je ne puis dissimuler que la franchise de son caractère et la rigueur impartiale de ses censures éloignèrent trop souvent de son nom et de ses travaux, la bienveillance; il n'arrachoit que l'estime où tant d'autres auroient obtenu l'enthousiasme..... Il expire dans un âge où la pensée n'a rien perdu de sa vigueur, et lorsque son talent s'étoit agrandi dans un autre ordre d'idées qu'il devoit aux spectacles extraordinaires dont le monde est témoin depuis douze ans. On sait qu'il avoit embrassé, avec toute l'énergie de son caractère, ces opinions utiles et consolantes sur lesquelles repose tout le système social; elles ont enrichi, nonseulement ses pensées et son style de beautés nouvelles, mais elles ont encore adouci les souffrances de ses derniers jours. Le Dieu qu'adoroient Fénélon et Racine, a consolé, sur le lit de mort, leur éloquent panégyriste et l'héritier de leurs leçons. » Outre les Héroides, les Tragédies et les ouvrages dont nous avons parlé, on doit encore à la Harpe: I. Mélanges littéraires, ou Epitres et Pièces philosophiques, 1765, in-12. II. Traduction de la vie des donze Césars par Suétone, avec des notes et des réflexions, 1770, 2 vol. in-8.º L'auteur y réfute avec énergie les paradoxes de Linguet sur Néron et sur Titus. III. Eloge de Henrt IV, roi de France, 1770, in-8,º IV. Discours de réception à l'académie Françoise, 1776, in-4.9 V. Traduction de la Lusiade du Camoëns, avec des notes et la Vie de l'auteur, 1776, 2 vol. in-8.° C'est le premier ouvrage publié par la Harpe, depuis son entrée à l'académie. VI. Tangu et Félime, poëme en 4 chants,

1780 . in-8.º Il renferme des descriptions voluptueuses et d'autres plaisantes qui lui ont procuré des lecteurs. VII. Eloge de Voltaire, 1780, in-8.º VIII. Abrégé de l'histoire générale des Voyages, 1730, 21 vol. in-8.º Il est extrait du long et fastidieux recueil de l'abbé Prévôt. IX. De la guerre déclarée par nos derniers Tyrans à la raison, à la morale, aux lettres et aux arts, 1796, in-8. Ce Discours fut prononcé à Paris lors de l'ouverture du Lycée. X. Réfutation du livre de l'Esprit d'Helvétius, in-8.º XI. Du Fanatisme de la langue révolutionnaire, in-8.º XII. Correspondance littéraire, adressée à Paul I, 1801, 4 vol. in-8.º C'est une sorte de Journal sur la littérature françoise, écrit avec grace et intérêt, mais que la malignité publique a lu avec d'autant plus d'avidité, qu'il renferme un grand nombre d'épigrammes et d'anecdotes mordantes contre des auteurs vivans. On a dit que l'auteur s'étoit repenti ensuite de la publication de cet ouvrage qui contrastoit avec ses principes de morale et de religion. XIII. Il a laissé en manuscrit, 1.º une Traduction en vers de la Jérusalem délivrée, dont il a imprimé quelques fragmens dans les journaux. 2.º Un Poëme sur la Religion. dont on espère la publication. On a recueilli quelques—mas des ouvrages de la Harpe, en 6 vol. in–8°; mais cette édition , très~ incomplète, en fait desirer une autre.

HARPIES, (Myth.) monstres: filles de Neptune et de la Terre, avoient un visage de femme, le corps d'un vantour, avec des ailes, des griffes aux pieds et aux mains, et des oreilles d'ours. Les principales étoient Aëllo, Ocypète et Celæno. Junon envoya ces monstres pour infecter de leurs ordures et enlever les viandes de dessus la table de Phinée. Zethès et Calaïs les chassèrent; mais Iris, par l'ordre de Junon, les fit revenir dans la Thrace. Les Troyens de la suite d'Énée, ayant tué des troupeaux qui appartenoient aux Harpies, ils eurent une espèce de guerre à soutenir contre elles; et Celæno, dans sa fureur, fit à Énée les plus terribles prédictions.

HARPOCRATE, (Mythol.) Dieu du silence, étoit îils d'Isis. On le représentoit sous la figure d'un jeune homme demi—nu, avec un manteau parsemé d'yeux et d'oreilles, et une mitre Egyptienne sur la tête. Il avoit un doigt posé sur sa bouche, et tenoit une corne de l'autre main. Le pêcher lui étoit consacré, parce que la feuille de cet arbre a la forme d'une langue. On a imprimé à Lyon, en 1603, in-8°: Harpocrates, sive De recta silendi ratione.

HARPOCRATION, (Valerius ) rhéteur d'Alexandrie, laissa un Lexique curieux sur dix Orateurs de la Grèce. Il s'y montre un auteur très-poli. On y trouve des détails utiles sur les magistrats, sur les plaidoyers, sur le barreau d'Athènes. Philippe de Maussac donna une édition grecque et latine de cet ouvrage, avec de savantes notes, à Paris, 16:4, in-4.º Valois l'aîné a fait sur le même livre des observations importantes, insérées dans les éditions de Leyde, in-40, 1683 et 1696. Ces éditions sont les meilleures.

I. HARRINGTON, (Jean) poëte Anglois, sous Elizabeth et

Jacques I, s'est fait un nom par son livre d'Epigrammes, et par une bonne traduction en anglois du Roland le surieux de l'Arioste. Mais il a malheureusement imité les Italiens dans leurs stances. dont la prolixe uniformité endort 🎐 dans un long ouvrage.... On rapporte qu'étant à Bath dans une auberge, il remarqua qu'une fille le servoit à table avec plus d'attention que les autres, quoiqu'il fût au-dessous d'eux. Harrington lui en ayant demandé la raison, elle répondit : que le connoissant pour un homme d'esprit, elle tàchoit de ne pas lui déplaire, de peur qu'il ne fit contr'elle quelque épigramme.

II. HARRINGTON, (Jacques) écrivain politique d'Angleterre, né en 1611, d'une ancienne famille de Rutland, voyagea en France, en Hollande, en Danemarck, en Allemagne et en Italie. Il ne voulut point baiser les pieds du pape; le roi d'Angleterre lui en ayant demandé la raison, il répondit : Qu'un bomme qui avoit baisé la main de Sa Majesté, ne devoit baiser les pieds de qui que ce fut. Cette réponse ingénieuse lui valut la charge de gentilhomme privé de la chambre, que Charles I lui donna. Ce fut en cette qualité qu'il accompagna ce prince dans sa première expédition d'Écosse. Après la mort déplorable de ce malheureux monarque, il s'enferma dans son cabinet, éloigné des hommes, et ne conversant qu'avec ses livres. Ses ennemis l'ayant peint comme un homme dangereux, il fut conduit, en 1661, à la tour de Londres, avec le comte de Bath, ensuite à l'isle de Saint-Nicolas, de là à Plimouth. Un médecin gagné, dit-on, par

ses persécuteurs, lui conseilla l'usage du gayac mélé avec le café. Il en prit une si forte dose, qu'il en perdit l'esprit. Le comte de Bath obtint sa liberté; mais Harrington n'étoit plus qu'une machine. Il mourut à Westminster, le 17 septembre 1677, à 66 ans. Ses Aphorismes politiques ont été traduits en françois, Paris, Didot jeune, in-18, an III. Ses Ouvrages, rassemblés par Jean Toland, ont été magnifiquement imprimés à Londres en 12700, in-fol., et réimprimés en 12737. Le principal est celui qui est intitulé : Oceana. C'est un plan de république, où l'on trouve du génie, de l'invention et des projets chimériques. Son style n'est ni facile, ni coulant; mais la matière qu'il traite est importante. Cet ouvrage ne plut ni à Cromwel, ni à ses créatures. Une foule de critiques s'élevèrent ; Harrington leur répondit. On trouve ces réponses à la suite de son ouvrage. Montesquieu a dit/de ce politique, qu'il n'a cherché la liberte qu'après l'avoir méconnue, et qu'il a bâti Calcédoine ayant le rivage de Bysance devant les yeux.

## HARRIOT, Voy. HARIOT.

I. HARRIS, (Gauthier) Anglois, étoit médecin et membre du collége royal de Londres. Il exerçoit sa profession avec beaucoup de réputation vers l'an 1680, et vivoit encore en 1710. Il fut médecin de Guillaume, prince d'Orange , depuis roi de la Grande-Bretagne. Nous avons de lui un Traité fort estimé : De morbis acutis Infantium, 1705, in-12, qu'il mit au jour à la prière de Thomas Sydenham, fameux médecin de Londres. Ce traité qui lui fit donner le nom de

Médecin des Ensans, a été traduit en françois par Devaux, 1738, in-12.

II. HARRIS, (Jacques) gentilhomme Anglois, né près de Salisbury en 1709, mort le 22 décembre 1780, a donné: I. trois Traités sur la Musique, la Poésie et la Peinture, 1745, in-8.º II. Des Recherches philologiques sur la Grammaire universelle. 1752, 2 vol. in-8.º III. Arrangemens philosophiques, 1775, in-8.º Il fut lord de l'amirauté, membre de la trésorerie, député de la chambre des communes. Il y parla rarement; mais lorsqu'il s'y fit entendre, il fixa l'attention moins par son éloquence, que par la sagesse de ses idées. Il étoit neveu du comte de Shastsbury.

I. HARRISON, général des Parlementaires, et com plice de la condamnation du roi d'Angleterre, Charles premier, fut pendu publiquement l'an 1670. Ensuite on lui arracha les entrailles, que l'on brûla, et on lui coups la tête, qui fut exposée sur la tour de Londres. Son corps fut mis en quatre quartiers, que l'on exposa sur les portes des quatre principales villes du royaume.

II. HARRISON, (Jean) habile mécanicien Anglois, né, en 1693, à Foulby dans le comté d'Yorck, d'un charpentier qui se méloit d'horlogerie, mourut à Londres le 24 mars 1776, dans sa 83 année. Il s'est rendu célèbre par l'invention et la fabrication du pendule à gril et par son Time-Keeper, montre manine, dont l'objet est de fixer la longitude en mer. Cette machine lui valut, en 1749, le prix que le parlement avoit promis à l'inven-

tenr. Kendal copia cette machine intéressante, et cette copie servit au capitaine Cook dans ses courses maritimes. Les efforts qu'Harrison avoit faits pour l'inventer ou pour la perfectionner, affoiblirent sa santé et même son esprit. Sa vie retirée, et les mortifications qu'il essuya en sollicitant le prix de ses travaux, disposèrent peu son caractère naturellement dur et mélancolique à la complaisance, à l'affabilité, à la sociabilité. Semblable à la plupart des mécaniciens, toujours confinés dans un atelier, il avoit peine à rendre ses idées par écrit, avec méthode et avec graces. Ce défaut de clarté et d'élégance est très-sensible dans sa Description du Mécanisme propre à donner une mesure précise du temps; Londres, in-8°, 1775. Harrison avoit été, dans sa jeunesse, à la tête d'une troupe de musiciens d'église, et il s'étoit distingué parmi eux par la justesse de son oreille.

. HARSI, (Olivier de) célèbre imprimeur de Paris, mort en 1584, est connu par la beauté de ses éditions, parmi lesquelles on distingue son Corps de Droit evec les Commentaires d'Accurse, 5 vol. in-fol. Harsi avoit pris pour devise une herse, avec ces mots: Evertit et æquat.

I. HARTMAN, (Jean-Adolphe) naquit à Munster en 1680, de parens Catholiques. Après avoir été Jésuite pendant plusieurs années, il se fit Calviniste à Castel en 1715, et devint, peu après, professeur de philosophie et de poésie. Il fut fait, en 1722, professeur d'histoire et d'éloquence à Marpurg, où il mourut en 1744, à 64 ans. Ses ouvrages les plus estimés sont:

1. Historia Hassiaca, 3 volumes II. Vitæ Pontificum Romanorum Victoris III, Urbani II, Paschalis II, Gelasii II, Calisti II, Honorii II... III. Etat des Sciences dans la Hesse, en allemand. Rv. Præcepta eloquentiæ rationalis, etc. On a aussi de lui, plus de quatre—vingts Harangues, ou Dissertations académiques.

II. HATMAN, (George) mathématicien Allemand, inventa, en 1540, le Bàton de l'artillerie, Baculus Bombardicus. Il est aussi auteur d'une Perspective, réimprimée à Paris en 1556, in-4.º

III. HARTMAN, (Wolf-gang) composa, en 1596, les Annales d'Augsbourg: compilation plus savante qu'agréable.

HARTZHEIM, (Joseph) Jésuite, naquit à Cologne en 1694, d'une famille patricienne. Après avoir enseigné les belles-lettres. il passa à Milan pour y professer le grec et l'hébreu. Pendant le séjour qu'il fit à Rome, et en Italie, il se lia avec des savans célèbres, et particulièrement avec Muratori. De retour dans sa patrie, il dirigea, il precha, il enseigna la philosophie et la théologie, et fut dix ans interprète de l'Écriture. Schannat, savant ecclésiastique, auteur de l'Histoire de Worms, ayant formé le dessein de donner la Collection des Conciles de l'église d'Allemagne, amassa des matériaux, qui la conduisoient depuis le Ive siècle jusqu'au treizième. La mort l'ayant empêché de les mettre en œuvre, le P. Hartzheim, à la sollicitation de M. de Manderscheit, archevêque de Prague, se chargea de le mettre en état de paroître. Par ses connoissances et ses correspondances

G 4

avec les savans d'Allemagne, il les augmenta du double. Il mit au jour les quatre premiers volumes, et avoit achevé le cinquième, lorsqu'il mourut d'apoplexie en 1763. Le P. Herman Scholl, son confrère, publia les cinq, six, sept et huitième volumes. Sa santé, qui étoit fort délicate, ne se soutint pas. Il tomba dans une langueur, qui l'enleva au bout de trois mois, en 1768. Le P. Gilles Neissen lui succéda, et a publié les neuf et dixième volumes de cette collection, qui finit en 1747. On voit, à la tôte du premier volume, une carte de l'Allemagne, de la Pologne et de la Russie, divisées en provinces ecclésiastiques. L'édition, qui est in-folio, est de Cologne, en beau papier et beaux caractères. On trouve, au commencement du cinquième volume, la liste des onvrages du Père Hartzheim. Les principaux sont : I. Summa historiæ omnis ab exordio rerum ad annum à Christo nato 1718; Luxembourg, in-18. II. De initio Metropoleos Colonia, etc. disquisitio; Cologne, 1732, in-4.º III. Bibliotheca Scriptorum Coloniensium; Cologne, 1747, in-fol. IV. Dissertationes x historico-critica in sacram Scripturam, in-folio. estimées des savans,

HARTZOEKER, (Nicolas) né à Goude en Hollande, l'an 1656, d'un ministre Remontrant, s'appliqua aux belleslettres, aux langues, et s'attacha sur-tout à la physique et aux mathématiques. L'académie des Sciences de Paris et celle de Berlin se l'associèrent. Le czar Pierre, passionné pour toutes les espèces de mérite, voulut l'emmener avec lui ; mais Hart-

zoeker préféra le séjour d'Ams. terdam à celui de Moscow. Pour reconnoître cette préférence, on lui fit dresser, aux dépens du public, nne espèce d'observatoire sur un des bastions de la ville. C'est là qu'il entreprit un grand miroir andent, composé de pièces rapportées, pareil à celui dont on prétend qu'Archimède se servit. Jean-Guillaume, électeur Palatin , lui ayant donné les titres de son premier mathématicien, et de professeur honoraire en philosophie dans l'université d'Heidelberg, il quitta Amsterdam. Après la mort de ce prince, il se retira à Utrecht, où il mourut le 10 décembre 1725, à l'âge de 69 ans. Il étoit vif, enjoué, d'une bonté et d'une facilité, dont de faux amis, dit Fontenelle, abusèrent souvent On sent néanmoins dans ses critiques, ajoute le même écrivain, plus de plaisir que de besoin de critiquer. Il aima mieux ramener les tourbillons de Descartes, que d'adopter le vide de Newton. On a de lui : I. Un Cours de Physique, accompagné de plusiems Pièces sur cette science, à la Haye, in-4°, 1730. IL Une foule d'Opuscules, parmi lesquels il y en a quelques-uns d'intéressans.

HARTUNG, (Jean) né à Miltemberg en 1505, mort en 1579, enseigna le grec à Fribourg dans le Brisgaw, avec reputation. On a de lui de savantes Notes en latin sur les trois premiers livres de l'Odyssée; et une Version latine des Argonautiques d'Apollonius, qui est pen exacte.

I. HARVÉE ou HARVEI, (Guillaume ) Harveus , né à . Folkston, dans le comté de Kent en 1578, mort en 1657, à 80

ans, fut médecin de Jacques premier et de Charles premier; et professeur d'anatomie et de chirurgie dans le collége des médecins à Londres, sur lequel il répandit ses bienfaits. C'est à lui qu'on fait honneur de la découverte de la circulation du sang, quoiqu'on ait prétendu que Césalpin et lejésuite Fabri en avoient parlé avant lui. Ce qu'il y a de vrai , c'est que Harvée est le premier qui l'enseigna publiquement dans ses leçons. Il la développa ensuite dans un ouvrage intitulé : Exercitatio Anatomica de motu Cordis et Sanguinis; Leyde, 1737, in-4.º Les médecins s'opposèrent vigoureusement à cette opinion, et traitèrent Harvée de visionnaire. Ils voulurent le perdre auprès des rois Jacques et Charles premier. Il se défendit, il répliqua, il répéta les expériences; et la vérité se fit jour. Mais on le persécuta d'une autre manière. Lorsqu'il eut communiqué son idée à ses confrères, ils dirent d'abord qu'elle étoit absurde et nouvelle ; et lorsqu'ils ne purent s'empêcher d'applaudir et de la recevoir, ils prétendirent qu'elle étoit trèsancienne. Les envieux auroient dû avouer qu'elle étoit du moins enseignée avant lui d'une manière trés-obscure; et on ne peut lui contester la gloire d'avoir été le premier qui l'a mise dans tout son jour, et qui l'a prouvée par des expériences incontestables. D'ailleurs , dit Hume , son Traité de la circulation du Sang est embelli par cette chaleur et cette noblesse qui accompagnent si naturellement le génie de l'invention. Charles honora ce grand homme d'une faveur distinguée, et lui accorda la liberté de faire servir les daims des forêts royan

les, pour perfectionner ses découvertes sur la génération des animaux. On a de cet illustre médecin, d'autres ouvrages estimables. Les principaux sont, outre celui dont nous avons parlé: I. Le traité De circulatione Sanguinis, à Rotterdam, 1649. II. Un autre De generatione Animalium, à Londres, 1651, in-4.º III. Un autre De Ovo. IV. Un livre en anglois, intitulé: Nouveaux Principes de Philosophie, etc. Ces divers écrits ont été réunis à Londres, 1766, in-4.º

II. HARVÉE, (Gédéon) habile médecin Anglois, mort à Hempsted dans le comté d'Hertford en 1700, est connu principalement par deux Traités curieux, et qui ne sont pas communs: I. Ars curandi morbos expectatione: bonne idée, qui fourniroit la matière d'un excellent livre; celui de Harvée, sans être mauvais, pourroit être meilleur. II. De vanitatibus, dolis et mendáciis Medicorum, in-12, à Amsterdam, 1695. Ces deux ouvrages, fort recherchés, sont ordinairement joints ensemble.

HARWARD, (Jean) ministre Anglo-Américain, mort en 1638 à Charle's-Town, fonda par son testament l'université de Cambridge, à quatre milles de Boston dans la nouvelle Angleterre. La bibliothèque de cet établissement avoit en 1787 plus de douze mille volumes, et le cabinet de physique étoit le plus riche et le plus complet de tous ceux de l'Amérique. Il y avoit alors un professeur de mathématiques . un autre de philosophie naturelle, un de langues orientales, un d'anatomie et de chirurgie, un de médecine théorique et pratique, un autre enfin de chimie et de

botanique, et quatre sous-professeurs. La bienfaisance de Jean Harward a créé l'instruction et les secours qui en dérivent pour plus de quatre mille élèves depuis l'origine de son institution.

HASAN ou HASSAN, l'un des califes successeurs de Mahomet. fut elu d'une voix unanime, pour occuper le trône, après la mort de son père Ali en 661. Mais néavec des inclinations douces, il se démit volontairement six mois après en faveur de Moavia, qui commença la dynastie des Ommiades. Pendant un règne trop court, Hasan se fit chérir par sa bonté et son humanité. Un jour qu'il étoit à diner, une esclave qui le servoit, ayant laissé tomber sur lui un potage bouillant, se jeta à ses pieds: Seigneur, lui dit-elle, le paradis est pour ceux qui mattrisent leur colère. - Je ne suis point fuché, répondit Hasan; - et pour ceux qui pardonnent, continua la femme; - je vous pardonne, répliqua le calife; -car Dieu. ajonta-t-elle, aime tous ceux qui font du bien. - Cela étant, reprit le prince, je vous donne la liberté et quatre cents pièces d'argent. De pareils traits sont les plus beaux ornemens de l'histoire. Ce Titus Musulman se retira à Médine, où il vécut heureux et mourut en 669.

HASE, (Theodore de) naquit à Brème en 1682. Après avoir reçu de son père une excellente éducation, il parcourut l'Allemagne et la Hollande, et devint professeur de belles-lettres à Hanau. L'année suivante, il fut rappelé à Brème, pour y être ministre et professeur d'hébreu. Il fut reçu, quoique absent, docteur en théologie à Francfort,

sur-l'Oder en 1712, et membre de la société Royale de Berlin en 1718. Enfin, il devint, en 1723, professeur de théologie à Brême, où il mourut le 25 avril 1731, à 49 ans. On a de lui un vol. in-8° de Dissertations pleines d'érudition. Il travailloit avec Lampe à un Journal, commencé sous le titre de Bibliotheca Historico-Philologico - Theologica; et continué sous celui de Musaum Historico-Philologico-Theologicum.

HASENMULLER, Voy. LY-SERUS, n° I.

HASSAN - SABAH, fonda, l'an 483 de l'hégice, la dynastic des Ismaéliens de Perse, et devint le chef des Bathanichs, jeunes inspirés, obéissant aveuglément à ses ordres, se précipitant à sa voix dans les combats, et allant assassiner les souverains qui n'étoient pas de ses amis. C'est lui que les historiens du moyen âge ont surnommé le Vieux de la montagne, parce que sa principale retraite étoit dans le fort château d'Almut dans l'Iraque Persique, province trèsmontueuse. Par les commandemens d'Hassan, Amerbillah sultan d'Egypte, Mastarsched calife de Bagdad et plusieurs autres souverains périrent sous les coups des Bathaniens. Un soudan de Damas lui fit dire par son ambassadeur que , s'il ne lui payoit tribut, il s'empareroit de son petit état. Pour toute réponse Hassan sit venir en sa présence deux de ses sujets; il commanda à l'un de se précipiter du haut d'une tour, à l'autre de se plonger un poignard dans le cœur, et l'un et l'autre obéirent à l'instant. Alors Hassan s'adressant à l'ambassadeur, lui dit : « Rapportez à votre maître ce que vous venez de voir, et assurez-le que j'ai soixante mille hommes aussi dévoués à mes ordres. » Depuis cet instant, le soudan de Damas ne forma plus aucune prétention.

HASTINGS, (Guillaume) chambellan d'Edouard IV, roi d'Angleterre, jouit d'une grande faveur auprès de ce prince, qui, dès la première année de son règne, le créa baron d'Hastings, et l'honora de l'ordre de la jarretière l'année suivante. Lorsqu'en 1470 Edouard fut obligé de chercher un asile en Hollande, Hastings le suivit par-tout, et contribua beaucoup au gain de la bataille qui se donna près de Barnet, et qui sit remonter le roi sur le trone. Il ne fut pas moins fidelle à son fils Edouard V. Il étoit d'abord entré dans les vues de Richard, duc de Glocester, oncle paternel de ce prince, protecteur et régent du royaume: mais lorsqu'il s'apperçut que Richard cherchoit à enlever la couronne à son neveu; il lui fut très-contraire. Ce prince n'ayant pu séduire cet excellent citoyen, résolut de s'en délivrer par un crime. Il demanda en plein conseil, quel châtiment méritoient eux qui avoient attenté sur la vie du Protecteur? Hastings répondit, qu'ils devoient être punis comme des traîtres. Eh bien! ces traîtres, réplique le Protecteur, sont la Reine, veuve de mon frère, coupable de magie, et ses complices. Voyez en quel état ils m'ont réduit par leurs sortiléges. En même temps, il découvre son bras tout desséché. Personne n'ignoroit que Richard, né aussi contrefait de corps que d'esprit, avoit cette infirmité dès l'enfance. Assurément, dit Hastings, ils ne peuvent être trop punis, s'ils ent coupables de ce crime. -Quoi, s'écrie le Protecteur, vous répondez par des si et par des mais! Volts êtes le premier coupable, vous êtes un traître, et je jure par St. Paul de ne pas diner, qu'on ne m'ait apporté votre tête. En achevant ces mots, il frappe sur la table. Des satellites entrent. on saisit Hastings, on l'entraîne et on lui tranche la tête une heure après, le 13 juin 1483. Hichard, pour se justifier auprès du peuple, publia un manifeste où il accusoit l'infortuné Hastings d'avoir voulu lui òter la vie et s'eniparer du gouvernement. Il lui reprochoit, en même temps, d'avoir entretenu, après la mort d'Edouard IV, un commerce de galanterie avec Jeanne Shore, maîtresse de ce monarque. Cette dernière accusation étoit fondée; niais ce n'étoit pas une raison pour donner la mort à un sujet fidelle, qui, dans tous les temps, avoit bien servi sa patrie.

HATEMTAI, Arabe, fut célèbre par ses richesses et sa bienfaisance, dans le 13<sup>e</sup> siècle, On lui demanda s'il avoit connu quelqu'un qui eût le cœnr plus noble que lui. Il répondit affirmativement. « Un jour, dit-il, je sortis dans la campagne, et j'y vis un homme qui avoit ramassé une charge d'épines sèches pour son feu. Je lui demandai pourquoi il n'alloit pas chez Hatemtai, qui distribuoit chaque jour du bois au peuple? Qui peut vivre du travail de ses mains, me répondit le vieillard, ne peut consentir à avoir obligation à Hatemtai. Cet homme, ajouta ce dernier, a le cœur plus noble que moi. ».

HATTÉ, (Jean-Baptiste) médecin d'Arras, né en 1727, mort en 1762, est auteur d'un assez bon Traité de la Verolette, 1759, in-12.

I. HATTON ou HETTON, abbé de Richeron, puis évêque de Basle vers 801, fut envoyé en ambassade par Chartemagne, vers Nicephore, empereur de Constantinople, l'an 811. Il publia une Helation de ce Voyage, qu'il nomma Itinéraire. Hatton se démit de son évêché en 822, et se retira dans le monastère de Richenou, où il mourut saintement l'an 836. On a de lui un Capitulaire pour l'instruction de ses prêtres. Cet ouvrage curieux est inséré dans le Spicilége de dom Luc d'Achéri.

## II. HATTON, Voy. vi. Otton.

HAUDICQUER DE BLANcourt, (François) s'occupa, dans le dernier siècle, de recherches généalogiques. Nous avons de lui : L L'Art de la Verrerie, Paris, 1667, in-12. II. Recherches sur l'Ordre du Saint-Esprit, 1695, ou 1710, en 2 vol. in-12. III. Le Nobiliaire de Picardie, 1693, et avec des frontispices de 1695, in-4.º Ce livre est recherché des curieux à cause de sa rareté, mais non pas à cause de sa fidélité : l'auteur fut condamné aux galères, pour avoir supposé de faux titres contre l'honneur de quelques maisons. Il est assez difficile de le trouver complet; car il y a ordinairement onze familles de supprimées entre celle de Faguet, pag. 185, et celle de le Feron. Ce Nobiliaire a été effacé par celui que Bignon a fait dresser en 1717, en 427 feuilles, forme d'Atlas; on en trouve plus ou moins, suivant

le temps où elles ont été retirées, parce que plusieurs familles n'ont apporté leurs preuves qu'après sa confection.

HAUDIQUER, (Jean-Baptiste) bénédictin de Saint-Maur, né à Eu, mort en 1777, a été, avec son frère, un des éditeurs des tomes ix et x des Historiens des Gaules, publiés en 1757 et 1760. Il est mort le 11 février 1775.

HAVENSIUS, (Arnaud) savant Jésuite, né à Bois-le-Duc en 1540, enseigna la théologie avec applaudissement. Le desir d'une plus grande solitude, l'engagea à se faire Chartreux à 46 ans. Il fut prieur, visiteur, et mourut à Gand en 1641, à 71 ans. Il est auteur de divers ouvrages, dont les plus connus sont : I. De auctoritate SS. Patrum in decernendis Fidei dogmatibus, 1600, in-8.º II. De erectione novorum Episcopatuum in Belgio, Cologne, 1607, in-8. III. De credulitate moribusque priscorum ac recentiorum hæreticorum, 1608, in-8°; ouvrage écrit avec une sorte d'éloquence.

HAVERCAMP, (Sigebert) professeur en histoire, en éloquence et en langue grecque à Leyde, et membre de l'académie de Cortone en Italie, s'acquit une grande réputation par son savoir. Il possédoit supérieurement la science des médailles. Entr'autres fruits de sa laborieuse application, on a de lui plusieurs éditions d'auteurs Grecs et Latins : d'Eutrope, in-8°, 1729; de Lucrèce, in-4°, 2 vol., 1725; de Josephe, 1726, in-fol. 2 vol. Amsterdam, avec des notes trèssavantes, mais trop étendues; de l'Apologétique de Tertullien. On lui doit encore : I. Les Médailles

de grand et moyen Bronze, du Cabinet de la reine Christine de Suède, en latin, 1740, à la Haye, in-fol. avec des Commentaires; et en françois, dans le même format. II. Les Médailles du duc de Croy, Amsterdam, 1738, in-4.º III. Un bon ouvrage intitulé: Sylloge Scriptorum qui de Græcæ linguæ recta pronuntiatione scripserunt, Leyde, 1736, 2 vol. in-4.º (Voy. v. Mo-Rel., et II. Paruta.) Il mourut à Leyde, le 25 avril 1742, à 58 ans.

HAVERMAN, (N...) fille d'un peintre, devint élève du célèbre Van - Huysum, et égala presque ce grand artiste dans la représentation des fleurs et des fruits. Ce dernier ne fut pas exempt de jalousie en voyant tant de talens; il se félicita de ce que la jeune Haverman fut forcée de quitter Amsterdam, victime de sa tendresse pour un ingrat qui l'abandonna. Elle resta long-temps à Paris, où ses tableaux furent recherchés, et où elle est morte dans les dernières années du siècle qui vient de finir.

HAVERMANS, (Macaire) Flamand, chanoine régulier de l'ordre des Prémontrés, étoit né avec un génie prématuré, vif, pénétrant; mais avec une santé extrêmement délicate, qu'il acheva de ruiner par son application continuelle à l'étude. Il mourut le 26 février 1680 à Angers, âgé seulement de 36 ans. Son principal ouvrage est intitulé : Tyrocinium Theologia moralis, en 2 vol. in-8.º II. La Désense de ce livre contre les Thèses des Jésuites, où le Tyrocinium étoit attaqué. III. Lettre apologétique au pape Innocent X. IV. Disquisition Théologique sur l'amour

du Prochain. V. Disquisition, où il examine, quel amour est nécessaire et suffisant, pour la justification dans le Sacrement de Pénitence. Tous ces ouvrages sont en latin. Sa doctrine fut approuvée par le pape Innocent XI. Il reçut, quelques heures avant sa mort, des Lettres d'approbation de ce pontife, principalement sur la nécessité d'aimer Dieu en tout temps.

HAVERS, (Clopton) médecin Anglois, qui publia en 1601 un Traité d'Ostéologie. L'année suivante, il fut traduit de l'anglois en latin. La dernière impression est celle de Leyde, en 1734, sous ce titre: Novæ quædam Observationes de Ossibus, in-8.º Havers a bien écrit sur les os; il a fait quelques découvertes sur le périoste et sur la moëlle. Il apperçut, le premier, dans cette articulation, glandes particulières, d'où sort une substance mucilagineuse dont il a constaté la nature par un grand nombre d'expériences.

HAVIEL, (Thomas) chevalier Anglois, forma un parti contre Marie d'Angleterre, en 1553. Il étoit fort attaché au Calvinisme, et ne pouvoit souffrir que la reine l'abolit dans son royaume. Comme il ne vouloit point paroître chef de la conspiration, il engagea dans son parti la princesse Elizabeth, sœur paternelle de la reine Marie, avec le prince de Courtenai, petitfils d'Edouard IV. Il se mit à la tête de 1200 chevaux et de 8000 hommes de pied, s'approcha de la ville de Rochester, et la prit par intelligence au mois de janvier 1554. Il s'y empara en même temps de deux grands vaisseaux. destinés pour porter en Angle-

terre le prince d'Espagne; puis il s'avança vers Londres. La reine lui fit dire, que si son alliance avec le prince d'Espagne déplaisoit aux Anglois, elle choisiroit un autre mari, qui fût à leur gré, et lui promit des gratifications considérables, s'il mettoit les armes bas. Haviel, comptant d'être introduit dans Londres par les complices de sa révolte, refusa toutes ces offres; mais lorsqu'il pensoit à se faire ouvrir une des portes de la ville, il fut investi par les troupes de la reine, et pris avec environ 200 des conjurés, qui l'accompagnèrent au supplice.

HAVINGE, Voyez PHILIPPE de Bonne-Espérance.

HAULTIN, (Jean-Baptiste) conseiller au Châtelet, préparoit un Recueil de Médailles qui n'avoient pas encore été données par les antiquaires, lorsque la mort le surprit en 1640. On conservoit à la bibliothèque du roi ce qu'il y en avoit de gravé, en un vol. in-folio, composé de 157 feuillets destinés à recevoir des médailles. On ne sauroit assez regretter qu'il n'ait pas eu le temps d'achever son Recueil, et de faire le commentaire qu'il se proposoit de donner. On a de lui les Figures des Monnoies de France, 1619, in-4°; rare.

HAUTECOUR, (Joseph-Louis de) Jésuite, né en 1705, mort en 1776, est auteur des Amusemens physiques, sur le système Newtonien, 1760, in-12.

HAUTEFÉUILLE, (Jean) habile mécanicien, né à Orléans en 1647 d'un boulanger, connut Mad. de Bouillon dans cette ville, où elle étoit exilée, la.

suivit en Italie, en Angleterre et obtint plusieurs bénéfices par son crédit, et une pension par son testament. L'abbé Hautefeuille avoit un goût et un talent particuliers pour l'horlogerie. C'est lui qui trouva, dit-on, le secret de modérer les vibrations du balancier des montres, par le moyen d'un petit ressort d'acier, dont on a fait depuis usage. Voyez Hook. L'académie des Sciences. à laquelle il fit part de cette découverte, la trouva très-propre à donner une grande justesse aux montres. Les montres dans lesquelles on a employé ce petit ressort, s'appellent par excellence Montres à pendule. Le célèbre Huyghens a depuis perfectionné cette heureuse invention. L'abbé Hautefeuille n'excelloit pas moins dans les autres parties de la mécanique. Il mourut à Orléans, le 18 octobre 1724, à 77 ans. C'étoit un homme exempt de toute ambition, et plus attentif à cultiver les sciences que la fortune. On a de lui un grand nombre de Brochures courtes. mais curieuses, et semées d'observations utiles, qui en sont un témoignage. Les principales roulent sur des constructions nouvelles de trois montres portatives; d'un mouvement en forme de croix, qui fait les oscillations des pendules très-petites; d'un Gnomon spéculaire, pour régler au soleil les pendules et les montres; et d'un instrument propre à faciliter les travaux des peintres.

HAUTEFORT, (Marie de) née en 1616, de Charles, marquis de Hautefort, sut élevée dans la maison de la reine Anne d'Autriche, dont elle devint dame d'atours. Sa vertu, ses graces et la douceur de son caractère, lui acquirent de l'empire sur l'esprit de cette princesse, et sa beauté fit impression sur Louis XIII; mais la sagesse de l'un et de l'autre ne se démentit jamais. Cependant le cardinal de Richelieu en concut de la jalousie, parce qu'elle étoit dans les intérêts de la reine, et ce ministre impérieux la sit renvoyer de la cour. Louis XIII qui ne l'aimoit que comme un prince dévot et peu voluptueux peut aimer, consentit à cet éloignement. Lorsque Anne d'Autriche fut déclarée régente, elle la fit revenir avec les plus grandes démonstrations d'amitié; mais son opposition au cardinal Mazarin lui fit perdre les bonnes graces de sa maîtresse. Le maréchal de Schomberg étant devenu veuf, l'épousa en 1646. Elle n'en eut pas d'enfans, et elle mourut en 1691, à 75 ans. La maison de Hautesort, branche de celle de Gontaut-Biron, subsiste.

HAUTE-MER DE GRANCEY. (Guillanme de) seigneur de Fer→ vaques, étoit le plus vieux guerrier qu'il y eût du temps de Henri IV. Il s'étoit fait connoître des la bataille de Renti, en 1554, et depuis, il s'étoit trouvé à celles de Saint-Quentin, de Gravelines, de Dreux, de Saint-Denys, et de Moncontour. François de France, duc d'Alençon, le fit grand-maîre de sa maison, premier gentilhomme de sa chambre, général de ses armées en Flandre, et chef de tous ses conseils. Fervaques n'en Int guères plus estimé. Le duc, ni ses favoris, ne passoient pas pour gens de bien; et d'ailleurs, il engagea ce prince dans des entreprises injustes, qui le for-

cèrent à sortir de Flandre, couvert de confusion et méprisé de tout le monde. C'est Fervaques qui le détermina à tenter de surprendre et de piller Anvers, en 1583: journée qui fut aussi glorieuse aux habitans, que funeste aux François; ils y perdirent plus de 300 gentilshommes et 1200 soldats, massacrés par les bourgeois. Après la mort de son protecteur, il se donna à Henri IV, qui le fit maréchal de France. en 1595, autant par amitié, que. pour lui donner une juste récompense. Ce maréchal se signala an siège d'Amiens en 1597, et mourut en 1613, âgé de 75 ans.

HAUTEROCHE, (Noël le Breton, sienr de) auteur et poëte dramatique François, mort à Paris en 1707, à 90 ans, se distingua sur le théatre dans les rôles comiques, et se sit aimer par sa probité et par sa droiture. On a de lui un Recueil de Comédies, imprimé à Paris, en 3 vol. in-12, 1736. Quelques-unes sont conduites avec art, vivement dialoguées, pleines de bon comique; mais il ne faut chercher chez lui ni peintures des mœurs, ni aucun des détails propres à les corriger. On joue encore le Deuil; Crispin Médecin; le Cocher supposé; le Souper mal-apprété; l'Esprit follet; les Apparences trompeuses, et les Bourgeoises de qualité. Hauteroche écrivoit facilement en prose et en vers. On a encore de lui plusieurs Historiettes, assez insipides à présent, mais qui furent bien reques dans leur naissance par ceux qui perdent leur temps à la lecture de ces frivolités. Hauteroche aimoit tellement la profession d'acteur qu'il jouoit la comédie à l'âge de 90 ans.

HAUTESERRE, (Antoine-Dadine de) professeur en droit à Toulouse, naquit dans le diocese de Cakors, et mourut en 1682, à l'àge de 80 ans, regardé comme un des plus habiles jurisconsultes de France. On a de lui : 1. Un Traité des Ascétiques, ou de l'origine de l'état Monastique. II. Des Notes, pleines d'érudition, sur les Vies des Papes par Anastase. III. Un Commentaire sur les Décrétales d'Innocent III, 1666, in-fol. IV. Un traité De Ducibus et Comitibus Galliæ Provincialibus, en 3 livres; réimprimé à Francfort, in-12, en 1731, avec une longue préface de l'éditeur, Jean - George Eston. V. Gesta Regum et Ducum Aquisaniæ, 1648, 2 vol. in-40. VL Ecclesiastica jurisdictionis Vindiciæ, Orléans, 1702, in-4.6 C'est une réfutation du Traité de l'Abus, par Févret. L'auteur l'entreprit à l'àge de 70 ans, par ordre du clergé; mais il traite la matière, plutôt en historien Ultramontain, qu'en jurisconsulte françois. VII. Un Traité en latin des Origines des Fiess, que Schilterianus fit réimprimer dans son Commentaire sur le droit féodal d'Allemagne. Peu d'hommes ont possédé le droit canon, la discipline de l'église et les libertés Gallicanes plus à fond que lui, et peu ont enseigné avec autant de méthode.

I. HAUTEVILLE, Voyez TANCREDE do Hauteville; et TENDE.

II. HAUTEVILLE, (Jean de) Normand, et moine de Saint-Albans en Angleterre, florissoit à Paris vers l'an 1180, sous le tègne de Philippe-Auguste. Il décrit un Poëme moral contre les vices du genre humain, intitulé Architrenius, (le Pleureur) en neuf livres, Paris, 1517, in-4. L'auteur prend lui-même le nom de son poëme, Architrenius, comme qui diroit Archi-Jérémie, du nom Grec des Lamentations. Ce livre est très-rare.

HAUTIN, (Pierre) graveur et fondeur, fit en 1525 les premiers poinçons pour imprimer la musique. Les notes et les filets sont gravés sur le poinçon. On voit à la bibliothèque nationale à Paris, plusieurs de ces premières éditions; l'une de l'an 1530, est un recueil de chansons en 4 vol. in-8° oblong. Hautin imprimoit encore la musique en 1576, année où il publia des motets à cinq parties, composés par Roland Lassutio.

HAWKESWORTH, (Jean) presbytérien Anglois, né en 1715, mort en 1773, donna la collecation du premier Voyage de Cook, Byron et Carteret, 4 vol. in-4°, ou in-8° On a encore de lui l'Aventurier, fettille morale dans le goût, mais non dans le style du Spectateur d'Adisson: excellent modèle qui a fourni de médiocres copies.

HAWKESBEE, (N.) célèbre physicien Anglois, analysa les phénomènes de l'électricité, et publia l'un des premiers, en 1709, des expériences et des observations importantes sur ce sujet. Il est mort au milieu du siècle passé.

HAXO, général de la republique Françoise, fut employé dans la Vendée, et obtint divers avantages sur Charette. Il s'empara de l'isle de Noirmoutier et de celle

celle de Boin. Battu complètement le 26 avril 1794, et craignant de tomber entre les mains des vainqueurs, il se tua d'un coup de pistolet. La Convention décréta que son nom seroit înscrit sur une colonne.

HAY, Voyez Cheron (Elizabeth-Sophie), et CHATELET.

I. HAY, (Alexandre) Jésuite fanatique, fut banni à perpetuité par arrêt du 10 janvier 1595, pour avoir prêché la sédition en public et en secret. Plusieurs temoins déposèrent qu'il avoit dit souvent, depuis la réduction de Paris, qu'il desiroit, si Henri IV passoit devant leur Collège, tomber de la fenetre sur lui, tête première, pour lui rompre le cou. Il lui fut enjoint de ne pas rentrer dans le royaume, sous peine detre pendu.

IL HAY, (Jean) Jésuite Ecossois, enseigna la théologie, les mathématiques et la langue sainte, en Pologne, en France et dans les Pays-Bas. Il mourut chancelier de l'université de Ponta-Mousson, en 1607, avec une réputation de piété et de savoir. On a de lui divers ouvrages, surtout plusieurs Livres de Controverse contre les Calvinistes.

I. HAYE, (Jean de la) Cordelier Parisien, predicateur ordinaire de la reine Anne d'Antriche, naquit en 1593, et mourut en 1661, à 68 ans. Il est fort connu par deux ouvrages, l'un intitulé : Biblia Magna 1643, 5 vol. in-fol. Ce recueil contient les Commentaires de Ganæus, d'Estius, de Tirin et de plusieurs autres. Cette compilation est utile et assez bien faite L'autre, Biblia Maxima, 1660 19 vol. in-folio, est un

recueil informe et peu estime. Les Prolégomènes de cet ouvrage renferment beaucoup d'érudition; mais elle est mal distribuée, et souvent mal choisie: ce livre est cependant peu commun. - Il ne faut pas le confondre avec Jean DE LA HAYE. Jesuite, mort en 1614, à 74 ans, dont on a une Harmonie Evangelique, en 2 vol. in-folio, et d'autres ouvrages; ni avec un autre Jean DE LA HAYE; valet de chambre de Marguerite de Valois, éditeur de ses Poésies. Voy. MARGUERITE, no VII.

II. HAYE, (Jean de la) lieutenant général de la sénéchaussée de Poitiers, fut tué en 1575. On lui doit : Mémoires et Recherches sur la France et la Gaule Aquitanique , 1581 , in-8.º

I. HAYER DUPERRON. (Pierre le ) né à Alençon en 1603, du procureur du roi au présidial de cette ville, charge dont il fut luî-même pourvu après la mort de son père, se fit en son temps quelque réputation par ses Poésies. Son ouvrage le plus considérable en ce genre, est intitule : Les Palmes de Louis le Juste, Poëme Historique divisé en IX livres; où, par l'ordre des années, sont contenues les immortelles actions du très-Chrétien et très-Victorieux Monarque Louis XIII, etc., a Paris, 1635; in-4.0 Ce poëme présenté au roi par l'auteur, lorsque ce prince passa à Alencon pour aller en Bretagne, fut bien accueilli, et. lui valut sur-tont la protection du cardinal dont les louanges n'y, étoient pas oubliées. Les effets de cette protection qu'il ne tarda, pas à ressentir, furent d'abord des lettres de réhabilitation de noblesse pour son père, et d'en-

noblissement, entant que besoin seroit. Il obtint ensuite le cordon de Saint - Michel, et enfin un brevet de conseiller d'état. Le Hayer fut un des premiers membres de l'académie naissante de Caen. Nous ignorons l'année de sa mort; mais nous savons qu'il rimoit encore en 1678. Outre le poëme dont nous venons de parler, et quantité d'autres poésies fingitives, telles qu'Epitres, Odes, Sonnets, etc., il a traduit quelques ouvrages de l'espagnol, et entr'autres l'Histoire de l'Empereur Charles-Quint , par J. Ant. de Vera, Paris, 1662, in-4.º

II. HAYER, (Jean-Nicolas-Hubert ) Récollet, ancien professeur de philosophie et de théologie dans son ordre, né à Sare-Louis le 15 juin 1708, mourut à Paris le 16 juillet 1780, dans sa 73° année. Elève du célèbre Père Chalippe, il en imita les vertus et le zèle. Il fut un des athlètes sacrés, qui se mesurèrent le plus souvent avec les incrédules modernes. Il composa pendant quelques années, en société avec M. Soret, un ouvrage périodique intitulé : La Religion vengée. Ce journal leur procura à l'un et à l'autre, plus d'injures que d'argent; et le public inconstant. cessant de l'accueillir, malgré son ntilité, les deux auteurs furent forcés de le discontinuer. On a encore du P. Hayer divers ouvrages en faveur de la religion. Les principaux sont : I. La spiritualité et l'immortalité de l'Ame. 1757, 3 vol. in-r2, où cette importante matière est discutée avec solidité et appuyée de tout ce que la religion et la raison fournissent de plus lumineux. II. La règle de foi vengée des enlomnies des Protestans, 1761,

3 vol. in-12. III. L'Apostolicité du ministère de l'Eglise Romaine, 1765, in-12. IV. Traité de l'existence de Dieu, in-12, 1769. V. L'Utilité temporelle de la Religion Chrétienne, 1774, in-12. VI. La Charlatanerie des incrédules, 1780, in-12. VII. Pensées Evangéliques, 1772, in-12. Cétoit un religieux très-attaché à son état, et qui puisoit dans son cœur tout ce qu'il disoit en faveur de la religion. Plus de force et plus de chaleur dans son style, auroient contribué à assurer un plus long succés à ses ouvrages. Voyez Boullier.

HAYM, (Nicolas-François) né à Rome, et mort à Londres en 1729, se rendit célèbre par sa vaste érudition. Il fit réimprimer la Bibliothèque italienne de Fontanini, et l'augmenta considérablement. On lui doit le Thesaurus Britannicus, Londres, 1720, où il décrit les médailles grecques et romaines, de tout metal. qui enrichissent le Muséum de Londres. Cet ouvrage devoit être plus étendu, mais la mort de Haym l'empêcha de le continuer.

HAYMON, géant né dans le Tyrol, dans le 15e siècle, avoit seize pieds de haut, et assez / de force, dit-on, pour porter un bœuf d'une main. On montre son tombeau dans le château d'Umbras, à une lieue d'Inspruck, A côté du squelette d'Haymon est celui d'un nain qui fut cause de sa mort. Ce nain avant délié le cordon du soulier du géant, celui-ci se baissa pour le renouer; le nain profita de ce moment pour lai donner un soufflet. Cette scène se passa devant l'archiduc Ferdinand et sa cour : on en rit , ce qui fit tant de peine au géant que

pon de jours après, il en mourut de chagrin. Le Tyrol a produit souvent des hommes d'une taille extraordinaire. Bernard Gilli, ayant onze pieds de haut, étoit de cette contrée; il parcourt la France en 1764. A l'âge de 9 ans, sa taille n'excédoit point celle des autres enfans; mais dès ce moment, ses membres se développèrent et s'étendirent d'une manière surprenante.

HAYNEUVE, (Julien) Jésuite, né à Laval en 1588, mort à Paris en 1663, a publié des Méditations pour tous les jours de l'année; qui ont eu autrefois an grand cours:

L HAYS, (Jean de) poëte François du 16º siècle, étoit conseiller et avocat du roi au bailliage et siège présidial de Rouen. Il a fait quelques Pièces de Théatre, dont l'une intitulée Cammate, est en 7 actes. Ainsi Crébillon, qui vouloit faire sa tragédie de Catilina en sept actes, n'est pas l'inventeur de cette idée. Du reste, il fut un de ces rimailleurs obscurs, qui barbotent toute lenr vie dans les marais du Parnasse. Cammate se trouve dans les premières Pensées de Jean de Hays, Rouen, 1598, in-12. On a encore de lui, Amarylle, Rouen 1595, in-12.

II. HAYS, sieur de LA Fosse, (Gilles le) poëte latin, natif du village d'Amayé, à deux lieues de Caen, fut professeur de rhétorique à Caen, et recteur de l'université de cette ville. Il vint ensuite à Paris, et il y enseigna la rhétorique avec beaucoup de reputation, dans les collèges du Plessis, du cardinal le Moine et de Beauvais, jusqu'en 1666, qu'il devint caré de Gentilly, où il

mourut en 1679. Ses Poésies las tines sont estimées, mais trop satiriques, par conséquent peu dignes d'être lues.

III. HAYS, (Jean-Baptiste des) Voyez Deshars, — es Gendron.

HAYWARD, (Jean) historien Anglois, mort à Londres en 1627, écrivoit avec une liberté qui tenoit de la licence. On a de lui en anglois, les Vies des trois Rois Normands, in-4°; celle du roi Henri IV, in-4°; le règne d'Edouard VI, in-4°, etc. Ses écrits lui attirèrent des inquiétudes. Voy. VIII. ÉLIZABETH, à la fin.

HAZAEL, officier de Benus dad II, roi de Syrie, étouffa ce prince sous une converture, et régna en sa place, vers l'an 889 avant J. C. Il tourna ensuite ses armes contre les Juifs, ravagea leur pays; et entreprit le siège de Jérusalem. Joas, vou lant empêchier la ruine de cette ville, envoya à l'usurpateur tout l'or et tout l'argent du temple et de ses coffres, selon la prédiction du prophète Elisée. Il se retira et mourut, laissant la couronne à son fils Bénadad III.

HAZON, (Jacques-Albert) médecin de la faculté de Paris, mort dans cette ville le 17 avril 1780; a publié: I. Eloge historique de la Médecine, 1771; in-4.º II. Natice des horames les plus célèbres de la faculté de médecine de Paris, depuis 1110 jusqu'en 1750; Paris, in-4°, 1778. On y trouve une foule de traits curieux et peu connus.

HEARNE, (Thomas) écrivain Anglois, distingué par ses ouvrages, et par les services qu'il a rendus à la bibliothèque Bodléienne, dont il étoit sous-bibliothécaire, mourut en 1735, à 57 ans. Il vouloit qu'on ne mit sur sa tombe que cette épitaphe: Ci gtt Thomas Hearne, qui passa sa vie à étudier et à conserver les antiquités. On a de lui quelques écrits. Le principal est une Histoire universelle, 1704—1705, 2 vol. in 8.° Voy. LITLE.

HEAUVILLE, Voy. Bour-GEOIS, (Louis le) n.º II.

HÉBÉ, (Mythol.) étoit fille de Jupiter et de Junon, et déesse de la jeunesse. Les poëtes disent qu'Apollon invita Junon à un souper où il fit servir, entr'autres choses, une espèce 'de laitue sauvage; la déesse en ayant mangé avec appétit, de stérile qu'elle étoit auparavant, devint féconde et enfanta Hébé. D'autres disent que Junon piquée de ce que Jupiter avoit tiré Minerve de son cerveau, tira du sien la jeune Hébé. Quoi qu'il en soit, le maître des dieux prit la jeune déesse à cause de sa beauté, pour lui servir le nectar. Elle s'acquitta de cette fonction avec graces, jusqu'à ce qu'étant tombée un jour en lui présentant à boire, ce dieu lui défendit de le servir davantage, et mit Ganymède à sa place. Homère dit qu'en prenant Ganymède pour échanson, il permit à Hébe de verser le nectar aux autres dieux. Cette ·déesse avoit aussi le soin d'atteler le char de Junon. Dans la suite, elle épousa Hercule lorsqu'il fut mis au rang des dieux. et rajeunit le vieux Iolas., cocher de son nouvel époux. On l'appeloit aussi Juventa.

HEBED-JESU, Voyez Ened. HÉBENSTREIT, savant jurisconsulte de Leipzig, a publié un grand nombre d'ouvrages de droit, dont les plus remarquables sont: Une Histoire de la juridiction ecclésiastique, et une Dissertation curieuse sur l'interrogatoire secret des témoins. Il est mort dans sa patrie en 1781.

HÉBER, fils de Sulé et père de Phaleg, naquit l'an 1281 avant J. C., et mourut âgé de 464 ans. Josèphe, Eusèbe, St. Jérôme, le vénérable Bède, St. Isidore, et presque tous les interprètes assurent que les Hébreux ont tiré leur nom de Héber, qui conserva la véritable religion et la premiere langue, nommée de son nom hébraïque, depuis la confusion de ces mêmes langues. D'autres savans les contredisent Huet, dans sa Démonstration Evangélique, a voulu démontrer que le nom Hébreu vient du mot Héber, c'est - à - dire de-delà, parce qu'ils étoient venus d'audelà de l'Euphrate. C'est en esset le sentiment le plus probable.

HÉBERT, Voy. ÉBERTUS.

I. HEBERT , (François) cure de Versailles, mérita l'estime de Louis XIV par ses vertus et par ses talens. Il devint, à la fin de l'année 1703, évêque d'Agen; et mourut à Paris, le 21 août en 1728, après avoir fait beaucoup de bien dans ce diocèse. Nous avons de lui : I. Des Prônes pour tous les Dimanches de l'année, à Paris, 1725, en 4 vol. in-120 On y voit les devoirs du Christianisme tracés avec beaucoup d'exactitude ; les principes de la morale sagement développés; l'Ecriture et les Pères y paroissent cités à propos. Le style en est simple, comme il convient a ces

sortes d'instructions, sans cependant être négligé. II. Des Mémoires manuscrits, sur les événemens dont il avoit été témoin à la cour, tandis qu'il étoit curé de Versailles. La Beaumelle, qui en a profité pour composer ses Mémoires de Maintenon, dit qu'Hébert écrivit avec l'exactitude d'un homme qui avoit tout vu, et avec la liberté d'un homme qui n'écrivoit que pour lui-même. On dit dans ce dernier ouvrage, que Mad. de Maintenon ayant voulu engager Hébert d'assister à la représentation de l'Esther de Racine, cet homme, vraiment rempli de l'esprit de son état, l'en remercia par cette observation judicieuse: Madame, lui dit - il, l'innocence des Vierges est un attrait plus dangereux que le libertinage des Prostituées : le vice profane tout.

II. HÉBERT, (N.) chirurgien dentiste, membre de l'académie de Villefranche, fut pensionné de la ville de Lyon, où il fixa son séjour. Sa dextérité, ses connoissances lui acquirent de la réputation. Il y publia quelques écrits sur son art, entr'autres le Citoyen Dentiste, 1779, in-12. Il mourut en 1780.

III. HEBERT, (Jacques-Réné) né à Alencon, vivoit à Paris dans un état obscur avant la révolution, et y avoit même, dit-on, dévalisé un médecin qui lui avoit donné l'hospitalité. Le commencement des troubles lui fournit un moyen d'exister et de se faire connoître par le journal intitulé, le Père Duchesne. La folie des idées de ce Journal, ses injures grossières, son cynisme effronté, ses mots orduriers, sans cesse mèlés à des juremens, enchantèrent la populace. L'auteur

devint membre de la municipalité qui organisa l'attaque du dix août, et contribua ensuite aux massacres exécutés dans les prisons. Devenu substitut du procureur de la commune, il insulta Marie-Antoinette, par d'horribles accusations, qui révoltèrent Robespierre même. Il recut bientôt le prix de ses crimes. Danton et Robespierre, s'appercevant qu'Hébert et ses adhérens appeles Hébertistes, cherchoient à élever la puissance de la commune de Paris, au-dessus de celle de la Convention, se réunirent malgré leur haine mutuelle pour perdre ces ennemis communs. Hébert et ses partisans Ronsin, Momoro et Clootz, furent subitement arretés, et condamnés à mort le 24 mars 1794. Hébert la subit avec lâcheté et en tombant plusieurs fois en défaillance avant d'arriver à l'échafaud. Il avoit épousé une religieuse qui fut guillotinée vingt jours après son mari. On a remarqué que le même cachot de la conciergerie recut successivement Hébert, son ami Chaumette, et enfin ses adversaires Danton et Robespierre. Hébert fut le principal organisateur des orgies connues sous le nom de Fêtes de la raison, etc. « Ceux qui l'ont connu particulièrement, dit un écrivain, assurent que le journaliste et l'homme de société étoient deux êtres qui n'avoient aucune ressemblance: l'un étoit fougueux, forcené, atroce; l'autre étoit doux, liant et mêmepatelin. L'écrivain, sous le nom du Père Duchene, ne prechoit que l'abstinence et les privations; il déclamoit sans cesse contre les voleurs, les dilapidateurs, et il appeloit à grand cris la vengeancenationale sur la tête de tous les scelerats, tandis que le magis-H 3

trat Hébert , logé magnifiquement, donnoit des repas somptueux, vivoit dans la mollesse avec des hommes intéressés dans les fournitures des armées, et souvent se réunissoit le soir, avec des personnes qu'il avoit denoncées le matin. A la commune. c'étoit le républicain le plus sévère ; an club des Cordeliers, le provocateur le plus audacieux des mouvemens populaires, Dans l'intérieur de sa maison, c'étoit un homme facile, complaisant, qui s'occupoit de ses jouissances, et qui, loin de blàmer les plaisirs et les prodigalités, se livroit à tous les excès d'une vie molle et sensuelle, »

HEBRON, chef de la famille des Hébronites, donna son nom à la ville d'Hébron, appelée aussi Atbée. Abraham avoit acheté une caverne dans cet endroit, pour en faire le sépulcre de Sara et le sien. Ce fut dans cette même ville qu'Absalon se fit sacrer roi, du vivant de David son père.

HÉCATE, (Mythol,) étoit fille de Jupiter et de Latone. C'est ainsi qu'on nommoit Diane dans les enfers. Elle tenoit au-dela du Styx, pendant cent ans, les ombres de ceux qui avoient été privés de la sépulture, Hécate étoit regardée comme la déesse de la nuit, des ombres, des enfers et des songes ; elle présidoit aux enchantemens et à la magie. Elle s'appeloit Hécate, ou parce qu'on ne l'appaisoit que par des sacrifices de cent victimes, ou parce qu'elle faisoit errer cent ans sur les bords du Styx, les morts sans sepulture, Elle avoit encore les noms de Tergemina et de Triceps, parce qu'on la représentoit tantôt avec un seul corps à trois têtes et à quatre bras, tellement disposés, que, de quelque. côté qu'on se tournât, chaque tête avoit ses deux bras; tantôt avec trois figures adossées les unes aux autres. Dans une main, on lui mettoit un flambeau : dans les deux autres mains, on lui donnoit un fouet et un glaive, comme gardienne de l'enfer; dans la quatrième, on lui faisoit tenir un serpent, symbole de la santé, à laquelle elle présidoit, - HECATE est aussi le nom d'une magicienne de l'antiquité, qui, après en avoir empoisonné plusieurs qu'elle haïssoit, et même son père, chercha un asile chez Æetès, son oncle, roi de Colchas, qu'elle épousa, et dont elle out la fameuse Médée.

HECT, (Chrétien) natif de Hall, ministre d'Essen en Ostfrise, mort en 1748, âgé de 52 ans, a laissé des ouvrages qui lui ont fait un nom parmi les savans. Les principaux sont : I. Commentatio-philologico-critico-exegetica, de secta Scribarum. II. Antiquitas Harcorum inter Judæos in Poloniæet Turcici imperii regionibus florentis Sectæ, adserta et vindicaln. III, Plusieurs Ecrits en allemand, etc. — Il est différent de Godefre HECT, recteur de Lucaw en Basse-Lusaco, auteur de savantes Dissertations latines,, etc. en assez grand nombre : il mourut en 1721.

HECQUET. (Philippe) medecin, né à Abbeville en 1661, exerça d'abord son art dans sa patrie, ensuite à Port-Royal, et enfin à Raris, après avoir reçule bonnet de docteur en 1697. Dès 1698, il ne pouvoit susaire à ceux qui demandoient ses soins. Malgré son goût pour la simplicité, il sut obligé de prendre un

earrosse, qui lui tint lieu de cabinet. Il s'v livroit à l'étude avec autant d'application, que s'il eût été chez lui. Nommé doyen de la faculté de médecine en 1712, il fit travailler au nouveau Code de Pharmacie, publié dans la suite. Les infirmités que ses travaux lui causèrent, et l'esprit de pénitence dont il étoit anime, l'engagèrent à se retirer en 1727, chez les Carmélites du Laubourg Saint-Jacques. Sa retraite ne cessa d'être ouverte aux pauvres dont il fut l'ami, le consolateur et le père. Il faisoit toujours maigre, et ne buvoit que de l'eau. Le Sage l'a peint dans Gilblas, sous le nom du docteur Sangrado. Co pieux et habile médecin mourut le 11 avril 1737, à 76 ans. Il vouloit que la pratique de son art fût étayée d'une étude réfléchie, et d'une théorie profonde; et selon lui, un médecin qui voyoit beaucoup de malades , voyoit peu de maladies. On. raconte qu'en visitant ses malades opulens, il alloit souvent dans la cuisine embrasser les cuisiniers et les chefs d'affice. Mes amis, leur disoit-il, je vous dois de la reconnoissance, pour tous les bons services que wous nous rendez à nous autres médecins; sans vous, sans votre art empoisonneur, la faculté iroit bientôt à l'hôpital. Tous ses ouvrages prouvent une lecture immense et un savoir profond; mais un-savoir quelquefois mal digéré. Outre les anciens médecins, dont il avoit fait des extraits étendus, accompagnés de ses réflexions, il avoit lu, avec la même application, tout ce que les médecins modernes ont pu écrire sur leur art, en latin ou en françois. Il ne paroissoit rien d'estimable en ce genre, qu'il n en enrichit sa bibliothèque net

il: donnoit au cabinet tout le temps qu'il pouvoit dérober à ses autres occupations. Il avoit toujours beaucoup pris sur son sommeil, pour faire de plus grands progrès dans ses études : on l'a vu passer jusqu'à vingt - quatre nuits de suite sans se coucher, pour approfondir des questions particulières qui devoient entrer dans ses ouvrages. On ne pouvoit lui parler d'aucun livre de médecine, qu'on ne le trouvat prêt d'en rendre un compte exact, et le jugement qu'il en portoit était presque toujours juste. Il avoit mis à profit toutes ses lectures. C'est dommage qu'il se trouve dans la plupart de ses ouvrages peu d'ordre et de méthode, et qu'il ait si fort negligé son style quand il a écrit en francois, et qu'il rejette presque tous les remèdes inconnus aux anciens médecins. Janséniste même en medecine, il parle avec beaucoup. de dureté des inoculateurs et de l'inoculation, contraire, dit-il, aux vues du créateur, et ne ressemblant en rien à la médecine. mais plutôt à la magie. On luia encore reproché d'avoir été trop vif dans ses écrits, et trop. attaché à ses propres sentimens. Il avonoit quelquefois qu'il craignoit de donner à l'humeur, ce que la vérité seule est en droit. d'exiger ; mais ce qui peut l'exouser, c'est qu'il n'a jamais défendu un sentiment, ni soutenuun système, qu'il n'ait cru que c'étoit celui qu'il falloit défendre et soutenir. Il étoit toujours disposé à se rétracter, si on luiout montré évidemment qu'il so trompoit; et c'est ce qu'il concevoit assez difficilement. Il n'étoit. jamais consulté sur les maladies. dont les symptômes paroissoient obscurs , qu'il n'eût recours à la

H 4

prière avant de donner sa décision ou ses conjectures. Il ne cessoit d'exhorter ses confrères à se conduire avec la même attention et la même vigilance, toutes les fois qu'ils visitoient un malade, et à donner les premiers en toute occasion l'exemple de la modestie et de l'amour pour la religion. Il voyoit avec peine que les defauts contraires prenoient le dessus; et c'est ce qu'il déplore dans un manuscrit intitule : LE Ton-BEAU de la Médecine. On à de lui : I. De l'indécence aux hommes d'acconcher les semmes, et de L'obligation aux semmes de nourrir leurs enfans, 1708, in-12. Ouvrage appuyé de raisons morales et physiques. En général, cet auteur, élève de Port-Royal, a été toujours moraliste, et quelquefois rigoureux dans ses décisions : ce qui n'empêche pas que L'indécence dont il parle ne soit très-réelle. II. Traité des dispenses de Careme, 2 vol. in-12, 1708 et 1715. Il auroit accordé d'autent plus difficilement ces dispenses, qu'il croyoit les alimens maigres aussi bons que les gras. Il pensoit même qu'ils étoient plus favorables à la sensualité. III. De la digestion des Alimens, et des maladies de l'Estomac, 2 vol. in-12. Ouvrage savant sur un viscère trop pen connu. Mais, dans ses livres les plus utiles, Kauteur porte son esprit syster matique, qui l'éloigne quelquefois de la vérité. IV. Traite de la Peste, in-12. V. Novus Medicinæ conspectus, 2 vol. in-12. VI. La Médecine Théologique, 2 vol. in-12. VII. La Médecine Naturelle, 2 vol. in-12. VIII, De purganda Medicina à curarum. sordibus, in - 12. IX. Observations sur la saignée du pied, 1.12. X. Vertus de l'Eau com-

mune, 2 vol. in - 12. It en fait presque une médecine universelle. En genéral, il étoit grand partisan des délayens chauds et de la saignée; en quoi il ne s'accordoit guères avec quelques médecins modernes. XI. Abus des Purgati/s , in-12. Hecquet étoit persuadé que beaucoup de maux se guérissent, sans qu'il faille continuellement tourmenter la nature. La médecine s'appeloit autrefois la science de peu de remèdes , PAUCARUM HERBARUM SCIENTIA. Ces herbes même. étoient plutôt des alimens que des remèdes; la meilleure medecine étoit de nourrir à propos, et d'assujettir à la diète quand on avoit trop nourri. Si Hecquet avoit pu rappeler ses confrères à cette simplicité primitive, il auroit été sans doute le premier des médecins. XII. Le Brigandage de la Médecine, etc. trois parties in - 12. XIII. La Médecine, la Chirurgie et la Pharmacie des pauvres, 3 vol. in-12, dont la meilleure edition est de 1742, en 4 vol. XIV. Le Naturalisme des Convulsions, 1,733, trois parties, in-12. Il ne voyois dans cette folie épidémique es éphémère, que les effets de la fourberie dans les uns, une imagination déréglée dans les autres, et dans quelques-uns les suites. d'une maladie cachée. — Le Fèvre de Saint-Marc a écrit la Vie de ce savant médecin. Elle est aussi édifiante pour les Chrétiens, qu'instructive pour les gens de l'art.

HECTOR, (Mythol.) fils de Priam, et d'Hécube, épousa Andromaque, (Voy. ce mot.) et en eut Astyanax. Il fut la terreurdes Grecs, et fit de grands ravages dans leur armée. Sa force

Statt prodigieuse; il leva seul très-facilement une pierre, que deux hammes des plus robustes p'auroient soulevée de terre qu'avec peine, et la jeta contre le milieu de la porte du camp des Grecs, qu'il enfança avec un fracas horrible. Suivant les oracles, tant que le redoutable Hector vivroit, l'empire de Priam ne pouvoit être détruit; il porta le feu jusques dans les vaisseaux enhemis, et tua Patrocle, qui vouloit s'opposer à ses progrès. Il fut enfin vaincu, et mis à mort par Achille, qui exerça sur son corps une basse vengeance. Voy. ACHILLE.

HÉCUBE, (Mythol,) étoit fille de Dimas, roi de Thrace, et femme de Priam, roi de Troie. Après la prise de cette ville, elle échut en partage à Ulysse. Elle eut tant de douleur de voir immoler sa fille Polixène sur le tombeau d'Achille, et de trouver son fils Polydore tué par la trahison de Polymnestor, à qui elle l'avoit confié, qu'elle se creva les yeux: ensuite, vomissant mille imprécations contre les Grecs, elle fut métamorphosée en chiènne.

HEDELIN, (François) abbé d'Aubignac et de Meimac, d'abord avocat, ensuite ecclésiastique, naquit à Paris en 1604. Le cardinal de Richelieu lui confia l'éducation du duc de Fronsac, son neveu, et récompensa ses soins par deux abbayes. D'Aubignac se rendit si agréable à son élève que celui-ci étant mort dans l'age de tester, lui légua une pension de 4000 livres. Le prince de Condé, héritier du jeune Fronsac, refusa de la payer. D'Aubignac écrivit une savante requête qu'il adressa au prince, en le laissant seul juge de la

contestation. Condé, après l'avoir lue, ne voulant pas être vaincu en générosité, ordonna que la pension seroit continuée. La protection dont Hichelieu honoroit d'Aubignac, et son propre mérite lui firent jouer un rôle dans le monde et dans la république des lettres. Il fut tour-à-tour grammairien, humaniste, poëte, antiquaire, prédicateur et romancier. Dans l'une de ses dissertations, il entreprit de prouver qu'Homère n'avoit jamais existé. et que l'Odyssée et l'Iliade n'étoient qu'une compilation de plusieurs tragédies chantres anciennement sur les théatres de la Grèce. Il avoit beaucoup de feu dans l'imagination, mais encore plus dans le caractère. Hautain, presomptueux, disficile, bizarre, il se brouilla avec une partie des gens de lettres. Ses querelles avec Corneille, Ménage, Mile de Scudéri et Richelet, sont celles qui ont le plus éclaté. Il rompit avec le premier, parce qu'il n'avoit pas cité sa Pratique du Thédtre dans l'examen de ses Tragédies; avec le second, parce qu'il n'estimoit pas assez Térence; avec Mile de Scudéri, parce qu'elle se plaignit que l'abbé, dans son Royaume de Coquetterie, n'avoit fait que copier et étendre les idées de sa Carte de tendre; enfin, avec Richelet, parce qu'il n'avoit pas assez loué son insipide roman de Macarise. Celui-ci lui sit cette réponse:

Hidelin, c'est à sort que en re plains de moi; N'si-je pas loué ton ouvrage? Pouvois-je plus faire pour toi, Que de rendre un faux témoignage?

Cependant, malgré sa causticité, l'abbe d'Aubigaac avoit un fonds,

de philosophie, que la vie de la cour ne lui fit pas perdre. Il se renferma de bonne heure dans son cabinet, se hornant à la conversation de quelques amis, éloignés, comme lui, de toute ambition. Aussi dit-il dans sa quatrième Dissertation sur le poëme dramatique: Que depuis 17 ans, il n'avoit pas uu seulement la porte du Louvre, et qu'il n'avoit jamais voulu demander des pensions au Cardinal de Richelieu. « Il me susht, ajoutet-il, d'un grand don que le roi me fait, et pour lequel je me sens fort obligé à ses bontés. Il me donne la liberté de vivre selon mon plaisir, de philosopher en repos; de jouir de la paix de mon cabinet, comme de celle du royaume, d'étudier les vertus, et d'écrire mes fantaisies pour me divertir ..... « Je ne suis pas propre, dit-il dans sa troisième Dissertation, à faire de grands voyages; et l'on ne peut me conter de la Chine ou de l'Amérique d'assez grandes merveilles, pour me donner envie de les aller voir. Ma mauvaise santé ne me permet pas de prendre aucun emploi laborieux; et ceux que j'avois pris autrefois volontairement dans la chaire et dans le barreau, avec un assez favorable succès, me sont maintenant, en 1663, interdits sans retour. La promenade est un divertissement trop proche de la lassitude, et pour moi trop pénible: l'application de la pensée aux ouvrages qui demandent une forte méditation, ne manque jamais à me rendre malade. Je n'aime pas le jeu, et quoique je le sache, je n'y trouve aucun charme capable de m'y faire perdre du temps; il y a trop de violence pour la foiblesse de mon

corps, ou trop d'oisiveté pour l'asi tivité de mon esprit..... » L'abbé d'Aubignac mourut à Nemours le 25 juillet 1676, à 72 ans. On a de lui : I. Pratique du Théatre, Amsterdam, 1717, 2 vol. in-80, et Paris, in-40, pleine d'érudition, mais qui ne donnera jamais. le génie. II. Térence justifié; livre semé de recherches sur le theatre ancien. Il se trouve dans l'édition de sa Pratique , faite en Hollande en 1715. III. Une mauvaise Apologie des Spectacles. IV. Zénobie., 1647, in-40, tragédie en prose , composée suivant les règles prescrites dans sa Pratique du Théatre; elle fut sifflée. Jamais pièce n'ennuya plus. méthodiquement. Cette triste expérience, dit un auteur, dut apprendre à l'abbé d'Aubignac que le génie fait tout, que du moins sans lui les règles ne sont rien. Il dut voir qu'il n'étoit pas plus initié dans le grand art d'exciter fortement les passions, que ne l'est, dans les secrets de l'architecture, un manœuvre servile et sans talent. Le prince de Condé disoit : « Je sais bon gre à l'abbé d' Aubignac d'avoir si bien suivi les règles d'Aristote; mais. je ne pardonne point aux règles. d'Aristote d'avoir fait faire 4. l'abbé d'Aubignac une si mèchante Tragédie. » Il a encore laissé les tragédies de la Pucelle d'Orléans, 1667, in-12; de Cyminde, 1642, in-12, en prose (d'autres l'attribuent à Colletet); et le Martyre de Ste Catherine, en vers, 1650, in-4.º Elles sont plus mauvaises, s'il se peut, que sa Zénobie. V. Macarise, ou la Reine des Isles Fortunées, Paris, 1666, 2 vol. in-8.0 VI. Conseils d'Ariste à Célimène, in-12e VII. Histoire du temps, ou Relation du Royaume de Coquetteries.

In-12. L'auteur du Dictionnaire Typographique, et le continuateur de Ladvocat, lui attribuent encore un Traité curieux et peu commun Des Satyres, Brutes, Monstres, etc. Paris, 1627, in-80; mais il n'est pas sûr qu'il soit de lui. L'auteur de ce livre singulier s'appeloit bien HEDELIN; mais on n'a aucune preuve qu'il fût le même que l'abbé d'Aubignac. Ce livre n'est point non plus de Claude HEDELIN son père, dont on a des Poésies latines et françoises, dans un recueil intitulé : Les Muses Françoises, et séparément, les Héroïdes d'Ovide,

HED

**HEDERIC**, (Benjamin) est auteur d'un excellent Lexicon manuale Græcum ; Patrick et Guillaume Young ont donné une bonne édition de cet ouvrage, à Londres, 1766, in-4.0

HEDIBIE, Voy, ALGASIE.

**HEDINGER**, (Jean-Reinhard) ne à Stugard en 1684, voyagea avec deux princes de Wittemberg, en qualité de leur chapelain, fut professeur de jurisprudence civile et canonique à Giessen, ensuite prédicateur de la cour, et conseiller consistorial. On a de lui des Remarques sur les Pseaumes et sur le Nouveau-Testament. Il a donné aussi une Edition de la Bible, avec des changemens qui ont été désapprouvés. Ce sawant mourut en 1754.

HEDLINGER , (Jean-Charles) habile dessinateur Suisse, né à Schwerts en 1691, acquit un goût exquis de dessin, par une étude très-appliquée des chefsd'œuvre de l'antique et du moderne. Carle Maratti et Busceni, furent ses guides et ses modèles. Les belles-lettres qu'il avoit étudićes avec soin, ne lui servirent pas peu pour la composition des inscriptions et des revers de ses médailles. Les premières sont d'un style laconique: il en a renfermé toute la noblesse dans une pensée courte. Ses revers respirent l'inventeur de génie. Les amateurs des beaux arts couroient avec ardeur après ses médailles. Elles sont fort rares, et on estime des pièces séparées d'Hedlinger, plus que des suites entières de médaillistes communs. Ce graveur mourut dans sa patrie en 1771, à 81 ans. Chrétien de Mechel, celèbre graveur, a publié, en 1776 à Bale, l'Œuvre d'Hedlinger, en taille-douce. Hedlinger étoit chevalier de l'ordre de Christ, et membre de differentes académies. M. Fustin. à qui on doit une Histoire curieuse des Peintres Suisses, et qui, après la mort d'Hedlinger, arrivée depuis quelques années, en a ramassé toute la collection, se propose et promet de la donner, dessinée par lui-même, et gravée par un artiste habile.

HEDWIGE, (Sainte) nommée aussi Ste Avois, fille du duc de Carinthie, épousa Henri, duc de Silésie et de Pològne, dont elle eut 3 fils et 5 filles. Elle se retira ensuite, du consentement de son mari, dans un monastère à Trebnitz, où elle mit des religieuses de l'ordre de Cîteaux. Elle y finit saintement. sa vie en 1243. La charité et la résignation à la volonté de Dieu étoient ses deux grandes vertus. Elle avoit autant de soin des pauvres que de ses propres enfans ; et lorsqu'il Îni arrivoit quelque affliction, et qu'on cherchoit à lui donner des consolations: « C'en est une assez grande. répondoit elle, que de savoir que le Créateur fait tout ce qu'il veut de sa créature. » Clément IV la canonisa en 1266. —Il y a eu une autre HEDWIGE, fille de Louis, roi de Hongrie, devenue, par élection, reine de Pologne en 1384, qui épousa Jagellon, grand-duc de Lithuanie, en 1386, à condition que ce prince recevroit le baptême. Elle mourut à Cracovie en 1399, regrettée des pauvres, dont elle étoit la mère, et admirée de ses sujets, qui lui donnèrent le nom de Sainte, qu'elle mérita par sesvertus, et sur-tout par une charité tendre et une modestie peu commune dans un si haut rang.

HEEM, (Jean-David de) né à Utrecht en 1604, mort à Anvers en 1674, à 70 ans, consacra son pinceau aux fleurs. aux fruits, aux vases, aux instrumens de musique, et aux tapis de Turquie. Il rendoit, dit la Combe, ces divers objets d'une manière si séduisante, que le premier mouvement étoit d'y porter la main. Son coloris est d'une fraîcheur agréable, sa touche d'une légèreté singulière. Les insectes paroissent être animés dans ses tableaux. Il laissa un fils, Corn. de HEEM, qui hérita d'une partie de ses talens. Voyez M:GNON.

HÉEMSKERK, (Martin de) surnommé, de son temps, le Raphaël de Hollande, naquit, en 1498, au village de Héemskerk dont il prit le nom, et mourut à Harlem en 1574, à 76 ans. Son dessin est correct; il a de la facilité et de la fécondité dans l'invention; mais il a trop négligé le clair obscur. Ses draperies manquent de légèreté,

et ses têtes de noblesse. Ce peintre laissa beaucoup de biens. Il fit un testament, par lequel il légua une somme considérable. pour marier, chaque année, un certain nombre de filles : leur imposant, pour toute condition, de venir danser, à un jour marqué, autour de la Croix qui seroit mise sur son tombeau. On remarque que c'est la seule Croix qui ait été conservée par les Protestans dans le lieu de sa sépulture, pour servir de titre à sa fondation. Les principaux ouvrages de ce maître sont dans les Pays-Bas. On a gravé d'après lui.

HÉEREBOORD, (Adrien) professeur de philosophie à Ley-de, adopta, des premiers, les principes du réformateur de cette science en Europe, de Descartes, et osa les enseigner. Ses principaux écrits en ce genre sont: I. Meletemata philosophica. II. Philosophia naturalis, moralis, et rationalis, etc.

I. HÉGÉSILOQUE, l'un des souverains magistrats de l'isle de Rhodes, usa si insolemment de son autorité, qu'il fut dégradé comme un infame. Les autres sénateurs, à son exemple, jouerent des femmes au dez. Le perdant étoit obligé de se servir de toutes sortes d'artifices, et même de violence, pour amener la femme jouée à celui qui l'avoit gagnée. Hégésiloque fut celui qui signala le plus sa licence en ce genre. Il vivoit sous Philippe, roi de Macédoine, père d'Alexandre le Grand.

II. HEGESILOQUE, autre magistrat Rhodien, l'an 171 avant Jésus-Christ, engagea ses concitoyens à équiper une flotte de quarante vaisseaux, pour so

joindre aux Romaîns contre Persée, dernier roi des Macédoniens. Ce seconrs leur servit beaucoup.

HEGESIPPE, Juif, quitta la religion de ses pères pour embrasser le Christianisme, et mourut l'an 181. Il est le premier auteur, après les Apôtres, qui ait laissé un corps d'Histoire Ecclésiastique, depuis la mort de J. C. jusqu'à son temps. Il ne nous en reste que quelques fragmens dans Eusèbe. Cet ouvrage étoit écrit avec beaucoup de simplicité, « parce qu'il vouloit, dit St Jérôme, imiter le style de ceux dont il écrivoit la vie. » Les cinq livres de la Guerre des Juifs, qu'on trouve dans la Bibliothèque des Pères, et séparement, Cologne, 1559, in-40, ou Genève 1614, in-86, en grec et en latin, lui ont été attribués mal-à-propos ; ils sont d'un autre Hégésippe, qui vivoit avant la chûte de l'empire d'Occident, mais après le règne de Constantin le Grand.

HEID, (Anne-Marie) née à Dantzick en 1688, morte en 1753, passe ordinairement pour l'inventrice de la peinture en pastel.

HEIDANUS, (Abraham) professeur de théologie à Leyde, naquit à Frankenthal, dans le Palatinat, en 1597. Il s'acquit une grande réputation par ses écrits et par ses sermons. Il lia uneétroite amitié avec Descartes, et mourut à Leyde en 1678, à 81 ans. On a de lui un Corps de Théologie, en 2 vol. in-4°, 1686; et l'Examen du Caté-thisme des Remontrans, in-4.°

HEIDEGGER, (Jean-Henri) théologien Protestant, naquit à Ursivellon, village voisin de Zu-

rich, en 1633. Il enseigna l'hébreu et la philosophie à Heidelberg, puis la théologie et l'histoire ecclésiastique à Steinfurt. et enfin la morale et la théologie à Zurich, où il mourut le 18 janvier 1698, à 65 ans. On 🔈 de lui plusieurs ouvrages; les principaux sont : I. Historia sacra Patriarcharum, 1729, 2 vol. in-4.º II. De peregrinationibus religiosis, 1670, in-8.º III. Tumulus Concilii Tridentini, Tiguri, 1690, 2 vol. in - 4.º IV. Une Théologie, 1700, in - folio. - Il ne faut pas le confondre avec Jean-Jacques HEIDEGGER , fils d'un ministre de Zurich mort en 1749, à 90 ans, à Londres, où il étoit directeur de l'opéra de Haymarket, sur lequel il fit jouer Tomyris en

HEIDMAN, (Christophe) Luthérien, natif d'Holmstadt, mort professeur d'éloquence en 1627, est auteur de divers ouvrages. Le plus connu est: Palestina, sive Terra sancta. Il y a de l'érudition.

HEIN, (Pierre) amiral de Hollande, d'une naissance obscure, s'éleva par sa valeur à cette dignité. Il fut d'abord viceamiral de la flotte des Indes orientales, et trois ans après il ent le commandement de cette flotte. Il défit celle d'Espagne en 1626 sur les côtes du Brésil, prit plusieurs vaisseaux, et fit un butin considérable, qu'il emmena, l'an 1627, en Hollande, où il recut de très-grands honneurs. L'année suivante il se rendit maître de la flotte d'Espagne, chargée d'argent, dont la valeur montoit à près de douze millions, outre le musc, l'ambre gris, le bézoar, et quantité de marchandises de soie très-précieuses. Pour récompenser de si grands exploits, on lui donna la charge de grand amiral de Hollande, l'an 1629; mais quelque temps après il fut tué sur mer, dans un combat contre deux vaisseaux de Dunkerque.

HEINECCIUS, (Jean-Gotlieb) né à Eisemberg, dans la principauté d'Altembourg, en 1681, devint professeur de philosophie à Hall, en 1710, puis professeur de droit en 1721, avec le titre de conseiller de cour. Sa réputation le fit appeler à Francker en 1724, par les Etats de Frise. Trois ans après, le roi de Prusse le détermina à accepter une chaire de droit à Francfort sur l'Oder. Il la remplit avec distinction, jusqu'en 1733, que le roi de Prusse le força en quelque sorte, d'aller professer à Hall, où il mourut en 1741, à 60 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. dont la collection a été imprimée à Genève, 1744, 8 vol. in-4.• Les principaux sont : I. Antiquitatum Romandrum Jurisprudentiam illustrantium syntagma. Cet excellent abrégé commença à lui donner de la réputation dans les pays étrangers. II. Elementa Juris Civilis secundum ordinem Institutionum et Pandectarum en 2 vol. III. Fundamenta styli cultioris. Il y peu d'ouvrages aussi ntiles pour former le style latin. IV. Elementa Philosophiæ rationalis et moralis, quibus præmissa est Historia Philosophica. C'est un bon abrégé de logique et de morale. V. Historia Juris civilis Romani ac Germanici. VI. Elementa Juris naturæ et Gentium. VII. Plusieurs Dissertations Academiques sur divers

sujets. Ces différens ouvrages font passer, avec raison Hemeccius pour un des plus savans hommes du Nord.

HEINECKEN ( Chrétien-Henri) enfant célèbre par son génie prématuré, né à Lubeck en 1721, et mort en 1725, fut le prodige de son âge. A dix mois, il parloit; à un an, il savoit les principaux événemens du Pentateuque; à treize mois, l'histoire de l'ancien Testament; et à quatorze, celle du nouveau: à deux ans et demi, il répondoit aux principales questions de la géographie, et de l'histoire ancienne et moderne. Bientôt il parla le latin et le françois avec assez de facilité. Avant le commencement de sa quatrième année, il connoissoit les généalogies des principales maisons de l'Europe. Il alla en Danemarck, et fut présenté au roi et à toute sa cour, qui admirèrent tant d'éloquence et de jugement dans un âge si tendre. De retour de ce voyage, où il avoit recueilli de grands éloges, il se préparoit à commencer une carrière illustre, et apprenoit à écrire, quand il tomba malade. Cet enfant merveilleux, plus étonnant encore que Pic de la Mirandole, ne fut que montre au monde. Il étoit d'un tempérament délicat et infirme, et haïssoit tout autre aliment que le lait de sa nourrice. Il ne fut sevré que peu de mois avant sa mort, occasionnée par une complication de maladies. Voyez la Dissertation de Martini, publiée à Lubeck en 1730, où il tâche d'expliquer par des causes naturelles, la capacité étonnante de ce grand-homme manqué.

I. HEINSIUS, (Daniel) né à Gand en 1580, d'une famille distinguée, fut disciple de Scaliger, alors professeur d'histoire et de politique à Leyde. Il lui succeda dans sa chaire, après avoir rempli, dès l'âge de 18 ans, celle de la langue grecque; et mourut le 25 février 1655, à 75 ans. On a de lui : I. Des Traductions assez fidelles, en particulier de Maxime de Tyr; de la Poétique d'Aristote, à laquelle il a joint un Traité de la tragédie; d'Hésiode, auquel il a ajouté des Notes, Anvers, 1603, in - 4°; de Théocrite, 1604, in -4°; de Moschus; de Bion ... II. Des Remarques sur le Nouveau-Testament, 1639, in-4.º III. Laus Asini, et alia ejusdem generis; Leyde, Elzevir, 1629, in-24. IV. Un recueil de ses Harangues, imprimé à Leyde en 1609, in-4.º V. Des Vers grees et latins, dans lesquels l'auteur a mis plus d'érudition que de poésie. Il avoit en effet beaucoup de savoir; et il ne paroissoit rien d'intéressant sur l'étude de l'antiquité, qu'il ne se hâtàt d'en enrichir sa bibliothèque. La république de Venise le sit chevalier de Saint-Marc: Gustave-Adolphe et Urbain VIII lui donnèrent des marques d'es-

II. HEINSIUS, (Nicolas) fils du précédent, aussi savant que son père, naquit à Leyde en 1620, et mourut à la Haye le 7 octobre 1681, à 61 ansi Il fut nommé résident à la cour de Suède, et y plut beaucoup à Christine, princesse passionnée pour l'érudition. Il avoit d'ailleurs un caractère doux et honnête, propre à lui faire des partisans. On a de lui plusieurs ouvrages: L Des Poésies latines, imprimées plusieurs fois, la meilloure

édition est celle d'Amsterdam en 1666, in-12. II. Des Lettres, assez curieuses et purement écrites, publiées par Burman dans sa collection en 5 vol. des Lettres de Savans illustres. Il I. Une bonne édition de Virgile. IV. De savantes Notes sur Ovide, Valerius-Flaccus, Claudien et Prudence. Il avoit une lecture immense; et, pour que sa mémoire, qui étoit d'ailleurs fidelle, ne le trompât point, il étoit dans l'usage de faire des extraits.

III. HEINSIUS, (N.) grand pensionnaire de Hollande, mort à la Haye le 3 août 1720, à 87 ans, fut long-temps le premier mobile et comme le maître de toutes les délibérations importantes de la république. Créature et ensuite confident intime de Guillaume, prince d'Orange. il succéda non à ses charges. mais à son autorité. Ce prince l'avoit autrefois envoyé en France. pour v discuter ses droits sur la principauté d'Orange. Il parla si vivement à Louvois pour les intérêts de son maître et pour les Calvinistes d'Orange, que ce ministre le menaça de la Bastille. Un tel discours, tenu à un sujet eut été odieux; tenu à un négociateur étranger, « c'étoit un insolent outrage au droit des gens, dit Voltaire. On peut juger s'il avoit laissé de profondes racines dans le cœur d'un magistrat d'un peuple libre. » Heinsius montra sur-tout son ressentiment contre Louis XIV, dans la guerre de la succession d'Espagne. Entraîné par son grand objet d'humilier la France et son roi, flatté par la cour rampante que lui faisoiont Eugène et Marlborough, qu'il faisoit attendre

quelquefois deux heures dans son antichambre, il ne vouloit jamais la paix; et par cette obstination, il jeta la république dans des dettes immenses. Pendant trente ans qu'il fut grand pensionnaire, il fut aussi absolu qu'on le peut être dans un gouvernement démocratique, tempérant seulement son autorité par des insinuations adroites et détournées. Pour que rien ne manquât à son pouvoir, il avoit aussi les sceaux. Mais les yeux s'ouvrirent enfin, lorsqu'après la conclusion de la paix, la république vit l'étendue des engagement, où la pension de Heinsius l'avoit entraînée. Il perdit ses places; et les dégouts qu'il éprouva, encore plus que son grand âge, le conduisirent au tombeau. Sa tête, sa santé et ses sens se conservèrent jusque dans ses derniers jours.

HEISS, (N...) est connu par une Histoire de l'Empire d'Allémagne, qu'il publia en 1684, en 2 vol. in - 40, et dont la meilleure édition est celle de Paris 1731, 10 vol. in-12. «Ce livre, dit l'abbe Lenglet, qui est peu estimé des gens habiles. est lu par les ignorans. Il seroit bon, si la première partie qui contient l'histoire de l'Empire étoit plus exacte et plus étendue. si la deuxième contenoit un état plus juste et plus précis de l'Allemagne; et si la troisième, qui comprend les actes et les preuves. n'étoit pas aussi imparfaite. » La dernière édition qui a été fort augmentée, n'est point de l'abbé de Veriot, comme on l'avoit publié par une ruse typographique, trop commune; elle est d'un écrivain lourd, et qui avoit une médiocre teinture des affaires de l'Empire. Heiss ne vai loit pas mieux que son continuateur, et il joignoit le mensongé à l'ignorance et à l'impudence. Il a farci son histoire d'une foule de particularités et d'anecdotes, qui lui ont fourni des épisodes agréables, mais qu'on ne trouve malheureusement que chez lui (Voyez VI. HENRI le Jeune, à la fin, et OTHON VI.)

HEISTER (Laurent) celèbre médecin, né à Francfortsur-le-Mein, en 1683, fut professeur à Altorf en 1710; il passa à Helmstadt en 1720, où il s'acquit une grande réputation par les leçons qu'il donna sur la chirurgie, l'anatomie, la théorie et la pratique de la médecine, et sur la botanique. Il y pratiqua avec le plus grand succès Pierre I voulut l'attirer en Russie, mais Heister ne put se résoudre à quitter l'Allemagne, où il avoit acquis l'estime de plusieurs souverains. Il mourut à Helmstadt en 1758, à 75 ans: Ses principales productions sont: Compendium Anatomicum, dont on a fait grand nombre d'éditions, et qui a été traduit en françois par Senac: il a para aussi en anglois et en allemand. L'anatomie de Verheyen, qui étoit généralement adoptée dans les facultés de médecine, est tombée dans l'oubli depuis que Heister a publie la sienne. II. De Medicamentis Germaniæ indigenis sufficientibus, Helmstadt, 1730, in-40, publié ensuite en françois à Paris. III. Institutiones chirurgica, Amsterdam, 1750, 2 vol. in-40, avec figures. Il a été traduit en Espagnol, en anglois, en françois, par Paul, Paris, 1771, 2 vol. in-4.0 IV. Compendium institutionum medicarum ,

medicarum, Amsterdam, 1764, in-8°; estimé. Il a donné un grand nombre de Dissertations sur des matières très - intéressantes; il en a fait plusieurs pour soutenir que le siège de la cataracte est dans le cristallin; c'est le premier médecin Allemand qui ait été de ce sentiment. - Son fils Elie Fréderic, né à Altorf en 1715, mort à Leyde en 1740, commençoit à se distinguer par son savoir. On lui doit : I. Une Traduction en latin, du traité anglois de Douglass, sur le Péritoine. II. Apologia pro medicis atheismo accusatis, Amsterdam, 1736.

HELCIAS, grand-prêtre des Juifs, sous le règne de Josias, roi de Juda, trouva dans le temple quelques livres de Moïse, qu'on croît être le Deutéronome, écrits, dit-on, de la propre main de ce législateur du peuple de Dieu.

HELDING, (Michel) surnommé Sidonius, parce qu'il se fit sacrer évêque de Sidon pour être suffragant de l'archeveque de Mayence, travailla à l'Interim de Charles-Quint. Ce prince lui donna, en récompense, l'évêché de Mersbourg. Helding fut employé dans diverses négociations importantes par l'empereur Ferdinand. Il parut avec éclat au concile de Trente, et mourut en 1561, à 55 ans. On a de lui quelques ouvrages, entrautres des Sermons, un Catéchisme, etc. Cétoit un prélat savant et studieux, qui donnoit à son cabinet le temps qu'il pouvoit justement enlever à ses fonctions pastorales.

HÈLE, (Thomas d') gentilhemme Anglois, du comté de Tome VI.

Glocester, mort à Paris d'une maladie de poitrine le 17 décembre 1780, étoit né vers l'an 1740, dans le comté de Glo-cester, d'une famille distinguée. Il commença par servir dans les troupes Angloises, et fut hvoyé à la Jamaïque, où il resta jusqu'à la fin de la derniere guerre. Curieux de connoître les nations les plus distinguées de l'Europé, il quitta bientôt sa famille et son pays, et se rendit en Italie. La beauté du climat, et la réunion des merveilles que tous les arts y ont rassemblees, ne pouvoient que captiver un homme qui vouloit s'instruire à la source du vrai beau : d'Hèle y resta plusieurs années. Enfin le desir de voir la France, le conduisit à Paris vers l'an 1770. Après avoir examine nos arts avec beaucoup de curiosité, il fit une étude particulière de nos spectacles : la comédie italienne fixa ses regards; et il résolut de travailler pour elle. Le Jugement de Midas fut son premier ouvrage. Cette comédie, relative à la révolution que notre musique venoit d'épronver, est pleine de gaieté, et se joue encore très-souvent. Le fond de la pièce est emprunté d'une comédie angloise. Clairval qui dans la nouveauté de cet opéra, jouoit le rôle d'Apollon, contribua à son succès; l'Amant Jaloux, qui lui succeda, en eut davantage. Le contraste d'un Espagnol grave et jaloux, avec un amant François, léger et tendre, y produit des méprises plaisantes, et un assez vif in-téret. Les Evénemens imprévus 'essuyèrent quelques critiques. Do-"cile et de bonne foi, d'Hèle re-'tira 'cette pièce , répondit à ses censeurs en profitant de leurs avis. fit reparoître son ouvrage, et eut

le plaisit d'en être applaudi. En général, les Comédies de cet auteur sont fortement intriguées, et out de l'originalité; l'action en est vive, et l'intérêt en est igreable. Ses vers sont un pen faches: le style de sa prose n'est pas toujours pur; mais son dialogue est naturel, pressé, et d'une facilité étounante pour un étranger.

HÉLÈNE, (Mythol.) fille de Jupiter et de Leda, femme de Tindare, roi de Laconie, surpassa en beauté toutes les femmes de son temps. Ayant été enlevée des sa plas tendre jeunesse par Thésee, ses frères Castor et Pollux la lui arrachèrent, et la marièrent à Ménélas, roi de Sparte, dont elle eut Hermione. Paris, fils de Priam, roi de Troie, sur le bruit de la beante d'Hélène, vint à la cour de Ménélas, qui le reçut avec de grands honneurs , et le logea dans son palais. Ce nouvel hôte ne tarda pas à inspirer à la reine une passion si violente pour lui, qu'elle con-sentit à le suivre à Troie, où elle l'éponsa. Ménélas, outré de cette perfidie, envoya des ambassadeurs à Priam, pour le prier de lui rendre sa femme; mais ils ne furent point écoutés. Alors le roi de Mycène, indigné d'un tel procédé, sollicita vivement tous les princes de la Grèce à se joindre à lui, pour venger un outrage dont la honte rejaillissoit sur toute la nation. La 'ligue s'étant formée, on s'assembla dans le port d'Elide en Beotie; et on mit à la voile avec une flotte de mille vaisseaux, pour se rendre devant Troie, Le siège dura dix ans, avec de grandes pertes de part et d'autre. Paris ayant été tué dans un combat

singulier, Hélène épousa Délphobe, autre fils de Priant. Per après ce nouveau mariage, la princesse voyant la ville sur le point d'être prise, songea à regagner les bonnes graces de son premier mari, en trahissant les Troyens. Elle fit allumer des torches pendant la nuit au haut de la citadelle, pour avertir les Grecs d'approcher, tandis que tout le monde étoit plongé dans le sommeil; et lorsqu'ils s'en furent rendu maitres, elle introduisit Ménélas dans la chambre où dormoit profondément son nouvel époux, qui fut égorgé dams son lit-

II. HELENE , (Sainte) native du bourg de Drépane en Bithynie, d'une naissance obscure, se tira de son obscurité par les charmes de son esprit et de sa figure. Sa première condition, seion St. Ambroise, fut d'être hôtelière. Constance - Chlore l'epousa; mais ayant été associé à l'empire par Dioclétien, il la répudia en 292, pour éponser la fille de Maximien-Hercule. L'histoire ne nous apprend pas co qu'elle devint depuis ce temps, jusqu'à ce que Constantin son lils. ayant été couronné empereur, la rappela à la cour, lui donna le titre d'Auguste, et lui fit rendre tons les honneurs dus à la mere de l'empereur. Non content de la faire respecter dans sa cour et dans ses armées, il voulut qu'elle disposat, comme il Iui planoit, de l'argent de son épargne. Elle ne se servit de ce crédit, que pour 'le bien de l'Eglise et pour le soulagement des misérables. Vers Fan 326, elle visita les lieux saints, et y bâtit diverses églises-Ce fut vers ce temps que l'on trouva la praie Groix. Elle en

envoya une partie à Constantinople, et laissa l'autre à Jérusalem. St. Cyrille, évêque de cette dernière ville, dit qu'il s'y fit une si grande distribution de ce précieux trésor, que l'univers se trouva, en peu de temps, rempli de morceaux de la vraie Croix. Cependant cette partie de la Croix, par un miracle continuel, nediminuoit point, selon St. Paul de Nole. Les Perses l'enlevèrent l'an 6:4. Héraclius la retira de leurs mains en 628, (Voyez I. Hé-RACLIUS) et la transporta à Constantinople. Les empereurs en firent de nouvelles distributions. Le dernier morceau, porté à Vemise, fut racheté par St. Louis, qui le mit, en 1241, avec la conronne d'épines dans la Sainte-Chapelle. (C'est dans Baillet que nous avons pris ces détails.) Peu après l'heureuse découverte de la Croix, Hélène mournt entre les bras de Constantin, auguel elle donna d'excellentes instructions, le 18 août 327 ou 328, agée de 80 ans. « Cette princesse, dit Crevier, fut recommandable par sa prudence et par l'habileté de sa conduite : c'est ce qui paroit par l'autorité qu'elle conserva toujours sur son fils; et l'attention qu'elle ent à retenir les frères de Constantin, en est encore une preuvc. Ils étoient trois . Jules, Constance et Hannibalien, et ils avoient, sur leur frère aîné, l'avantage de la noblesse du côté de leur mère, qui étoit belle-fille de Maximien-Hercule. D'ailleurs, il étoit sans exemple que des fils d'empereur fussent restés dans la condition privée. Ils n'avoient pourtant pas un droit acquis à l'empire, puisqu'il étoit électif; et le bas âge où leur père les laissa en mourant, l'inconvénient de partager le

domaine de Constance-Chlore, qui ne faisoit déjà que la quatrième partie de l'empire Romain, étoient des raisons légitimes pour réunir toute la succession paternelle sur la tête du seul Constantin, qui se trouvoit en état de la défendre contre l'avidité et l'injustice de Galérius. Il ne paroît point qu'Hélène ait pu avoir aucune part à ce premier arrangement, puisqu'elle ne de-voit point être à la cour de Constance-Chlore, qui l'avoit répudiée; mais elle sut le maintenir par des précautions de prudence. Craignant que les jeunes princes, ou par eux-mêmes, ou par de mauvais conseils, ne se portassent à des intrigues contraires à lenr devoir, et à la tranquillité de l'état, elle les tint toujours éloignés de la cour et des emplois, tantôt à Toulouse, tantôt en quelque autre ville, et ensin à Corinthe, où elle fixa leur séjour. Julien l'Apostat, fils de Jules Constance, taxe cette conduite de ruse artificieuse d'une belle - mère. De Tillemont n'y voit qu'une sage politique, en supposant, comme il est vrai, que le droit d'hérédité dans les fils d'empereur, n'avoit de force, qu'autant qu'il étoit reconnu et appuyé des suffrages du sénat et des armées. »

III. HÉLÈNE, (Flavia Julia Helena) fille de l'empereur Constantin, qui la donna en mariage à Julien, à la sollicitation de l'impératrice Eusébie. On ne sait rien de la vie ni des mœurs d'Hélène; elle mourut peu de temps après que l'armée des Gaules eut proclamé Julien Auguste. C'étoit à la fin de l'année 360, et la 50 de son mariage. Ses médailles la représentent avec des traits qui

ont de la dignité. Il y a apparence qu'elle fut d'une conduite régulière, puisqu'elle étoit la compagne d'un prince aussi réglé dans ses mœurs que Julien. Elle devint, un an après son mariage, mère d'un fils qui mourut en naissant, par la faute de la sage-femme, qui lui coupa de trop près le cordon ombilical, soit par inadvertance, soit qu'elle eût été corrompue par Eusébie, femme de Constance, laquelle craignoit que Julien n'eut des successeurs.

HÉLÉNUS, (Mythol.) fameux devin, fils de Priam et d'Hécube, outré de dépit de n'avoir pu obtenir Hélène en mariage, quitta Troie, et fut fait prisonnier de guerre par les Grecs. Poussé par son ressentiment, il leur découvrit, dit-on, un moyen sûr pour surprendre cette ville. Il prédit depuis a Pyrrhus une navigation heureuse, et regut de lui la Chaonie, où il batit beaucoup de villes. Le fils d'Achille lui céda aussi Andromague, veuve d'Hector, qu'il avoit éponsée par violence; et il en eut un fils nommé Molossus.

HÉLIADES, (Mythol.) étoient fillés du Soleil et de Clymène, et sœurs de Phaéton, de la mort duquel elles furent si sensiblement touchées, que les Dieux les métamorphosèrent en peupliers, et leurs larmes en ambre. Leurs noms étoient Lampétuse, Lampétie et Phaétuse.

HELICÉ, Voyez Calisto.

HELINAND, Voyez Eli-

I. HÉLIODORE, l'un des courtisans de Séléucus Philopator, roi de Syrie, ent ordre de se prince d'entrer dans le temple de Jérusalem, l'an 176 avant J.C., pour en enlever les trésors. Pendant que les prêtres invoquoient le secours du Seigneur contre ce sacrilége, Héliodore voulut pénétrer dans l'intérieur. Il en fut chassé par des Anges qui le frappèrent si rudement, qu'il tomba comme mort. Le grand prêtre Onias ayant offert le sacrifice pour lui, Dieu lui rendit la santé, et lui fit dire par les mêmes Anges qui l'avoient châtié, d'annoncer partout la puissance de Dieu. Héliodore obéit à cet ordre, et rendit témoignage à la vérité.

II. HELIODORE, bel esprit, d'Emèse en Phénicie, composa dans sa jeunesse le roman des Amours de Théagène et de Chariclée, publié en grec et en latin, à Paris, 1619, in-8.º Cet ouvrage, par la manière dont les passions y sont traitées, la variété des épisodes et les agrémens · du style, a mérité de servir de modèle aux productions de ce genre. Héliodore avoit publié cet écrit lorsqu'il fut évêque de Trica en Thessalie; et il est faux qu'on l'ait déposé, parce qu'il n'avoit voulu ni le supprimer, ni le désavouer. Socrate, Photius, ni les autres auteurs, à l'exception du crédule Nicéphore, ne parlent point de cette prétendue déposition. Le roman d'Héliodore est en grec ; il a été traduit dans presque toutes les langues. et dans la nôtre par Amyot et par Montlyard. Ce prélat florisssoit sous Théodose le Grand. — Il ne faut pas le confondre avcc St. HELIODORE, évêque d'Altino en Italie. Celui-ci étoit ami de St. Jérôme, qui dit de lui, qu'il conserva dans l'épiscopat toute l'austérité du cloître. Il suivit ce saint

docteur dans son genre de vie, dans ses études et dans ses voyages, jusques dans le désert de Chalcide, d'où il revint en Dalmatie, son pays. Il fut éln évèque d'Altino, diocèse suffragant d'Aquilée, et y assista à un concile en 381.

III. HÉLIODORE DE LARISSE, mathématicien Grec, a laissé deux livres d'Optique. Erasme Bartolin les fit imprimer en grec et en latin; Paris, 1657, in-4.º

HÉLIOGABALE ON ELIOGA-BALE, empereur Romain, surnommé le Sardanapale de Rome, fils de Varius Marcellus et de Samias, naquit dans cette ville en 204. Il fut établi pontife du Soleil par les Phéniciens, et c'est de là que lui vint le nom d'Héliogabale. Après la mort de Macrin, Yan 218, il fut élevé à l'empire. Le sénat, quoique' mécontent de se voir soumis à un enfant de 14 ans, le reconnut empereur, et lui donna le titre d'Anguste. Mæsa son aïeule, et Samias sa mère, furent honorées da même titre. Héliogabale joignoit a l'humeur despotique d'un vieillard emporté, tous les caprices d'un jeune étourdi. Il voukit que son aïeule fût admise dans les assemblées du sénat; et qu'elle eût sa place auprès des consuls. Il établit sur le mont Quirinal un Sénat de femmes, où sa mère, monstre d'impudicité, bien digne d'un tel fils, donnoit des arrêts sur les habits et les modes. Le palais impérial ne fut plus qu'un lieu de prostitution, habité par tout ce qu'il y avoit de plus infame dans Rome, pour la naissance et pour les mœurs. Les cochers, les comédiens, com posoient la cour de ce scélérat imbecille qu'on appeloit empereur. Il tua de sa propre main Gannys, son précepteur, qui lui reprochoit ses débanches. Une des folies d'Héliogabale étoit de faire adorer le dieu Elagabal, qu'il avoit apporté de Phénicie. Ce Dieu n'étoit autre chose qu'une grosse pierre noire, ronde par le bas, pointue par le hant, en forme de cône, avec des figures bizarres. Héliogabale fit bâtir un temple à cette ridicule divinité, et il le para des déponilles de tous les autres temples. Il fit apporter de Carthage toutes les richesses du temple de la Lune, fit enlever la statue de cette déesse, et la placa dans le temple de son dien qu'il maria avec elle. Leurs noces furent célébrées à Rome, et dans toute l'Italie. Il se fit circoncire en l'honneut des nouveaux époux, et leur sacrifia des enfans de la première distinction. Ceux qui ne voulurent pas leur rendre hommage, périrent par les derniers supplices.... Voyez PAULA et III. FAUS-TINE. Héliogabale épousa cinq femmes, pendant les quatre années qu'il regna. Une de ces femmes fut une Vestale; et comme c'étoit un sacrilége parmi les Romains, il répondoit à ceux qui le lui reprochoient ; Rien ne convient mieux, que le mariage d'un Prêtre et d'une Vestale. Il lui prit bientôt une envie plus étrange : il déclara publiquement qu'il étoit femme. Il épousa, en cette qualité, un de ses officiers, ensuite un de ses esclaves. Une académie établie dans son palais, donnoit des décisions sur les rassinemens de la plus honteuse lubricité. On a dit de lui ce qu'on disoit de César avec moins de justice: qu'il, étoit l'homme de toutes les semmes, et la semme de tous les

hommes. « Son mari, dit Crevier, étoit un certain Hiéroclès. esclave Carien d'origine, et conducteur de chariots dans le cirque. Ce misérable acquit un pouvoir qui surpassoit celui de l'empereur même. Il vendoit toutes les graces : il promettoit aux ims, menacoit les autres, et tiroit de l'argent de tous en les trompant. J'ai parlé de vous à l'empereur, disoit-il aux avides courtisans : vous obtiendrez telle charge; ou au contraire, vous avez beaucoup à craindre. Souvent il n'étoit rien de tout cela; et néanmoins Hiéroclès ne laissoit pas de se faire bien payer. Il vendoit de la fumée, pour me servir de l'expression usitée alors parmi les Romains; il se faisoit un gros revenu de son crédit : artifice qui réussit, dit un historien, nonseulement auprès des mauvais princes, mais aussi auprès de ceux qui, ayant de bonnes intentions, négligent les affaires. Sa mère, qui étoit encore esclave à la naissance de sa faveur. fut amenée à Rome en pompe, avec un cortége de soldats, et mise au rang des dames dont les maris avoient été consuls. Héliogabale étoit tellement soumis à Hiéroclès, qu'il se laissoit battre par lui, et frapper au visage, jusqu'à en porter les marques. et il tiroit vanité de ces mauvais traitemens, comme de témoignages d'un amour passionné. Il voulut en récompenser l'auteur en le faisant César; et son attachement pour cette infamie fut une des principales causes de sa ruine. Hiéroclès craignoit pourtant un rival. Aurélius Zoticus, natif de Smyrne, fils d'un cuisinier, plut à Héliogabale. Mais son crédit fut de peu de durée. Hiéroclès le lui fit perdre par une voie que la pudéur ne permet point de rapporter. Zoticus fut chassé de Rome et de l'Italie, ct sa disgrace lui fut avantageuse: elle lui sauva la vie, au lieu que Hiéroclès périt dans la révolution qui mit sur le trône Alexandre Sévère.... » Si Héliogabale égala en impudicité les empereurs les plus débordés, il les surpassa tous en profusion. C'est le premier Romain qui ait porté un habit tout de soie. Pour satisfaire à ses dépenses excessives, il accabla le peuple d'impôts: il le regardoit comme les enfans regardent un petit oiseau qui leur sert de jouet. Il se plaisoit à inviter à souper des gens de la lie du peuple; il les faisoit asseoir sur de grands soufflets enflés de vent, qui, se vidant toutà-coup, les renversoient par terre, pour être la pâture des ours et des bêtes féroces. Ces scènes sanglantes le divertissoient Quelquefois il invitoit à manger 8 vicillards, 8 chauves, 8 borgnes, 8 botteux. Ce monstre avoit lassé tout le monde par ses caprices et par ses cruantés; ses soldats se soulevèrent : il voulut les appaiser; mais ne pouvant en venir à bout, il fut se cacher dans les latrines du camp. On le dé couvrit avec sa mère Sæmias, qui le tenoit embrassé, et on leur trancha la tête le 11 mars 222. Héliogabale avoit 18 ans, dont il en avoit régné 3, 9 mois et 4 jours. Il étoit d'une très-belle figure, et c'étoit tout son mérite, si c'en est un. En 1802, on a publié à Paris un onvrage sous ce titre : HELIOGABALE, on Esquisse Morale de la dissolution romaine sous cet empereur, 2 vol. in - 8.º Il est facheux que des images trop obscenes et des portraits d'une hideuse prostitution,

rendent dangereuse la lecture de cet écrit, qui auroit pu être utile à l'instruction de la jeunesse, et qui annonce du talent, soit par le style, soit par la disposition des faits.

HÉLISENNE, DE CRENNE, demoiselle de Picardie, dédia à François premier les quatre premiers livres de l'Enéide de Virgile qu'elle avoit traduits. On a imprimé d'elle les Angoisses douloureuses qui procèdent d'amour, ses Épitres et invectives, Paris, 1560, in-16.

HELIUS, affranchi de l'empereur Claude, acquit un trèsgrand pouvoir sur l'esprit de Néron, son successeur. Ce prince, dans un voyage d'une année qu'il fit en Grèce, l'an de J. C. 67, le laissa à Rome comme régent de l'empire, avec autorité absolue sur toutes sortes de personnes, et la puissance de faire mourir les sénateurs, même sans lui en écrire. Hélius exerca les dernières violences, secondé de Polyclète, autre affranchi, aussi digne que lui de servir Néron. Mais comme leurs cruautés tyranniques sembloient préparer un soulèvement, il écrivit à l'empereur pour le presser de passer en Italie, et alla lui-même en Grèce pour hâter son retour. Hélius fut puni depuis par Galba.

HELLANICUS, de Mithylène, célèbre historien Grec, né 10 ans avant Hérodote, l'an 494 avant J. C., avoit écrit l'Histoire des anciens Rois du monde et des premiers Fondateurs des Villes. Elle n'est point parvenue jusqu'à nous.

HELLE, (Mythol.) fille d'Athamus roi de Thèbes, et de Nephelé, fuyant, avec son frère Phryxus, la fureur et les embûches de sa marâtre, voulut travérser le détroit qui est entre la Propontide et la mer Egée, sur le dos d'un bélier à toison d'or, que son père lui avoit donné. Mais elle fut si effrayée quand elle se vit au milieu des flots, qu'elle s'y noya, et donna son nom à ce détroit qui fut appelé mer d'Hellé ou Hellespont. Les poëtes ont placé le bélier au rang des signes du zodiaque.

HELLEBIC, (Agnès) vivoit à Paris sous Philippe-Auguste. Un désespoir d'amour la fit précipiter dans un puits, qui prit le nom de Puits d'amour et qui est situé sur la petite place qui termine les rues de la Truanderie et de Mondétour.

HELLOT, (Jean) mort à. Paris le 15 février 1766, à 80 ans, se distingua dans la chimie. Il étoit de l'académie des Sciences de Paris, et de la société Royale de Londres. Il a retouché et enrichi de ses remarques la traduction, faite par ordre du minis. tère, du Traite de la Fonte des Mines et des Fonderies, écrit en allemand par Schlutter; elle a été imprimée à Paris en 1750 et 175... en 2 vol. in-4.º On a encore de lui : I. L'Art de la Teinture des laines et étosses de laine, 1750, in-12. II. Des Dissentations recueillies dans les Mémoires de l'académie des Sciences. III. Quelques autres ouvrages, faits avec soin, ainsi que les précédens. Hellot avoit d'abord été destiné à l'état ecclésiastique; mais un livre de chimie, qu'il trouva par hasard , le décida entièrement pour cette étude. Son humeur gaie, et son caractère obligeant lui firent des amis tendres et sincères. Il travailla avec succès,

depuis 1718 jusqu'en 1732, à la rédaction de la Gazette de France.

HELMBREKER, (Théodore) peintre, fils d'un musicien, naquit à Harlem en 1624, et mourut dans la même ville en 1694. Dans le voyage qu'il fit à Rome pour se perfectionner, les Médicis le reçurent dans leur palais. Ses mœurs, sa religion, et sa charité compatissante, relevoient beaucoup ses talens. Ce maître excelloit à peindre en petit des sujets de caprice.

HELMHARD, Voyez Ho-

HELMINGE, Voy. I. Rose-Monde.

L HELMONT, ( Jean-Baptiste Van- ) gentilhomme de Bruxelles , naquit en 1577. Il porta si loin ses connoissances dans la physique, la médecine et l'histoire naturelle, qu'il fut soupçonné de les tirer de la magie. L'inquisition, adoptant cette idée ridicule, le fit renfermer dans ses prisons. Van-Helmont ayant eu le bonheur d'en sortir, alla chercher la liberté en Hollande, et y mourut en 1644, à 67 ans. Van - Helmont n'étoit guère au-dessus d'un empyrique. Son Remède universel étoit une chimère, qui ne put l'arracher à la mort. Il opera pourtant des cures extraordinaires, en employant dans les maladies chroniques des remèdes violens, qui lui réussirent avec les hommes d'une constitution forte. Il avoit d'ailleurs la vanité d'un noble Allemand : croyant avoir dérogé en cultivant la médecine, il quitta sa patrie, et n'y reparut que dix ans après. Ses Ouvrages ont été recueillis in-folio, Leyde,

r667, et Francfort, 1707. Les productions de ce chimiste sont, pour la plupart, posthumes, et l'on n'estime guères celle-ci; mais on fait beaucoup de cas de celles qu'il publia lui-même. Ses écrits roulent tous sur la physique ou sur la médecine. Les principaux sont: I. De Magnetica corporum curatione. II. Febrium doctrina inaudita. III. Hortus Medicina. IV. Paradoxa de Aquis Spadanis, etc. On trouve dans ces divers écrits plusieurs idées bizarres et extravagantes.

II. HELMONT, (François-Mercure Van-) fils du précédent, né en 1618, fut moins célèbre que son pere, quoi qu'en dise son épitaphe, parce que n'ayant qu'effleuré toutes les sciences, il ne put se faire un nom dans aucune. Né avec un caractère bouillant, il s'enrôla dans sa jeunesse avec une troupe de Bohémiens, avec lesquels il avoit parcouru diverses provinces; mais lorsque l'age l'ent mûri, il eut une conduite plus régulière. On le soupçonna d'avoir trouvé la Pierre Philosophale; ce soupçon vint de ce qu'avec peu de revenus, il faisoit beaucoup de dépense. Il a laissé des livres sur des matières théologiques : I. Alphabeti verè naturalis Hebraici delineatio. H. Cogitationes super quatuor priora capita Geneseos, Amsterdam, 1697, in-8.º III. Be attributis Divinis. IV. De Inferno , etc. On voit par ces ouvrages que c'étoit un esprit singulier et paradoxal. Il croyoit à la mé-. tempsycose. Il mourut à Cologne en 1699, à 81 ans. Le célèbre Leibnitz lui fit cette épitaphe honorable:

Nil patre inferior , jacen hic Helmon-

Qui junxie varias mentis et arels opts:

Per quem Pythagoras et Cabbala sacra revixit,

Elausque, parat.qui sud cuncta sibi.

Leibnitz en parle ailleurs d'une manière avantageuse; il dit qu'il étoit plein de charité, et qu'à quelques chimères près, sa conversation étoit très—instructive.—Il y a en un baron de Van-Helmont, qui étoit un vrai illuminé. Celui—ci finit par se faire Quaker.

HELOISE, abbesse du Paraelet, célèbre par son esprit et par ses amours avec ABAILARD, (Voyez ce mot) se fit religieuse au prieuré d'Argenteuil, après la funeste aventure de son amant, et devint supérieure de ce monastère. Sa vocation n'ayant été qu'un dépit amoureux, elle ne mena pas d'abord une vie fort régulière. Elle s'appliquoit plus à l'étude qu'au gouvernement de ses religieuses, qui vivoient dans le plus grand relâchement. La foiblesse qu'elle conservoit toujours pour Abailard, sembloit les autoriser, dit le P. Longuesal, dans le désordre qu'on leur' reprochoit. Les scandales qu'elles donnèrent, les firent chasser d'Argenteuil en 1129, pour y mettre des moines à leur place. Ce fut alors qu'Abailard offrit à Héloïse l'oratoire du Paraclet, qu'il avoit fait bâtir près de Troyes. Elle s'y retira avec quelques-unes de ses religieuses, et elle y établit un nouveau monastère, qui fut bientôt doté par les seigneurs des environs. Héloïse y vécut plus régulièrement. Si nous en croyons Abailard, les Evéques l'aimoient comme leur fille. les Abbés comme leur sæur, et les laiques comme leur Mère. Elle

ecrivit à Abailard pour lui demander une règle proportionnée à la foiblesse de son sexe. Elle lui marquoit que celle de St. Benoît n'ayant été faite que pour les hommes, renfermoit plusieurs choses, telles que le maigre et la privation du linge, trop dures pour des filles. La règle des chanoines, qui portoient du linge, et qui mangeoient de la chair, lui paroissoit plus convenable. Abailard composa donc pour le Paraclet une règle tirée de divers statuts monastiques qui lui avoient paru les plus sages. Pour faire le portrait d'une parfaite religieuse, il avoit, disoit-il, « imité ZEUxis, qui, en peignant sa Vénus, avoit emprunté les traits des plus belles femmes de la Grèce. » Abailard qui, dans l'état où l'avoient mis ses ennemis, croyoit n'avoir plus rien à craindre de la médisance, s'appliqua à faire observer cette règle à *Héloise* et à ses religieuses. Mais il se trompa. La malignité prétendit que la direction de ce monastère lui servoit de voile pour cacher son ancienne passion. Ces discours l'obligèrent, ainsi qu'*Héloïse*, à s'observer davantage. Cependant il eut le crédit de faire approuver le nouvel établissement du Paraclet. par Innocent II. Héloïse survécut plus de vingt ans à Abailard. Elle ne mourut qu'en 1163. Elle fut inhumée à côté de son amant, et dans le même tombeau. La vie de l'un et de l'autre avoit été remplie d'événemens extraordinaires; on voulut que le merveilleux fût de la partie jusqu'au bout : on supposa qu'Abailard ouvrit les bras dans la tombe pour recevoir Héloïse. Il reste encore au Paraclet une habitation antique qu'on dit avoir été occupée par Abailard, lorsqu'il donnoit ses leçons

de théologie. En 1791, le tombeau d'Abailard fut enlevé du Paraclet et envoyé à Nogent. Il a été depuis transporté à Paris, au Muséum des Monumens François. Les auteurs du temps parlent avantagensement de l'esprit d'Héloise; il étoit supérieur à sa beauté. Elle savoit le latin, le grec, l'hébreu; elle possédoit les auteurs anciens, la philosophie, et beaucoup plus de théologie qu'il ne lui étoit permis d'en savoir. Nous avons trois de ses Lettres, toutes de feu, pleines d'ame et d'imagination, parmi celles d'Abailard. On y voit un mélange bien singolier du langage et des sentimens de la tendresse, avec le langage et les sentimens de la vertu. Qu'elle consulte Abailard en maître ou en directeur, dit le P. Fontenai, c'est toujours son époux, et un époux passionnément aimé qu'elle entretient. Les Epitres de ces deux amans, publiées en 1616, in-40, par d'Amboise, l'ont été de nouveau à Londres, in-8°, et à Paris, en latin et en françois, par dom Gervaise, ancien abbé de la Trappe, en 2 vol. in-12. Elles ont été imitées par Pope, et par différens poëtes François, qui se sont disputé à l'envi la gloire de leur donner en notre langue les charmes qu'elles ont en latin. Colardeau y a réussi.

HELSSAM, (Richard) professeur de médecine et de plysique dans l'université de Dublin, est auteur d'un Cours de physique expérimentale, imprimé après sa mort. Cet ouvrage est estimé en Angleterre.

L HELVÉTIUS, (Adrien) médecin Hollandois, vint à Paris sans aucun dessein de s'y fixer, et seulement pour voir les curio-

sités de cette ville immense, ou plutôt pour débiter des poudres de la composition de son père. Ce remède n'ayant pas eu beaucoup de débit, un droguiste lui fit présent de cinq ou six livres de la racine du Brésil, qu'il lui donna comme un spécifique contre la dyssenterie. Le jeune Helvetius court à l'hôpital pour en faire l'essai, et bientôt après avoiréprouvé l'efficacité de son re-, miède, il le fit afficher. Tous les malades attaqués de la dyssenterie s'adressoient à lui, et il les guérissoft tous. Louis XIV lui ordonna de rendre public le remède qui produisoit des effets si merveilleux : il déclara que c'étoit l'Ipecacuanha, et reçut mille louis d'or de gratification. Son mérite étant reconnu de plus en plus, il devint inspecteur géieral des hôpitaux de Flandre, et médecin du duc d'Orléans, régent du royaume. Il mourut le 20 février 1727, à soixante-cinq ans , laissant quelques ouvrages. Le plus estimé est son Traile des Maladies les plus fréquentes, et des Remèdes spécifiques pour les guérir, 1724, 2 vol. in-80, dont il s'est fait plusieurs éditions. La théorie de cet ouvrage n'est pas toujours bonne; mais on y voit un esprit net et méthodique, et on y trouve d'excellentes recettes.

II. HELVÉTIUS, (Jean-Claude Adrien) conseiller d'état, premier médecin de la reine, inspecteur général des hôpitaux militaires, membre des académies des Sciences de France, d'Angleterre, de Prusse, de Florence et de Bologne, naquit en 1685. Il fut recherché, comme son père, par la cour et par la ville. Il guérit Louis XV d'une

maladie dangereuse, dont ce prince fut attaqué à l'age de sept ans. Il mérita l'estime et la confiance de la reine son épouse, et fut à Versailles l'ami de toutes les maisons dont il étoit le médecin. Il mourut en 1755, à 70 ans. Ce médecin était aussi respectable par sa probité, que par son savoir. La donceur de ses mœnrs et la tranquillité de son ame, étoient peintes sur son visage. Il répandoit avec un plaisir égal, ses lumières et ses revenus. Il recevoit chez lui un grand nombre de pauvres, et alloit voir assidument ceux que leurs infirmités retenoient chez eux. Il légua en mourant, à la faculté de médecine de Paris, tous les livres de sa bibliothèque, que cette compagnie n'avoit pas dans la sienne. Nous avons de lui : I. Idée générale de l'Œconomie . enimale, in-8°, à Paris, 1722. Cet ouvrage estimable est enrichi d'observations très-étendues sur le traitement de la petite vérole. II. Principia Physico-Medica, in tyronum Medicina gratiam conscripta, en 2 vol. in-80: livre composé pour les élèves de la médecine, et qui ne seroit pas inutile aux maîtres.

HI. HELVÉTIUS, (Claude-Adrien) né à Paris en 1715, étoit fils du précédent, II fit ses études au collège de Louis le Grand, sous le fameux P. Porée, qui, trouvant dans les compositions de son jeune élève plus d'indées et d'images que dans celles de ses autres disciples, lui donna une éducation particulière. Lié de bonne heure avec les philosophes les plus célèbres de la France, et sur-tout avec Voltaire, qui lui inspira ses dangereux principes, il voulut mar-

cher sur leurs traces. Il donna, en 1758, son livre de l'Esprit, qui fut proscrit par le parlement de Paris, comme bornant les facultés de l'homme à la sensibilité physique, et comme encourageant au vice, en donnant des motifs trop peu nobles à la vertu-L'auteur, depuis les désagrémens qu'il essinya à l'occasion de cet onvrage, fit un voyage en Angleterre en 1764, et un autre en Prusse en 1765. Fréderic voulut le loger dans son palais, et l'avoir toujours à sa table. Revenu en France, il passa la plus grande partie de l'année à sa terre de Voré. Bon mari, bon père, con∹ tent de sa femme et de ses enfans, il y goûtoit tous les plaisirs de la vie domestique. Il s'y livroit sur-tout à son inclination dominante, à la bienfaisance. Il cherchoit par-tout le mérite pour l'aimer et le secourir : il faisoit une pension de deux mille livres à Marivaux, et une de trois mille livres à Saurin de l'académie Françoise. Il étoit dans ses terres trop jaloux de la chasse et de quelques autres droits féodaux; mais si ses vassanx ou ses fermiers essuyoient quelque perte, il leur faisoit des remises, et souvent leur donnoit de l'argent. Ce philosophe doux et humain prolongea son séjour à la campagne pendant les dernières années de sa vie. « Le spectacle d'une misère qu'il ne pouvoit soulager, dit l'auteur de son Eloge, kui rendoit triste le séjour de Paris. Il faisoit cependant de grands biens. Tous les jours on introduisoit chez lui, avec beaucoup de mystère, quelques nouveaux objets de sa générosité. Souvent, en leur présence, il disoit à son valet de chambre: Chevalier, je vous désens de pary

ler de ce que vous voyez, même après ma mort. Il lui arrivoit quelquefois d'étendre ses libéralités sur d'assez manyais sujets. et on lui en faisoit des reproches. Si j'étois Roi, disoit-il, je les corrigerois; mais je ne suis que riche, et ils sont pauvres: je dois les secourir. Sa bonne constitution et une santé assez rarement altérée, sembloient lui promettre une longue vie. Cependant, de jour en jour, il sentoit qu'il-perdoit de ses forces. Une attaque de goutte qui se portoit à la tête et à la poitrine, lui ôta d'abord la connoissance, et bientôt la vie. Le 26 décembre 1771, il fut enlevé à sa famille, à ses amis, aux infortunés et à la philosophie. Peu d'hommes ont été traités par la nature aussi bien que M. Helvétius. Il en avoit reçu la beauté, la santé et le génie. Dans sa jeunesse, il étoit très-bien fait. Ses traits étoient nobles et réguliers. Ses yeux exprimoient ce qui dominoit dans son caractère. c'est-à-dire la douceur et la bienveillance. Il avoit l'ame courageuse, et naturellement révoltée contre l'injustice et l'oppression. Personne n'a dû être plus convaincu que lui, que, pour réussir, il ne faut que vouloir fortement. Il avoit été bon danseur, habile à l'escrime, tireur adroit, financier éclairé, bon poëte, grand philosophe, dès qu'il avoit voulu l'être. Il avoit aimé beaucoup les femmes; mais sans passion, et entraîné par les sens. Il n'avoit pas dans l'amitié de préférence exclusive; il y partoit plus de procédés que de tendresse. Ses amis, dans leurs peines, le trouvoient sensible, parce qu'il étoit bon : dans le cours ordinaire de sa vie, ils lui étoient peu nécessaires. Sa conversation HEL

étoit souvent celle d'un homme rempli de ses idées, et il les portoit quelquefois dans le monde. Il aimoit assez la dispute; il avancoit des paradoxes pour les voir combattre. Il aimoit à faire penser ceux qu'il en croyoit capables; il disoit qu'il alloit avec eux à la chasse des idées. Il avoit les plus grands égards pour l'amour propre des autres; et il se paroit si peu de sa supériorité, que plusieurs hommes d'esprit qui le voyoient beaucoup, ont été long-temps sans le deviner. Il craignoit le commerce des Grands; il avoit d'abord avec eux l'air de l'embarras et de l'ennui. Il a aimé la gloire avec passion, et c'est la seule passion qu'il ait éprouvée. » Ses Ouvrages sont : I. De l'Esprit, 1758, in-4.0 et 3 volumes in-12. On dispute encore aujourd'hui sur le mérite littéraire de ce livre. Voltaire le trouvoit rempli de vérités triviales débitées avec emphase, dénué de méthode, et gaté par des contes indignes d'une production philosophique. Cette critique n'a pas été adoptée par tous les philosophes. L'Ouvrage d'Helvétius leur paroît écrit avec beaucoup de netteté, avec de la pureté et souvent de l'élégance, conçu et rédigé avec une méthode supérieure. Cependant ils sont forcés d'avouer qu'il manque de rapidité dans la marche, et d'éloquence dans le style; qu'il pèche souvent par des figures recherchées, par une fausse chaleur et de froids ornemens. Il y a peu de livres, où l'art de développer un vaste système d'idées abstraites ait été porté plus loin. Mais ce système est dangereux en métaphysique, et pernicieux en morale. En voulant pronver que l'esprit de l'homme se rap-

proche de celui des animaux, et que les hommes, dans les devoirs les plus sacrés et dans les sentimens les plus tendres, ne sont dirigés que par leur intérêt, il avilit la vertu et ébranle les fondemens sur lesquels reposent la religion, les mœurs, l'amour paternel et l'amitié. Son affectation à rappeler des coutumes scandaleuses, des usages vicieux dont il prétend expliquer les prin-cipes, peut encore être trèsdangereuse, puisqu'elle tend à prouver que les idées de vice et de vertu dépendent du climat. L'auteur, qui paroît pénétré du desir du bonheur des hommes. auroit dù rechercher, avec plus de soin, les véritables moyens de le leur procurer. II. Le Bonheur , poëme en six chants, in-12, 1772, avec des fragmens de quelques Epîtres. La poésie d'Helvetius est plus emphatique que sa prose, et bien moins claire, bien moins coulante. Son poëme du *Bonheur* offre quelques beaux vers; mais to fond de l'ouvrage est une déclamation, écrite d'un style quelquefois brillant, et plus souvent dur et forcé. L'esprit sytématique, qui dominoit l'auteur, ne l'a pas abandonné, même en rimant. Au lieu de placer le bonheur entre la vertu et l'amitié, il le fait consister exclusivement dans la culture des lettres et des arts. On a publié ce Poëme avec un Eloge de l'auteur, dont nous avons profité dans cet article. III. De l'Homme, 2 vol. in-80; ouvrage non moins hardi que le livre de l'Esprit. L'auteur veut peindre l'homme tel que la nature et la société l'ont fait dans tous les temps et dans tous les lieux. S'il ne saisit pas toujours bien son objet, on voit au moins qu'il l'a bien étudié. Le

paradoxe, que les hommes naissent avec les mêmes talens, et qu'ils doivent tout leur esprit à l'éducation, y est présenté sous toutes les faces possibles. Les conséquences qu'on peut tirer de ce livre, seroient encore plus funestes que celles qui résultent du livre de l'Esprit, parce que l'auteur écrit d'une manière plus naturelle, et s'y explique avec encore moins de ménagement. Il y paroît d'ailleurs une aigreur et un emportement contre les ennemis de la philosophie, qui s'accordent peu avec la douceur qui caractérisoit Helvétius. Cot écrivain étoit maître d'hôtel de la reine, et il avoit été fermier général, place qu'il quitta pour cultiver, sans distraction, les lettres et la philosophie. On a recueilli ses Œnvres en 5 vol. in-8.º Dans cette édition le livre de l'Esprit a été corrigé sur un exemplaire non cartonné, et tel que l'auteur l'avoit composé. En 1792, la municipalité de Paris donna le nom d'Helvétius à la rue Sainte-Anne.

HELVICUS, (Christophe) né en 1581, mournt à la fleur de son age. Il n'avoit que 35 ans lorsqu'il fut enlevé aux lettres, le 10 septembre 1616. Il remplit, avec honneur, une chaire de langues orientales dans l'académie de Giessen, et laissa quelques ouvrages. Les plus connus sont: I. Theatre historique et chronologique, in-folio, Francfort, 1666. C'est un recueil de Tables de chronologie assez exactes, quoique non exemptes de fautes, et déligurées par un attachement peu réfléchi aux réveries d'Anniu's de Viterbe et du faux Bérose. II. Synopsis Historiæ universalis ad annum 1612, in-4°, 1637.

HELVIDIUS, fameux Arien, disciple d'Auxence, proscrivoit la virginité de Marie, et soutenoit, qu'après la naissance de J. C., la Ste. Vierge avoit en des enfans de St. Joseph. C'étoit un enthousiaste. Il vivoit dans le 4° siècle. St. Jérôme l'a réfuté.

HELYOT, (Pierre) religieux Picpus, né à Paris en 1660, d'une bonne famille originaire d'Angleterre, fit deux voyages à Rome, et parcourut toute l'Italie. Ce fut là qu'il recueillit les principaux memoires pour son Histoire des Ordres Monastiques, Religieux et Militaires, et des Congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe, qui ont été établies jusqu'à présent ; contenant leur origine, fondation, progrès, événemens considérables, leur décadence, suppression ou réforme, les Vies de leurs Fondateurs ou Réformateurs, avec des figures assez fidelles de leurs habillemens, en 8 volumes in-4.º Cet ouvrage, fruit d'un travail de 25 ans, est plein de savantes recherches, et plus exact, quoiqu'il ne le soit pas toujours, que ceux des écrivains qui l'avoient précédé. Son style, sans être élégant, a du naturel et de la netteté. On imprimoit le 5° vol. de cette Histoire, lorsque l'auteur mourut à Picpus, près Paris, le 5 janvier 1716, à 56 ans, après avoir occupé différents emplois dans son ordre. Il a paru une espèce d'Abrégé de son ouvrage, Amsterdam, 1721, 4 volumes in-8°, pour les Religieux, et autant pour les Militaires. Cet Abrégé est fort inexact, et n'est recherché que pour les figures. Le P. Helyot étoit aussi pieux que savant. On a de lui quelques livres de dévotion, dont le plus

connu est Le Chrétien mourant, in-12..... Voy. ELIOT et ELVOT.

HÉMELAR, (Jean) chanoine d'Anvers, publia divers ouvrages dans le siècle dernier, dont les principaux sont: I. Expositio numismatum Imperatorum Romanorum à Julio Cæsare ad Heraclium, è Musæo Arschotano; Amsterdam, 1638, in-4.º Colivre n'est pas commun. II. Poèmata multa sparsim edita: recueil de Peësies éparses çà et là, etc. Hémelar vivoit encore en 1639.

HÉMERÉ, (Claude) bibliothécaire de Sorbonne, laissa divers écrits. Les plus connus ont pour titre: I. De Academid Parisiensi, qualis primo fuit in Insula et Episcoporum scholis, 1637, in-4.º II. De Scholis publicis, 1633, in-8.º III. Augusta Veromanduorum; Paris, 1643, in-4.º Il mourut à Saint-Quentin, dont il étoit chanoine, vers le milieu du 17° siècle.

HÉMITHÉE, Marseilloise, mariée à Marsidius, citoyen de la meme ville, eut le malheur d'inspirer la plus violente passion à un'jeune homme qui l'avoit vue dans une fête publique; il saisit le moment favorable où cette fenime se trouvoit seule, et voulut satisfaire ses desirs criminels. Hémithée s'élança sur l'épée qu'il portoit, et expira en disant qu'elle aimoit mieux s'arracher à la vie que de manquer à la foi conjugale. Marsidius, arrivé sur ces entrefaites, et informé de cette horrible catastrophe, courut se percer de la même épée sur le corps sanglant de son épouse.

HEMMERLINUS, (Felix Malleolus) chanoine et chantre de Zurich en 1428, perdit ses bénéfices, et fut mis en prison pour des satires contre sa patrie et le clergé séculier et régulier. Ses Opuscules, en deux parties, sont très-rares; l'une et l'autre in-fol., sans indication de lieu et d'année, en caractères gothiques. La 1re est plus rare que la 2.e Dans celle-la, on trouve: Dialogus de nobilitate et rusticitate, etc. Dans l'autre : Tractatus contra validos mendicantes, Beghardos et Beghinos, Monachos, etc. Ceux qui aiment les facéties, sans se soucier de la finesse de la plaisanterie, recherchent ces opuscules.

## HEMMINGA, Voy. vii. Sixte.

HEMMINGIUS, (Nicolas) naquit en 1513, dans l'isle de Laland, d'un forgeron. Après avoir étudié sous Mélanchthon, dont il acquit l'esprit et l'amitié, il fut fait ministre, pais profes--seur d'hébreu et de théologie à Copenhague, et ensuite chanoine de Roschild. Il essuya quelques disgraces de la part des Luthériens, qui le soupçonnoient de pencher au Calvinisme, et devint aveugle quelques années avant sa mort, arrivée en 1600. On a de lui plusieurs ouvrages peu estimés, excepté ses Opuscules Théologiques, dont on fait cas chez les Calvinistes, et qui furent imprimés à Genève en 1564, in-fol.

HEMON, prince Thébain, aima tellement Antigone, fille d'Edipe et de Jocaste, qu'il se tua lui-même sur le tombeau de cette princesse.

I. HEMSTERHUIS, (Tibère) excellent critique, né à Groningue en 1685, professa la philosophie et les mathématiques, à Amsterdam, ensuite le grec et Phistoire à Francker, puis à Leyde où il mourut le 7 avril 1766. I)avid Runhken son disciple, bibliothécaire de l'académie de Leyde, prononça en latin son Eloge qui a été imprimé à Harderwick, 1785, in - 8.º Hemsterhuis a publié diverses éditions estimées des auteurs grecs. Il a donné la meilleure de l'Onomasticon de Julius Pollux, Amsterdam, 1706, 2 vol. in-fol., et celle des œuvres de Lucien, Amsterdam, 1743, 3 vol. in-4°, k laquelle il faut réunir l'Index imprimé en 1746.

II. HEMSTERHUIS, (Francois ) petit - fils du précédent . premier commis de la secrétairerie du conseil d'état des Provinces - Unies des Pays - Bas . mort en 1790, étoit fils d'un médecin de Groningue. Il se consacra comme son ayeul aux sciences, et particulièrement à la métaphysique. On a traduit en françois ses Œures Philosophiques , Paris , 1793 , deux vol. in-8°. On y voit, qu'avec un esprit réfléchi, il avoit une imagination qui s'exaltoit facilement, et une dialectique quelquefois plus subtile que solide. Cependant, il combat les Materialistes et les Athées avec avantage; et il paroît très-attaché au Christianisme. Son style a souvent une teinture poétique, et n'en est pas toujours plus clair. On distingua parmi eux une Lettre sur les desirs, une autro sur l'homme et ses rapports, 1772, in-8.º Aristée, ou de la Divinité , Paris, 1779 , in-12.

HÉMUS, (Mythol.) roi de Thrace, fils de Borée et d'Orythie, avoit épousé Rhodope, fille du fleuve Strymon. Ils étoient l'un et

l'autre si orgueilleux de leur origine, qu'ils voulurent se faire rendre les honneurs divins, Hémus sous le nom de Jupiter, et Rhodope sous celui de Junon. Alors le père des Dieux, indigné de leur insolence, les changes en montagnes de leur nom. Hémus est la plus haute montagne de Thrace, il la divise, presque toute entière, en deux parties, d'orient en occident, et se prolonge jusqu'au Pont-Euxin ou Mer noire. Le Rhodope est aussi une montagne de Thrace, la plus haute après l'Hémus: elle s'étend vers l'occident jusqu'en Pannonie.

HENAO, (Gabriel de) Jésuite, docteur de Salamanque. enseigna en Espagne avec réputation, et mourut en 1704, à 93 ans. Ses ouvrages sont en 11 vol. in-fol., en latin. Les deux premiers traitent du Ciel empirée; le 3e de l'Eucharistie; les trois suivans du Sacrifice de la Messe; les 7, 8 et 9es, de la Science moyenne; et les deux derniers, des antiquités de la Biscaie, sous ce titre : Biscaïa illustrata. Celui-ci est le plus consulté. On a encore quelques autres petits ouvrages de ce Jésuite, qui étoit plutôt compilateur passable que bon écrivain.

I. HENAULT, ou HESNAULT, (Jean) fils d'un boulanger de Paris, voyagea dans les Pays-Bas, en Hollande, en Angleterre. De retour dans sa patrie, il se fit connoître du surintendant Foucquet, par ses Poésies. Son protecteur ayant été disgracié, et Colbert mis à sa place, le poëte lança contre celui-ci le Sonnet suivant;

Ministre avare et lâche, esclave malheureux,

### HEN

Qui gémis sous le poids des affaires publiques,

Victime dévouée aux chagrins politiques,

Fantôme révéré sous un titre onéteux:

Vois combien des grandeurs le combie est dangereux;

Contemple de Foucquet les funettes feliques;

Et tandis qu'à sa perte en secret m t'appliques,

Crains qu'on ne te prépare un destin plus affreux.

Sa chûte quelque jour te peut éue commune.

Crains ton poste, ton rang, la cout

et la fortune.

Nul ne tombe innocent d'on l'on te
volt monté.

Cesse donc d'animer con prince à son

supplice;
Et près d'avoir besoin de toute se
bonté.

Ne le fais pas user de toute sa jus-

On sait ce que ce grand ministre dit à cette occasion. Voyez son article. Henault, ayant reconnu sa faute, chercha à supprimer tons les exemplaires de son Son-'net; mais la satire se répandoit trop facilement alors, comme aujourd'hui, pour qu'il pût en venir à bout. Henault est nonseulement connu comme poëte, il l'est encore comme Epicurien. Il le fut; et en fit parade. On no croit pas pourtant qu'il ait fait un voyage exprès en Hollande pour voir Spinosa, et encore moins que celui-ci l'ait méprisé: les sectaires en tout genre, aiment trop les prosélytes. Henault, sans être Athée comme on l'a dit, étoit un homme de plaisir, qui cherchoit à calmer les remords de sa conscience par les égaremens de . de l'esprit. Il passoit de l'irréligion à la dévotion; mais cette dévotion, née subitement, se dissipoit de même. Il mourut dans des dispositions très-chrétiennes, ù Paris, en 1682. Il laissa une fille. Ses Poésies, recueillies en 1670, in-12, renferment: I. Plusicurs Sonnets, parmi lesquels on distingue celui de l'Avorton, composé à l'occasion de l'aventure arrivée à Mile de Guerchi, fille d'honneur de Marie d'Autriche. Il sit beaucoup de bruit dans son temps, quoiqu'il ne soit ni regulier ni correct, et quoiqu'il n'ait d'autre mérité, que telui de renfermer deux ou trois antithèses assez bonnes. Le voici:

Toi qui meurs avant que de haître s Assemblage confus de l'être et du néant 1

Trisse Avorron, informe enfant, Rebut du néant et de l'êrre!

Toi que l'amour fit par un crime, Et que l'amour défait par un crime à son tour;

Faneste ouvrage de l'amour, De l'honneur funeste victime!

Donne fin au rémords par qui tu r'es vengé :

Et du fond du néant où je t'al replongé;

Pentretiens point l'horreur dont ma

Denx Tyrans opposés ont decide ton

sort; L'amour ; malgré l'honheur ; l'á fáit

donner la viè;

L'honneur, malgré l'amour, të fait donner la morts

Il. Des Lettres en vers et en prose Les vers ne sont pas toujours faciles, et la prose manque souvent de légereté. III. Une Imitation en vers des actes 2<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> de la Tronde de Sénèque:
Tome VI.

il avoit quelque talent pour ce genre de travail. IV. On a encore de lui, la Traduction en vers du commencement du poëme de Lucrèce, qu'on trouve dans le Fureteriana, et ailleurs. Il avoit poussé cet ouvrage plus loin; mais son confesseur le lui fit brûler : action qui assura peutêtre le salut de Henault, mais qui le priva du plus beau rayon de sa gloire, sur-tout si la suito répondoit au commencement. Ce poëte avoit du goût : ce fut dui qui donna les premières leçons de versification à Mad. des Houlières, qui fut plus loin que son maître, et à laquelle celui-ci adressa ces vers:

On ne peut craindre trop d'être trop estimée,

Rien ne nous asservit comme la renommée.

On perd bien du repos pour faire un peu de bruit,

Et ce bruit ne vaut pas la peine qui le suit :

Pour moi, je ne suis point la dupe de la gloire,

Et vous cède ma place au temple de mémoires

« Hénault ; dit la Monnoie ; étoit l'un des hommes de son temps qui tournoit le mieux un vers. Desprénux; si délicat làdessus, ne le nioit pas; et quand on lui demandoit pourquoi, dans le troisième chant de son Lutrin, et dans sa neuvième Satire, il en avoit parlé avec mépris; il répondit qu'au lieu de Hénault, il avoit d'abord mis Boursault, ensuite Peru rault, mais que s'étant réconcilié avec ces derniers, il leur avoit substitué Hénault qui, étant mort dès 1682, étoit hors d'état de former aucune plainte. »

II. HENAUT ou HESNAULT. (Charles-Jean-François) de l'académie Françoise, de celle des Inscriptions, président honoraire aux enquêtes, et surintendant des finances de la maison de la reine, né à Paris en 1685, mourut dans cette ville le 24 novembre 1770, à 85 ans. Il étoit fils d'un fermier général. Il avoit été quelque temps de l'Oratoire; congrégation qui a donné plus d'un homme célèbre à la république des lettres. Le président Hénaut y ayant cueilli les fleurs de la littérature, rentra dans le monde, et remporta le prix de l'académie Françoise en 1707, par son poëme intitulé l'Homme inutile. Cette compagnie se l'associa en 1723, après la mort du cardinal du Bois. D'autres sociétés littéraires se firent un honneur de l'avoir pour membre. Ses talens et ses connoissances étoient soutenus et embellis par des qualités plus précieuses encore, la donceur des mœurs, la sureté du commerce, la solidité de l'amitié. Il conserva, presque jusqu'au dernier age, tout ce qui fait aimer, tout ce qui fait rechercher. A l'esprit de conciliation, il joignoît une pénétration vive et réfléchie, une éloquence douce et insinuante.

Les femmes l'ont pris fort souvent Pour un ignorant agréable; Les gens en us pour un savant; Et le Dieu joufiu de la table, Pour un connoisseur si gourmand, etc.

(Voltaire.)

A ce portrait, joignons celui qu'en trace le marquis d'Argenzon, qui, dans la société, lui donnoit la préférence sur Montesquieu et Fontenelle: « Il est moins vieux que celui-ci, dit-il, et moins gênant, parce qu'il

exige bien moins de soins et decomplaisance. Au contraire, il est très-complaisant lui-même, et de la manière la plus simple, et l'on peut dire la plus noble. Il sait nuancer les politesses; un jugement sain et un grand usage du monde, président à la distribution qu'il en fait. Son caractère sur-tout, quand il étoit jeune, paroissoit fait pour réussir auprès des dames; car il avoit de l'esprit, des graces, de la délicatesse, de la finesse, et cultivoit avec succès la musique, la poésie et la littérature légère. On m'a assuré qu'au palais il étoit bon juge, sans avoir une parfaite connoissance des lois, parce qu'il a l'esprit droit et le jugement bon. Il n'a jamais en la morgue de la magistrature, ni le mauvais ton des robins. Il ne se pique ni de naissance, ni de titres illustres; mais il est assez riche pour n'avoir besoin de personne, et dans cette beureuse situation , n'affichant aucunes prétentions, il se place sagement au-dessous de l'insolence et audessus de la bassesse. Il y a d'assez grandes dames qui lui ont pardonné le défaut de noblesse, de beauté, et même de vigneur. Il s'est toujours conduit, dans ces occasions, avec modestie; ne prétendant qu'à ce qu'il ponvoit prétendre : on n'a jamais exigé de lui que ce qu'il pouvoit aisément faire. A l'age de 50 ans, il a déclaré qu'il se bornoit à être studieux ct dévot; il a fait une confession générale : et c'est à cette occasion qu'il làcha ce trait plaisant : On n'est jamais si riche, que quand on démenage. An reste, sa dévotion est aussi exempte de fanatisme, de persécution, d'aigreur et d'intrigue, que ses études de pédanterie. ».

La reine trouvoit, dans sa société, tous les agrémens d'un courtisan homme d'esprit, et ne négligeoit aucune occasion de lui donner des marques d'intérêt. Un jour qu'elle entra chez une duchesse, au moment où celle-ci écrivoit au président, elle mit au bas du billet: Devinez la main qui vous souhaite ce petit bon jour. Le président Hénaut ajouta à sa réponse ce quatrain:

Ces mots tracés par une main divine,

Ne m'ont causé que trouble et qu'embarras ;

C'est trop oser, si mon cœur le devine;

C'est être ingrat, que ne deviner pas.

On a de lui : L Abrégé Chronologique de l'Histoire de France, 1768, 2 vol. in-4°, et 3 in-8.° C'est l'ouvrage le plus plein et le plus court que nous ayons sur notre Histoire. L'anteur a l'art d'approfondir bien des objets, en paroissant les effleurer. Cet abrégé a fait quelques bonnes copies, et beaucoup de mauvaises. « Ce livre cependant commence à décroître, dit M. Palissot, dans l'opinion publique, et parce qu'il a ctétrop loué du vivant de l'anteur, à qui sa brillante fortune procuroit les suffrages de tous ceux qui aspiroient à sa société ou à sa table, et parce qu'on y trouve beaucoup de fautes essentielles. » M. Palissot cite le règne de François II, qui n'a pas duré plus de dix-sept mois, mais qui à donné lieu à des événemens trèsimportans, quelquefois mal présentés par l'historien. D'ailleurs, cette méthode des Abrégés chronologiques est plus facile pour l'auteur qu'agréable pour les lecteurs; et vraisemblablement,

le président Hénaut auroit été plus embarrasse de faire une Histoire suivie sur le modèle des Abrégés que les anciens nous ont laissés. Il faut avouer toutefois que le sien offre les portraits de plusieurs hommes célébres, trèsbien peints; des dissertations courtes, mais nettes, sur plusieurs points importans de notre histoire, et une foule de remarques curieuses, qu'on chercheroit vainement ailleurs. II. François II, tragédie historique en prose. C'est un tableau de ce règne orageux, entièrement manqué, suivant les uns, et fait de main de maître, suivant d'autres. Ce qu'il y a de vrai, c'est que plusieurs caractères y sont bien rendus, et que cette pièce donne une idée vraie de ces temps funestes. On lui a reproché d'y avoir introduit des personnages inutiles, d'en avoir écarté d'essentiels, d'avoir commis des anachronismes; mais ces censures. n'empêchent pas qu'on ne desirât d'avoir plusieurs scènes historiques, traitées ainsi, pour donner. aux feunes gens et aux femmes le goût de l'histoire. III. Le Riveil d'Epiménide, comédie non représentée, et digne de l'être, par l'agrement et la finesse qui y regnent. Elle est imprimée avec François II, et d'autres pièces, 1768, 2 vol. in-12. IV. Les Chimères, divertissement en un acte, dont la musique est du duc de Nivernois. Il fut représenté à l'hôtel de Belle-isle, où l'on faisoit toujours de grands projets; aussi l'abbé de Voisenon disoit que pour offrir le Palais des Chimères, Hénaut ne pouvoit mieux choisir le lieu de la scène. Voy. CAUX et FUZELIER. Le président Hénaut est connu encore par quelques Poésies fugitives, spiri-

tuelles, donces et foibles, mais qui ne manquent pas de graces; il n'y en a que très-peu d'imprimiées. Il a eu part à l'Abrégé Chronologique de l'Histoire d'Espagne, par Macquer.

HENICHIUS, (Jean) professeur de théologie, à Rintel au pays de Hesse, naquit en 1616, et mourut le 25 juin 1671, à 55 ans. C'étoit un homme d'une candeur charmante, un théologien modéré. Il souhaita passionnément la réunion des Luthériens avec les Calvinistes; mais ses efforts pour cette réunion, aussi difficile que celle des Jansénistes et des Molinistes, ne lui attirèrent, de la part des fanatiques des deux partis, que des injures et de mauvais procédés. On a de lui, divers ouvrages de théologie et de controverse, in-40, et in-80, estimables pour la modération qu'ils respirent. Les principaux sont : I. Compendium Sacræ Theologiæ, in-8.0 II. De veritate Religionis Christiania, in-12. III. Institutiones Theologica, in-4.º IV. Historia Ecclesiastica et Civilis, in-4.º

HENNINGES, (Jérôme) laborieux historien Allemand du 16e siècle, a publié plusieurs ouvrages assez estimés, concernant les généalogies de quantité de maisons d'Allemagne. Le principal est Theatrum Genea-Logicum, 6 vol. in-fol., 1598, a Magdebourg. La 6° partie de cet ouvrage est la plus rare. Elle est intitulée : Genealogia aliquot Familiarum nobilium in Saxonid. in-folio, à Hambourg, 1596. — Il est différent de Jean Hen-NINGES, mort en 1646, à 78 ans. auteur de 3 vol. de Dissertations sur divers passages des Livres saints, et d'une Version en vers

latins du prophète Jonas. Il étoil pasteur et professeur de théologie à Helmstadt.

HENNUYER, (Jean) évêque de Lisieux, mort en 1577, avoit été confesseur de Henri II, et évêque de Lodève. Il s'immortalisa par son humanité dans le temps des fureurs de la Saint-Barthélemi. Le lieutenant de roi de sa province vint lui commun quer l'ordre qu'il avoit recu, de massacrer tous les Huguenots de Lisieux L'illustre prélat s'y opposa, et donna acte de son opposition. Le roi, loin de le blamer, rendit à sa fermeté les éloges qu'elle méritoit : et sa clémence, plus efficace que ses sermons, les livres et les soldats, changea le cœur et l'esprit de tous les Calvinistes. Ils firent tous abjuration entre ses mains.

# HENOCH, Voyez Enoch. EMPEREURS.

I. HENRI Ier, fut surnommé l'Oiseleur, parce que les députés qui lui annoncèrent son élection à l'empire, le trouvèrent occupé à la chasse des oiseaux. Il naquit en 876, d'Othon, duc de Saxes Les trois états de la Germanie le confirmèrent empereur en 9195 à 43 ans. Ce fut un des rois les plus dignes de porter la couronne. Sous lui les seigneurs de l'Allemagne, si divisés entre eux, furent réunis. Pour les entretenir dans le goût des armes, il institua les tournois, et en fut le premier inventeur. L'Allemagne et la Saxe manquoient de villes fortifiées : ni la noblesse, ni le peuple, n'aimoient à s'enfermer! de la cette facilité qu'avoient les barbares de pousser leurs conqués tes jusqu'au Rhin. Henri fit consa truire des villes, et les fortifis;

At environmer de murailles les gros bourgs de la Saxe et des provinces voisines. Pour peupler ces nouvelles forteresses, il obligea la neuvième partie des habitans de la campagne, à s'établir, dans les villes. Il ordonna que les assemblées publiques et les fêtes ne pourroient être célébrées que dans les villes. Il donna aux nouveaux citoyens des priviléges et des prérogatives considérables, jusqu'à obliger ceux qui restèrent à la campagne, de les nourrir, et à transporter la troisième partie de leur récolte dans les magasins des villes. L'établissement des évêchés et l'érection des cathédrales servirent encore à appeler. beaucoup de monde dans les villes. On s'accontuma à y assembler des conciles, et à y tenir les cours de judicature, soit civiles, soit ecclésiastiques. Depuis Henri l'Oiseleur, on affranchit plusieurs esclaves, dont la plus grande partie s'établit dans les cités. On découvrit et l'on exploita plusieurs mines, dans différentes provinces : opération qui, ayant attiré un grand concours Thommes, donna naissance a différentes villes, qui formèrent hientôt entr'elles des associations. contre les vexations des Barons. Telle fut l'origine des villes, des communautés et même des corps. de métiers : de là les familles patriciennes issues des nobles, qui; Passerent dans les villes. Les autres gentilshommes conçurent contre ceux - ci une haine qui. regne encore, qui va jusqu'à leur disputer la noblesse, parce qu'ils avoient accepté les magistratures. On leur donna le sobriquet de Villani, Villains... Henri fut héros, ainsi que législateur. Il ré-Prima Arnould le Mauvais, duc de Bavière; vainquit les Bohe-.

miens, les Esclavons, les Danois. Il envahit le royaume de Lorraine sur Charles le Simple. et remporta une victoire signalee à Mersbourg sur les Hongrois. en 934. Ces peuples barbares lui avoient demandé le tribut ordinaire. Henri, résolu de l'abolin, fit présenter à leurs députés un chien galeux, auquel on avoit coupé la queue et les oreilles, en leur ordonnant de dire à leurs. maîtres, que s'ils avoient un autre tribut à exiger de lui, ils vinssent le chercher eux-mêmes. Cet affront et cette réponse furent l'origine de la guerre. Les succès de Henri ne lui enflèrent point le cœur: modeste sous ses lauriers, il ne prit jamais le titro d'empereur dans ses diplomes, ni même celui de roi de Germanie. Il mourut à Quedlimbourg, le 2 juillet 936, à 60 ans. Othon, son fils aine, lui succéda. Henri, duo de Bavière et Brunon, archevêque de Cologne, étoient ses deux autres. enfans. La bonté et la douceur de Henri, dit M. de Montigit. ne furent pas exemptes de l'emportement, de la colère, ni sa segesse du goût pour le plaisir; mais ses grandes qualités couvrirent tous ses défauts. Voyez I. MATHILDE.

II. HENRI II, (Saint) dit le Boiteux, arrière-petit-fils du précédent, et fils de Henri le jeune, dac de Bavière, naquit en 972, et fut élu empereur le 6 juin 1002. Il fonda l'évêché de Bamberg, battit Hezeson, duc de Bavière, rétablit le pape Benoît VIII sur son siège, fut couronné empereur par ce pontife, en 1014, à Rome, chassa les Grecs et les Sarasins de la Calabre et de la Pouille, calma-

les troubles de l'Italie, parcourut l'Allemagne, laissant partout des marques de générosité et de justice. Il mourut saintement le 13 juillet 1024, à 47 ans. C'est peut-être de tous les princes, celui qui a fait aux eglises les plus grandes largesses; aussi les ann'alistes ecclésiastiques ou réguliers l'ont comblé d'éloges. Il avoit voulu se faire Bénédictin à Verdun, et ensuite chanoine à Strasbourg; sa libéralité envers les religieux, et les privileges qu'il leur accorda, le firent surnommer le Père des Moines. Ce prince avoit un fonds de tristesse et de mélancolie, qui ne contribuoit pas peu à lui faire aimer la solitude des cloîtres. On prétend que son élévation lui avoit été prédite par St. Volfand, évêque de Ratisbonne. Etant allé un jour, dit on, prier à son tombeau, le Saint lui apparut, et lui dit : « Regardez attentivement ce qui est écrit sur la muraille. " Henri n'y put lire que ces deux mots ; Après six. Il s'imagina qu'il mourroit après six jours. Au bout de six jours, voyant qu'il se portoit bien, il crut devoir mourir après six ans; mais la septième année, ayant été élu roi, il comprit le sens de la prédiction. Lorsqu'il voulut se faire moine, il s'adressa à Richard, abbé de Saint-Vannes de Verdun, homme de bon sens. qui préféra le bien de l'état à la gloire de voir un empereur soumis à sa règle. Richard feignit d'entrer dans les vues de Henri: Voulez-vous, dit-il an prince, voulez-vous, suivant la Règle et à l'exempte de Jésus-Christ, être obeissant jusqu'à la mort? If dit qu'Ovi, et de tout son cœur. - Hé bien! dit l'abbé, je vous

reçois pour Moine, et des ce jour

je me charge du soin de votre eme; Cest pourquoi je veux que vous fassiez tout ce que je vous ordonnerai. - Henri le promit, et l'abbé *Richard* continua : Je veux donc que vous retourniez gouverner l'Empire que Dieu vous a confié, et que par votre fermeté à rendre la justice, vous procuriez, selon votre pouvoir, le salut de tout l'Etat. On prétend que, dans son couronnement à Rome, on se servit, pour la première fois, du globe impérial. Le pape Benott VIII, avant que de le couronner, hui demanda: Voulez-vous garder, à moi et à mes successeurs, la fidélité en toutes choses? C'étoit une espèced'hommage, que l'adresse du pape extorquoit de la simplicité de Henri; et c'est le premier vestige de l'obéissance que quelques emp∞ reurs ont promise aux papes. Voyez l'article de Cunégonde, son épouse. Ils ont été canonisés l'un et l'autre,

III. HENRI III, le Noir, fils de l'empereur Conrad II, naquit en 1017, et succeda à son père en 1039, à l'âge de 22 ans. Les premières années de son règne furent marquées par des guerres contre la Pologne, la Bohême, la Hongrie; mais elles ne produisirent aucun grand événement. La confusion régneit a Rome comme dans toute l'Italie. L'empereur passa les monts pour y porter la paix. Il sit déposer, dans un concile, Benoît IX, Sylvestre III, Grégoire VI, et fit mettre à leur place, Clément II. Les Romains jurèrent à l'empereur de ne plus élire de pape sans son consentement. Henri et son épouse recurent ensuite la couronne impériale du nouveau pontife. Après quelques expéditions contre les rebelles d'Italie, de Hollande et de Frise, ce prince mourut à Botfeld en Saxe, le 5 octobre 1056, à 39 ans, et fut enterré à Spire. Quelque temps avant sa mort, il avoit eu une entrevue avec Henri I, roi de France. Celui-ci lui ayant fait des reproches de ce qu'il possédoit injustement plusieurs provinces démembrées de la couronne de France, l'empereur lui proposa de vider ce différent par un duel; mais le monarque François le refusa.

IV. HENRI IV, le Vieil et Le Grand, fils de Henri III, eut la couronne impériale après lni, en 1056, à l'àge de six ans. Agnès, sa mère, femme habile et courageuse, gouverna l'empire pendant les premières années. Dès l'àge de treize ans, Henri régna par lui - même, et se montra digne du trône par sa valeur contre les princes rebelles de l'Allemagne, et sur-tout contre les Saxons. Tout étoit alors dans la plus horrible confusion. Qu'on en juge par le droit de ranconner les Voyageurs : droit que tous les seigneurs, depuis le Mein et le Weser jusqu'au pays des Sclaves, comptoient parmi leurs prérogatives féodales. L'empereur, quoique jeune, et livré à tous les plaisirs, parcourut l'Allemagne, pour y mettre quelque ordre; mais, tandis qu'il régloit l'Allemagne, il se formoit un orage en Italie. Alexandre II étant mort en 1073, les Romains élurent Hildebrand, qui prit le nom de Grégoire VII: homme de mœurs pures, mais d'un esprit vaste et zélé jusqu'à l'impétuosité. Le nouveau pape ne voulut pas être consacré, que l'empereur n'eût confirmé son élec-

tion. Henri IV lui porta des plaintes contre les Saxons, toujours domptés et toujours rebelles. Ces barbares, persistant dans leur révolte, avoient fait menacer l'empereur de donner son sceptre impérial à un autre, s'il ne chassoit ses conseillers et ses maîtresses, s'il ne résidoit avec sa femme, et s'il ne quittoit de temps en temps la Saxe pour parcourir les autres provinces de son empire. Henri IV, pensant que les foudres du Vatican produiroient un effet plus prompt que ses armes, s'adressa à Grégoire. Les Saxons, de leur côté, accusèrent l'empereur de simonie et de plu→ sieurs autres crimes. Ces accusations n'étoient pas sans fondement. Les empereurs jouissoient depuis long-temps en Allemagne du droit d'investiture, fondés sur . ce qu'ils avoient doté les évêchés et les abbayes, ou en avoient augmenté les revenus par leurs libéralités. Mais Henri IV prétendit distribuer ces bénéfices à . prix d'argent. « Les empereurs, dit Voltaire, nommoient aux évêchés, et Henri IV les vendoit. Grégoire s'opposa à cet abus. » (Annales de l'Empire, tom. 1er, année 1076.) Pour y remédier plus efficacement, le pape assembla deux conciles à Rome, en 1078 et 1080, où il abolit la formule des investitures, qui paroissoit supposer dans l'empereur une puissance spirituelle. Henri fait aussitôt assembler une diète à Worms, en 1076; fait déposer le pape, en publiant contre lui un libelle rempli de forfaits imaginaires et ridicules ; le fait saisir par un brigand, au moment où il célébroit la messe et enfermer dans une tour, d'où le peuple Romain le retire. Ce fut alors que les querelles entre

l'empire et le sacerdoce éclatèrent avec le plus de violence. Le pape lança contre Henri l'anathème dont il l'avoit déjà menacé, et delia ses sujets du serment de fidélité. Les princes d'Allemagne, excités par ses lettres aussi efficaces que ses bulles, pensoient à déposer Henri. Ce monarque, pour parer le coup, passa les Alpes, et alla trouver le souverain pontife à Canose, forteresse appartenante à la comtesse Mathilde. Henri, après une pénitence de trois jours dans la cour du château, et sous les fenètres du pape, exposé en plein hiver aux injures de l'air, pieds mus et convert d'un cilice, reçut enfin son absolution, mais sous les conditions les plus humiliantes. Les Lombards, indignés de ce qu'il avoit avili la dignité impériale, veulent élire à sa place son jeune sils Conrad. Henri, ranimé par la crainte de perdre ses états d'Italie, comme il avoit perdu ceux d'Allemagne, se prépara à tirer vengeance de Grégoire VII. Ce pape le fit déposer, en 1077, par les princes ses partisans, dans la diète de Forscheim, et fit donner son sceptre à Rodolphe, duc de Souabe. L'empereur déposé battit son compétiteur dans plusieurs rencontres, et enfin lui donna la mort à la journée de Volchneim. Henri fit deposer en meme temps le pontife son ennemi, dans un synode de Brissen, et fit mettre à sa place, Guibert, archeveque de Ravennes, qu'il affermit sur le siège pontifical par ses armes. Il s'empara de Rome sprès un siège de deux ans, et se fit couronner empereur par son antipape. Peu de temps après, Grégoire meurt à Salerne; mais la guerre ne s'éteignit pas avec lui, Conrad, fils de Henri IV,

couronné roi d'Italie, par Urbain II, se révolta contre son père. Henri, autre fils de l'empereur, excité par Pascal II, se fit donner la couronne impériale l'an 1106. Les seigneurs, ennemis de ce père infortuné, se joignirent au fils rebelle. On ménagea une entrevue entre Henri IV et son fils; elle devoit sa passer à Mayence. L'empereur, après avoir congédié son armée, se mit en chemin pour se rendre à Mayence : mais le barbare et dénaturé Henri, soutenu par toutes les forces de son parti, le fit arrêter prisonnier à Ingelheim, et l'obligea, après l'avoir déponillé avec violence de tons les ornemens impériaux, de renoncer à l'empire. Le malheureux Henri IV, téfugié à Cologne, et de là à Liege, assembla une armée; mais après quelques succès, ses troupes furent battues par celles de Henri V. Reduit aux dernières extrémités, pauvre, errant, sans secours, il supplia l'évêque de Spire, de lui accorder une prébende de laïque en son église, lui alléguant, qu'ayant étudié et sachant chanter, il y feroit l'office de lecteur, ou de sous-chantre : elle lui fut refusée. Quel siècle! où un empereur d'Allemagne, qui avoit si long-temps tenu les yeux de l'Europe ouverts sur ses victoires et sa magnificence, ne peut obtenir la dernière place d'un chapitre! Enfin, abandonné de tout le monde, il écrivit à son fils, pour le conjurer de souffrir que l'évêque de Liege lui donnât un asile. Laissez-moi, lui disoit-il dans cette lettre, rester à Liege, sinon en empereur, du moins en réfugié! Qu'il ne soit pas dit à ma honte, ou plutôt à la côtre, que je suis obligé de chercher de

pouveaux asiles dans le temps de Paques. Il mourut dans cette ville le 7 août 1106, à 56 ans, dont il en avoit régné cinquante, après avoir envoyé à son fils son épée et son diadême. Il fut enterré à Liege, déterré par ordre du pape, et prive de la sépulture pendant cinq années entières, jusqu'à ce que Henri V son sils le sit inhumer à Spire, dans le tombeau des empereurs. Ce prince sit quelques lois pour maintenir la paix et la tranquillité de l'Allemagne, et se tint toujours prêt à la défendre par son épée. Il se trouva en personne à soixante-six batailles. Une confiance aveugle pour des ministres incapables, une passion extrême pour les plaisirs, l'abus intolérable de conférer à prix d'argent les bénéfices à des sujets indignes, ternirent son règne, et furent en partie la source de ses malheurs, Quelques historiens le représentent comme un prince sage, modéré, affable, libéral, occupé du bien public. Selon d'autres écrivains, il était dur, injuste, cruel, habile à déguiser ses sentimens sous le masque de l'amitié, jusqu'à pleurer ceux qu'il faisoit secrètement mourir. On peut prendre un milieu entre ces portraits contradictoires : mais on ne peut nier que Henri ne poussat la libéralité jusqu'à la profusion, et que, pour subvenir à ses dissipations, il ne fit un honteux trafic des biens ccclésiastiques. Ceux qui louent sa fermeté et l'élévation de son ame, p'auroient pas dû oublier que, dans la crainte d'être renversé du trône. il se soumit aux traitemens les plus humilians, Voyez GRÉGOIRE VII.

V. HENRI V, le Jeure, ne 1081, déposa son père Henre

le Vicil en 1106, et lui succéda à l'âge de trente-cinq ans. Son premier soin, dès qu'il fut couronné, fut de maintenir ce même drait des investitures, contre lequel il s'était élevé pour détroner son père. Il passa en Italie en 1110, se saisit du pape Pascal II, et le força à lui accorder le droit de nommer aux bénéfices. A peine ce nouvel empereur futil hors de Mtalie, que le pontife cassa dans un concile la concession qu'il avoit faite, renouvela les décrets contre les investitures ecclésiastiques données par des laïques, et excommunia Henri. Ce prince alla s'emparer de Rome; et après la mort de Pascal II, il opposa à son successeur l'antipape Grégoire VIII. Frappé d'un nouvel anathème et craignant le sort de son père, il assembla une diète à Worms, pour se réconcilier avec le pape. L'empereur, du consentement des états, renonça à la nomination des évêques et des abbés, et laissant aux chapitres la liberté des élections, il promit de ne plus investir les ecclésiastiques, de leur temporel, par la crosse et l'anneau; mais de substituer à ces symboles, le sceptre, lorsqu'il feroit la cérémonie de les investir. Les terres du saint Siège furent affranchies absolument de la suzeraineté de l'empire. Par ce concordat, il ne resta plus aux empereurs que le droit de décider en Allemagne dans le cas d'une élection douteuse, celui des premières prières, et le droit de main-morte, qu'Othon IV fut obligé d'abandonner. Après avoir signé ce traité, Henri V fut absous de son excommunication par les légats. L'empereur ne survécut guères à cet événement ; une maladie contagiouse desoloit l'Eu-

rope : il en mourut à Utrecht, le 23 mai 1125, à 44 ans, sans posterité, avec la réputation d'un fils dénaturé, d'un hypocrite sans religion, d'un voisin inquiet, et d'un mauvais maître. C'est sous ce prince que les seigneurs des grands fiefs commencerent à s'affermir dans le droit de souveraineté. Cette indépendance qu'ils cherchoient à s'assurer, et que les empereurs vouloient empêcher, contribua pour le moins autant que les prétentions des papes, aux troubles qui divisérent l'empire. Les successeurs de Henri V réclamèrent contre les renonciations faites par ce prince dans la diète de Worms. Mais Nicolas V, prévint les nouvelles disputes que leurs plaintes pouvoient occasionner, par le concordat Germanique, qu'il fit en 1446, avec Fréderic. Il y avoit sous Henri V., des habitans de trois différentes classes dans les villes d'Aliemagne : Les nobles, familiæ; les citoyens ou hommes libres, liberi; les artisans qui etoient esclaves, homines proprii. Henri V affranchit les artisans esclaves qui habitoient dans les villes, et leur donna le rang de citovens ou d'hommes libres. Cet affranchissement rendit leur condition beaucoup meilleure; et il ne doit pas être indifférent aux historiens philosophes.

VI. HENRI VI. le Sévère, fils de Fréderic Barberousse, succéda à son père en 1190, âgé de vingt-cinq ans. Voyez CÉLESTIN III. Il avoit été élu et couronné roi des Romains dès l'àge de deux ans , en 1169. Il y avoit plus d'un siècle que la coutume étoit établie de donner le titre de Roi des Romains avant que de donner la couronne im-

périale. La cause de la distinction de ces deux titres, pouvoit être le desir qu'avoient les empereurs de perpetuer l'empire dans leur maison; et comme sous le basempire les empereurs faisoient, dans cette vue, déclarer leur fils aîné César, de même les empereurs d'Occident, ne voulant point employer le mot de César qui étoit dans l'oubli, se servirent de celui de Roi des Romains; 'imitant peut-être en cela ce qui étoit en effet arrivé à Charlemagne, qui avoit été couronné roi d'Italie, avant que d'être nommé empereur. Ce qui est singulier, c'est qu'après que l'Italie leur eut échappé, ils conservèrent encore le nom de Roi des Romains: toujours dans le même esprit de rendre l'empire héréditaire, de désigner par un titre, qu'ils savoient n'avoir plus rien de réel, leurs enfans pour remplir leur place, et de préparer ainsi les peuples à les y voir succeder. Henri VI, deja deux fois reconnu et couronné du vivant de son père, ne renouvela point cet appareil, et régna de plein droit. Après quelques expéditions en Allemagne, ce prince passa dans la Pouille, pour faire valoir les droits que Constance, son épouse, fille posthume de Roger, roi de Naples et de Sicile, avoit sur ces royaumes, dont Tancrède, batard de Roger, s'étoit rendu maître. Une des plus grandes làchetés qu'un souverain puisse commettre, facilita cette conquête à l'empereur. L'intrépide roi d'Angleterre, Richard Cour de Lion , en revenant de sa croisade, fit naufrage près de la Dalmatie. Il passe sur les terres de Léopold, duc d'Autriche; ce duc viole l'hospitalité, charge de fers le roi d'Angle-

terre, le vend à l'empereur Henri VI, comme les Arabes vendent leurs esclaves. Henri en tire une grosse rancon, et avec cet argent, va conquérir les deux Siciles. Il fait exhumer le corps du roi Tancrède, et, par une barbarie aussi atroce qu'inutile. le bourreau coupa la tête au cadavre. On crêve les yeux au jeune roi son fils, on le fait eunuque, on le confine dans une prison à Coire, chez les Grisons. On enferme ses sœurs en Alsace avec leur mère; et les partisans de cette famille infortunée, soit barons, soit évêques, périssent dans les supplices. Tous les trésors sont enlevés et transportés en Allemagne. Ces atrocités le firent surnommer le Sévère et le Cruel. Sa cruauté le perdit; sa propre femme Constance, dont il avoit exterminé la famille, conspira contre ce tyran, et enfin, dit-on, le sit empoisonner le 28 septembre 1197, à l'âge de 32 ans. Henri VI a été mis. avec raison au nombre des plus méchans princes : mais la nature lui avoit accordé les qualités extérieures. Il étoit, dit le plus grand nombre des écrivains, bien fait de sa personne, d'une taille bien proportionnée, quoique d'une médiocre hauteur, et d'une complexion très-délicate. L'agilité et la souplesse de ses menibres le rendoient propre à toutes sortes d'exercices, à pied et à cheval. Il aimoit excessivement la chasse et la promenade; ce qui lui faisoit préférer le séjour de la campagne à celui de la ville. où il ne venoit le plus souvent que pour faire éclater une fastueuse magnificence dans les jeux publics, et pour s'y donner luimême en spectacle. Son esprit étoit vif, penétrant, cultivé par

l'étude, et soutenu par une éloquen e naturelle, par un jugement solide, et une grande hardiesse. Mais toutes ces qualités furent souillées par une avarice sordide, par son irréligion, par ses injustices et ses violences, par son humeur féroce et sanguinaire, par son insatiable desir de vengeance. Je ne connois que Heiss qui relève dans ce méchant prince les qualités du cœur. Il aimoit, selon lui, particulièrement la justice, et il donnoit des audiences publiques à ses sujets, pour entendre leurs plaintes. Un de ses favoris lui ayant représenté que ses audiences le fatiguoient trop, et dérangeoient les heures de ses repas : Un particulier, répondit-il, peut manger quand il veut; mais un Prince ne doit le faire, qu'après avoir donné ordre aux a faires publiques. Cela est-il croyable du prince le plus fourbe, le plus injuste, le plus cruel et le plus avare qui fût jamais? Je ne sais où Heiss prend toutes les fables qu'il a semées dans son livre; mais aucun historien ancien ne fait mention de la belle réponse d'Henri, qui, après tout, auroit pu, à l'exemple de Neron, dire quelquefois des choses qui marquoient une sagesse et une humanité étrangères à son cœur.

VII. HENRI RASPON, landgrave de Thuringe, élevé à la dignité d'empereur, n'en eut, à proprement parler, que le titre, et même fort peu de temps. Le pape Innocent IV ayant déposé Fréderic II, dans le concile général de Lyon, qui ne l'approuva pas, les archevêques de Mayence, de Cologne et de Trèves, avec quelques princes d'Allemagne, élurent à sa place,

l'an 1246, le Landgrave de Thuringe; mais ce nouvel empereur, que l'on appela par dérision le Roi des Prêtres, mourut l'année d'après d'une blessure, ou plutôt du déplaisir d'avoir perdu une bataille contre les troupes de Fréderic.

VIII, HENRI VII, fils aîné de Henri, comte de Luxembourg, fut élu empereur en 1308, et couronné en 1309 à 46 ans. Ce prince, est le premier qui fut nommé par six électeurs seulement, tous six grands officiers de la couronne : les archevêques de Mayence, de Treves et de Cologne, chanceliers; le comte Palatin, de la maison de Bavière d'aujourd'hui, grand-maître; le duc de Saxe, de la maison d'Ascanie, grand écuyer; le marquis de Brandebourg, de la même maison, grand chambellan. Ce fut le comte Palatin qui nomma. en vertu du pouvoir qui lui avoit été accordé par les autres électeurs, HENRI comte de Luxembourg, Roi des Romains, futur Empereur; protecteur de l'Église Romaine et universelle, et désenseur des veuves et des orphelins.... Henri VII passe en Italie, après avoir créé vicaire en Allemagne son fils Jean, roi de Bohême. L'Italie étoit alors déchirée par les factions des Guelfes et des Gibelins. Il lui fallut assiéger une partie des villes, et Rome même. Elle étoit pareillement divisée en deux partis : les Orsini, soutenus par le roi de Naples, tenoient presque toute la ville; les Colonnes, qui étoient Gibelins, n'avoient pu conserver que le Capitole. Henri VII y fut couronné dans l'église de Latran, en 1312, après avoir fait de vains ellorts pour se rendre maître de

la ville entière. Il se préparoit à soumettre l'Italie, lorsqu'il mourut à Buonconvento près de Sienne, le 25 août 1313, à 51 ans, d'un apostème à la cuisse. Le bruit courut qu'un Dominicain, nommé Bernard de Montepulciano, lui avoit donné la mort, en le communiant avec du vin empoisonné, le jour de l'Assomption. Plusieurs auteurs ont soutenu cette opinion; cependant, on sait que la maladie de l'empereur s'étoit formée peu à pen, et que son fils Jean, roi de Bohème, donna des lettres patentes à l'ordre de Saint-Dominique, par lesquelles il déclara le frère Bernard, innocept du crime dont on l'accusoit. La méchanceté des hommes avoit rendu ces lettres nécessaires. Henri emporta dans le tombeau les regrets. de toute l'Allemagne, et même d'une partie de l'Italie. Il avoit su allier les vertus chrétiennes. avec la prudence des plus habiles. politiques, l'autorité d'un maître, et la valeur d'un conquérant. Ses sujets l'aimoient comme un, père, et le respectoient comme. le soutien des lois et de la justice. San règne, quoique très-court, fut plus glorieux que celui des trois empereurs qui l'avoient précédé. Jean de Luxembourg, roi, de Bohême, fut le seul fils de Henri, Il eut aussi trois filles, Beatrix, Marie et Agnès. Beatrix fut mariée à Charobert, roi, de Hongrie; Marie épousa Charles IV, roi de France; et Agnès fut la ze femme de Rodolphe. comte Palatin. On ne peut pas, reprocher à Henri de ne s'être occupé qu'à agrandir sa maison. Il la laissa aussi pauvre qu'elle étoit avant son élévation au trône impérial, si l'on excepte la Bo-. hême, qui y entra, par l'élec-

tion libre des peuples de ce royaume, et non par voie d'usurpation. Dans les dernières années de son Jegne , les Chevaliers Teutoniques s'agrandissoient, et faisoient des conquetes sur les idolâtres et les chrétiens des bords de la mer Baltique; ils se rendirent même maitres de Dantzig, qu'ils cédèrent après. Ils achetèrent la contrée de la Prusse nommée Pomérelie, d'un margrave de Brandebourg, qui la possédoit. Pendant que les chevaliers Teu-Loniques devenoient des conquétans, les Templiers furent détruits en Allemagne comme ailleurs; et quoiqu'ils se soutinssent encore quelques années vers le Rhin, leur ordre fut entièrement abeli. Clément V, qui n'avoit osé s'élever contre Henri vivant, condamna sa mémoire après sa mort. Il déclara que le serment que cet empereur avoit fait à son couronnement dans Rome, étoit un serment de fidélité, et par consequent d'un vassal qui rend hommage.... Mussati, ministre de cet empereur, a donné son Histoire en latin.

IX. HENRI, prince de Prusse ( Fréderic-Louis ) fils de Fréderic - Guillaume roi de Prusse et de Sophie - Dorothée fille de George I, roi d'Angleterre, naquit le 18 janvier 1726. Dès sa eunesse, il montra les plus heureuses dispositions pour tous les exercices du corps et de l'esprit. Les qualités brillantes de son frère le grand Fréderic n'éteignirent point les siennes, et il sut conserver sa propre célébrité près de ce monarque célèbre. Dès l'àge de seize ans, il fit ses premières armes dans la guerre de 1742, dont le théâtre se trouvoit en Moravie; et quelque

temps après, il se distingua à la bataille de Cholaritz. Il commanda la seconde armée dans la fameuse guerre de sept ans contre Marie-Therè e reme de Hongrie, et y développe autant de valeur que de prudence, autant d'art que de sang froid. Lors des hostilités pour la succession de la Bavière, il pénétia de la Saxe dans la Bohême. Le prince Henri, réunissant aux talens mi⊲ litaires ceux d'un homme d'état, servit son frère par ses conseils et ses négociations, pour la possession de la Silésie et de la Pologne. En 1776. il se rendit à Stockholm et ensuite à Pétersbourg, où il fut recu par Gatherine II avec une magnificence extraordinaire. Au milieu de cetto pompe, il n'en conserva pas moins son caractère de simplicité et de modestie, et il détermina l'impératrice à exécuter le plan qu'il avoit contra pour le partage de la Pologne. Le prince Henri voyagea ensuite en France comme un savant, curieux d'approfondir les secrets des arts. de visiter les littérateurs et les artistes, de mettre à profit leurs humières et de les en récompenser par les égards de l'amitié. Après la mort de son frère en 1786 il se retira dans sa terre de Rheinsberg où il passa le reste de ses jours en philosophe, oubliant la grandeur, se rapprochant des hommes par la bienfaisance , s'y entourant de livres et damis. Il y vécut heureux et aimé. Sa maison n'y étoit com⇒ posée que de Erançois; il n'écrivit et ne parla jamais que leur langue. Grand amateur de musi≓ que, il euttoujours près de lui des musiciens célèbres et une excellente chapelle. Il avoit fait élèves dans son jardin une pyrantids

consacrée à la mémoire des compagnons de ses victoires, des guerriers Prussiens péris sur le champ de bataille; au-dessous se trouve un caveau, où il a ordonné qu'on l'ensévelît. Quinze jours avant sa mort, il étoit allé le visiter; il avoit même essayé la place où il vouloit être, en disant, en riant, à son conseiller des Bàtimens qui l'accompagnoit; « Ayez soin que l'on me mette la tête tournée du côté du chàteau pour que l'ordre y régne, en croyant que je vois encore ce qui s'y passe. » Ses derniers mots à son aide de camp furent : « Vous direz au comte Bruhl qu'il ne me garde plus de rancune de mes plaisanteries sur la littérature allemande. » Quelques mois auparavant, il avoit écrit ses dernières dispositions. Le calme, la philosophie qui y regnant, en font un monument de l'histoire; nous n'en rapporterons qu'un court extrait : « L'épée que je portai, dit-il, pendant la guerre. de sept ans, sera remise au comte de la Roche-Aymond; je le prie d'aller trouver le roi après mon enterrement pour l'assurer de mes derniers vœux pour lui, et de lui remettre cette épée, en le priant en mon nom de la faire conserver. comme un souvenir de la fidélité avec laquelle i'ai servi l'état..... Lorsque ma mort sera bien constatée, on mettra mon corps sur un simple lit de camp, qu'on placora dans le saloir vert orné de conuilles. Je ne veux point que mes domestiques soiens incommodes, pour me faire une grande toilette : on me mettra le plus ancien de mes uniformes, puisque Lusage le veut ainsi; si mes jambes sont enflées, on contera les bottes; il suffit qu'elles aillent comme il convient à un mort de les

porter. A moins qu'il n'arrive que ceux qui prennent un véritable interet à ma perte, voulussent me voir, je ne veux point servir au spectacle hideux et dégoûtant d'étre montré au publica Je ne veux autour de mon cercueil ni flambeaux ni lumières; un seul homme doit veiller le corps pour que les animaux ne l'entament pas : je ne veux pas qu'après ma mort on soit tourmenté en veillant un être inanimé... Le jour de mon enterrement fixé, il se fera de jour et sans bruit. Si-tôt que mon cercucil sera placé dans le caveau, la pierre de taille, où j'ai fait graver l'épitaphe que je me suis faite, sera affermie dévant la porte; cela étant fait, tout est dit; je n'appartiens plus à l'empire des vivans. Tel est le dernier acte de ma vie : adieu à mes amis pout toujours. » Son épitaphe, faite quelques jours avant son décès, doit ici trouver sa place;

Jeté par la naissance,
Dans le tourbillon de vaine fumée
Que le vulgaire appelle gloire et grandeur,
Mais dont le sage connoît le néant;

En proie à tous les maux de l'humanité;

Tourmenté par les passions des aunes,
Agité par les siennes;
Souvent exposé à la calomnie,
En butte à l'injustice
Et accablé encore par la pette
De parens chéris,
D'amis surs et fidèles,
Mais aussi souvent consolé par l'amitié;

Plus heureux,

Quand ses services purent être utiles à
sa patrie,
Ou à l'humanie souffrante.
Tal fra Nabada de la vie de

Tel fus Fabrégé de la vie de . Fréderic - Henri - Louis.

## HEN

75

Passant,

Souviem - toi que la perfection n'est point sur la terre.

Si je n'ai pas été le meilleur des hommes, Jo me sus pas au nombre des méchans.

L'éloge ou le blâme
Ne touche pas celui
Qui repose dans l'éternité;
Mais la douce espérance
Embellit les derniers momens
De celui qui remplit ses devoirs;
Elle m'accompagna en mourant.

Le prince Henri est mort, le trois août 1802, à 76 ans et six mois, avec la réputation d'un général. habile, d'un négociateur heureux, et d'un ami éclairé des arts.

#### ROIS DE FRANCE.

X. HENRI Ier, roi de France 'en 1031, étoit fils aîné du roi Robert et de Constance de Provence. Monté sur le trône malgré sa mère, il eut une guerre civile à essuver. Constance, appuyée par Eudes, comte de Champagne, et par Baudouin, comte de Flandre, excita une révolte pour faire donner la couronne a Robert, son second fils. Robert le Magnifique, duc de Normandie, lui aida à soumettre les rebelles. Les troupes de la reine furent battues, et le frère de Henri obligé de lui demander la paix. Il la lui accorda, et fit en sa faveur une cession du duché de Bourgogne, d'où est sortie la première race des duos de Bourgogne, du sang royal. Le duc Robert étant mort, et la possession du duché de Normandie étant disputée à Guillaume, son fils naturel, Henri e joignit à lui pour l'aider à conquérir son héritage. Tous deux réunis livrèrent bataille aux rebelles, dans le lieu appelé le Val des Dungs, près de Caen.

Henri y fut abattu d'un comp de lance par un gentilhomme du Cotentin; mais il se releva sans blessure. Guillaume, depuis surnommé le Conquérant, vainqueur de ses ennemis dans cette journée, jouit paisiblement de son duché. Un nouveau prétendant, cousin de son père, s'étant présenté, Henri le soutint contre le même Guillaume, dont il commençoit d'être jaloux. Il tenta la conquête de la Normandie, mais sans succès; et mourut à Vitri en Brie, le 4 août 1060, à 55 ans, d'une médecine prise mal-àpropos. On a dit de lui : BELLI PACISQUE PERITUS.

Que son bras se repose, ou lance le tonnerre,

Il sait faire la paix aussi bien que la guerre.

En effet, Henri, malgré quelques échecs, obtint la réputation de grand capitaine, ainsi que celle de roi juste et pieux : Voyez I. Berenger. Mais son équité ne s'étendoit point à des établissemens utiles, à la résorme des abus; le siècle de Henri I ne se prêtoit pas à ces sortes de changemens qui assurent le bonheur public. Après la mort de 🗪 première femme, Kenri en envoya chercher une seconde jusqu'à Moscow, Anne, fille de Jaroslaw, duc de Russie. On prétend que la crainte d'essuyer des querelles ecclésiastiques, le détermina à ce mariage : on ne pouvoit alors épouser sa parente au 7º degré. La veuve de Henri se remaria au comte de Crépi; et après la mort de son second époux, elle alla mourir dans son pays. Elle avoit eu du roi, Phil ppe et Hugues. Henri, qui sans doute la connoisso t bien. ne l'avoit pas nommée tutrice

de ses fils en bas-âge; ce fut son beau-frere, le comte de Flandre, qui eut la tutelle. Henri n'avoit point eu d'enfans de sa première femme, nommée Mathilde, fille de l'empereur Conrad II. Philippe, qu'il avoit fait proclamer roi avant sa mort.

occupa le trône après lui. Voyez HENRI III, empereur, à la sin.

XI. HENRI II. roi de France. né à St-Germain-en-Laye le 31 mars 1518, de François I et de la reine Claude, succéda à son père en 1547. La France étoit journée l'occasion de combattre alors en guerre avec l'Angleterre; Henri II, qui s'étoit signale sous son père en Piémont et en Roussillon, la continua avec succès, et la finit en 1550, par une paix assez avantageuse. Les Anglois lui rendirent Boulogne, moyennant quatre cent mille écus, payables en deux termes. L'année suivante est célèbre par la Ligue, pour la défense de la liberté Germanique, entre Henri II, Maurice, électeur de Saxe, et Albert, marquis de Brandebourg, tous trois réunis contre Pempereur Charles-Quint. Il marcha contre les troupes Impériales , prit , en 1552, Metz, Toul et Verdun, qui sont toujours restés à la France pour prix de la liberté qu'elle avoit assurée à l'Allemagne. Charles-Quint ayant donné aux Luthériens entière sureté pour leur religion, et conclu la paix avec les princes Allemands ligués contre lui . Henri II resta seul de la Ligue contre l'empereur. Pour subvenir aux frais d'une guerre si ruineuse, il aliéna une partie de son domaine, mit un impôt de 25 livres sur chaque clocher, et un autre sur l'argenterie des **øglises.** Charles-Quint parut de-

vant Metz avec une armée de cent mille hommes. Le duc de Guise, secondé par toute la haute noblesse de France, défendit si vaillamment cette ville, que l'empereur, obligé de se retirer., détruisit par dépit Té-rouane de fond en comble. Le monarque François se venge de cette barbarie, en ravageant le Brabant, le Hainaut, le Cambresis. Il défait les Impériaux en 1554 à la bataille de Renti, dont cependant il fut obligé de lever le siége. Henri chercha à tette Charles-Quint de personne à personne; mais Charles l'évita. Les François furent moins heureux à la bataille de Marciano en Toscane, perdue la même année par Strozzi, commandant des troupes de France, et gagnée par le marquis de Marignan. L'épuisement des puissances belligérantes ralentit la guerre, et fit conclure une trève de cinq ans à Vaucëlles le 5 février 1556. Cet événement fut suivi de l'abdication de l'empire par Charles-Quint, et d'une nouvelle guerre. Philippe II, uni avec l'Angleterre, marcha avec 40 mille hommes en Picardie, ayant à leur tête Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, l'un des plus grands capitaines de son siècle. L'armée Françoise fut tellement défaite à la journée de Saint-Quentin, le 10 août 1557, qu'il ne resta rien de l'infanterie. Tout fut ou tué ou pris : les vainqueurs ne perdirent que 80 hommes; le connétable de Montr morenci et presque tous les off; ciers généraux furent prisonniers; le duc d'Enguien blossé à mort; la sleur de la noblesse détruite; la France dans le deuil et dans l'alarme. Le duc de Guise, rappelé d'Italie, rassemble une armée.

winte, et rassure le rôyaume par la prise de Calais, qu'il enleva aux Anglois, le 8 janvier 1558; ils la posséduient depuis 1347 , qu'Edouard III l'avoit prise sur Philippe de Valois: Le duc de Guise prit encore Guines et Thionville. Le duc de Nevers prenoit en même temps Charlemont, le maréchal de Thermes, Dunkerque et Saint-Venox; et le maréchal de Brissac, ne pouvant vaincre en Piemont à cause du petit nombre de ses troupes . tâchoit de s'y soutenir sans être vaincu. Ces succès faisoient espérer une paix avantageuse : Henri; mal conseillé, en conclut une, le 3 avril 1559, qui fut nommée depuis la Malheureuse Paix. Il perdit pa ce traité, ce que les armes Espagnoles n'auroient pu lui enlever, dit le président Hénant, après 30 années de succès. Calais resta à la France; mais ce ne devoit être que pour huit ans: après ce temps, cette ville devoit retourner aux Anglois. Un remit an duc de Savoie une partie de ses états. Tout fut rendu de part et d'autré, soit en Italie, soit en France, excepté les trois importantes villes de Metz, Toul et Verdun qui nous restèrent, mais que l'Empire avoit la liberté de redemander. Par la même baix, furent conclus les mariages d'Elizabeth, fille du roi, avec Philippe II, et de sa sœut Marguerite avec le duc de Savoie. Les fêtes qu'il donna à l'occasion de ce second mariage, furent funestes à la France. Henri, dans un tournoi qu'il avoit ordonné, fut blessé en joûtant dans la rue Saint-Antoine contre Gabriel, comte de Montgommeri, capitaine de la garde Ecossoise. Ce champion ayant rompu sa lance, cubità de jeter, sitivant la cou-

tume, le tronçon qui lui étoit demenré dans la main, et le tint toujours baissé; de sorte qu'en conrant, il rencontra la tête du roi, et lui donna dans la visière un si furieux coup, qu'il lui creva l'œil droit. On dit que, tournant vers la Bastille l'œil qui lui restoit, il se rappela quelques actes de tyrannie, et parut craindre dy avoir fait enfermer des innocens; mais le cardinal de Lorraine qui se trouvoit près de lui, le rassura, et lui dit qu'une telle pensée venoit de l'esprit malin. Le monarque mourut de sa blessure, le 10 juillet 1559; dans la 41º année de son âge, et la 13º de son règne. Les prédictions qu'on débita après coup sur cette malheurouse aventure, ont fait impression sur des écrivains d'ailleurs senses : ce qui prouve, dit le P. Berthier, que la crédulité ou la supposition surprennent quelquefois les meilleurs esprits. Le funeste genre de sa mort fit dire à Forcadel, auteur d'une de ses épitaphes, « Que celui que Mars même n'eut pas vaincu, le fut par l'image de Mars. »

Quem Mars non rapuit , Martis Image rapit.

(Voyez CHATEGNERAYE). Henriauroit été sans défauts; si sa conduite eût répondu à sa bonne mine; mais sa riche taille; son visage doux et serein, son esprit agréable, son adresse dans toutes sortes d'exercices, son agilité et sa force corporelle ne furent pas accompagnés de la fermeté d'esprit, de l'application, de la prudence et du discernement nécessaires pour bien commander. Il étoit naturellement bon, et avoit les inclinations portées à la jastice; mais n'osant ou ne

pouvant rien faire de lui-même . il fut cause de tout le mal que commirent ceux qui le gouvernoient. Voyez I. Cossé (Charles de) Ils lui firent faire des dépenses si excessives, qu'il surchargea le royaume d'impôts. Charles IX, à son avénement à la couronne, trouva l'état endetté d'environ quarante-trois millions cinq cent mille livres. Il est vrai qu'on avoit augmenté un peu les dettes de l'etat, sous le règne court, mais orageux de François II. Henri II avoit une merveilleuse facilité à s'exprimer en public et en particulier. On auroit pu aussi le louer sur son amour pour les belles-lettres, et sur ses libéralités envers les savans, si la corruption de sa cour, autorisée par son exemple, n'eût invité les plus beaux esprits de son temps à se signaler plutôt par des poésies lascives, que par des ouvrages de bonne littérature. La galanterie étoit l'emploi le plus ordinaire des courtisans; et la passion du prince pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, étoit le premier mobile de tout ce qui se passoit dans le gouver-'nement. Les ministres et les favoris plioient également sous elle; et le connétable Anne de Montmorenci lui - même, tont aimé du prince, tout grave qu'il étoit, ne pouvoit se dispenser d'avoir recours à sa faveur. Ce prince, selon Bodin, sit de la polygamie un cas pendable, et commenca à la soumettre au dernier supplice. Ce fut lui qui le premier, mit son portrait sur la monnoie. Il fit des ordonnances très - sévères contre les Calvi-" nistes, quoique le fond de son caractère fût la bonté. Des quatre fils qu'il avoit ens de Catherine de Médicis, François, Charles et

Henri lui succédèrent l'un après l'autre. Le dernier, François, duc d'Alençon, fut dans la suite créé duc de Brabant. Henri II ent aussi une fille , Marguerite, qui épousa Henri IV, et deux enfans naturels : le duc d'Angouléme, tuć à Aix par Altovitien 1586; et Liane, qui épousa en.secondes noces François, duc de Montmorenci, et qui mourut sans postérité en 1619, à 80 ans. Il eut le premier de Mile Leviston, Ecossoise, et la seconde de Mne Philippe Duc, Piemontoise. Voyez. III. DIANE. Mile de. Lussan a donné les Annales de Henri II, 1749, 2 vol. in-12; et l'abbe Lambert, son Histoire, 1755, 2 vol. in-12, mal digérée et mal écrite ; ainsi cette histoire. est encore à faire.

XII. HENRI III, roi de Pologne, puis de France, troisième fils de Henri II et de Catherine de Médicis, naquit à Fontainebleau le 19 septembre 1551. Quelques historiens le font naître le jour de la Pentecôte; ils ajoutent, que ce fut aussi le jour de cette sète qu'il sut éluroi de Pologne, et qu'il succeda à la couronne de France. Il eut pour gouverneur François de Carnavalet, qui cultiva avec soin les germes de générosité, de valeur et d'esprit qu'il montroit alors. Catherine de Médicis favorisa d'autant plus cette éducation, qu'elle le voyoit éloigné de la couronne, et qu'elle prévit que si Charles IX étoit contraire à ses desseins, elle pourroit lui opposer son frère. Henri porta le nom de duc d'Anjou. qu'il quitta pour prendre celui de roi de Pologne, lorsque cette couronne lui eut été décernée après la mort de Sigismond-

Auguste en 1573. La réputation qu'il s'étoit acquise dès l'âge de 18 ans par les victoires de Jarnac et de Montcontour, remportées en 1569, (Voyez Charles IX) réputation qu'il perdit en montant sur le trône , avoit détermine les Polonois à l'élire. Il fut couronné à Cracovie, au milieu des transports de l'alégresse publique. Un gentilhomme Polonois se piqua la main en sa présence, et lui dit à la Sarmate : Malheur à quiconque de nous n'est pas prêt à verser tout son sang pour votre service! Aussi ajouta-t-il: Je ne veux rien perdre du mien; et il but le sang qui étoit sur sa main. ( Voyez CRASOCKI, et L FAUR ). Henri avoit pris possession du trône de Pologne depuis trois mois lorsqu'il apprit la mort funeste de Charles IX, son frère; il l'abandonna, pour venir régner en France au milieu des troubles et des factions. Un seigneur Polonois, le comte de Ténezin, qui n'approuvoit pas qu'il abandonnât un pays tranquille pour un royaume orageux , lui dit les larmes aux yeux : Ah ! Sine, si c'est vraiment régner que de posséder le cœur de tous ses sujets; où régnerez-vous jamais plus absolument qu'en Pologne? N'espérez point trouver en France, dans la situation où sont les choses ce que vous abandonnez parmi nous. Cette prophétie ne tarda pas long-temps à s'accomplir. Sacré et couronné à Rheims par Louis, cardinal de Guise, le 15 février 1575, Henri soutint d'abord la réputation de valeur qu'il s'étoit faite. Il gugna, la même année, la bataille de Dormans, et conclut la

guerre contre les Huguenots. dans l'assemblée des états tenue à Blois en 1576; mais ce parti étant trop puissant, on lui accorda la paix à Nérac. Cette paix, la plus favorable qu'eussent obtenue les Calvinistes, fut suivie, l'an 1580, d'un édit de pacification, par lequel on leur permit l'exercice public de leur religion. On leur accorda des chambres mi - parties dans les huit parlemens du royaume. On défendit d'inquiéter les prêtres ou les moines qui s'étoient mariés. et on déclara leurs enfans légitimes. Le royaume fut un peu plus tranquille; mais la licence. le luxe, la dissolution s'y introduisirent avec la paix. Henri III, au lieu de travailler utilement pour l'état, pour la religion, pour lui - même, se livroit, avec ses favoris, à des débanches obscures. Quélus, Maugiron , Saint-Maigrin pafurent les premiers sur les rangs: Saint-Luc vint ensuite, Joyeuse le jeune , la Valette , connu sous le nom de duc d'Epernon, et quelques autres, qui, profitant de sa foiblesse, acheverent d'énerver le peu de vigueur que son ame pouvoit avoir. (Voyez les menées de ces différens favoris sous les articles Joyeuse, nos II. III et IV... D'O... ESPINAY... Quélus... et le VALETTE). Henri III, loin de maîtriser ses favoris, souffroit qu'ils maîtrisassent ses ministres. Il meloit avec eux les prafiques extérieures de la religion à des plaisirs infames. Il faisoit avec eux des retraites, des pélerinages; il se donnoit la discipline. Il institua. en 1583, des confréries de Pia nitens, et se donnoit en spectacle sous leur habit : on ne l'appeloit que Frère Henri. In fit sontre lui cette épigramme :

Après avoir pillé la France, Et tout le peuple dépouillé, N'est-ce pas belle pénitence, De se couvrir d'un sac mouillé?

Les momeries sacriléges de Henri III, loin de masquer ses vices, ne faisoient que leur donner plus d'eclat. Il vivoit dans la mollesse et dans l'afféterie d'une femme coquette; il couchoit avec des gants d'une peau particulière pour conserver ses belles mains: il mettoit sur son visage une pâte préparée, et une espèce de masque par-dessus. C'est sous son règne qu'on vit paroître les premiers éventails. Il dépensa plus de cent mille écus d'or en singes et en perroquets, et une plus grande somme encore en achat de bichons ou petits chiens épagneuls; il en portoit lui-même plusieurs dans un panier rond suspendu en écharpe, et il donnoit de gros appointemens à ceux qui en prenoient soin. Il s'amusoit beaucoup anssi à découper des miniatures qui se trouvoient alors dans les livres de prières, et qu'il colloit ensuite aux murailles de ses cabinets. Sous ce monarque frivole. le feu de la guerre civile couvoit toujours en France. L'édit de pacification avoit révolté les Catholiques. On craignoit que le Calvinisme ne devînt la religion dominante; on craignit davantage, après la mort de François, duc d'Alencon, frère unique du roi, arrivée à Château-Thierri le 10 juin 1584: par cette mort, le roi de Navarre, chef des Huguenots, devenoit l'héritier présomptif de la couronne. Les Catholiques ne vouloient point qu'il régnêt. Il se forma trois partis dans l'état, que l'on appela la

Guerre des trois Menris; celut des Ligueurs, conduit par Henri, duc de Guise; celui des Huguenots, dont Henri, roi de Navarre, qui régna depais sous le nom de Henri IV, étoit le chef; et celui du roi Henri III, qu'on appela le parti des Politiques, ou des Royalistes. C'est ainsi que le roi devint chef de parti, de père commun qu'il devoit être. Henri, duc de Guise, homme d'un génie aussi grand que dangereux, concut des lors le projet de s'unir aux Catholiques pour enlever la couronne à son souverain. Le zèle apparent de cet ambitieux étranger pour la re-ligion Catholique, lui gagna le clergé; ses libéralités, le peuple, et ses caresses, le parlement. Le nom de Sainte-Ligue, association qu'il avoit formée contre les Protestans pour la sureté da Catholicisme, fut le signal de la révolte. Les rebelles étoient appuyés par le pape et par le roi d'Espagne. Le roi le savoit. Intimide par les secours qu'ils promettoient, et essrayé par les prompts succès du duc de Guise, qui venoit de prendre Toul et Verdun, il dévoila ses craintes et son découragement dans une Apologie, où il se reconnoissoit conpable, et où il conjuroit les factieux de mettre bas les armes. Il se mit lui – même à la tête de la Sainte-Ligue, dans l'espérance de s'en rendre maître. Il s'unit avec Guise, son sujet rebelle, contre le roi de Navarre, son successeur et son beaufrère, que la nature et la politique lui désignoient pour son allié. Tous les priviléges des Protestans furent revoqués par un édit donné en 1585. On accorda en même temps aux ligueurs tout ce que des rebelles peuvent desi-

rer pour l'anéantissement de la puissance royale. Le cardinal de Bourbon, les princes de la maison de Guise obtinrent des gardes, des villes, de l'argent, et une approbation de toutes leurs seditieuses entreprises. Cette condescendance alligea tellement le roi de Navarre, que lorsqu'on lui en apprit la nouvelle, un côté de sa moustache, dit Matthicu, blanchit tout-à-coup. L'année suivante, 1586, se forma la faction des Seize, qui entreprit d'ôter au roi la couronne. Les Protestans reprennent les armes en Guienne et en Languedoc, sous la conduite du roi de Navarre et du prince de Condé. Sixte-Quint signaloit en même temps son exaltation an souverain pontificat, par une bulle terrible contre ces deux princes. et par la confirmation de la Ligue. Henri III envoyoit contr'eux Joyeuse, son favori, avec la fleur de la noblesse Françoise, et une puissante armée. Henri de Navarre l'ayant défaite entièrement à Coutras le 10 octobre 1587, ne se servit de sa victoire, que pour offrir une paix sure au royaume et son secours au roi; mais il fut refusé, tout vainqueur qu'il étoit. Le duc de Guise etoit plus à craindre et plus puissant que jamais : il venoit de battre, à Vimori et à Auneau, les Allemands et les Suisses qui alloient renforcer l'armée du Navarrois. De retour à Paris, il y fut reçu comme le sauveur de la nation. Henri III, sollicité de toutes parts, sortit, mais trop tard de sa profonde léthargie. Il avoit dit d'abord, que les entreprises contre son autorité étoient des Chateaux de cartes, eleves, avec bien de la peine, par des enfans; et qu'il ne sub-

loit qu'un souffle pour renverser l'édifice. Mais ces châteaux de cartes avoient plus de consistance qu'il ne pensoit. Il essaya d'abattre la Ligue; il voulut s'assurer de quelques bourgeois les plus séditieux; il osa desendre à Guise l'entrée de Paris ; mais il éprouva 🕻 à ses dépens, ce que c'est que de commander sans pouvoir, Guise, au mépris de ses ordres, vint à Paris. En vain Henri y fit entrer, le 12 mai 1588, des troupes pour se saisir des carrefours. Le peuple prit aussitôt l'alarme, se barricada, et chassa ces troupes. C'est ce qu'on appela la journée des Barricades. Elle rendit le duc de Guise maitre de la capitale. Le roi fut obligé de se retirer à Chartres et de là à Rouen, où Catherine de Médicis, sa mère, lui fit signer l'édit de réunion, fait à la honte de la royanté. Rarement, dit un historien célèbre, les hommes sont assez bons ou assez méchans. Si Guise avoit entrepris, le jour des Barricades, sur la liberté ou sur la vie du roi, il auroit été le maître de la France; mais il lé laissa échapper. Heuri III se rendit à Blois, où il convoqua les états généraux du royaume en 1588. Guise, après avoir chassé son souverain de la capitale, osa venir le braver à Blois, en présence d'un corps qui représentoit la nation. Henri et lui se réconcilièrent solennellement; ils allerent au meme autel, ils y communièrent ensemble: l'un promit par serment d'oublier toutes les injures passées ; l'autre d'être obéissant et fidelle à l'avenir : mais dans le même temps le roi projetoit de faire mourir Guise; et Guise, de faire détrôner le roi. Henri le prévint : sur la fin de la même année 1588

il fit assassiner le duc de Guise, et le cardinal son frère, qui partageoit ses projets ambitieux. ( Voyez Guise). Le sang de ces deux chefs fortifia la Ligue, comme la mort de Coligni avoit fortifié les Protestans. Le fameux duc de Mayenne, cadet du duc assassiné, aussi ambitieux que lui et non moins remuant, fut déclaré en 1589, Lieutenant général de l'Etat royal et Couronne de France, par le conseil de l'Union. Les villes les plus importantes du royaume, Paris, Rouen, Dijon, Lyon, Toulouse, ( Voyez Duranti ), soulevées comme de concert, se donnent à lui, et se révoltent ouvertement contre le roi. On pe le regardoit plus que comme un assassin et un parjure. Soixante et dix docteurs assemblés en Sorbonne, le déclarent déchu du trône, et ses sujets déliés du serment de fidélité. Les prêtres refusent l'absolution aux penitens qui le reconnoissoient pour roi. Le pape l'excommunie; la bulle dans laquelle Sixte-Quint lançoit ses anathèmes, mit le comble à tous les maux. Henri III le sentit très-bien. Il y en a, disoit-il, qui se jouent des soudres du Vatican; mais pour moi je les ai toujours craints, et je les redoute encore plus que tous les canons de la Ligue, La faction des Seize, toujours plus andacieuse, emprisonne à la Bastille, les membres du parlement affectionnés à la monarchie. La veuve du duc de Guise vient demander justice du meurtre de son époux et de son beaufrère Le parlement, à la requête du procureur général, nomme deux conseillers, Courtin et Michon, qui instruisent le proces criminel contre HENRI

de VALOIS, ci-devant Roi de France et de Pologne. Ce roi s'étoit conduit avec tant d'aveuglement, qu'il n'avoit point encore d'armée : il envoyoit Sancy négocier des soldats chez les Suisses, et il avoit la bassesse d'écrire au duc de Mayenne, déja chef de la Ligue, pour le prier d'oublier l'assassinat de son frère. Il envoyoit en même temps à Bome, demander l'absolution des censures qu'il croyoit avoir encournes par la mort du cardinal de Guise. Ne pouvant calmer ni le pontife Romain, ni les factieux de Paris, il a recours à Henri de Navarre, son vainqueur. Ce prince mena son armée à Henri III, et avant que ses troupes fussent arrivées, il eut la générosité de le venir trouver accompagné d'un seul page, L'armée Protestante le dégages des mains du duc de Mayenne qui le tenoit assiégé dans Tours. Henri III donna dans cette villa des exemples de cette bravoure qui l'avoit autrefois distingué. Mayenne avoit dresse une attaque contre les faubourgs de Tours. Henri s'avança jusqu'aux gabions, qui formoient une partie de la barricade, et ayant poussé du pied et renversé un de ces gabions, il se mit devant, donnant ses ordres avec le plus grand sang froid au milieu d'une grêle de coups. Le roi de Navarre, ravi d'un tel spectacle, lui dit: Je ne m'étonne plus, après ce que je viens de voir, si nos gens perdirent les batailles de Jarnac et de Montcontour. - Mon frère, répondit HENRI, il faut faire par-tout ce qu'on est obligé de faire. Les Rois ne sont pas plus exposés que les autres, et les balles ne viennent pas plutôt les chercher qu'un simple soldal. Les

denz rois ayant repoussé le duc de Mayenne, vinrent mettre le siège à Paris. La ville n'étoit point en état de se défendre ; la Ligue tonchoit à sa ruine, lorsqu'un Dominicain, nommé Jacques Clément, changes toute la face des affaires. Ce moine fanatique, en-couragé par con prieur Bourgoing, par l'esprit de la Ligue, préparé à son parricide par des jeunes et des prières, muni des sacremens, et croyant conrir au martyre, alla à Saint-Cloud, où étoit le quartier du roi. Ayant été conduit devant Henri, sous prétexte de lui révéler un secret important, il lui remit une lettre, qu'il disoit être écrite par Achille de Harlai, premier président. Tandis que le roi lit, le malheureux le frappe dans le basventre, et laisse son couteau dans la plaie. Henri le retire lui-même. et en donne un coup au front du meurtrier, en s'ecriant : Ah! misérable, que t'ai-je fait, pour m'assassiner ainsi? Les courtisans (Voy. LOGNAC et II. Guesle) tuèrent sur-le-champ l'assassin; et cette précipitation les fit soupconner d'avoir été trop instruits de son dessein. On prétend que Mad. de Montpensier, sœur du duc de Guise, eut beaucoup de part à ce forfait, et qu'elle avoit persuadé au monstre imbécille, que le pape le feroit cardinal, pour récompense de son parricide ; ou que s'il périssoit , il auroit une place honorable dans lemartyrologe. Henri III mourut le lendemain 2 août 1589, à 39 ans, après en avoir régné 15. Il fit dire, le jour même de sa mort, la messe dans sa chambre; et pendant qu'on la célébroit, il dit à hante voix, et les larmes aux veux : Seigneur, mon Dieu, vi tu connois que ma vie soit utile à mon peuple, conserve-moi et prolonge mes jours; sinon, mon Dieu, prends mon corps et mon ame, et la mets en son l'aradis. Que ta volonté soit faite! (Veyez ce qui arriva le même jour, article I. MAROLLES ... ) C'est par le meurtre de Henri III que périt la branche de Valois, qui avoit regné 261 ans, pendant lesquels elle donna treize rois à la France. Il ne resta de mâle que Charles duc d'Angoulème, fils naturel de Charles IX. C'est sous les rois de cette race, que la France acquit le Dauphine, la Bourgogne, la Provence et la Bretagne, et que les Anglois furent entièrement chassés de la France; c'est sous eux aussi, que les peuples ont commence à être chargés d'impôts, que les domaines de la couronne ont été aliénés, les roturiers mis en possession des fiefs, l'élection canonique des bénéfices supprimée. la vénalité des charges introduite 🖡 les officiers de justice et de finance multipliés, l'ancienne milice du royaume changée, les femmes appelées à la cour : Choses, dit Mézerai, dont il faut laisser aux Sages le jugement, si elles sont utiles ou dommageables à l'Etat. Au cas que tous ces changemens soient des maux. Henri III les augmenta. Le luxe et la passion du jeu furent, en particulier, portés à leur comble sous son règne. On employa. dans la fabrication des étoffes tant de matières d'or et d'argent, que les hôtels des monnoies en manquèrent. Ce prince fut plus occupé à donner de pieuses comédies en public, qu'à soulager son peuple, et à se mettre au - dessus de toutes les factions qui déchiroient la France. « La Ligue, dont il

fut la victime, est peut-être, dit le président Hénaut, l'événement le plus singulier qu'on ait jamais lu dans l'Histoire ; et Henri III, le prince le plus mal habile, de n'avoir pas prevu qu'il se mettoit dans la dipendance de ce parti, en s'en rendant le chef. Les Protestans lui avoient fait la guerre, comme à l'ennemi de leur secte; et des ligueurs l'assassinèrent à cause de son union avec le roi de Navarre, chef des Huguenots. Suspect aux Catholiques et aux Huguenots par sa légèreté, et deyenu méprisable à tous par une vie également superstitieuse et libertine, il parut digne de l'empire tant qu'il ne régna pas. Caractère d'esprit incompréhensible, dit de Thou, en certaines choses au-dessus de sa dignité, en d'autres au-dessous même de l'enfance.... » C'est sous son règne, en 1588, que le duc de Savoie s'empara du marquisat de Saluces, et qu'un ingénieur de Venlo inventa les bombes. Henri III n'eut point d'enfans (Voy. I. Joubert et I. Louise.) de sa femme Louise de Lorraine, fille d'Antoine, comte de Vaudemont, princesse d'une rare beauté, que Henri III n'aima pas long-temps, Il avoit eu un amour passionne pour la princesse de Condé, morte en 1574. Pendant les deux jours qui suivirent cette mort, il éprouva des défaillances continuelles. Il voulut même porter sur ses habits des marques de sa douleur, en les garnissant de petites têtes de mort, au lieu de boutons. Il en mit jusqu'aux aiguillettes de ses souliers. Henri III avoit toutes les graces extérieures qui peuvent captiver les femmes; les traits du visage doux, la bouche agréable, les yeux vifs, de bolles

mains, une taille bien prise, beancoup d'adresse dans tous les exercices du corps. Dans les occasions de représentation, il savoit parlaitement fuire le Roi. Il possedoit l'étiquette mieux qu'aucun courtisan, et c'étoit lui que l'on consultoit tonjours sur le cérémonial, Il composa un Etat des Officiers de la Couronne et de sa Maison, où il régla leurs babits, leurs fonctions, leurs services. C'est lui qui donna au chancelier seant au conseil, la longue robe de velours cramoisi. C'est encore à ce prince que l'ordre du Saint-Esprit doit son institution en 1578. On prétend qu'il en dressa les statuts sur ceux d'un ordre à peu près semblable, institué par Louis I. roi de Sicile, en 1352. Le collier de Saint-Michel était si avili, qu'on l'appeloit le Collier à toutes betes, Il falloit un nouvel ordre pour les princes et les grands Henri l'institua à l'honneur du Saint - Esprit, parce que c'étoit le jour de la Pentecote qu'il avoit été élu roi de Pologne, et appele à la couronne de France. Le nombre des chevaliers fut le mité à cent, qui devoient posséder chacun une abbaye en commende; mais le pape ne voulut pas consentir à ce dernier arrangement. Cependant les chevaliers ont toujours conservé le titre de commandeurs. Duclos, dens son Mémorial, prétend que « le mon tif public de Henri III, en infr tituant l'ordre du Saint-Esprit. fut la défense de la Catholicité, par une association de seigneura gui ambitionneroient d'y entres. Le vœu secret fut d'en faire hommage à sa sœur Marguerite de Valois. Le Saint-Esprit est le symbole de l'amour. Les ornemens du collier étoient les monogrammes de Marguerite et de

Hari, séparés alternativement par un autre monogrampie symbolique, composé d'un phi et d'un delta joints ensemble, auquel on faisoit signifier sidelta pour fedelta en italien, et sidélité en françois. Henri IV, instruit du mystère, changes le collier, par délibération du 7 janvier 1597, et remplaça par deux trophées d'armes le phi et le monogramme de Marguerite. J'en ai vu , ajoute Duclos, les preuves non suspectes. » Il n'enroit peut-être pas été inutile de les rapporter. Car, quoiqu'on sache que Heari III allioit l'extérieur de la dévotion avec le débordement des mœurs, il paroît un peu extraordinaire qu'il ait fait entrer les secrets d'un amour qu'on peint comme suspect, dans l'institution d'un ordre qui devoit être le premier de son royaume, Cela ne se trouve dans aucun des nombreux libelles publies contre ce prince. Parmi ces satires grossières, il y en a une qui est peu commune. Elle fut publiée sous ce titre : Les Sorcelleries de Honri de Valois, et les Oblations qu'il faisoit au Diable dans le bois de Vincennes, avec la figure des Démons d'argent dord auxquels il faisoit offunde, et lesquels se voient encare dans cette ville : Paris . Didier Millet, 1589, avec permission. Dans ce libelle, où la méchanceté la plus noire se trouve jointe à l'indécence et à la grossièreté, on lit, pag. 8 : « On a tronvé chez d'Epernon un coffre plein de papiers de sorcelleries. mixquels il y avoit divers mote · hebreux, chaldaiques, latins, et plusieurs caractères incogneus, des rondeaux ou cermes, esquels Mentour y avoit diverses ecritures et agures, même des mi-Mich, originals of drogues, avec

des verges blanches, lesquelles sembloient être de coudre, que l'on a incontinent brûlées, pour l'horreur qu'on en avoit.... Au bois de Vincennes, on a trouvé nouvellement doux Satyres d'argent doré, s'appuyant dessus une forte massue. Les politiques disent que c'étolent des chandeliers. Ces monstres diaboliques sont en cette ville. entre les mains d'un personnage d'honneur et bon catholique, qui les a fait voir à une infinité de personnes. » On voit par ces impostures comment on abusoit nos aïeux, et comment on nous abuseroit, dit M. Anquetit, si nous étions dans les mêmes circonstances.

XIII. HENRI IV, LE GRAND, roi de France et de Navarre, naquit le 13 décembre 1553, dans le château de Pau, capitale du Béarn. Antoine de Bourbon, son père, prince foible, plutôt indelent que paisible, étoit chef de la branche de Bourbon, ainsi appelée d'un hef de ce nom, qui tomba dans leur maison par un mariage avec l'héritière de Bourbon. Il descendait de Robert de France, comte de Clermont, cinquième fils de St. Louis, et seigneur de Bourbon. Jeanne d'Albret, mère de Henri IV, étoit fille de Henri d'Albret, roi de Navarre. Elle étoit prête à le mettre au monde, lorsque le roi son père, lui montrant une belle boîte d'or avec une chaîne pareille, kui dit, dans le langage simple et familier de son temps: Ma fille, cette boite, avec ce qu'elle renferme, est à toi, si en accouchant tu me chantes une chanson Gasconne. Elle acconcha pen après, et dans les premières douleurs, elle chanta un couplet

en langue Béarnoise. Le roi de Navarre mit aussitôt la chaîne au cou de sa fille, et lui donna ensuite la boîte, en lui disant: ·Voilà qui est à vous, ma fille.... Mais, ajouta-t-il, en prenant l'enfant dans sa robe, ceci est à moi. Il l'emporta en effet dans sa chambre. Henri étoit venu au monde sans crier, et son premier mets fut une gousse d'ail, dont son aïeul lui frotta les lèvres; il y ajouta une goutte de vin qu'il lui fit avaler. La suite de son éducation répondit à ces commencemens. Il fut élevé à la cour de France, sous la conduite d'un sage précepteur, nommé la Gaucherie, jusqu'en 1566. Des maximes qu'Henri apprit de lui, celle qui lui plaisoit le plus, étoit : Il faut VAINCRE OU MOURIR. Il aimoit beaucoup Plutarque, et en avoit, pour ainsi dire, exprimé toute la substance. Je lui ai les plus grandes obligations, avoua-t-il depuis sur le trône; j'y ai puisé d'excellentes maximes pour ma conduite et pour le gouvernement. Il étudia la politique à la cour des Valois, comme il apprit ensuite le grand art de la guerre sous le prince de Condé et sous l'amiral de Coligni. Il avoit accompagné Charles IX dans les voyages que ce roi fit, en 1564 et 1565, dans différentes provinces de France; Si bien, dit Cayet, qu'on ne pouvoit le vaincre d'honnéteté, ni l'emporter de bravade. Dans la fameuse entrevue de Bayonne, où l'on prétend que fut résolue la perte des Protestans, le duc de Médina ne put s'empêcher de dire : Ce jeune prince a tout l'air d'un grand roi, ou d'un homme qui doit le devenir. En 1566, Jeanne d'Albret sa mère, qui avoit embrassé ouvertement le Calvinisme, voulut l'avoir à Pau auprès d'elle, et lui. donna pour précepteur Florent Chrétien. Cette princesse avoit tout ce qui fait un grand homme et un excellent politique. Henri apporta en naissant toutes les qualités de sa mère, et n'hérita de son père que d'une certaine facilité de caractère, qui, dans Antoine, dégénéra en incertitude et en foiblesse, mais qui, dans Henri, fut bienveillance et bon naturel. Il ne fut pas èlevé dans la mollesse. Sa nourriture étoit grossière, et ses habits simples et unis. Il alloit toujours tête nue. On l'envoyoit à l'école avec des jeunes gens de même âge; il grimpoit avec eux sur les rochers et sur le sommet des montagnes voisines, suivant la contume du pays et des temps. En 1568, ha cour de France envoya la Mothe-Fénélon à Jeanne d'Albret, pour la détourner de prendre part à la troisième guerre civile. Le jeune Henri, qui n'avoit que 15 ans, paroissoit ne pas entrer dans les vues de l'ambassadeur, qui lui en marquoit sa surprise, en exagérant les malheurs dont le volcan de cette guerre alloit inonder le royaume. Bon, dit Henri, c'est un feu à éteindre avec un seau d'eau. - Comment cela, demanda Fénélon? — En faisant boire, répondit le prince, ce seau d'eau au cardinal de Lorraine, vrai et principal boute-feu de la France. Il lui dit en même. temps, que les ennemis du prince de. Condé son oncle, et des Protestans que ce prince soutenoit, ne l'accusoient de rebellion, que dans la vue d'exterminer toute la branche royale de Bourbon. Mais nous voulons, ajouta-t-il, mourir tous ensemble, pour éviter les frais de devil, qu'autrement nous aurions à porter.

les uns des autres. Elevé dans le Calvinisme, il fut destiné à la défense de cette secte par sa mère : on l'en déclara le chef à la Rochelle, en 1569, et le prince de Conde fut son lieutenant. C'étoit sur cette côte de Ia Rochelle, que Bourbon, l'année précédente, avoit courn un grand danger. Se promenant un jour sur la mer, en jeune homme ardent et ennemi du repos, il tomba dans l'eau, et disparut, entraîné par le conrant. L'état, affoibli par les guerres civiles, auroit infailliblement péri avec lui, lorsqu'un capitaine de marine, nommé Jacques Lardeau, plongeant à l'instant, fit le salut de la France, et le ramena. Henri se trouva, à seize ans, à la bataille de Jarnac, le 13 mars 1569. Les forces de l'ennemi sont supérieures, dit - il : combattre à présent, c'est exposer des hommes à crédit, L'avois bien vu que nous nous amusions trop à jouer des comédies à Niort, au lieu d'assembler nos troupes, tandis que l'ennemi assembloit les siennes. Co que le jeune prince avoit prévu arriva. Les Protestans perdirent la bataille, et avec elle, le valeureux prince de Condé, qui fut tué de sang froid. Cette journée fut suivie de celle de Montcontour. La bataille fut perdue le 3 octobre de la même année, parce qu'on ne suivit point le conseil qu'il avoit donné, de seconder l'amiral de Coligni, qui avoit enfoncé l'avant-garde du duc d'.1njou. Après la paix de Saint-Germain, conclue le 11 août 1570, Henri fut attire à la cour avec les plus puissans seigneurs de son parti. On le maria deux ans après. avec la princesse Marguerite de Valois, sœur de Charles IX. Ce fut au milieu des réjouissances

de ces noces, qu'on prépara l'horrible massacre de la Saint-Barthélemi, l'opprobre du nom François. Henri, réduit à l'alternative de la mort ou de la religion. se fait Catholique, et reste près de trois ans prisonnier d'état. S'étant évadé en 1576, et s'étant retiré à Alençon, il se mit à la tête du parti Huguenot, exposé à toutes les fatigues et à tous les risques d'une guerre civile et d'une guerre de religion, manquant souvent du nécessaire, n'ayant jamais de repos, et se hasardant comme le dernier des soldats. On le vit souvent dans les camps se confondre parmi eux, se coucher sur la paille comme eux, fouir avec eux la terre et se nourrir du même pain, Lorsqu'il assiégeoit une place, il visitoit les travaux jour et nuit; il disposoit lui-même les batteries, il tracoit les tranchées, et souvent corrigeant les fautes de ses ingénieurs, il diminuoit les périls et abrégeoit les travaux. Au siège de Cahors en 1580, il recut plusieurs blessures. Ses principaux officiers s'étant assemblés antour de lui, le conjurcient de se retirer. Non, dit le roi avec un visage riant; il est écrit làhaut ce qui doit être fait de moi dans cette occasion. Souvenezvous que ma retraite hors de cette ville, sans l'avoir assurce au parti, sera la retraite de ma vie hors de mon corps. Il y va trop de mon honneur. Ainsi, qu'on ne me parle plus que de combattre, de vaincre ou de mourir. Parmi les avantages qu'il remporta, on ne doit pas oublier la victoiro de Coutras en 1587, due principalement à ses soins. Avant lo commencement de l'action, le roi de Navarre se tourne vers le prince de Condé et le duc de

Soissons, et leur dit, avec cette confiance qui précède la victoire : Souvenez-vous que vous êtes du sang de Bourbon; et, vive Dieu! je vous ferai voir que je suis votre ainė. - Et nous, lui repondentils, nous vous montrerons que yous avez de bons cadets... Henri s'appercevant, dans la chaleur de l'action, que quelques-uns des siens se mettent devant lui, à dessein de défendre et de convrir sa personne, leur crie; A quartier, je vous prie! ne m'offusquez pas, je veux paroltre. Il ensonce les premiers rangs des Catholiques, et fait des prisonniers de sa main. Après la viçtoire, on lui présente les bijoux et les autres magnifiques bagatelles de Joyeuse, tué dans cette journée; il les dédaigne, en disant : Il ne convient qu'à des Comédiens de tirer vanité des riches habits qu'ils portent. Le véritable ornement d'un Général, est le courage, la présence d'esprit dans une bataille, et la clémence après la victoire. On peut yoir dans l'article précédent, comment il unit sa cause avec celle de Henri III. Il portoit le titre de Roi de Navarre, depuis la mort de sa mère, arrivée le 9 juin 1572. Celle de Henri III le fit Roi de France, en 1589. Ce prince, en mourant, le fit appeler auprès de son lit, et lui dit : Mon frère, vous voyez l'état auquel je suis! Puisqu'il platt à Dicu de m'appeler, je meurs content en vous voyant auprès de moi. Je vous laisse mon royaume dans un grand trouble. La couronne vous appartient : je prie Dieu qu'il vous sasse la grace d'en jouir plus paisiblement que moi. Plat à Dieu que je vous la remisse aussi brillante qu'elle l'a été mir la lete de CHARLEMAGNE!

Les vœux de *Henri III* ne forrent pas exaucés. La religion servit de prétexte à la moitié des chefs de l'armée pour abandonner *Hen*ri IV, et à la Ligue pour ne pas le reconnoitre. Presque tous ses officiers l'anroient quitté , si l'un d'enx, anssi prudent que généreux, ne les avoit retenus en disant hautement à Henri: SIRE. vous êtes le Roi des braves, et vous ne serez abandonné que des poltrons. Les Ligueurs lui opposcrept up fautome, le cardinal de Bourbon. Henri, avec per d'amis, peu de places importantes, point d'argent, et une petite armée, supplée à tout par son activité et son courage. Il restoit moins au lit, que le duc de Mayenne, chef des rebelles, ne restoit à table. Il gagna plusieurs batailles sur ce duc : celle d'Arques, le 22 septembre 1589; et celle d'Ivri, le 14 mars 1590. Dans la première journée, Henri soupconnant que les Ligueurs tourneroient leurs principaux efforts contre son artillerie, y plaça le régiment Suisse de Glaris, sur lequel il comptoit beaucoup, et leur colonel Galati, sur lequel il comptoit davantage. Co qu'il avoit prévu, arriva. Henri vola, suivant son usage, où le danger étoit le plus grand. Mos compère, dit-il à Galati en arrivant, je viens maurir, au acquérir de l'honneur avec vous. Quelques momens avant le combat, on amena au roi un prisonnier de distinction, qui, cherchant par-tout des yeux une armée, témoigna sa surprise su prince de voir si peu de soldate autour de lui. Vous ne les voyes pas tous, dit Henri IV avec gaieté; car vous n'y comptez pas Dieu et le ban droit qui m'assistent Il remporta la victoire

lvii comme il l'avoit remportee à Contras, en se jetant dans les rangs ennemis au milieu d'une forêt de lances. Les François se souviendront éternellement des paroles qu'il dit à ses soldats dans ce jour mémorable : Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon panache blanc; vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la gloire. Et lotsque les vainqueurs s'acharnoient for les vaincus . Sauvez les François, leur crioit-il! Le maréchal de Biron eut part à l'honneur de cette journée; mais Henri en ent la principale gloire, par l'héroisme avec lequel il combattit. Le maréchal rendit finement l'idée qu'il avoit de cette action, lorsqu'il fit ce compliment à son maître : SIRE, dit-il, vous avez fait aujourd'hui le devoir du marechal de Biron, et le marechal de Biron a fait ce que devoit faire le roi. Le soir, le maréchal d'Aumont s'étant présenté an souper du roi, ce bon prince se leva aussitôt, alla au-devant de lui, et le fit asseoir à sa table, avec ces paroles obligeantès, déja rapportées dans son artide: Qu'il étoit bien raisonnable qu'il fut du festin, puisqu'il l'avoit si bien servi à ses noces.... Henri continua la guerre, et ses succès ne répondant pas toujours a son conrage, il disoit quelquefois: Je suis roi sans couronne, général sans soldats, et très-souvent sans argent, ainsi que mari sans femme. Plus ses ennemis étoient acharnés, plus il redouble de courage et d'activité. Au siège de Rouen, en 1592, il s'exposa comme un grenadier, fut renversé deux fois, et eut ses armes détachées et mises en Pièces. Sulli lui porta le lendemain la plainte commane de toute l'armée. Heari IV l'interrompit par ces paroles : Mon anti, je ne puis faire autrement; car, puisque c'est pour ma gloire et pour ma couronne que je combats. ma vie et toutes choses ne me doivent rien sembler au prix. Les mêmes sentimens de bravoure le suivirent au siège de Paris; et ils devinrent plus touchans par la tendre humanité qui les accompagna. Il prit d'assaut tous les faubourgs dans un seul jour. Il est constant qu'il eût pris la ville par famine, s'il n'avoit permis lui-même, par une pitie heroïque, que les assiégeans nourrissent les assiégés. Je suis, disoit-il, le vrai père de mos peuple. Je ressemble à la vraie mère qui se présenta devant 8alomon. J'aimerois autant n'avoir point de Paris, que de l'avoir tout ruiné et tout désolé par la mort de tant de personnes. On a dit que, pendant qu'il pressoit Paris, les momes faisoient une espèce de revue militaire, marchant en procession la robe retroussée, le casque en tête, la cuirasse sur le dos, le mousquet et le crucifix à la main; mais. on a pris trop à la lettre une plaisanterie des auteurs de la Satire Ménippée. Ce qu'il y a de vrai , c'est que plusieurs citoyens considérables faisoient serment sur l'Évangile, en présence du legat et de l'ambassadeur d'Espagne, de mourir plutôt de faim que de se rendre. Le duc de Parme, envoyé par Philippe II, venoit secourir Paris; mais Henre le fit rentrer en Flandres. Cependant la disette dégéneroit en famine universelle. Le pain se vendoit un écu la livre; on avoit été obligé d'en faire avec des os de charnier des saints Innocens : on l'appela le pain de Mad. de Mants-

*pensier*, parce qu'elle en avoit loué l'invention. La chair humaine devint la nourriture des obstinés Parisiens. On alla à la chasse des enfans; il v en eut plusieurs de dévorés par les faméliques, et l'on vit des mères se nonrir des cadavres de leurs propres fils. Le duc de Mayenne voyant que ni l'Espagne, ni la Ligue ne lui donneroient jamais la couronne de France, résolut de faire reconnoître celui à qui elle appartenoit; il engagea les Etats à une conférence entre les Catholiques des deux partis. Cette conférence fut suivie de l'abjuration de Henri à Saint-Denis, le 25 juillet 1593, et de son sacre à Chartres. L'année d'après, et le 22 mars 1594, Paris lui ouvrit ses portes. Henri renvoya tous les étrangers qu'il pouvoit retenir prisonniers; il pardonna à tous les Ligueurs. Des qu'il se vit au Louvre, il dit au chanceliec: Dois-je croire que je suis où je suis? Plus j'y pense, moins je le conçois. Il n'y a rien de l'homme dans tout ceci; c'est un ouvrage du ciel. Comme il se mettoit à table pour souper à l'hôtel de ville, il dit en riant et en regardant ses pieds : Je me suis bien crotté en venant à Paris, mais je n'ai pas perdu mes pas. Cette gaieté franche, naïve et spirituelle ne l'abandonnoit jamais. Un de ses courtisans lui disant, « qu'on avoit rendu à César ce qui appartenoit à César, en lui ouvrant les portes de sa capitale. » Ventre-saint-gris, repondit le roi, on ne m'a pas fait comme à Cesar; on ne m'a pas rendu, mais vendu Paris. Voyez I. Langlois. Pour éloigner tout prétexte de révolte. Henri sollicitoit tonjours son absolution Rome. Les prétentions ultramontaines, la politique espagnole avoient retardé cette absolution. qui fut enfin accordée par Clément VIII, en 1595. (Voyes son article.) Duperron et d'Os. sat ambassadeurs de France, eurent besoin de toute leur habileté, pour mettre à couvert les droits de la couronne. Le pape qui avoit d'abord demande des choses peu raisonnables, proposa, par leurs soins, des conditions moins onéreuses. Le roi s'obligeoit à faire publier et exécuter le concile de Trente excepté dans les articles, s'il y en avoit de tels qui pourroient troubler la tranquillité publique en France. Il devoit, à moins qu'il n'y eût empêchement légitime, réciter le chapelet tous les jours; les litanies le mercredi : le rosaire le samedi; entendre tous les jours la messe; communier quatre fois l'année; bâtir un couvent dans chaque province. On ne pensa guères si ces pénitences étoient faciles à observer par le souverain d'un grand empire, et le roi les accepta. Phia lippe II n'en resta pas moins son ennemi; il fallut lui faire la guerre, cette même année 1595. Les Es pagnols s'étant emparés de Cambrai et de Calais, Henri sollicità le secours d'Elizabeth. L'ambassadeur d'Angleterre promit, de la part de sa souveraine, des troupes pour sauver Calais, à condition qu'on remettroit la place aux Anglois jusqu'au payement des sommes que la reine avoit prêtées. Henri IV refusa noblement une telle proposition, en disant : Si je dois être mordu, j'aime autant l'être par un lion que par une lionne. L'année suivante, 1596, il convoqua à Ronen une espèce d'états génér raux, sous le nom d'Assemblée

Les Notables. Ce fut dans cette assemblée qu'il prononça ce discours célèbre, dont la mémoire subsistera autant que celle de Henri: « Je viens, dit-il, demander vos conscils, les croire et les suivre, me mettre en tutelle entre vos mains. C'est une envie qui ne prend guère aux rois, aux barbes grises et aux victorieux; mais mon amour pour mes sujets me fait trouver tout possible et tout honorable.» Après la séance, le roi demanda à la duchesse de Beaufort, sa maitresse, qui avoit entendu son discours, cachée derrière une tapisserie, ce qu'elle en pensoit : Je n'ai jamais, dit-elle, oui mieux parler; j'ai seulement été surprise que Votre Majesté ait parlé de se mettre en tutelle. - Ventre-saint-gris , lui répondit le roi, il est vrai; mais je l'entends avec mon épée au côté. En effet, il ne quitta pas cette épée. Il avoit battu, en 1595, l'armée Espagnole à la rencontre de Fontaine-Françoise, nì il affronta les plus grands périls, à la tête d'une poignée de combattans; il la chassa d'Amiens en 1597, à la vue de l'archiduc Albert, contraint de se retirer. Le duc de Mayenne avoit fait son accommodement en 1596; le duc de Mercœur se soumit en 1598, avec la Bretagne, dont il s'étoit emparé. Il ne restoit plus qu'à faire la paix avec l'Espagne; elle fut conclue le 2 mai de la même année, à Vervins. Depuis ce jour jusqu'à sa mort, le royanme fut exempt de guerres civiles et étrangères, si l'on en excepte l'expédition de 1600, contre le duc de Savoie, qui fut glorieuse à la France, et suivie d'un traité avantageux. Les convulsions du fanatime étoient calmées; mais le

levain n'étoit pas entièrement détruit. Il n'y eut presque point d'année où l'on n'attentât sur la vie de *Henri.* Un malheureux **de** la lie du peuple, nommé Pierre Barrière, ayant porté ses mains parricides sur le roi, fut arrêté et mis à mort en 1593. Jean Châtel, jeune homme né d'une honnête famille, le frappa d'un coup de conteau à la bouche, en 1595, sous prétexte qu'il n'étoit pas encore absous par le pape. Un chartreux, nommé Pierre Ouin, un vicaire de Saint-Nicolas-des-Champs, pendu en 1595, un tapissier en 1596, un malheureux qui étoit ou qui contrefaisoit l'insensé, méditèrent le même assassinat. Voyez aussi. H. Biron. Enfin, il fallut, pour le malheur de la France, qu'un monstre furieux et imbécille, nommé Ravailluc, l'exécutat le 14 mai 1610. Le carrosse de Henri IV ayant été arrêté par un embarras de charrettes, dans la rue de la Ferronnerie, en allant à l'Arsenal, ce malheureux profita de ce moment pour le poignarder. Ce grand homme mourut dans le milieu de la 57° année de son age, dans la 22º de son règne, laissant trois fils et trois filles, de Marie de Médicis, sa seconde femme, ou plutôt son unique épouse, puisque son premier mariage avec Marguerite de Valois fut déclaré nul. Henri IV ne fut bien connu de la nation, que quand il eut été assassiné. La fausse idée qu'il tenoit encore au Calvinisme, souleva contre lui beaucoup de Catholiques; son changement nécessaire de religion aliéna une partie des Réformés, qui lui demandèrent des places de sureté, comme its en avoient eu sous Henri III. Je suis, leur répondit-il , la m'eilleure assurance de mes sujets. Henri III vous craignoit et ne vous aimoit point; mais moi je vous aime et ne vous crains guère. Cependant les Protestans auroient dù trouver un motif de reconnoissance dans le fameux Edit de Nantes, donné en avril 1598 , dicté par une sage tolérance, et chérir le prince juste et bienfaisant qui portoit tous ses sujets dans son cœur. Sa seconde femme, qui ne l'aimoit pas, et qui ne s'en croyoit pas aiméee . l'accabla de chagrins domestiques, et plus encore la première. Sa maîtresse même, la marquise d'Entragues; conspira contre lui. La plus cruelle Satire, qui attaqua ses mœurs et sa probité, fut l'ouvrage d'une princesse de Conti, sa proche parente. Cependant il avoit mis le royaume dans un état florissant; il l'avoit police, après l'avoir conquis. Les troupes inutiles furent licenciées, et la profession des armes, ne fat plus, comme ci-devant, suffisante pour faire un gentilhomme. L'ordre dans les finances succéda au plus odicux brigandage; il paya, peu à peu, toutes les dettes de la couronne. sans fouler les peuples. Les paysans répètent encore aujourd'huiqu'il vouloit qu'ils eussent une Poule au por tous les Dimanches: expression triviale, mais sentiment paternel, qui a dicté à un jeune poëte ce beau vors qui peint Henri IV : SEUL ROI DE QUI LE PEUPLE AIT GARDE LA Mémoire! Pendant une maladie dangereuse qu'il eut après le traité de Vervins, il disoit souvent à Sully: Mon ami, je n'appréhende nullement la mort; vous me l'avez ru braver dans tant d'occasions périlleuses! Mais j'ai regret de sortir de cette vie , sans apoir témoigne à mes peuples ; en les gouvernant bien , et en les soulageant de tant de subsides, que je les aime comme mes propres enfans. La justice fut réformée. et il sut, malgré son indulgence naturelle, maintenir les jugemens qu'elle prononçoit. Un courtisan lui demandant la grace de son neveu, coupable d'un meurtre: Il vous sied bien , his dit le roi, de faire l'oncle en implorant ma clémence; à moi, de faire le roi en écoutant la justice. J'excuse votre demande, excusez mon resus. Il répondit à quelqu'un qui demandoit l'abolition de quélques excès commis contre des magistrats : Je n'ai que deux yeux, deux mains es deux pieds. En quoi differerois-je de mes autres sujets, si je n'avois la force de la justice en ma disposition? ... Je ne desire vivre, dit-il une autre fois, que pour aller comme Louis XII. une fois la semaine au Parlement et à la chambre des Comptes, pour abrés ger les procès et arranger, pout toujours, les finances. Ce devoient être ses dernières promenades, s'il avoit vécu plus longtemps. Il entla consolation, avant que de mourir, de voir les denz religions vivre en paix, an moins en apparence. Il enrichit, lui seul, le domaine de la couronne ( Votez la Table de la reunion des grands Fiefs dans les TABLES CERONOLOGIQUES. . . . ) de plus de terres , que n'avoient fait ensemble Philippe de Valois i Louis XII et François premier, parvenus, comme lui, au trône" en ligne collatérale, L'agriculture, le premier des arts, fut chère à Henri IV, ainsi que ceux qui l'exerçolent. Il fit goûter, à un ambassadeur d'Espagne, dit vin de ses vignes. Il kardit : Fai

une vigne, des vaches et autres choses qui me sont propres; et je sais si bien le ménage de la campagne, que, comme homme particulier, je pourrois encore vivre commodément. Le commerce, la navigation furent en honneur. Les étoffes d'or et d'argent, proscrites d'abord par un édit somptuaire, qui ne les permettoit qu'aux filles de joie et aux filoux, dans le commencement d'un règne difficile, et dans un temps d'épuisement et de pauvreté, reparurent avec plus d'éclat, et enrichirent Lyon et la France. Il établit des manufactures de tapisseries de haute-lice. en laine et en soie, rehaussées d'or. On commença à faire de petites glaces dans le goût de celles de Venise. C'est à lui seul qu'on doit les vers à soie et les plantations de mûriers. Ce fut sous son règne que fut formé le projet du canal de Briare, par lequel la Seine et la Loire furent jointes : projet qui fut exécuté sous son successeur. On lui doit, en partie, le jardin royal des plantes de Montpellier, si utile aux médecins. Paris fut agrandi et embelli; il forma la place royale; il restaura tous les ponts. Le faubourg Saint-Germain ne tenoit point à la ville ; il n'étoit point pavé : Henri se chargea de tout. Il fit achever le Pont-neuf, où le peuple regarda long-temps sa statue avec attendrissement. Lorsqu'on éleva cette statue, un poëte fit ces quatre vers qu'on auroit pu mettre au bas :

Ce bronze étant du Grand HENRI Pimage.

Qui fut sans pair en armes comme en

Reçoit ici de son peuple l'hommage, Et sert lui seul d'exemple à tous les Rois.

Tome VI.

Saint-Germain-en-Laie, Monceaux, Fontainebleau, et surtout le Louvre, furent augmentes par Henri IV, et presque entièrement bàtis. Il logeoit au Louvre, sous cette longue galerie, ouvrage des artistes en tout genre , qu'il encouragea souvent de ses regards, comme de ses récompenses. S'il ne fut point le fondateur de la bibliothèque royale, il contribua beaucoup à l'enrichir. Il étoit aussi savant qu'un roi doit l'être c'est-à-dire, assez pour distinguer le vrai mérite. Il donna une chaîne d'or et son portrait, et fit beaucoup d'autres libéralités à Grotius, qui lui présenta son traité De jure belli ac pacis. Le président de Thou, Jacques Bongars , du Perron , d'Ossat , Sponde, Joseph Scaliger, Isaac Casaubon , Malherbe , l'abbé d'Elbène, et beaucoup d'autres, recurent de lui des marques de considération ou des bienfaits.... Quand Don Pedro de Tolède fut envoyé, par Philippe III, en ambassade auprès de Henri, il ne reconnut plus cette ville, qu'il avoit vue autrefois si malheureuse et si languissante : C'est qu'alors le Père de famille n'y étoit pas , lui dit Henri ; et aujourd'hui qu'il a soin de ses enfans , ils prosperent. En faisant fleurir son état au-dedans, il le faisoit respecter au-dehors. Le même Don *Pedro* fa sant valoir avec trop de hauteur la puissance de son maitie : Tout ceia ne m'en impose pas , lui répondit Henri: Si le Roi votre mattre continue ses attentats, je porterai le feu jusque dans l'Escurial, es on me verra bientôt à Madrid. -François premier y fut bien, répondit fièrement l'Espagnol. -C'est pour cela, répliqua le М

Roi, que j'y veux aller, venger son injure, celles de la France et les miennes... On lui attribue ce jeu de mots contre la puissance Espagnole: le mot hombre signifie homme en Espagne; Don Pédro lui annoncoit qu'une armée de cent mille hommes alloit s'avancer contre lui. Vous vous trompez, lui dit Henri IV, en France ce sont des hommes; en Espagne ce sont des ombres, Henri fut médiateur entre le pape et la république de Venise. Il protégea les Hollandois contre les Espagnols, et ne servit pas peu à les faire reconnoître libres et indépendans. Il étoit sur le point de passer en Allemagne avec une puissante armée, lorsque le scélérat, qui lui donna la mort, l'enleva à la France et à l'Europe. Nous n'avons jamais eu de meilleur, ni de plus grand rois Il'fut, dit le président Hénaut, son général'et son ministre. Il unit, à une extrême franchise, la plus adroite politique; aux sentimens les plus élevés, une simplicité de mœurs charmante; et au courage d'un soldat, un fond d'humanité inépuisable. Je ne puis, disoit-il après une victoire, je ne puis me réjouir de voir mes sujets étendus morts sur la place; je perds, lors même que je gagne. Quelques troupes qu'il envoyoit en Allemagne, ayant fuit du désordre en campagne, Henri IV dit aux capitaines qui étoient encore à Paris : Partez en diligence; donnez-y ordre; vous m'en répondrez. Vive Dieu! s'en prendre à mon peuple, c'est s'en prendre à moi.... Il employoit la patience, les bienfaits et l'adresse pour ramener les esprits que les factions avoient égarés. Un roi sage, disoit-il, est comme un habile apothicaire,

qui des poisons les plus dangereux compose d'excellens antidotes, et sait de la thériaque aves des vipères... Henri rencontra ce qui forme et ce qui déclare les grands hommes, des obsacles à vaincre, dés périls à essuyer, et sur-tout des adversaires dignes de lui. Ensin, comme l'a dit un de nos plus grands poètes,

IL FUT DE SES SUJETS LE VAIN-QUEUR ET LE PÈRE.

L'activité étoit sa qualité dominante. Le duc de Parme disoit, que les autres Généraux saisoient la guerre en lions ou en sangliers, mais que Henri la faisoit en aigle. Sa devise étoit un Hercule, qui domptoit des monstres, avec ces mots : INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA; et il l'avoit prise à juste titre. Les grands mangeurs, disoit-il, et les grands buveurs, ensévelis dans la chair, ne sont. capables de rien de grand... Si j'aime, ajoutoit-il, la table et la bonne chère, c'est uniquement pour m'égayer l'esprit. Ajoutons encore aux traits qui caractérisent ce grand prince, son discernement dans le choix des personnes qu'il employoit aux affaires de l'état : le chancelier Silleri, le président Jeannin, Sully, Bellièvre, Villeroi, sont autant de noms qui rappellent de grands talens et des vertus éminentes Les grandes qualités de Henri IV furent obscurcies par quelques défauts. Il eut une passion extrême pour le jeu et pour les femmes. On ne peut guère excuser la première, parce qu'elle fit naître quantité de prelans dans Paris, et que d'ailleurs il étoit joueur âpre et impatient; et encore moins la seconde, parce que ses amours furent si publiques et si universelles depuis sa

Jeunesse, jusqu'au dernier de ses jours, « qu'on ne sauroit même, dit Mézerai, leur donner le nom de galanteries. » Cette passion l'entraina même à persécuter le prince de Condé son parent, dont il vouloit séduire la femme. Le nombre de ses enfans naturels surpassa de beaucoup celui des lé itimes. Outre ceux qu'il ne put ou ne voulut pas avouer, il en reconnut huit, trois de Gabrielle d'Estrées; deux de Henriette de Bulzac-d'Entragues; un de Jacqueline de Beuil; deux de Charlotte des Essarts. Ses maitresses ne le dominoient pourtant pas tonjours, et il leur répétoit souvent « qu'il aimeroit mieux perdre dix amantes, qu'un Sully. » Il sentoit que ses foiblesses faisoient tort à sa gloire; mais il n'étoit pas maître de son cœur. ( Voyez I X. CATHERINE, II. GUICHE et PARTHENAY, X. MONTMORENCI.) Il dit un jour au nonce du pape, avec qui il regardoit danser les plus belles dames de la cour : Monsieur le Nonce, je n'ai jamais vu de plus bel escadron, ni de plus périlleux. «La timidité, le découragement, la bassesse, la jalousie, les fureurs, et même la fausseté et le mensonge : oui le mensonge et la faussete! Henri, par-tout ailleurs cet homme si droit, si vrai, si franc, les a connus des qu'il s'est livré à l'amour, dit Sully. Je me suis souvent appercu, ajoute-t-il, qu'il me trompoit par de fausses confidences, lorsque rien ne l'obligeoit de m'en faire de véritables; qu'il feignoit des retours à la raison et des résolutions que son cœur désavonoit; enfin, qu'il affectoit jusqu'à la honte même de sa chaîne, lorsque, intérieurement, il faisoit serment de ne jamais la rom-

pre, et qu'il en serroit plus étroitement les nœuds....» Il disoit quelquefois: « qu'on devoit excuser sa licence en tels divertissemens qui n'apportoient nul dommage à ses peuples, par forme de compensation de tant d'amertumes qu'il avoit goûtées, de tant d'ennuis, déplaisirs, fatignes, périls et dangers, par lesquels il avoit passe depuis son enfance jusqu'à cinquante ans. » On lui a reproché encore des lois trop dures contre les braconniers; tant l'ardeur pour la chasse lui faisoit oublier ses propres principes; quelques traits d'ingratitude et de parcimonie envers ses anciens et braves serviteurs; enfin, on l'a blamé d'avoir trop aimé à plaisanter. Il donnoit quelquefois dans les pointes qui n'ont qu'un jeu de mots pour mérite, telles que celle-ci : Le meilteur canon que j'ai employé dans ma vie, est celui de la messe, il a servi à me faire Roi. Il n'en faut pas conclure cependant, comme ont fait quelques historiens, qu'il n'étoit pas catholique au fond du cœur. Il le fut de très-bonne foi depuis la conférence de Fontainebleau en 1600, entre du Perron et Mornay, où celui-ci, convaincu d'avoir tronqué certains passages, fit penser au roi que sa cause étoit mauvaise, puisqu'il altéroit les pièces du procès. Quoique attaché à l'église, il ne se laissa pas dominer par les ecclésiastiques. Le clergé lui ayant fait des remontrances sur divers abus, spécialement dans la nomination des bénéfices, il répondit que ces abus étoient réels, qu'il les avoit trouvés établis, qu'il espéroit les reformer et remettre. l'église dans un état florissant. Mais, ajoutat-il, vous m'avez exhorté à mon

devoir; je vous exhorte au vôtre. Failes par vos bons exemples que le peuple soit aussi porté à bien faire, qu'il en a été ci-devant détourné. Comme il ne trouva pas toujours des ecclésiastiques qui soutinssent leurs discours par leurs vertus, il disoit quelquefois: Je voudrois bien faire ce qu'ils préchent; mais ils ne pensent pas que je sache ce qu'ils font. Cependant Henri IV étoit très-fàché du soupçon que répandoient les Protestans, qu'il n'avoit-renie Dieu, c'est-à-dire dans leur langage fait abjuration, que des lèvres. Aussi, dit-il, à l'occasion de la mort de la reine Elizabeth: Il y a trois choses très-véritables, et que le monde ne veut pas croire : qu'Elizabeth soit morte vierge, que l'Archiduc soit un grand Capitaine, et le Ros de France un bon Catholique. - Un jour qu'il s'étoit mis à genoux devant un prêtre qui portoit le saint-Sacrement, Sully lui dit: Est-il possible, SIRB, que vous croyez à cela, après les choses que j'ai vues? - Oui, lui répondit le roi, j'y crois, et il faut être fou pour ne pas y croire. Je voudrois qu'il m'en eut conté un doigt de la main, et que vous y crussiez comme moi. Il fut trèsoffensé du propos d'un marchand qui ne le connoissoit point, et qui, parlant de sa conversion, dit : La caque sent toujours le hareng. -Oui, mon ami, dit Henri en se faisant connoître: mais c'est à votre égard, et non au mien. Je suis, Dieu merci, bon Catholique, et vous gardez encore du vieux levain de la Ligue. ... Si quelques fanatiques le détestoient encore, tous les bons citoyens lui rendirent justice. Plusieurs tombèrent malades en apprenant sa mort; quelques-

uns même, tels que de Vic, gouverneur de Paris, en moururent de douleur. On prononca son oraison funèbre dans toutes les grandes villes, dans les petites même. « Il se brûla plus de cire. et l'on fit plus de prières, dit Flavin, pour l'ame de Henri le Grand seul, que pour les cinq rois ses prédécesseurs. » Ausi Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, exhortoit son fils à vivre de façon qu'il fût autant regretté que son aïeul, et plus pleuré que Louis XIII, son père. On a demandé, plusieurs fois, comment Henri IV, avec des défauts et même des vices que n'eurent ni Charles V, ni Louis XII, est cependant aux yeux des François, le premier de nos rois? Thomas a répondu à cette question, dans son Essai sur les Eloges: «C'est qu'il fut véritablement le héros de la France. Onand le mérite du grand-homme se concilie parfaitement avec les préjugés, le caractère et les penchans d'un peuple; alors sa célébrité doit augmenter, parce que l'amour propre de chaque citoyen protége, pour ainsi dire, la réputation du prince; et c'est ce qui est arrivé à Henri IV. Ses talens, ses vertus et jusqu'à ses défauts, tout, pour ainsi dire, nous appartient. Mornai et Sully purent blamer l'excès de sa valeur; mais la nation aimoit à s'y reconnoître. La politique même le justifioit. Pour rassurer ses amis, pour étonner ses ennemis, il falloit des prodiges; il n'avoit presque que des vertus à opposer à des armées; et ce grand-homme appuyoit le peu de forces qu'il avoit, des forces réelles de l'admiration et de l'enthousiasme. Sa gaieté au milieu.

des combats, ses bons mots dans la pauvreté et le malheur; toutes ces saillies d'une ame vive et d'un caractère généreux, cette foule de traits que l'on cite, et qui sont, à la fois, d'un homme d'esprit et d'un héros, sembloient peindre, en même temps, l'imagination Françoise et le genre d'esprit, ainsi que le caractère national. » Ses amours mêmes, qui l'entraînèrent dans de si grandes fautes, le rendirent plus intéressant aux yeux d'un peuple, dont le caractère fut, en tout temps, d'allier la valeur à la galanterie. Mais ce qui l'a réellement fait mettre au-dessus de tous les monarques François. é'est sa bonté. Cette vertu ne permit jamais à la haine d'entrer dans son cœur. C'est elle « qui fit que, sans politique et sans effort, ajoute Thomas, il pardonna toujours, et se seroit cru malheureux de punir; qui, avec ses amis, lui donnoit la familiarité la plus douce ; envers ses peuples , la bienveillance la plus tendre; avec sa noblesse, la plus touchante égalité. Ce sentiment si précieux, qui, quelquefois dans des momens d'amertume et de malheur, lui faisoit verser les larmes d'un grand-homme au sein de l'amitié : ce sentiment qui aimoit à voir la cabane d'un paysan, à partager son pain, à sourire à une famille rustique qui l'entouroit, et ne craignoit jamais que les larmes et le désespoir secret de la misère vinssent lui reprocher des malheurs ou des fautes. » Voilà ce qui lui a concilié à jamais le cœur des François, et même des étrangers. L'abbé Lenglet du Fres-Roy a publié cinquante - neuf Lettres de ce bon roi, dans le tome quatrième de sa nouvelle

édition du Journal de Henri III. On y remarque du feu, de l'esprit, de l'imagination, et surtout cette éloquence du cœur gui plaît tant dans un monarque. Il à paru un recueil non moins intéressant et non moins agréable. des bons mots et des actions de clémence de ce héros sensible, sous le titre d'Esprit de Henri IV. in-12, Paris, 1769: on y trouve celle-ci. On l'exhortoit à traiter avec rigueur quelques places de la Ligue qu'il avoit réduites par la force. La satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un mement, répondit ce prince généreux; mais celle qu'on tire de la clémence est éternelle. Voyez Aubigné. - On lui parloit d'un brave officier qui avoit été de la Ligue, et dont il n'étoit pas aimé: Je veux, dit-il, lui faire tant de bien, que je le forcerai de m'aimer malgre lui... Il est à souhaiter, dit un historien qui a chante Henri, et qui nous a beaucoup servi à le peindre, il est à souhaiter, pour l'exemple des rois et pour la consolation des peuples, qu'on lise dans la grande Histoire de Mézerai, dans Pérefixe, et dans les Mémoires de Sully, ce qui concerne les temps de ce bon prince. Plus on connoîtra Henri, plus on l'aimera, plus on l'admirera. Casaubon dit dans le recueil de ses Lettres, que Henri IV avoit traduit les Commentaires de César, et qu'il avoit commencé d'écrire ses Mémoires, avec dessein de les finir, si les soins de l'Etat lui permettoient de respirer. Il tenoit cette anecdote de la bouche même de ce prince. On prétend qu'il avoit engagé le président Jeannin à écrire l'histoire de son règne. J'entends, lui dit-il, laisser à la vérité toute sa franchise, et

je vous donne la liberté de la dire sans artifice et sans fard.

R o 1 s d'Angleterre.

XIV. HENIU Ier, roi d'Angleterre, et duc de Normandie, troisième fils de Guillaume le Conquérant, se fit couronner roi d'Angleterre l'an 1100, après la mort de son frère Guillaume le Roux, au préjudice de Robert Courte-Cuisse, son aîné, qui étoit pour lors en Italie, arrivé récemment de l'expédition de la Terre-Sainte. Cette usurpation donna lieu à Robert de passer en Angleterre pour réclamer son droit par les armes; mais il le lui abandonna pour une pension de trois mille marcs. Peu de temps après, une nouvelle brouillerie survint entre les deux frères. dont la fin fut funeste à Robert. Il fut battu et fait prisonnier à la bataille de Tinchebray en Normandie, l'an 1106. Henri eut quelques avantages sur le roi Louis le Gros, (Voy. Louis VI, nº XI.) et de grands démêlés avec St. Anselme, touchant les investitures. Il mourut d'une indigestion de lamproies, l'an 1135, à 68 ans, regardé comme un guerrier courageux, un politique habile, et un roi juste, à son usurpation près. Quoique jaloux de l'autorita absolue, il soulagea ses peuples, et réprima les abus du droit de pourvoyance, qui consisteit à fournir à la cour des provisions et des voitures, quand le roi voyageoit. Il sut à la fois ménager la cour de Rome, et soutenir les libertés de l'église nationale. Il protégea la littérature et les sciences, et fut aussi savant qu'un prince pouvoit l'être alors : c'est ce qui le fit surnommer Beau-Clerc. Il exerca sévèrement la justice, et cette

sévérité étoit nécessaire dans un temps de brigandage. Le vol et la fausse monnoie furent punis de mort. Il abolit la loi du Couvre-seu; il fixa dans ses états les mêmes poids et les mêmes mesures; il signa tout sur une charte remplie de priviléges : c'est la première origine des libertés de l'Angleterre. Il promit, par cette charte, de ne point toucher aux revenus ecclésiastiques pendant la vacance des abbayes ou des évêchés; de renoncer au droit en vertu duquel la couronne jouissoit des biens des mineurs; de modérer les impôts; de décharger les débiteurs de la couronne; de faire jouir les arrièrevassaux des droits dont jouissoient les grands seigneurs; enfin, de maintenir les lois de St. Edouard, si chères à la nation. Voyez III. Douvres.

X V. HENRI II, roi d'Angleterre, fils de Geoffroi Plantagenet, comte d'Anjou, et de Mathilde , fille de Henri I, monta sur le trône le 20 décembre 1154, après la mort d'Etienne. Maitre de l'Anjou, de la Touraine, du Poitou, de la Saintonge, de la Guienne, de la Gascogne, il ajouta à ses états la Bretagne, qu'il conquit sur Conan IV, et l'Irlande, dont il se rendit maitre à la faveur d'une bulle d'Adrien IV, que ce prince ambitieux avoit sollicitée pour pallier son entreprise. Le commencement de son règne fut signale par des réformes utiles. Les troupes inercenaires furent renvoyées, les vols et les violences réprimés, les lois remises en vigueur, les nouvelles forteresses démolies, l'altération des mennoies corrigée, et les mécontens soumis au devoir. Il porta

n 1159 la guerre dans le comté de Toulouse, sur lequel il avoit eles prétentions par son mariage avec Eléonore de Guienne. Dejà il assiégeoit la capitale; mais le roi de France étant venu au secours de cette ville, il leva le siége par respect pour le souverain. Parmi les abus que Henri vouloit réformer, celui du pouvoir excessif du clergé lui tenoit le plus au cœur. Les tentatives qu'il fit pour les réprimer, occasionnèrent le meurtre de St. Thomas de Cantorbery, en 1170. Voy. son article. Henri eut de grandes guerres à soutemir au dedans et au dehors de ses états, et ses armes eurent d'heureux succès. Après avoir conquis Mrlande, il força Guillaume, roi d'Ecosse, à se reconnoître son vassal. Quoique bon père, il ne pouvoit contenir dans le devoir trois\fils ingrats, toujours prêts à se révolter. Louis le Jeune s'étoit déclaré pour eux en 1173. Henri avoit leve une armée pour les soumettre, et il avoit réussi arrès la mort de Louis: ils se révoltèrent de nonveau, favorisés par la politique de Philippe - Auguste. Il fallut qu'il subît l'humiliation d'un traité, tel que l'exigeoit le roi de France, en faveur du rebelle Richard, son fils aîné et son successeur. Il en mourut de chagrin à Chinon, le 6 juillet 1189, après 34 ans de règne. Son cadavre avant jeté du sang, lorsque Richard vint lui rendre les derniers devoirs, le jeune prince en fut si frappé, qu'il s'accusa publiquement d'être le meurtrier de son père. Mais ces remords passagers ne le rendirent pas n:eilleur. Valeur, prudence, générosité, élévation de génic, étendue de connoissances, habi-

lete pour le gouvernement, orgueil excessif, ambition démesurée, luxure sans bornes: telles furent les bonnes et les mauvaises qualités de Henri II. Son mariage avec Eléonore de Guienne fut un événement aussi heureux pour l'Angleterre, que fâcheux pour la France. Voy. ÉLÉONORE, et II. ROSEMONDE.

XVI. HENRI III, roi d'Angleterre, fils de Jean Sans-Terne et d'Isabelle d'Angoulème, monta sur le trône après son père, le 28 octobre 1216. Il fit de vaines tentatives pour recouvrer la Normandie. St. Louis le battit deux fois, et sur-tout à la journée de Taillebourg en Poitou, et l'obligea de signer un traité, par lequel il ne lui restoit que la partie de la Guienne, qui est au-delà de la Garonne. Il ne fut pas plus heureux au dedans qu'au dehors. Les barons d'Angleterre, révoltés contre lui , ayant à leur tête Simon de Montfort , fils . d'un autre Simon, le sléau des Albigeois, se soulevèrent contre Henri, et gagnèrent sur lui la fameuse bataille de Lèwes en 1264. Il y fut fait prisonnier avec Richard son frère, et Edouard son fils, qui avoit d'abord battu les milices de Londres. Les barons dressèrent alors un nouveau. plan de gouvernement, qu'ils firent signer au roi, et approuver au parlement. Telles sont proprement l'époque et l'origine des Communes, et de la puissance du parlement en Angleterre, si. on le regarde comme une assemblée composée des trois corps du. royaume. Cependant Leicester, maître du royaume, retenoit le roi, son bienfaiteur, prisonnier, disposoit des charges et des finances, et amassoit des trésors

pour affermir sa domination. Le pouvoir souverain qu'il exerçoit à son gré, excita l'envie de quelques grands. L'année suivante, 1265, le comte de Glocester forma un parti contre lui, et fit ' évader le prince Edouard, qui se mit à la tête des partisans de son père. Les affaires changèrent aussitôt de face : Leicester ; le Catilina Anglois, fut obligé de livrer bataille à l'armée royale à Evesham, dans le comté de Worcester, en 1265. Le rebelle appercut d'abord la supériorité des royalistes. Ils ont appris cela de moi, dit-il en voyant leurs dispositions. Dieu ait pitié de nos ames; car je vois que nos corps sont à Edouard. Son armée, fort affoiblie par la disette de pain, fit peu de résistance; les Gallois prirent la fuite, et Leicester fut tué dans l'action. Voyez LEI-CESTER. Henri III et son fils Richard recouvrèrent la liberté. et les rebelles se soumirent entièrement en 1267. Henri mourut en paix à Londres, le 15 novembre 1272, à 65 ans, après en avoir régné 55 dans les orages. " C'étoit, dit du Tertre, un prince d'un petit génie, sans habileté pour le gouvernement, esclave de ses ministres, ruinant ses peuples pour enrichir ses favoris: ne sachant jamais prendre son parti selon les circonstances. montrant de la foiblesse, lorsqu'il falloit de la fermeté, et de la hauteur, lorsqu'il étoit nécessaire de plier et de s'accommoder au temps. » Il étoit d'ailleurs pieux, charitable, ennemi de la cruanté, irréprochable dans ses niœurs : en un viot, ce prince eut les vertus qu'on lone dans un particulier, et ne posséda presque aucune des qualités qu'on admire dans un souverain. On

loue beaucoup sa dévotion, et l'on cite ces paroles qu'il dit un jour à St. Louis, en soutenant que les sermons ne valoient pas la messe : J'aime mieux m'entretenir une heure avec un ami, que d'entendre vingt discours bien travaillés à sa louange. Une usure énorme fut exercée sous son règne par des marchands chrétiens, mais sur-tout par les Juifs, qui se dédommageoient ainsi des exactions qu'ils essuyoient. Henri III exigea d'eux 20 mille marcs en 1241, 30 mille d'un seul en 1250, 8 mille en 1255. Londres et la cour même regorgeoient de voleurs. Deux marchands de Londres se plaignirent au roi, en 1249, d'avoir été entièrement dépouillés par des brigands, qu'ils connoissoient bien, dirent-ils, parce qu'ils les voyoient journellement auprès de lui. Voyez I. Edmond.

XVII. HENRI IV, roi d'Angleterre, fils de Jean de Gand, duc de Lancastre, 3e fils d'Edouard III, commença à régner le 20 décembre 1399, après que Richard II eut été déposé juridiquement. Voy. MAGDALEN et CHAUCER. La couronne appartenoit, par les droits du sang, à Edmond de Mortimer, duc de Clarence, petit-fils d'Edouard III. L'Angleterre fut divisée dès-lors entre la maison d'Yorck et celle de Lancastre. C'est l'origine des querelles de la Rose blanche et de la Rose rouge. L'usurpateur mourut de la lèpre le 20 mars 1413, à 46 ans, après avoir soutenu une guerre civile et une étrangère contre les Ecossois et contre la France. Il n'eut ni des vices éclatans, ni de grandes vertus. Pendant sa dernière maladie, qui dura plus de deux mois, il voulut toujours avoir,

Sa couronne auprès du chevet de son lit, de crainte qu'on ne la lui enlevat.

XVIII. HENRIV, fils du précédent, et de Marie de Hereford, fut couronné en 1413. Il formale projet de conquérir la France, et l'exécuta en partie. Il descendit en Normandie avec une armée de 50 mille hommes, prit et saccagea Herfleur, gagna la bataille d'Azincourt sur Charles VI en 1415, et retourna en Angleterre avec plusieurs princes et près de 1400 gentilshommes qu'il avoit fait prisonniers. Trois ans. après, il repassa en France, prit Rouen en 1419, et se rendit maître de toute la Normandie. Les divisions de la cour de France servirent beaucoup à ses conquêtes. La maison d'Orléans et celle de Bourgogne remplissoient Paris de factions. La reine Isabelle de Bavière, mère dénaturée du dauphin, depuis Charles VII, prit le parti du monarque Anglois. La guerre finit par un traité honteux, conclu à Troye le 20 juin 1420. Les articles de ce traité portoient : que Henri V épouseroit Catherine de France, qu'il seroit roi après la mort de Charles VI, et que dès-lors il prendroit le titre de Régent et d'Héritier du Royaume. Le dauphin fut contraint de se retirer dans l'Anjou; et quoique le Dauphiné, le Languedoc, le Berri, l'Anvergne, la Touraine et le Poiton lui fournissent des troupes, il y a apparence qu'il auroit perdu son trône pour toujours, si une fistule n'eût emporté le roid'Angleterre le 31 août 1422, à 36 ans. Il expira au château de Vincennes, et fut exposé à Saint-Denvs comme un roi de France. A de grands talens pour

le métier de la guerre, Henri V joignit des vertus. Il fut sobre. tempérant, amateur de la justice, et fort exact à remplir les devoirs de la religion. On auroit souhaité dans lui plus d'humanité, et moins d'avarice. Car on ne le justifiera jamais de l'ordre barbare qu'il donna d'égorger les prisonniers après la sanglante. bataille d'Azincourt, ni des traitemens qu'il fit éprouver aux bourgeois de plusieurs places dont il se rendit maitre... Il avoit épousé en 1420 Catherine de France, la dernière des filles do Charles VI. Après la mort de son époux, Catherine se maria à un simple gentilhomme nommé Owen Tyder, que le duc de Glocester fit mourir pour avoir osé donner la main à une reine donairière. Elle en eut un fils, père de Henri VII. - Voy. GAME et III. CATHERINE.

XIX. HENRI VI, fils et successeur de Henri V à l'àge de 10 mois seulement, en 1422, n'eut ni son bonheur, ni son mérite. Il régna, comme son père, en France, sous la tutelle dn duc de Bedsord, et en Angleterre, sous celle du duc de Glocester. Il remporta même, par ses généraux, plusieurs victoires, à Crevant, à Verneuil, à Rouvroi. Voy. IV. LUXEMBOURG. Mais les victoires de la Pucelle d'Orléans, et les succès qui les suivirent, mirent fin aux triomphes de ce roi usurpateur, et le chassèrent presque entièrement de la France. Voyez JEANNE D'ARC et CHARLES VII. Les querelles qui s'élevèrent dans la Grande - Bretagne, finirent par lui faire perdre la couronne. Richard, duc d'Yorck, parent par sa mère, d'Edouard III,

déclara la guerre à Henri VI, fils d'un prince qu'il ne regardoit pas comme possesseur légitime du tròne, le vainquit et le fit prisonnier. Marguerite d'Anjou, femme du roi captif, et bien supérieure à son époux, dent et tua le duc d'Yorck. à la bataille de Vakéfeld en 1460, et délivra son mari. Edouard, fils du duc, vengea son père, défit les troupes de la reine, et la fit prisonnière à la bataille de Tewksburi, donnée en 1471. Henri avoit fui en France; de retour en Angleterre, il fut pris et enfermé à la tour de Londrès. où il fut poignardé, cette même année, à 52 ans, par le duc de Glocester. C'étoit un prince foible, mais vertueux, ne sachant qu'obéir aux courtisans qui s'emparoient de son esprit, et ignorant l'art de commander ; changeant continuellement de maîtres, et indifférent sur les partis qui dominoient, pourvu qu'on le traitat humainement. Sous son règne . le nombre des électeurs au parlement fut réduit à ceux qui posséderoient en terres la valeur de 40 schellings par an. La multiplicité d'électeurs avoit été jusqu'alors une source d'intrigues et de cabales.

XX. HENRI VII, étoit fils d'Edmond, comte de Richemont, et de Marguerite de la maison de Lancastre. Aidé par le duc de Bretagne et par Charles VIII, roi de France, il passa de Bretagne en Angleterre, desit et tua Insurpateur Richard III, à Bosworth, le 2 août 1485, et se sit installer, le 30 septembre suivant, sur le trône de la Grande-Bretagne, qu'il prétendoit lui appartenir, comme à l'ainé de

la maison de Lancastre. Il étoit en effet de cette maison, mais du côté maternel, et dans un degré bien éloigné. Cependant, malgre ses droits peu directs, ses ennemis firent jouer inutilement des ressorts pour le détrôner. Un garcon boulanger, appelé Lambert Simnel, et le fils d'un juif converti, nommé Perkin Vaërbeck, l'un neveu, à ce qu'il disoit, d'Edouard IV, l'autre son fils, lui disputèrent la couronne, après avoir appris à jouer le sòle de princes. Voyez EDOUARD Plantagenet, et MARGUERITE d'Yorck. Le premier finit sa vie dans la cuisine de Henri VII; et le second, un peu plus redoutable, sur un échafand. Le monarque Anglois avoit su vaincre ses ennemis et dompter les rebelles; il sut gouverner. Sen règne, qui fut de 24 ans, et presque toujours paisible, humanisa un peu les mœurs de la nation. Les parlemens qu'il assembla et qu'il ménagea, firent de sages lois; la justice distributive rentra dans tous ses droits; le droit d'asile dans les églises, qui étoit la source de tant d'abus, fut restreint, à sa demande, par une bulle d'Innocent VIII; l'agriculture sur-tout fut protigie; et le commerce qui avoit conmencé à fleurir sous le grand Edouard III, ruiné pendant les guerres civiles, se rétablit peu à pen sous Henri VII, qui fut surnommé le Salomon de l'Angleterre. Ce royaume en avoit besoin. On voit combien il étoit pauvre, par la difficulté extrême qu'ent Henri VII à tirer de la ville de Londres un prêt de 2000 livres sterlings, qui ne revenoit pas à 50 mille livres de notre monnoie

d'aujourd'hui. Son goût et la nécessité le rendirent avare. Il eut été sage, s'il n'eût été qu'économe; mais une lésine honteuse et des rapines fiscales ternirent sa gloire. Il tenoit un registre secret de tout ce que lui valoient les confiscations. On rapporte un trait remarquable de sa rapacité en ce genre. Il avoit défendu aux seigneurs d'entretenir cette foule de partisans, qui s'engageoient à leur service, et qui prenoient leur livrée. Le comte d'Oxford, général et favori de Henri, devant le recevoir un jour dans son chateau, assembla tous ses cliens, pour rendre cette réception plus magnifique. Le roi les trouva rangés en haie. Il témoigna son étonnement, de voir cette multitude de gens au service du comte: celui-ci avoua que la plupart ne lui appartenoient que pour représenter dans les grandes occasions. « En vérité, Mylord, dit alors Henri, je vous remercie de votre bonne chère; mais je ne puis consentir que l'on enfreigne me lois sous mes yeux. Mon Procureur général en conférera avec vous. » Oxford n'en fut pasquitte, dit-on, pour moins de quinze mille marcs d'argent. Voyez aussi I. STAN-LEY. Deux ministres animés des sentimens de Henri, Empson et Dudeley , devinrent les fléaux de la nation. Les jugemens arbitraires, les amendes, les compositions en argent, les taxes odieuses et inutiles grossirent tellement le trésor, qu'on le fait monter à 2 millions 750 mille livres sterlings. Aux approches de la mort, il tàcha d'expier ses injustices par des aumônes et des fondations. Il mourut le 22 avril 1506, à 52 ans, après un règne de 24. La protection qu'il accorda aux savans, lui mérita le titre

d'Ami des lettres. Son activité, sa vigueur, sa prudence, son amour de la paix, son courage à la guerre, ont honoré sa mémoire. Il eut pour système d'abaisser les grands, et de les tenir dans une étroite sujétion. En accordant à la noblesse le pouvoir d'aliéner les terres, et de rompre les anciennes substitutions, il procura au peuple le moyen d'augmenter sa propriété, et de diminuer celle des barons. Ses ministres furent des gens de robe, qui tenant de lui toute leur fortune, furent esclaves de ses volontés. Il est le premier des rois d'Angleterre qui ait eu des gardes. Pour réunir les droits des deux maisons de Lancastre et d'Yorck, il avoit épousé, en 1486, Elizabeth d'Angleterre, fille et principale héritière d'Edouard IV, roi d'Angleterre, dont il eut plusieurs enfans. Nous ne citerons qu'Artus Tudor, prince de Galles, mort en 1502, sans postérité de son mariage avec Catherine, fille de Ferdinand le Catholique, roi d'Espagne; et Henri VIII, qui épousa la veuve de son frère et la répudia ensuite. Tous les malheurs qui, sous le règne de celuici, affligèrent l'Angleterre, tirent peut-être, dit un écrivain, leur source de la basse avarice dont Henri VII fut dévoré : la crainte de rendre la dot de Catherine, lui fit garder cette princesse, pour la faire épouser à son second fils. Sa Vie a été écrite par le chancelier Bacon, et par l'abbé Marsollier.

XXI. HENRI VIII, fils et successeur de Henri VII, monta sur le tròne en 1509. Les coffres de son père se trouvèrent remplis à sa mort de deux millions 250 livres sterlings: somme im-

mense, qui ent été plus utile en circulant dans le commerce. Henri VIII s en servit pour faire la guerre. L'empereur Maximilien et le pape Jules II, avoient fait une ligue contre Louis XII; le monarque Anglois v entra à la sollicitation de ce pontife. Voy. Jules II, et I. Maximilien. Il fit une irruption en France en 1513, remporta une victoire complète à la journée des Eperons, prit Térouane et Tournai. et repassa en Angleterre avec plusieurs prisonniers François. parmi lesquels on comptoit le chevalier Bayard. Dans le même temps Jacques IV, roi d'Ecosse, entroit en Angleterre; Henri le désit et le tua à la bataille de Floddenfield. La paix se conclut ensuite avec la France. Louis XII, alors veuf d'Anne de Bretagne. ne put l'avoir avec Henri, qu'en épousant sa sœur Marie; mais au lieu de recevoir une dot de sa femme, comme font les rois aussi bien que les particuliers, Louis XII en paya une : il lui en conta un million d'écus, pour épouser la sœur de son vainqueur. Henri VIII ayant terminé heureusement cette guerre, entra bientòt après dans celles qui commençoient à diviser l'Eglise. Les erreurs de Luther venoient d'éclater. Le monarque, plein de St. Thomas et des autres scolastiques, et aidé par Wolsey, Gardiner, Morus et sur-tout Fischer, réfuta l'hérésiarque, dans un ouvrage qu'il présenta et qu'il dédia à Léon X. Ce pape l'honora, lui et ses successeurs, du titre de Désenseur de la Foi: titre qu'il sollicitoit depuis cinq ans, et à l'occasion duquel Path, Ie fou de la cour, lui dit : Ah! mon cher Henri, defendons-nous nous mêmes , et laissons la Foi se

défendre toute seule. Il ne mérita pas long-temps ce beau titre. Il y avoit à la cour de Londres une fille pleine d'esprit et de graces, dont Henri devint éperdument amoureux. Elle s'appeloit Anne de Boulen. Il avoit déjà eu pour maîtresse Eliz BLOUNT, et de cet amour naquit un fils. Sanderus prétend qu'il avoit vécu avec la mère d'Anne de Boulen, et qu'il avoit ainsi épousé sa propre fille. Anne avoit une autre sœur, nommée Marie, dont Henri VIII avoit été aussi amoureux, selon le Moréri de Hollande, 1740. « On prétend que ce prince ayant un jour demandé à François Brian, chevalier de l'ordre, si c'étoit un grand crime d'entretenir la mère et la fille. C'est, répondit Brian, comme si l'on mangeoit la poule et le poulet. » Le roi ayant trouvé cette réponse plaisante, lui dit qu'il le prenoit pour son Vicaire infernal; et, depuis, il fut connu sous ce nom. Mais il est bon d'avertir que ces contes satiriques sont puises dans des Historiens controversistes, qui croyoient faussement servir la religion en les rapportant : comme si une religion vraie et sainte avoit besoin de telles ressources. Anne de Boulen s'attacha à irriter les desirs du roi, et à lui ôter toute espérance de les satisfaire, tant qu'elle ne seroit pas sa femme. Voy. BARTON. Henri étoit marié depuis 18 ans à Catherine d'Aragon, fille de Ferdinand et d'Isabelle, et tante de Charles-Quint. Comment obtenir un divorce? Il faut savoir que Catherine avoit d'abord épousé le prince Artus Tudor, frère aîne de Henri VIII, qui lui avoit donné sa main ensuite, avec la dispense de Jules II. On ne pen-

soit par qu'un tel mariage pût Etre incestueux; mais dès que le monarque Anglois eut résolu d'épouser sa maîtresse, il le trouva nul; il sollicita le pape Clément VIII de le déclarer contraire aux lois divines et humaines. Le cardinal Wolsey, ce ministre si vain qu'il disoit ordinairement le Roi et Moi, entra dans les vues de Henri. On paya des théologiens, pour leur arracher des décisions conformes aux desirs du prince. Le pape, vivement sollicité de casser cette union, refusa de se prêter aux vues de Henri, qui fit décider l'affaire par Thomas Crammer, archevêque de Cantorbery, et éponsa sa maîtresse en 1533. Clément ayant prononce contre lui une sentence d'excommunication, cette bulle servit à Henri VIII de prétexte pour consommer un schisme, qui affligea toute l'église. Il se fit déclarer Protecteur et chef suprême de l'Eglise d'Angleterre. Le parlement lui confirma ce titre, abolit toute l'autorité du pontife Romain, les prémices, les décimes, les annates, le Denier de Saint-Pierre, les provisions des bénéfices. Son nom fut effacé de tous les livres; on ne l'appela plus que l'Evéque de Rome. Les peuples prétèrent au roi un nonveau serment, qu'on appela le serment de suprématie. Voyez Able, et I. Cromwel... Le cardinal Jean Fischer, Thomas Morus, et plusieurs autres personnages illustres, ennemis de ces nonveautés, perdirent la tête sur un échafaud. Henri ne se bornant pas à ces exécutions, ouvrit les maisons religieuses. s'appropria les biens monastiques, dopt le revenu rendoit, suivant Salmon, 183,707 livres. Des dépouilles des couvens, il fonda six nouveaux évêchés : Westminster, Oxford, Peterbo-rough, Bristol, Chester et Glocester. On avoit déjà proposé dans les assemblées du clergé, de supprimer les petits monastères ; mais l'évêque Fischer. (Voy. ce mot.) s'y étoit opposé, parce que, dit-il à ses confrères, c'est fournir un manche à la coignée du Roi, pour détruire ensuite tous les cèdres de notre Liban. La suppression des maisons religieuses déplut à beaucoup d'Anglois. Les grands et les gentilshommes «trouvèrent mauvais, dit Pluquet, qu'on eût donné au Roi les biens des monastères supprimés, dont la plupart avoient été fondés par leurs ancêtres. D'ailleurs, ils se voyoient privés de la commodité de se décharger de leurs ensains, quand ils en avoient un trop grand nombre, et d'aller en voyageant, loger dans ces maisons où ils étoient bien reçus. Les pauvres murmuroient encore plus fortement, parce que plusieurs d'entr'eux vivoient des aumônes qui se distribuoient journellement dans ces maisons. Enfin beaucoup de Catholiques regardoient cette suppression, comme une atteinte portée à leur religion. » Quoique Henri VIII se déclarât contre cette religion à certains égards, il ne voulut être ni Luthérien, ni Calviniste. La transsubstantiation fut crue comme auparavant; la nécessité de la confession auriculaire et de la communion sous une scule espèce, confirmée. Le célibat des prêtres, et les vœux de chásteté furent déclarés irrévocables. L'invocation des Saints ne fut point abolie, mais restreinte. Les messes privées furent conservées. Il dé-

clara qu'il ne prétendeit point s'éloigner des articles de foi reçus par l'Eglise catholique : c'étoit bien s'en éloigner assez que de rompre l'unité. Son amour pour une femme produisit tous ces changemens; mais cet amour ne dura pas. Touché de la beauté de Jeanne Seymour, il sit trancher la tête, en 1536 à Anne de Boulen, sur des soupçons d'infidélité, légers selon les uns, et graves selon d'autres; et le lendemain du supplice de cette infortunée, dont le sang fumoit encore, il épousa sa nouvelle maitresse. Jeanne étant morte en couches, il la remplaça par Anne de Cleves. Il avoit été séduit par le portrait de cette princesse; mais il le trouva si différent de l'original, qu'il la répudia au bout de six mois. A celle-ci succéda Catherine Howard, fille du duc de Norfolck, décapitée en 1542, sous prétexte qu'elle avoit eu des amans avant son mariage. C'est à cette occasion que le parlement d'Angleterre donna une loi aussi absurde que cruelle. Il déclara : « Que tout homme qui seroit instruit d'une galanterie de la reine, doit l'accuser, sous peine de haute trahison... Et: Que toute fille qui épouse un roi d'Angleterre, et qui n'est pas vierge, doit le déclarer, sous la même peine. » Catherine Parr, jeune veuve d'une beauté ravissante, épouse de Henri après Catherine Howard, fut prête à subir le même sort que cette infortunce. non pour ses galanteries, mais pour ses opinions conformes à celles de Luther : Voyez PARR. Les dernières années de Henri VIII furent remarquables par ses démélés avec la France. Bizarre dans ses guerres comme dans ses amours, il s'étoit ligué

avec Charles-Quint contre François Icr (Voy. IL BELLAY); ensuite avec François Ier contre Charles-Quint; et enfin de rechef avec celui-ci contre le monarque François. Il prit Boulogne en 1544, et promit de le rendre par le traité de paix de 1546. Il mourut l'année suivante, le 28 ou 29 janvier, dans sa 57e année, après en avoir regné 38. On a dit que sur le point de mourir, il s'étoit écrié, en regardant ceux qui étoient autour de son lit: Mes amis, nous avons tout perdu, l'état, la renommée, la conscience et le ciel. Quelques critiques ont traité cette anecdote de fabuleuse; mais s'il ne dit point ce qu'on lui prête, il est certain qu'il auroit pu le dire. Henri laissa tro is enfans: MARIE, fille de Catherine d'Aragon; ELIZABETH, fille d'Anne de Boulen; et EDOUARD VI, fils de Jeanne Seymour. Il avoit réglé la succession de ses enfans à la couronne, selon le pouvoir que lui en avoit accordé le parlement. Il mit dans le premier rang Edouard VI, son fils, et toute sa postérité; en second lien, la princesse Marie, et en troisième, Elizabeth, à condition qu'elles se marieroient du consentement des exécuteurs de son testament. Après ses filles, il appeloit à la couronne Françoise Brandon, fille aînée de sa sœur et du duc de Suffolck, à l'exclusion des enfans de Marguerite, reine d'Ecosse, sa sœur ainée. C'est depuis lui, que le pays de Galles a été réuni à l'Angleterre, que l'Irlande est devenue un royaume, et que les monarques Anglois ont pris le titre de MAJESTE. Tous ceux qui ont étudié *Henri* avec quelque soin, dit l'abbé Raynal, n'ont vu

en lui qu'un ami foible, un allié inconstant, un amant grossier, un mari jaloux, un père barbare, un maître impérieux, un roi despotique et cruel. Pour le peindre d'un seul trait, il sussit de répéter ce qu'il dit à sa mort, qu'il n'avoit jamais refuse la vie d'un homme à sa haine, ni l'honneur d'une femme à ses desirs. L'attachement à ses opinions, et l'opiniatreté, puisées dans l'étude de la scolastique, le rendirent d'abord controversiste, et enfin tyran. Il perdit dans les plaisirs, ou dans de vaines occupations, le temps qu'il auroit pu employer à approfondir les principes du gouvernement. Une confiance aveugle en ses ministres le réduisit a être, durant la moitié de son règne, le jouet de leurs passions, ou la victime de leurs intérêts: l'autre partie fut employée à troubler le repos du royaume, à l'inonder de sang et à l'appauvrir. Il le bouleversa et le pressura, dit Sanderus, au point qu'il ne restoit plus que de vendre l'air aux vivans et la sépulture aux morts. Fils d'un père avare, il ruina ses sujets par des profusions criminelles et extravagantes, et ce fut encore le moindre des maux qu'il St à l'Angleterre. En s'emparant d'une partie des biens du clergé, il n'en fut pas plus riche. Dans tous les besoins de l'état, l'Église avoit plus contribué que les laïques. Aussi Charles-Quint disoit au sujet de la suppression des monastères, dont Henri prodignoit les revenus à ses courtisans; qu'il avoit tue la Poule qui lui donnoit des œufs d'or. Lorsqu'il avoit proposé quelque édit bursal au parlement, il falloit qu'il n'essuyat aucune difficulté. Ayant appris qu'un membre des communes, appelé Montagne,

mettoit opposition à un de ses bills, il l'envoya chercher, et lui dit ces mots énergiques : Que mon bill passe demain matin, ou autrement votre tête sera coupée; et le bill passa. C'est sous le règne de ce prince, que la Suette, maladie dangereuse, infesta toute l'Angleterre. L'histoire de Henri VIII a été écrite par le lord Herbert, in-folio, ouvrage estimé des Anglois. L'abbé Raynal a publié en 1768 l'Histoire de son divorce, en un vol. in-12.

XXII. HENRI IV, dit l'Impuissant et le Libéral, et qu'on devoit appeler plutôt le *Prodigue* . étoit fils de Jean III roi de Castille, auquel il succéda en 1454, à l'àge de 30 ans. Son règne fut le triomphe du vice. Jeanne de Portugal, qu'il avoit épousée après la répudiation de Blanche de Navarre sa première femme, ne couvroit ses galanteries d'aucun voile. Henri, qui vouloit avoir des enfans à quelque prix que ce fût, introduisit lui-même. dit-on, dans le lit de sa femme, Bertrand de la Cueva, jeune seigneur, dont le sort étoit d'Are à la fois le mignon du roi et l'amant de la reine. De ce commerce naquit une fille nommée Jeanne. Bertrand eut pour récompense les charges les plus importantes du royaume. Les grands murmurèrent et se révoltèrent. Les rebelles, devenus puissans, ayant un archevêque de Tolède et plusieurs autres évêques à leur tête, déposèrent leur roi en effigie l'an 1465. On dressa un vaste théâtre dans la plaine d'Avila. Une statue colossale, assise sur un trône couvert de longs voiles de deuil, avec tous les attributs de la Régence, fut élevée sur ce

102

théâtre. La sentence de déposition fut prononcée à la statue. L'archevêque de Tolède lui ôta la couronne, un autre l'épée, un autre le sceptre; et un jeune frère de Henri, nommé Alphonse, fut déclaré roi sur ce même échafaud. Voy. PACHECO. Cette comédie fut accompagnée de toutes les horreurs des guerres civiles. La mort du jeune prince, à qui les conjurés avoient donné le royaume, ne mit pas fin à ces troubles. L'archevêque et son parti déclarèrent le roi impuissant, dans le temps qu'il étoit entouré de maîtresses; et par une procedure inouie dans tous les états, ils prononcèrent que sa fille Jeanne étoit batarde et née d'adultère. Plusieurs grands prétendoient à la royauté; mais les rebelles résolurent de reconnoître Isabelle, sœur du roi, âgée de 17 ans, plutôt que de se soumettre à un de leurs égaux; aimant mieux déchirer l'état au nom d'une jeune princesse encore sans crédit, que de se donner un maître. L'archevêque ayant donc fait la guerre à son roi au nom de l'infant, la continua au nom de l'infante. Le roi ne put enfin sortir de tant de troubles et demeurer sur le trône, que par un des plus honteux traités que jamais souverain ait signés. Il reconnut sa sœur Isabelle pour sa seule héritière légitime, au mépris des droits de la malheureuse Jeanne; et les révoltés lui laissèrent le nom de Roi à ce prix. En vain à sa mort, arrivée en 1474, il réclama contre ce traité; le trône resta à Isabelle. « La vie de ce prince, dit Ferréras, est un grand miroir où les souverains peuvent apprendre ce qu'ils doivent éviter pour régner glorieusement.

HEN

HENRI DE TRANSTAMARE, Voy. Transtamare.

HENRI DE LORRAINE. duc de Bar, Voyez IX. CA-THERINE.

HENRI DE LORRAINE, duc de Guise, Voyez Guise, n.º v.

HENRI DE LORRAINE, comte de Harcourt, Voy. 111. HAR-COURT.

XXIII. HENRI le Lion, duc de Bavière et de Saxe, étendit sa domination en Allemagne, depuis l'Elbe jusqu'au Rhin, et depuis la mer Baltique jusqu'aux frontières de l'Italie. Il sit construire des ponts sur le Danube, h Ratisbonne et à Lawembourg; détruisit presque entièrement les Henètes; et déroba Fréderic Barberousse, son cousin germain, à la fureur du peuple de Rome qui s'étoit soulevé. Cependant cet empereur, jaloux de la puissance de Henri, le déclara criminel de lèse - majesté en 1180, et le dépouilla de ses états, sous divers prétextes. Henri fut contraint de s'enfuir vers le roi d'Angleterre, son beau-père, qui lui fit rendre Brunswick et Lunebourg. Il mourut en 1195, avec une grande réputation de bravoure.

XXIV. HENRI DE HUNTING-TON, historien Anglois du 12° siècle, fut chanoine de Lincoln, puis archidiacre de Huntington. On a de lui : I. Une Histoire d'Angleterre, qui sinit à l'an 1154, et qui fut publiée par Savill en 1576, in-folio, dans les Rerum Anglicarum Scriptores. II. Unpetit traité Du mépris du Monde, etc.: ces productions sont en latin, et assez maussadement écrites.

XXV. HENNI

XXV. HENRI DE Suze, surnommé dans son temps la Source et la splendeur du Droit, étoit cardinal et évêque d'Ostie, d'où lui est venu le nom d'Ostiensis. Il avoit été archevêque d'Embrun, et il moucut en 1271. On a de lui une Somme du Droit canonique et civil, connue sous le nom de Somme Dorée : elle est de fer pour le style; mais on ne cherche dans ces sortes d'ouvrages que des choses, et les canonistes y en trouvent. On en a trois éditions: à Rome, 1473, 2 tom. in-fol., en un seul vol.; à Basle, 1576, et Lyon, 1597.

— Il ne faut pas le confondre avec HENRI Suzon, Dominicain du 14e siècle, dont nous avons divers Ouvrages Mystiques, traduits en françois en 2 volumes in-12. C'étoit un homme pieux, qui mourut l'an 1366.

XXVI. HENRI DE GAND, étoit de cette ville, et son nom de famille étoit Goethals. Il fut docteur et professeur de Sorbonne, puis archidiacre de Tournai, où il mourut en 1295, à 76 ans. On a de lui : I. Un Traité des hommes illustres, pour servir de suite à ceux de St. Jérôme et de Sigebert, et imprimé avec une Sornme de Théologie, in-fol. II. Une Théologie quodlibétique, in-fol. Ce dernier ouvrage est assez bon, et l'emporte infiniment sur tous les ouvrages des théologiens du temps de Henri de Gand. Comme dans son siècle on étoit dans l'usage de donner des titres on des sobriquets, on l'appeloit le Docteur solennel.

XXVII. HENRI Boich, jurisconsulte du 14<sup>e</sup> siècle, natif de Saint-Pol-de-Léon en Bretagne, est auteur d'un Commentaire sur les Décrétales, imprimé à Ve-Tome VI.

nise en 1576, in-fol., et trèspeu consulté.

XXVIII. HENRI d'Urimaria, théologien du 14° siècle, natif de Thuringe, de l'ordre des Hermites de Saint-Augustin, laissa divers ouvrages de piété, dont les uns sont imprimés sans que personne en sache rien, et les autres manuscrits.

HENRI DE BRUYS, Voyez BRUYS, n.º II.

HENRI D'Écosse, Voy. Schinger.

X X I X. HENRI HARPHIUS, pieux Cordelier, ainsi nommé, parce qu'il étoit de Herps, village de Brabant, fit paroûre un zèle éminent dans la direction des ames, et mourut à Malines en 1478. On a de lui, un grand nombre d'ouvrages de piété, écrits en flamand, et traduits en latin et en françois. Ils sont estimés, du moins dans son ordre. Sa Théologie Mystique a été traduite en françois par la Mothe-Romancour, Paris, 1617, in-4.º

XXX. HENRI DE GORKUM, Hollandois, vice—chancelier de Cologne dans le 15° siècle, a publié un Traité des Superstitions.

XXXI. HENRI, (François) patrice de Lyon et avocat au parlement de Paris, naquit dans la première ville en 1615, et mourut dans la dernière en 1686, à 71 ans. Ses connoissances mathématiques, astronomiques et physiques l'avoient lié avec le célèbre Gassendi. Nous lui devons l'édition des Ouvrages de ce philosophe, publiée à Lyon en 1658, en 6 vol. in-fol.

XXXII. HENRI DE SAINT-IGNACE, Carme de la ville d'Ath

en Flandre, enseigna la théologie avec réputation, et passa par les charges les plus considérables de son ordre. Il fit un long sejour à Rome, au commencement du pontificat de Clément XI, qui l'estimoit beaucoup; et mourut à la Cavée, maison des Carmes, dans le diocèse de Liége, vers 1720, dans un âge très-avancé. Sa principale production est un corps complet de Théologie morale, assez methodique, sous le titre d'Ethica amoris, à Leyde, 1709, en 3 vol. in-fol. Cet ouvrage devient rare. Il est défiguré par les sentimens ultramontains que l'auteur soutient avec feut. On a encore de lui: I. Un autre livre de theologie aussi peu commun: Theologia vetus, fundamentalis, ad mentem resoluti doctoris J. de Bachone , Liége, 1677, in-fol. II. Molinismus profligatus, 2 vol. in-8°, Liege, 1715. III. Artes Jesuitica in sustinendis novitatibus, laxitatibusque Sociorum, Strasbourg, 1717. IV. Tuba magna mirum clangens sonum.... De necessitate reformandi Societatem Jest, per Liberium Candidum. C'est un recueil de pièces, où l'esprit de charité brille moins que dans son Ethica amoris. La meilleure édition est de 1717, en 2 grosvol. in-12. Henri de Saint-Ignace, se déclara hantement dans ses écrits pour la cause et les sentimens d'Arnaud et du P. Quesnel.

XXXIII. HENRI, (Nicolas) ne à Verdun en 1692, professeur d'hébreu au collège royal en 1723, mort à Paris de la chûte d'un entablement, le 4 fevrier 1752, à 60 ans, a donné une édition estimée de la Bible de Vatable, en 2 vol. in-fol. C'étoit un homme qui, à une profonde

connoissance de la langue heat braïque, joignoit le talent de la bien enseigner. Son savoir ne se bornoit pas aux langues; il possédoit parfaitement l'Histoire de France. Ses écoliers le regretterent beaucoup; il leur prétoit des livres, leur donnoit des éclaircissemens; et quoique avare de son temps, il ne regrettoit jamais celui qu'il passoit avec eux

XXXIV. HENRI, (Dom Pierre) religieux Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, savant, profond et modeste, fut l'un des auteurs du Gallia Christiana, continué par Tacherea et le Veaux. Il est mort à Paris en février 1782.

HENRICIENS, Voy. BRUYS, no. I. et II.

HENRIET, (Protais) savant Recollet François, mort en 1688, est auteur d'une Harmonie Evangélique, avec des Notes littérales et morales, et d'autres écrits peu connus. — Il y a eu un peintre du même nom, Israël HENRIET, mort à Paris en. 1661. Il étoit de Châlons, et fut l'élève de Tempeste.

I. HENRIETTE\_MARIE DE FRANCE, reine d'Angleterre, fille de Henri IV et de Marie de Médicis, naquit en 1609; et fut mariée en 1625 à Charles I, roi d'Angleterre. Elle n'ævoit pas encore 16 ans, et étoit douée de toutes les graces de la figure. Son caractère ressembloit beaucoup à celui de Henri IV son père. Son cœur étoit noble; ferme, tendre et compatissant; son esprit, vif, doux et agréable. Les premières années de son mariage furent fort heureuses; mais sa prospérité fut interrompue par les troubles de l'Écosse, et par la

révolte des Anglois mêmes contre son époux. Les amertumes qui suivirent les premières douceurs de son état, furent si cuisantes, qu'elle se donna ellemême la qualité de Reine malheureuse. On rejeta sur elle le penchant qu'on attribuoit à Charles I pour la religion Catholique. et on se déchaina avec fureur; mais elle ne répondit à ces outrages que par des bienfaits. Quelques-uns de ses courtisans lui proposant de faire un exemple sur les plus furieux : Il faut, disoit-elle, que j'en serve aussi. Peut-on mieux faire sentir son autorité, qu'en faisant du bien à ceux qui nous persécutent? Elle ne vouloit pas même qu'on lui nommât quelques personnes qui la rendoient odieuse aux principaux de la cour : Je vous le défends, disoit-elle. S'ils me haïssent, leur haine ne durera Peut-être pas toujours; et s'il leur reste quelque sentiment d'honneur, ils auront honte de tourmenter une semme qui prend si peu de precaution pour se désendre. Cependant, le feu de la guerre civile embrasoit toute l'Angleterre. Le roi, toute la famille royale, avoient été obligés de quitter Londres. La reine passe en Hollande, vend ses meubles et ses pierreries, et achète des vivres et des munitions, dont elle chargea plusieurs vaisseaux. Après avoir étonné les Hollandois par son intrépidité et son activité, elle partit pour l'Angleterre. Une furieuse tempête vint l'assaillir, mais sans la décourager. Elle se tint, autant qu'elle put, sur le tillac du vaisseau, au milieu de l'orage, pour animer ses troupes, disant agréablement que les Reines ne se noyoient pas. Enfin, \*près avoir essuyé une foule de traverses et de périls, elle passa en France, l'an 1644. Le mauvais état des affaires de la reine Anne d'Autrithe ne lui permit pas de donner à sa belle-sœur, dans les troubles de la Fronde, les secours qu'elle auroit accordés à ses infortunes; et la fille d'un roi de France, épouse d'un roid'Angleterre se vit contrainte. comme elle le disoit elle-même. de demander une aumone an Parlement pour pouvoir subsister. La mort funeste de son mari, executé en 1649, fut un nouveau surcroit de douleur; mais elle eut la consolation avant sa mort de voir rétablir Charles II, son fils, sur le trone de ses pères. Cependant cet événement n'avoit pu la décider à se fixer à Londres. Elle aima micux vivre et mourir en simple particulière dans sa patrie, que d'avoir continuellement sous les yeux la salle de Westlininster, où le roi son époux avoit comparu comme un criminel, et la place de Whitehall où sa tete avoit été tranchée par la main du bourreau. Elle avoit aimé ce prince, et en avoit été tendrement aimée, et à l'exception de quelques froideurs, produites par des brouillons de cour, au commencement de son mariage, leur union fut inaltérable. Peu de personnes de son rang ont eu plus de sujets de douleurs, et moins encore ont si bien su mettre à profit leurs afflictions. La religion vint à son secours; et l'on sait qu'elle console plus sûrement que la philosophie. Elle fit deux voyages en Angleterre; et après avoir demeuré quelques jours à la cour de France, elle se retira à la Visitation de Chaillot, où elle mourut subitement en 1669, à 60 ans. Voy. sa Vie Paris, 1693, in-8.0

196

II. HENRIETTE - ANNE D'ANGLETERRE. duchesse d'Orléans, étoit la dernière des enfans de Charles I et de Henriette de France. Elle naquit à Excester en 1644, dans le temps que le roi son père étoit aux prises avec ses sujets ingrats et rebelles. La reine sa mère accoucha d'elle dans un camp, au milieu des ennemis qui la poursuivoient. Obligée de fuir, elle laissa sa fille, qui demeura prisonnière quinze jours après sa naissance. Au bout d'environ deux ans, elle fut heurensement délivrée de cette captivité par l'adresse de sa gouvernante. Élevée en France sous les yeux de sa mère, elle étonna bientôt, par les agrémens qu'on découvrit dans son esprit et dans ses manières. Philippe de France. duc d'Orléans, frère de Louis XIV, l'épousa en 1661; mais ce mariage ne fut pas heureux. Le roi, qui se plaisoit beaucoup avec elle, lia un commerce étroit d'amitié et de bel esprit. Il lui donnoit souvent des fêtes : il lui envoyoit des vers. « Elle lui répondoit; et il arriva, dit Voltaire, que le même homme fut à la fois le confident du roi et de Madame dans ce commercé ingénieux. C'étoit le marquis de Dangeau : le roi le chargeoit d'écrire pour lui, et la princesse l'engageoit à répondre pour elle. Il les servit tous deux, sans laisser soupconner à l'un qu'il fût employe par l'autre, et ce fut une des causes de sa fortune. Cette intelligence si intime jeta des alarmes dans la famille rovale. Le roi se vit obligé de réduire l'éclat de ce commerce à un fonds d'estime et d'amitié, qui ne s'altéra jamais. Louis XIV se servit depuis de Madame, pour faire un traité avec l'Angleterre contre

la Hollande. La princesse, qui avoit sur Charles 11 son frère, le pouvoir que donnent l'esprit le plus insinuant et le cœur le plus tendre, s'embarqua à Dunkerque, chargée du secret de l'état. Elle alla voir Charles à Cantorbery, et revint avec la gloire du succès. Elle en jouissoit, lorsqu'une mort subite l'enleva à l'age de 26 ans, à Saint-Cloud, en 1670. La cour fut dans une douleur et une consternation que le genre de mort augmentoit; car Henriette s'étoit crue empoisonnée. La division qui étoit depuis long - temps entr'elle et son mari, fortificit ce soupçon, qui n'est pas encore détruit. Duclos assure, dans son Mémorial, que ce fut le chevalier de Lorraine, favori de Monsieur, qui la fit empoisonner dans un verre d'eau de chicorée. Voltaire prétend au contraire, que cette princesse, qui étoit assez mal saine, mourut d'une colique bilieuse: ce qu'il y a de certain, c'est que Monsieur n'eut aucune part à ce crime, s'il fut réellement com? mis. « Madame avoit l'esprit solide et délicat, du bon sens, le tact des choses fines; l'ame grande et juste, éclairée sur ce qu'il falloit faire; mais quelquefois ne le faisant pas, ou par une paresse naturelle, ou par une certaine hauteur d'ame, qui se ressentoit de son origine, et qui lui faisoit envisager son devoir comme une bassesse. Elle meloit dans toute sa conversation une douceur, qu'on ne trouvoit point dans les autres princesses. Elle savoit gagner tons les cœurs par cette affabilité et cette aimable bienveillance qu'on aime à rencontrer dans les personnes de son rang. Les délicats convenoient que chez les autres il étoit

copie, qu'il n'étoit original qu'en Madame. » C'est ainsi que l'a peinte Cosnac, archevêque d'Aix, qui l'avoit beaucoup connue. Voy. son Histoire par Mad. de la Fayette, in-12.—Voy. Bossuer.

III. HENRIETTE-CATHE-RINE, duchesse de Joyeuse, ble et héritière de Henri de Joyeuse, comte du Bouchage, maréchal de France, mort capucin, sous le nom de P. Ange, et de Catherine de la Valette, avoit épousé en 1597, Henri de Bourbon, duc de Montpensier, dernier prince de cette branche, mort le 27 février 1608. Tout ce que Henri IV, qui l'aimoit, put obtenir, fut d'engager cette princesse de venir à la cour, où il connut que la vertu de cette belle veuve étoit inébranlable. Elle épousa, après la mort du roi, Charles de Lorraine duc de Guise; et mourut en 1656, à l'àge de 71 ans.

HENRION, (Nicolas) membre de l'académie des Inscriptions et Belles - Lettres, naquit à Troyes en Champagne, l'an 1663, d'un marchand de cette ville. Il fut d'abord Doctrinaire; mais ayant quitté cette congrégation, où il n'étoit entré que par complaisince pour un de ses oncles, qui en étoit membre, il se maria. Pour avoir un état qui lui assura une subsistance honnête, il choisit la profession d'avocat, et fit une espèce de commerce de médailles, qu'il connoissoit fort bien. Son savoir en ce genre le lia avec plusieurs savans de Paris, et lui ouvrit les portes de l'acadenie des Belles-Lettres. Il travailloit à un Traité des Poids et des Mesures des Anciens, lorsqu'il mourut en 1720, à 50 ans. Noulant donner à sa compagnie

un avant-goût de l'ouvrage qu'il préparoit, il y avoit apporté, en 1718, une espèce de Table ou d'Echelle chronologique de la différence des tailles humaines, depuis la création du monde, jusqu'à la naissance de Jesus-CHRIST. Dans cette table, il assigne à Adam cent trente-deux pieds neuf pouces de haut, et à Eve cent dix - huit pieds neuf pouces trois quarts; d'où il établit une règle de proportion en→ tre les tailles masculines et les tailles féminines, en raison de vingt-cinq à vingt-quatre. Mais il ôte bientôt à la nature cette grandeur majestueuse : selon lui, Noé avoit déjà vingt pieds de moins qu'Adam; Abraham n'en avoit plus que vingt-sept à vingthuit; Moise fut réduit à treize, Hercule à dix, Alexandre le Grand n'en avoit guères que six, Jules-César n'en avoit pas cinq. La Géographie tient essentiellement à la taille des hommes; leurs pas ont toujours été et seront toujours la première mesure des espèces de longueurs qui se trouvent sous leurs pieds; c'est pour cela que Henrion joignit une nouvelle Table des dimensions géographiques des premiers arpenteurs de l'univers , à celle des tailles humaines ; et ces deux Tables, un peu romanesques, sont probablement tout ce qu'on verra jamais de 3 ou 4 vol. in-folio qu'il faisoit espérer.

HENRIQUEZ, (Henri) Jésuite Portugais, quitta sa société pour se faire Dominicain, et reprit ensuite l'habit de St-Ignace. Ayant fait un voyage à Rome, il mourut à Tivoli le 28 janvier 1608, à 72 ans, laissant: I. Une Somme de Théologie morale, en latin, Venise 1600, in folio.

II. Un traité De clavibus Ecclesia; De fine hominis, dans lequel il paroît tantôt favorable, tantôt contraire à Molina.

HENRYS, (Claude) avocat du roi au bailliage de Forez, sa patrie, mort en 1662, dans un age assez avancé, étoit très-versé dans le droit canon et civil dans Phistoire, dans le droit public et les intérêts des princes. Il étoit souvent consulté sur les affaires d'état par plusieurs ministres, soit en France, soit des pays étrangers. Sa probité, sa politesse, sa prudence, son désintéressement, égaloient ses lumières. On a de lui : I. Un excellent Recueil d'Arrêts, en deux vol. in - folio, 1708, avec les observations de Bretonnier. Henrys accompagna sa collection, de notes utiles et agréables. Dans les unes, il éclaircit les principes de droit; et dans les autres, il seme des traits de littérature et d'érudition. Le célèbre avocat Matthieu Terrasson a fait aussi des Additions et des Notes pour servir à une nouvelle édition de Henrys. Ces Additions et ces Notes ont été imprimées dens l'édition de 1738, en quatre vol. in-folio. II. L'Homme-Dieu, ou Ic parallèle des actions divines et humaines de J. C.

HENSCHENIUS, (Godefroi)
Jésuite Flamand, florissoit à la
fin du 17<sup>e</sup> siècle. Il travailla pendant long-temps, avec sucrès,
à l'immense compilation des Acèes des Saints, commencée par
Bollandus; et ne servit pas peu
à épurer les légendes des absurdités dont les moines des siècles
d'ignorance les avoient remplies.

HENTEN, (Jean) de Naine, près de Thuin, dans l'En-

tre-Sambre-Meuse, alla, etani encore enfant, en Portugal, où il se sit hiéronymite, et entra ensuite dans l'ordre de Saint-Dominique à Louvain, où il se distingua par ses travaux et par sa piété. Il fut fait docteur en théologie en 1551, puis prieur et préset des études. La faculté de théologie le chargea, par ordre de Charles - Quint, de corriger la Bible, et de lui rendre la pureté de l'ancien texte. Il y travailla avec assiduité, et montra qu'il étoit digne de la confiance qu'on avoit en ses lumières. C'est principalement par ses soins que parut la première Bible nommée de Louvain, en 1547, Anvers, 1570, avec des figures. Voy. le P. le Long, tom. 1er, pag. 263. Henten mourut à Louvein, en 1566, à 67 ans. On a encore de lui : I. Les Commentaires d'Euthymius, sur les Evangiles. II. Ceux d'Œcuménius, sur Saint Paul. III. - d'Aretas , sur l'Apocalypse, etc.

HEPHESTION, Voyez EPHESTION.

HÉPHESTION, grammairien. Grec d'Alexandrie, du temps de, l'empereur Verus, est auteur de, Enchiridion de Metris et Poemate, grec et latin, donné par Paw, Utrecht, 1726, in-4.º

HERACLAS, frère du martyr Plutarque, se convertit avec lui durant la persécution de Sévère. Il sut catéchiste d'Alexandrie, conjointement avec Origène, et ensuite seul. Son mérite le sit élever sur le siège d'Alexandrie, sa patrie, en 231. Il mournt sur la fin de l'année 247, de la mort des justes.

HÉRACLEON, hérétique du troisième siècle, adopta le sys-

tême de Valentin. Il y fit pourtant quelques changemens, et se donna heaucoup de peine pour ajuster à ce système la doctrine de l'Evangile, dans des Commentaires très-étendus sur les Evangiles de St. Jean et de St. Luc. Ces Commentaires ne sont que des explications allégoriques, destituées de vraisemblance, tou-Jours arbitraires et souvent ridicules. Héracléon, à la faveur de ces explications, fit receyoir par beaucoup de Chrétiens le système de Valentin, et forma la secte des Héracléonites. Origène a résuté les Commentaires d'Héracléon, et c'est d'Origène que Grabbe a extrait les fragmens que nous avons des écrits de ce visionnaire.

HERACLEONAS, quatrième Ils de l'empereur Héraclius et de Martine, seconde femme de çe prince, naquit en 626. Son pèrele nomma, en 641, son successeur à l'empire, avec Héraclius-Constantin, son frère ainé. Ainsi il occupa, des l'âge de quinze ans , la seconde place du trône de Constantinople. Martine ayant fait empoisonner, quatre mois après . Héraclius-Constantin, Héracléonas demeura seul empereur, sous l'autorité de sa mère. La haine que les forfaits de cette princesse avoient inspiree, devint funeste à l'un et à Fautre. Une cabale, formée par un courtisan habile, les contraiguit d'associer à l'empire le prince David , surnommé Tibbre , frère d'Héracléonas, et Constant, fils d'Héraclius-Constantin. On vit donc trois empereurs à Constantinople, à la tête desquels étoit une femme ambitieuse. Mais ce gouvernement monstrucux ne dura pas long-temps. Le sénat

ayant fait arrêter Héracléonas et Martine, on coupa le nez au fils, et la langue à la mère, afin que la beauté de l'un et l'éloquence de l'antre ne fissent aucune impression sur le peuple. On les conduisit en exil, où ils finirent leurs jours. Héracléonas avoit régné environ six mois depuis le menutre de son frère.

HÉRACLÉOTÉS, (Denis) philosophe d'Héraclée, d'abord Stoicien, pensoit, comme Zénon son maître, que la douleur n'est point un mal. Mais une maladie cruelle, accompagnée de douleurs aigues, le fit changer de sentiment, vers l'an 264 avant J. C. Il quitta les Steinens pour les Cyrénaïques, qui plaçoient le bonheur dans le plaisir. Héracléotès composa divers Traités de Philosophie, et quelques Pièn ces de poésie : Diogène-Laërce en cite une de lui, qui étoit attribuée à Sophocle.

HÉRACLIDE le Pontique, philosophe d'Héraclée dans le Pont, disciple de Speusippe et d'Aristote, est moins connu par ses ouvrages que par un trait de vanité. Il voulut faire accroire qu'au moment de sa mort il étoit monté au ciel. Il pria un de ses amis de mettre un Serpent dans son lit, à la place de son corps, afin que l'on crut que les dieux l'avoient enlevé. Le serpent n'attendit pas l'instant de sa mort; quelqu'un ayant fait du bruit, il sortit et découvrit ainsi la fourberie d'Héraclide. Il vivoit vers l'an 335 ayant Jésus-Christ. On trouve quelque chose sous son nom dans l'Esope d'Alde, 1505, in-folio.

HERACLIEN, l'un des généraux de l'empereur Honorius,

fit mourir Stilicon à Ravennes, l'an 408. Pour le récompenser de ce service, Honorius lui donna le gouvernement d'Afrique. Dans la révolte d'Attalus, il demeura fidelle à l'empereur, et défendit la province contre les troupes que le rebelle avoit envoyées; il tua même un certain Constantin, qui les conduisoit. Sa fidélité ne tarda pas à se démentir : élevé au consulat en 413, il s'abandonna aux conseils violens de Sabinus, qui, de son domestique, étoit devenu son gendre, et qui lui persuada d'usurper l'empire. Pour exécuter son dessein, il retint la flotte qui avoit coutume de porter du blé en Italie, et en prit le chemin avec une armée navale, composée de trois mille sept cents navires. Le comte Marin s'opposa à son débarquement, et le mit en fuite. Alors Héraclien monta sur un seul vaisseau qui lui restoit, et passa à Carthage, où il fut tué.

I. HÉRACLITE, célèbre philosophe Grec, natif d'Ephèse, florissoit vers l'an 500 avant J. C. Il étoit mélancolique, et pleuroit sans cesse sur les sottises humaines, plus dignes quelquefois d'exciter le rire que la pitié. Cette triste habitude, jointe à son style énigmatique, le fit appeler le Philosophe ténébreux et le Pleureur. « Qu'est-ce que l'homme, disoit-il, qu'est-ce que tont Phomme? Son savoir nest que ignorance; sa grandeur que bassesse; sa force qu'infirmité; ce qu'il appelle plaisir, que donleur. » Cependant il disoit quelquefois que la vie est un présent du ciel, qu'on doit conserver avec soin, et dont on ne doit pas disposer selon son caprice.

Il faut attendre que les dieux nous demandent ce qu'ils ont bien voulu nous accorder. Il composa divers Traités, entr'autres un sur la Nature, dans lequel il enseignoit que tout est animé par un esprit; qu'il n'y a qu'un monde, qui est fini ; qu'il a été formé par le feu; et qu'après divers changemens, il retourneroit en feu. Euripide avant envoyé une copie de cette production à Soérate, celui-ci, en la lui renvoyant, lui dit : « Que ce qu'il avoit compris de ce livre, lui avoit paru bon ; et qu'il ne doutoit point que ce qu'il n'avoit pas pu entendre, ne fût de même.»  $oldsymbol{Darius}$ , roi de  $oldsymbol{ ext{Perse}}$ ,  $oldsymbol{ ext{ayant}}$   $oldsymbol{ ext{vu}}$ cet ouvrage, écrivit une lettre fort obligeante à l'auteur, pour le prier de venir à sa cour, où sa vertu seroit plus considérée qu'en Grèce. Le philosophe le réfusa brusquement, et répondit en rustro aux politesses prévenantes de ce monarque. On dit que la conversation des hommes ne faisant qu'irriter son humeur chagrine, il prit une si grande aversion pour eux, qu'il se retira sur une montagne, pour y vivre d'herbes avec une société digne de lui, avec les bêtes sauvages. Cette vie lui ayant causé une hydropisie, il descendit à la ville, et consulta, par énigmes, les médecins, leur demandant : S'ils pouvoient rendre serein un temps pluvicux? Les médecins n'entendant rien à ses demandes, il s'enferma dans du fumier, croyant dissiper, par cette chaleur empruntée, l'humeur qui étoit chez lui en trop grande abondance; mais comme ce remède ne le guérissoit point, il se laissa mourir, àgé de 60 ans. On rapporte de lui quelques bons mots et quelques sentences. Il répondit aux

Ephésiens, qui s'étonnoient de le voir jouer aux osselets avec des enfans : « Qu'il aimoit encore mieux s'amuser ainsi, que de se mèler de leurs affaires. » Il avoit pour maximes, qu'il falloit étouffer les querelles dans leur naissance, comme on étousse un incendie; et que les peuples doivent combattre pour leurs lois comme pour leurs murailles. Il croyoit que la nature de l'ame étoit une chose impénétrable.... Il nous reste quelques fragmens de ce philosophe, que Henri-Etienne imprima avec ceux de Démocrite, de Timon, et de plusieurs autres, sous ce titre: Poeais Philosophica, 1573, in-8.º

II. HÉRACLITE, Sicyonien. C'est sous son nom que Leo Alatius a donné au public le livre De Incredibilibus. Il l'avoit tiré de la bibliothèque du Vatican. Cet ouvrage, imprimé à Rome, en 1641, l'a été depuis à Londres et à Amsterdam. La dernière édition est la plus belle.

I. HERACLIUS, empereur Romain, né vers l'an 575 d'Héraclius, gouverneur d'Afrique, détrôna Phocas, qui tyrannisoit ses sujets , et se fit couronner à sa place en 610, après lui avoir fait trancher la tête. Quoi! lui dit-il, tu n'avois usurpé l'empire, que pour faire tant de maux au Peuple! -Phocas lui répondit: Gouverne-le mieux. Le nouvel empereur profita de cet avis. Il fit la revue des troupes, les disciplina, et mit un nouvel ordre dans l'état. Chosroès II, roi de Perse, étoit en guerre avec Phocas; Héraclius lui fit demander la paix, et ne put l'obtenir. Le monarque Persan envoya une armée formidable dans la Palestine en 6:4. Jérusalem fut prise,

les églises brûlées, les clercs massacrés, les Chrétiens vendus aux Juifs, les vases sacrés, entre autres le bois de la vraie croix, enlevés. Le vainqueur jure « qu'il n'accordera la paix à l'empereur et à ses peuples, qu'à condition qu'ils renonceront à Jésus-Christ. et qu'ils adoreront le soleil, la divinité des Perses. » Héraclius, outré de ces insolençes, marcha contre Chosroès, le défit en plusieurs rencontres, depuis 622 jusqu'en 627. Le roi barbare, poursuivi jusque dans ses états, y trouva Syroès son fils aîné, qu'il avoit voulu déshériter, les armes à la main. Syroès l'ayant fait enfermer dans une dure prison, fit la paix avec Heraclius, et lui rendit le bois de la vraie croix en 628. On célébra, comme un jour de fête, celui où cet instrument du salut avoit été remis à sa place. C'est l'origine de la fète de l'Exaltation de la Croix, célébrée par les Grecs et les Latins le 14 septembre. Les disputes théologiques qui avoient agité l'empire d'Orient, se renouvelèrent, quoique le Nestorianisme et l'Eutychéisme eussent été proscrits. On avoit établi, sous les règnes précédens, dans différentes assemblées ecclésiastiques, la réalité des deux natures en J. C. On chercha à expliquer, sous l'empire d'Héraclius, comment deux natures ne composoient qu'une personne, quoiqu'elles fussent distinguées. « On crut résondre cette difficulté, dit l'abbé Pluquet, en supposant que la nature humaine étoit réellement distinguée de la nature divine; mais qu'elle lui étoit tellement unie , qu'elle n'avoit point d'action propre ; que le Verbe étoit le seul principe actif dans Jésus-Christ; que la vo-

lonté humaine étoit absolument passive, comme un instrument dans les mains d'un artiste. » Cette explication parut lever les difficultés des Nestoriens et des Entychéens. Héraclius la regarda comme un moyen d'éteindre les restes de ces hérétiques, qui avoient résisté cux anathèmes des conciles et à la puissance des empereurs. Épris de cette idée, il assembla un concile et donna un édit, qui faisoit du Monothélisme, ou de l'erreur qui ne suppose qu'une volonté dans Jésus-Christ, une règle de foi et une loi de l'empire. Cet édit, Çıron nomma l'Ecthèse, c'est-àdire exposition, comme si ce n'eût été qu'une simple exposițion de foi, fut condamné à Rome l'année suivante 640, par le pape Jean IV, dans un concile, L'empereur sentit sa faute; il écrivit au souverain pontife : « Que cet édit n'étoit point de lui; que le patriarche Sergius l'avoit composé, et l'avoit engagé à le publier sous son nom; mais gu'il le désavouoit, puisqu'il causoit tant de troubles. » Pendant ces disputes, les Sarasins s'emparoient de l'Egypte, de la Syrie et de toutes les plus belles parties de l'empire. Héraclius étoit hars d'état de s'opposer à leurs conquêtes. Il fut attaqué d'une hydropisie, qui le mit au tombeau le 11 février 641, à 66 ans, après trente ans de règne.... On ne sait, dit l'abbé Guyon, quel rang lui assigner parmi les princes. Sur la fin de son règne, il donna plutôt des marques de timidité que de courage. La sagesse, l'activité, la valeur qu'il avoit fait éclater pendant la guerre Persique, sont dignes d'admiration; mais dans les derniers temps, on ne trouve plus la

vainqueur de Chosroès. C'est un controversiste, qui paroît bien moins touché des affaires de l'empire, qu'empressé de décider celles de la religion. Il abandonna les devoirs d'un monarque, pour faire les fonctions d'un évêque.

ILHERACLIUS-CONSTAN-TIN, fils d'Héraclius et de Flavia Eudocia, naquit à Constantinople en 612, et succéda à son père en 641. Il partagea le trône impérial avec Héracléonas son frère, fils de l'impératrice Martine, conformement aux dernières volontés d'Héraclius. Constantin aimoit son peuple, et en étoit aimé : il ne chercheit qu'à le soulager. Ayant appris que son père avoit déposé un trésor considérable chez Pyrrhus, patriarche de Constantinople, et qu'il devoit être remis à l'impératrice Martine, dans le cas de quelque disgrace, il fit enlever cet argent. Martine se vengea en l'empoisonnant ; ce fut du moins le bruit général. Comme il se vit sur le point de mourir, il distribua le trésor de son père aux soldats, pour qu'ils fussent favorables à son fils Constant. Il expira le 25 mai 641, après avoir porté le sceptre trois mois et vingt-trois jours. Ses manières affables lui avoient gagné tous les cœurs.

I. HÉRAULT ou HÉRAULD, (Didier) Desiderius Heraldus, avor cat au parlement de Paris, célèbre par plusieurs ouvrages pleins d'équdition. Les principaux sont: L. Des Notes estimées sur l'Apologétique de Tertullien, sur Minutius Félix, sur Arnobe, sur Martial. II. Des Adversaria; Paris, 1699, in-8,0 III. Plusieurs Livres de Droit. Ce savant mourut en 1649. L'étude des bellessa

lettres occupa la plus grande partie de son temps; et ce fut sur-tout dans les écrits des anciens, qu'il puisa ce fonds de savoir qui le distinguoit. — Hr-RAULT, son fils, fut ministre de l'église Wallone à Londres, puis chanoine de Cantorbery. On n de lui, le Pacifique Royal en deuil, contre la mort de Charles premier, roi d'Angleterre. C'est un recueil de Sermons, qui fut suivi, après le rétablissement de Charles II sur le trone, de vingt autres Sermons, publiés sous le titre de Pacifique Royal en joie.

11. HÉRAULT, (Magdeleine) fille d'un peintre de même nom, excelloit à copier les tableaux des grands maîtres, et réussissoit dans le portrait. Elle épousa, en 1660, Noël Coypel, dont elle eut le célèbre Antoine Coypel.

III. HERAULT, (René) né à Rouen en 1691, mort à Paris en 1740, fut d'abord avocat du roi au Châtelet, ensuite intendant de Tours, enfin lieutenant de police de Paris en 1725. Pendant son administration toujours ferme et quelquefois dure, il fit étiqueter les rues de la capitale, mit le guet sur un meilleur pied, et multipliales lanternes. Il quitta la police en 1739, et devint intendant de Paris.

HERAULT DE SECHELLES, (Marie—Jean) né à Paris, commença sa carrière dans le barreau en remplissant au Châtelet la place d'avocat du roi. Neveu de Mad. de Polignac, la reine l'y rencontra, et charmée de son entretien, elle promit de lui être utile. En effet, sur sa recommandation, Hérault obțint la

première place d'avocat général qui vint à vacquer au parlement. Ayant embrassé avec chaleur les idées révolutionnaires, il fut nommé commissaire du gouvernement près du tribunal de cassation, et ensuite député à la première législature et à la convention. Il y présenta divers rapports pour demander la responsabilité des ministres, la mise en accusation de ceux qui avoient voulu défendre le château des Tuileries le 10 août, et contribua plus qu'aucun autre député. à la constitution de 1793, qu'on a nommée le Code ridicule de l'anarchie. L'un des axiomes politiques de Hérault étoit que la sorce du Peuple et la raison étoient la même chose. Avec de pareils principes, il devint membre du comité de salut public d'où il fut précipité, comme complice de Danton, et envoyé à l'échafaud le 5 avril 1794, à l'age de 34 ans. Hérault entendit sa condamnation avec calme, se promena pendant deux heures avec les autres détenus en attendant qu'on vînt le chercher pour aller à la mort, et la subit avec courage. Il étoit grand, d'une figure très-intéressante, et s'énoncoit avec une extrême facilité. Réunissant une fortune considérable aux dons de la nature et de l'esprit, il devoit jouir d'un sort brillant et heureux sous un gouvernement paisible; mais il mit son bonheur à le troubler. On a de lui quelques ouvrages litté raires : I. Théorie de l'ambition, opuscule écrit en maximes qui annoncent un coup d'œil pénétrant. Le style en est énergique. quelquefois obscur. II. Voyage à Montbar, publié après la mert de l'auteur. Il n'est dépourvu ni d'élégance ni de force.

HERBELOT, (Barthélemi d') né à Paris en 1625, montra, des son enfance, beaucoup de goût et de talent pour les langues orientales. Il les fortifia dans plusieurs voyages à Rome, où étoient alors Luc Holstenius et Leo Allatius, qui l'aimèrent et l'estimèrent. Le grand duc de Toscane, Ferdinand II, lui sit présent d'une bibliothèque de manuscrits orientaux, exposée en vente lorsqu'il passa a Florence. Le grand Colbert l'ayant invité de revenir dans sa patrie, il ne put partir de Florence qu'après avoir montré les ordres précis du ministre qui le rappeloit. Quand il parut à la cour de France, le roi l'entretint plusieurs fois, et lui accorda une pension de 1500 livres. Le chancelier de Pontchartrain lui obtint ensuite la chaire de professeur royal en langue Syriaque. Il mourut à Paris le 10 décembre 1695, à 70 ans. C'étoit un homme d'une vaste littérature, et d'un caractère supérieur à tontes ses comnoissances; sans hauteur, sans opiniâtreté, sans cette morgue qui est le partage du pédantisme. Il ne parloit jamais de science, qu'il n'y fût invité par ses amis. Sa probité égaloit son savoir, et elle fut d'autant plus sûre, qu'elle étoit étayée sur un grand fonds de religion. Les ouvrages qui font le plus d'honneur à sa mémoire, sont : I. La Bibliothèque Orientale; Paris, 1697, in-folio; composée d'abord en arabe, mise ensuite en françois pour la rendre d'un plus grand usage. C'est un livre nécessaire à ceux qui veulent connoître les langues, le génie, l'histoire et les coutumes des peuples de l'Orient. II. Un Dictionnaire Ture, et d'autres

Traités curieux qui n'ont pas va le jour. Sa Bibliothèque Orientale devenant tous les jours plus rare et plus chère, a été reimprimée à Mastricht, 1776, in-folio; et à Paris, 1782, six vol. in-8.º Au reste, cette collection n'est qu'un amas de matériaux indigeste, et est souvent très-défectueuse.

HERBERAI DES ESSARTS, ( Nicolas de ) commissaire d'artillerie, mort vers 1552, sorteit d'une famille noble de Picardie. Il avoit pris pour sa devise deux mots espagnols, qui signifient SOUVENIR et OUBLI. La Croixdu-Maine dit que c'étoit le gentilhomme de son temps, le plus estimé pour la pureté de la langue françoise et pour l'art oratoire. Mais Duverdier dit qu'on trouvoit de l'affectation dans son style, semé de mots nouveaux et étrangers, et d'expressions rudes et désagréables. Herberai est connu principalement par la traduction des huit premiers livres d'Amadis de Gaule, qu'il avoit entreprise par ordre de François premier. Ce roman est en vingtquatre livres, qui forment autant de volumes. Les 21 premiers sont in-16, et les trois derniers in-8.º Il v a des volumes donbles, et qui sont sortis de la tête des prétendus traducteurs; ce sont les 7, 15, 16, 19 et 20es. Gabriel Chapuis est celui qui a eu le plus de part à cet ouvrage. Voyez Chapuis et Lobeira. On tronve dans les Mémoires de Niceron, tom. 39, art. Herberai, des détails sur les autres traducteurs. Les curieux qui rassemblent les Amadis, y joignent le Trésor de tous les livres d'Amadis, contenant les Harangues. Lettres, etc., Lyon, 1582,

2 vol. in-16. Le style de ces anciens écrivains est grossier et licencieux. Mue de Lubart en a donné, de nos jours, un extrait épuré en 8 vol. in-12; mais le choix en est mieux fait, et présenté d'une manière plus intéressante, dans la traduction libre d'Amadis de Gaule, par le comte de Tressan, Amsterdam, Paris, 2 vol. in-12, 1779. Herberai a éncore traduit le premier livre de là Chronique de Don Florès de Grèce, in-fol., Paris 1555; ou in-8°, 1573, etc.

## I. HERBERT, Voyez VER-MANDOIS.

II. HERBERT, (Édouard) plus connu sous le nom de Lord Herbert de Cherbury, naquit au château de Montgommery dans le pays de Galles en 1581, et fut envoyé, par Jacques premier, en ambassade vers Louis XIII. Il réunit les qualités de ministre d'état, d'homme de guerre et de savant. Nous avons de lui : I. Une Histoire estimée de Henri VIII, in-fol. II. De religione Gentilium, errorumque apud eos causis; Amsterdam, 1700, in-80: ouvrage plein d'érudition, mais écrit avec hardiesse. III. De causis errorum; ouvrage dangereux, qu'on trouve, ainsi que le suivant, dans l'édition du livre que nous indiquons, nº v.... IV. De religione Laïci. V. De Veritate; Londres 1645, in-4.º Cette édition est la plus recherchée, parce qu'on y trouve les deux traités précédens. L'auteur a répandu, dans différens écrits, des principes de Déisme et de Naturalisme. On prétend que c'est dans cette source empoisonnée que puisèrent Spinosa , Hobbes et Ch. Blount. Il avoit fait imprimer en 1639,

in-4°, une Traduction de son Traité de la Vérité, sous ce titre: Le la Vérité, en tant qu'elle est distincte de la révélation, du vraisemblable, du possible et du faux. VI. De expeditione in Rheam insulam; Londres 1658, in-8.º Le lord Herbert mourut 1648, à 67 ans, laissant deux fils et une fille. Un savant Allemand, nommé Kortholt, fit imprimer en 1680, in-4°, une Dissertation sur les trois imposteurs de son siècle: Spinosa, Hobbes et Herbert.

III. HERBERT, (Georges) poëte Anglois, né en 1597, étoit frère du précédent. Il laissa des Poésies estimées. Elles ont pour titre: Le Temple et le Ministre de la Campagne; Londres, 1635, in-12. Il mourut curé de Bemmerson, près Salisbury, en 1635.

IV. HERBERT, (Claude-Jacques) mort à Paris, sa patrie, en 1758, à 58 ans, s'est distingué parmi les économistes. Son Essai sur la Police des Grains, avec un Supplément, 1755 et 1757, 2 vol. in-12, est estimé. On lui doit encore un Discours sur les vignes, 1756, in-12.

HERBERT, (Thomas) Voy. I. Wicquefort, à la fin.

HERBINIUS, (Jean) né en 1633, à Bitschen, dans la Silésie, fut député en 1684 par les Eglises Polonoises de la confession d'Augsbourg, pour aller solliciter en leur faveur auprès des Eglises Luthériennes d'Allemagne, de Suisse et de Hollande. Il mit à profit ses voyages, et rechercha principalement ce qui pouvoit avoir rapport aux cataractes ou chûtes des fleuves. Il a

laissé un savant traité sur cette matière, publié à Copenhague, sous ce titre : Dissertationes de Paradiso, de admirandis mundi Cataractis suprà et subterraneis, eorumque principio; à Amsterda 1678, in-4.º Ce livre n'est pas commun et est recherché. On a de lui, d'autres ouvrages. Les principaux sont : I. Kiovia subterranea, 1675, in-8.º II. De statu Ecclesiarum Augustanæ confessionis in Polonia; Hafnia, 1670, in-4.º III. Terræ motus et quietis Examen, in-12. IV. Tragicomædia et Ludi innocui de Juliano Imperatore Apostata Ecclesiarum et scholarum eversore, in-4.0 Julien n'y est pas flatte. Il mourut en 1676, à 44 ans.

HERBOUVILLE, (Claude) jésuite, né à Rouen en 1697 d'und famille distinguée dans la magistrature, fut pendant quelque temps professeur de rhétorique à Paris, et quitta sa chaire pour parcourir la Hollande, l'Allemagne et l'Angleterre. Il revint mourir dans sa patrie en' 1787, à l'àge de 90 ans. Il réuhissoit de grandes vertus à une érudition très-profonde. On lui doit les éditions latines des Distiques moraux de Caton, 1735, in-8°, et de Ciceron, de Finibus bonorum et malorum. Les ouvrages d'Herbouville sont : 1. Bibliotheca Meibomiana , 1742 , in-8.º II. Une Histoire de la bibliothèque de Wolffembuttel, en latin, 1746, in-8.º

HERCULE, (Mythol.) est le nom que les anciens ont donné à quelques hommes d'une force et d'une valeur extraordinaires. Diodore, Liv. 1r, en compte trois, Cicéron en nomme six dans le quatrième livre de la na-

ture des Dieux, et Varron quas rante-trois, dont plusieurs, à la vérité, sont symboliques; car chaque pays vouloit avoir son Hercule. Mais le plus fameux de tous est le Thébain, c'est-à-dire celui que les Poëtes font fils de Jupiter et d'Alcmène femme d'Amphitryon. Les auteurs Grecs, pour le rendre plus merveilleux, lui ont attribué les belles actions et les grands exploits de tous les autres; en quoi ils ont été suivis des Latins. Tous racontent que Junon, pour se venger des infidélités de Jupiter, et empêcher l'accomplissement des hautes destinées promises au jeune Hercule, le transporta d'un tel accès de fureur, qu'il en perdit la raison. Etant revenu à son bon sens; il alla consulter l'oracle, qui lui répondit que, pour guérir de cette maladie, il devoit se soumettre à son frère Euristhée, et faire tout ce qu'il lui ordonneroit. Alors Euristhée, qui vouloit régner seul et faire périr Hercule, lui commanda des choses qui paroissoient impossibles à un mortel : c'est ce qu'on appelle les travaux d'Hercule. Il y en a douze que l'imagination des poëtes a rassemblés sans doute sur un scul. Etant encore au berceau, il étoussa deux serpens, que Janon avoit envoyés contre lui. Il tua dans la forêt ou dans le marais de Lerne, une hydre épouvantable, qui avoit plusieurs têtes, lesquelles remaissoient à mesure qu'on les coupoit. Il prit et tua à la course une biche, qui avoit des cornes d'or et des pieds d'airain. Il étrangla dans la forêt de Némée un lion extraordinaire; dont il porta depuis la peau pour se couvrir. Il mit à mort Busiris roi d'Egypte, qui faisoit immoler tous les voyageurs. Il punit Dio-

mede, roi de Thrace, qui nourrissoit ses chevaux de chair humaine, en le faisant manger par ses propres chevaux. Il prit, sur la montagne d'Erimanthe en Artadie, un sanglier qui désoloit toute la contrée, et qu'il mena à Euristhée. Il tua à coups de flèches tous les horribles oiseaux du lac de Stymphale; dompta un taureau furieux qui désoloit la Crète; vainquit le fleuve Archelous, auquel il arracha une corne, qu'il lui rendit néanmoins en recevant celle de la chèvre Amalthee. Il combattit avec gloire Erix, les géans Albion et Bergion, et étonffa dans ses bras le geant Anthée. Il déroba les pommes d'or du jardin des Hespérides, après avoir tué le dragon qui les gardoit. Il soulagea Atlas, en soutenant fort long-temps le ciel sur son dos. Il massacra plusieurs monstres, comme Gérion, Cacus, Tyrrhène et d'autres. Il dompta les Centanres, et nettoya les étables d'Augias. Il tua un monstre marin, auquel Hésione. fille de Laomédon, étoit exposée; et pour punir Laomédon, qui lui refusa les chevaux qu'il lui avoit promis, il renversa les murailles de Troie, et donna Hésione à Télamon ; il défit les Amazones, et donna leur reine Hippolyte à Thésée. Il descendit · hux enfers, enchaîna le chien Cerbère, et en retira Alceste, qu'il rendit à son mari Admète. Il tua le vautour qui mangeoit le foie de Prométhée, attaché au mont Caucase. Il sépara les deux montagnes Calpé et Abyla, et joignit par ce moyen l'Océan à la Méditerranée. Croyant que c'étoit là le bout du monde, il y éleva deux colonnes, qu'on appela depuis Colonnes d'Hercule, sur lesquelles on dit qu'il grava

une inscription, dont le sens esti NON PLUS ULTRA. Ce héros avoit épousé Déjanire, qu'il avoit enlevée à Achélous; peu après il s'attacha si follement à la jeune Omphale, reine de Lydie, qu'il s'habilloit en femme pour lui plaire, et filoit avec elle. Il aima aussi Iole , fille d'Eurite ; et oublia : entièrement Dejanire. Cette dernière infidélité détermina sa femme à lui envoyer. par un esclave appelé Lychas; la tunique du centaure Nessus, comme un présent qu'elle lui faisoit. Hercule ne l'eut pas plutot sur le corps, qu'il sentit ses entrailles déchirées par un feu dévorant, qui le mit dans une fureur si épouvantable, qu'ayant saisi le malheureux Lychas, il le lanca dans la mer. Enfin, ne pouvant soutenir plus long-temps les douleurs aigues qui le dévoroient, il dressa promptement un bû→ cher, sur lequel il sétendit, en priant son ami Philoctète d'y mettre le feu. Ainsi mourut oc héros. Les Dieux l'immortalisèrent, et il sut reçu dans le ciel, où il épousa Hélié, déesse de la jennesse. On le représente ordinairement sous la figure d'un homme fort et robuste, la massue en main, et convert de la peau du lion de Némée. Il a quelquefois l'arc et la trousse, ou la corne d'abondance sous le bras; fort souvent on le trouve couronné de feuilles de peuplier blanc. Il passoit pour être l'inventeur des jeux Olympiques, et. de ceux du Cirque: on lui attribuoit aussi les combats des Athlètes et des Gladiateurs. Il étoit invoqué par les voyageurs, parce qu'il avoit parcouru l'univers pour le purger de tous les brigands > c'est pour cela qu'on lui dressoit des autels sur les grands

chemins, et qu'on y faisoit des sacrifices. On donne à Hercule plusieurs femmes et plusieurs maîtresses: entr'autres, Astidamie, Astioche, Augé, Epicaste, Mégare, Parthénope, Pyréne, Déjanire, les 50 filles de Thespius, qu'il rendit mères dans une seule nuit, et d'autres que nous avons citées dans le courant de cet article. Voyez DIAGORAS. Le nom d'HERCULE, suivant Bailly, semble dériver de deux mots Suédois, nen et cull, qui signifient un Chef de soldats.

HERDTRICH , (Chrétien) Jésuite Flamand, savant dans l'histoire et les coutumes de la Chine, publia, dans le siècle passé, conjointement avec plusieurs de ses confrères, et par ordre de Louis XIV, le livre intitule: Confucius Sinarum Philosophus, seu Scientia Sinensis. Il fut imprimé à Paris, in-fol. en 1687. On accuse l'auteur et ses associés, de n'être pas toutà-fait exacts, et de montrer Confucius et sa doctrine, sous un jour trop avantageux. L'ouvrage est cependant fort curieux, et rempli d'une erudition qui étonna les savans mémes.

HERÈ, (Emmanuel) premier Architecte du roi Stanislas, à donné les dessins des châteaux de ce prince et de la place de Louis XV à Nanci. Il mourut à Luneville, sa patrie, en 1763.

HERENNIEN, fils aîné de l'empereur Odenat et de Zénobie, fut honoré du nom d'Auguste, l'an 264, lorsque Gallien donna le même rang à Odenat et à sa famille. Zénobie lui conserva cette qualité après la mort de son

époux. Elle revêtit alors ses trois fils de la pourpre impériale, pour gouverner l'empire d'Orient sous leur nom. Hérennien, élevé dans les mœurs et les usages des Romains par le philosophe Longin, ne parloit que Latin en public et dans les conseils, afin d'imiter en tout les empereurs de Rome. Il régna ainsi en Orient avec ses frères pendant quelques années. On ignore quel fut leur sort, lorsque l'empereur Aurélien les eut fait prisonniers, après avoir détròné Zénobie leur mère.

HERENTALS, (Pierre de) chanoine régulier de l'ordre des Prémontrés, ainsi nommé, parce qu'il étoit natif de Hérentals dans le Brabant, naquit vers 1320, et mourut le 13 janvier 1390. Il est auteur: I. Des Vies des Papes Jean XXII, Benolt XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI et Clément VII, qu'on trouve dans les Vies des Papes d'Avignon, par Baluze; Paris, 1693, in-4. Ces Vies sont tirées d'un ouvrage manuscrit de Hérentals, intitulé Chronica ab orbis initio.

HERESBACH, (Conrard) né à Heresbach, village du duché de Clèves, en 1509, fut gouverneur, puis conseiller du duc de Juliers, qui le chargea des affaires les plus importantes. Il lia une étroite amitié avec Erasme, Sturmius et Melanchthon, et mourut en 1576, à 67 ans. On a de lui : I. L'Histoire de la prise de Munster, par les Anabaptistes, jusqu'à leur supplice, en 1536; Amsterdam, 1,650, in-8.0 II. Rei rusticæ libri quatuor; à Spire, 1595, in-8.º III. Un écrit sur l'Education des Princes, qui renferment de bonnes vues. IV. Un traité De l'enatione. Aucupio

Ancupio et Piscatione, où, parmi beaucoup de connoissances en histoire naturelle, on trouve trop de crédulité. Cet auteur possédoit les langues mortes et vivantes; et sa probité rehaussoit son frudition:

HERI, (Thiêrri de ) chirufgien de Paris, puisa les principes de son art dans les écoles de médecine et de chirurgie de sa patrie. Ses travatix anatomiques, et ses premiers succès dans la pratique. répandirent son nom. François I, instruit de son mérite, l'envoya en Italie, où il avoit alors des troupes. Heri s'y appliqua sur-tout aux maladies vénériennes qu'il avoit étudiées à fond. Devenu inutile dans cette arreée. après la bataille de Pavie, il alla à Rome; il s'y enferma dans l'hôpital de St-Jacques le majeur. dans lequel il trouva beaucoup de personnes attaquées de la maladie qui avoit fait le principal bbiet de son attention. Il s'y servit de la méthode des frictions, qu'il a au moins perfectionnée. Revenu à Paris, il employa ses lumières et son expérience au soulagement de ses compatriotes, et se consacra à la guérison des maladies qu'il avoit traitées, avec succès, en Italie. Il mourut en 1599, dans un âge fort avancé: On a de lui, un Traite, intitulé: Methode curatoire de la Maladie Vénerlenné, vulgairement appe-Le Grosse-Vairole; imprimée a Paris d'abord en 1552, et ensuite en 1569 ; in-8.0 Cet ouvrage fut estimé de son temps, et est encore recherché dans le n5tre. On assure que Heri gagna plus de 50,000 écus dans le traitoment de cette maladie cruelle; le terreur de la débauche et la bente de l'humanité.

Tome VI.

HERIBERT, clerc d'Orleans, heretique Manicheen, fut entraîné dans l'erreur par une femme qui venoit d'Italie, et qui étoit imbue des rêveries de cette secte. Il se joignit à un de ses compagnons, nomme Lisoius; et comme ils étoient tous deux des plus nobles et des plus savans du clergé, ils pervertirent un grand nombre d'autres personnes de diverses conditions. Le roi Robert assembla un concile en 1017, pour les faire rétracter: mais comme on ne put jamais les désabuser, on lit allumer dans un champ, près de la ville. un bûcher, où plusieurs furent brûlés.

HERIC D'HERY, savant du onzième siècle, fut en grande réputation, et mérita par l'étendue de ses connoissances l'honneur d'être en correspondance avec Charles le Chauve, sur des objets de littérature. Il étoit à la fois, poëte latin, historien, théologien, et par conséquent, tout ce que pouvoit être, dans son siècle, un homme qui aspiroit à quelque renommée.

HÉRICOURT , (Louis de ) né à Soissons en 1687, avocas au parlement de Paris en 1712, fut choisi, l'année d'après, pour travailler au Journal des Savans. Ses extraits, faits avec beaucoup d'ordre et de netteté, embellirent cet ouvrage périodique, et firent un nom à l'auteur. Ses Lois ecclé: siastiques de France, mises dans leur ordre naturel, publices, pour la première fois, en 1729; et réimprimées à Paris en 1771, in-fol. , lui ont encore fait plus d'honneur, par la methode et la clarté qui y règnent. On a encore de lui : I. Un Traité de la vente des Immeubles par décret, in-40.

1727. II. Un Abrégé de la discipline de l'Eglise, du P. Thomassin, in-4.0 III. Des Œuvres posthumes, 1759, 4 vol. in-4.0 Cet habile homme mourut en 1753, à 66 ans, aussi regretté pour son savoir que pour sa probité. La droiture de son cœur et la bonté de son ame étoient égales à sa modestie. — Julien de HERICOURT, son grand-père, mort en 1704, occasionna l'établissement de l'académie de Soissons, par les conférences qu'il tenoit chez lui. Il a publié l'Histoire de cette société littéraire, en latin élégant, en 1668, à Montauban, in-8.º

HÉRILLE, philosophe de la ville de Calcédoine, fut disciple de Zénon. Ayant entendu Aristote et Théophraste donner souvent les plus grands éloges à l'étude des sciences et de la philosophie, il y fit consister le souverain bien.

HERIS. (Guillaume) auteur Liégeois, dont nul biographe n'a fait mention, naquit en 1657, et fit profession dans l'ordre des Carmes. Il a publié un volume de quatre cents pages, rempli des Panégyriques des Saints de son ordre', loues cum extraordinarid methodo. Cette manière est en effet extraordinaire. Tous les mots de chaqué éloge commencent par la lettre initiale du nom du Saint que l'auteur y célèbre. On peut juger de son travail, par ce portrait du roi Saint Louis: Ludovicus Lutetianorum legislator laudatissimus, Lutetiam liberali lumine Lugdunumque locupletavit, lepore laudabilis. Litteratura laudabilior liberalitate laudabilissimus. Il décrit ainsi la prise de ce roi par les Sa-

rasins: Lacry mabilem luctum lugete; ligatur Ludovicus; 'lumbi, latera, lacerti, laqueis ligaminibusque ligantur; luxurantia lacerantur lilia; lacessantur legiones; languent Ludovisiani lauri; latinaque labara labefactantur. On doit encore à Héris plusieurs pièces de vers, en l'honneur de St. Joseph, patron de la ville de Liége, réunies en 1691, in - 4.0 Chacune de ser pièces est de dix vers. L'auteur mourut quelque temps après la publication de ce dernier écrit.

## HERISSAIE, Voy. FAIL.

I. HÉRISSANT, (François-David) né à Rouen en 1724, fut docteur en médecine de la faculté de Paris, malgré ses parens qui vouloient le mettre dans la robe. Il devint membre de l'académie des Sciences, et mourut en 1773, à 51 ans. On trouve beaucoup de ses Mémoires dans ceux de l'académie.

II. HERISSANT, (Louis-Antoine-Prosper) naquit à Paris en 1745, de Jean-Thomas Herissant, célèbre imprimeur. Ils'appliqua, avec succès, aux belleslettres et à l'étude de la médecine, pour laquelle il avoit beaucoup de penchant. Il mourut le 10 août 1769, âgé de 24 ans, emportant avec lui les regrets de tous ceux qui l'avoient connu, et la satisfaction que donne un attachement sincère à la vertu-On a de lui : I. L'Eloge de Gonthier d'Andernach, couronné par la faculté de médecine. II. L'Eloge de Ducange, qui a eu l'accessit. III. Poëme sur l'Imprimerie. IV. Jardin des Curieux, ou Catalogue raisonné des Plantes les plus belles et les plus rares, soit indigènes, soit étrangères,

publié après sa mort en 1771, in-12. V. Bibliothèque Physique de la France, ou Liste de tous les ouvrages qui traitent de l'histoire naturelle de ce royaume, 1771, in-8.º Elle a été achevée et publiée par un docteur-régent de la faculté de Paris.

I. HÉRITIER, (Nicolas l') poëte tragique, étoit allié du célèbre garde des sceaux da Vair, dont sa femme, Françoise Leclerc, étoit nièce. Il fut d'abord mousquetaire; mais, obligé de quitter le service à cause d'une blessure. il acheta une charge de trésorier du régiment des Gardes Francoises, et obtint un brevet d'Historiographe de France. Ses poëmes dramatiques sont : I. Hercule furieux. II. Clovis. Ces pièces sont foibles. Il a fait aussi quelques petites poésies fugitives; telles que le Portrait d'Amaranthe. Ce morceau, d'environ soixante et dix vers, est écrit avec assez de noblesse. III. Tableau historique des principaux événemens de la Monarchie Françoise, ouvrage distas, qui prouve qu'il étoit aussi mauvais historien que poëte médiocre. I V. Traduction des Annales de Grotius. C'est le plus considérable de ses écrits. Il mourut à Páris, sa patrie, en 1680.

IL HÉRITIER DE VILLANDON, (Marie-Jeanne l') née à
Paris en 1664, du précédent,
hérita du goût de son père pour
la poésie. L'académie des jeux
Floranx se l'associa en 1696,
et celle des Riccorrati de Padoue
en 1697. Cette Muse illustra son
sexe, autant par ses taléns, que
par la douceur de ses mœurs et
par la noblesse de ses sentimens.
Ses ouvrages sont la plupart mèlés de prose et de vers. On a d'elle:
L'Une Traduction des Epttres

amoureuses d'Ovide, dont il y en a seize en vers. II. Le Tombeau de M. le Duc de Bourgogne. III. Le Triomphe de Mad. des Houlières, reçue dixième Muse au Parnasse, en vors. IV. La Pompe Dauphine, en prose et en vers. V. L'Avare puni, nouvelle en vers. VI. La Tour ténébreuse, conte Anglois, in-12. VII. Les Caprices du Destin, in-12. Le style des différens écrits de Mile l'Héritier a de l'élégance, mais peu de coloris. Son portrait, grave par Desrochers, est trèsressemblant. Elle mourut à Paris en 1734, à 60 ans. Elle auroit été presque réduite à l'indigence. sans une pension de quatre cents livres que lui faisoit le garde des sceaux Chauvelin. Desforges-Maillard fit ces vers pour son portrait :

Les neuf Savantes immortelles
La comblèrent de leurs faveurs.
Mais, hélas! ò dons infidelles,
Dont la possession fit languir mille
Auteurs!
Elle vécut, ò temps! ò mœurs!
Docte, vierge et pauvre comme

III. HÉRITIER DE BRUTELLE, (Charles-Louis l') né à Paris en 1745, fut d'abord procureur du roi à la maîtrise des eaux et forêts, et ensuite conseiller à la cour des aides. Tout ce qui tient à l'amélioration des bois, au choix des plants, à la connoissance des espèces, devint l'objet de ses études. La botanique surtout l'attacha particulièrement et il y obtint assez de célébrité pour mériter en cette partie une place à l'institut. Lie d'amitié avec le naturaliste Dombey, qui avoit apporte, en 1786, du Perou et du Chili, une riche collection de plantes, il s'offrit de la faire

dessiner et de la publier à ses frais; mais la cour d'Espagne ayant empêché cette publication en France, l'Héritier passa à Londres pour s'y occuper de cet ouvrage, qui n'a point paru, et qui devoit avoir pour titre : Flore du Pérou. De retour dans sa patrie, il fut employé pendant quelque temps dans les bureaux du ministère de la justice; mais ne pouvant s'empêcher de s'occuper de son objet favori, il examinoit en entrant ou sortant de l'hôtel, les mousses, les lichens et autres petites plantes des murs et des pierres; il en avoit décrit plus de cent espèces, dont il devoit publier le catalogue. sous le titre singulier de Flore de la place Vendôme. L'Héritier avoit recueilli la bibliothèque la plus riche en botanique qui existăt a Paris. Il communiquoit avec empressement ses livres aux savans, et s'occupoit sans cesse à en accroître le nombre, lorsque, le 10 août 1801, sortant de l'institut à dix heures du soir, il fut assassiné à coups de sabre à quelques pas de sa maison, sans qu'on ait pu découvrir ses meurtriers. Ses ouvrages sont : I. Stirpes novæ, 1784, in-fol. Il n'a paru que sept cahiers de ce magnifique ouvrage, qui renferme quatre-vingt-seize planches; trois ans après, l'auteur en publia quatre-vingt-quatre autres, sans texte, et qui représentent des Géranium. II. Cornus sistens. 1789, in - folio. C'est l'histoire particulière des Cornouillers, suivie de six planches. III. Sertum Anglicum, 1689, in-fol. C'est la description de plusieurs plantes rares, observées par l'auteur dans les jardins des environs de Londres. Les figures en sont magnifiquement gravées. L'Héritier dédia

cet ouvrage aux Anglois, ef donna le nom de leurs botanistes les plus célèbres, aux nouveaux, genres qui y sont décrits, pour leur témoigner sa reconnoissance de l'hospitalité qu'il en avoit recue.

HERLICIUS, (David) médecin et astrologue, célèbre sous ces deux titres, naquit à Zeitz en Misnie l'an 1557, et mourut à Stutgard en 1636, à 79 ans, après avoir enseigné les mathématiques et la médecine dans diverses universités d'Allemagne. Il se méloit de tirer des horoscopes; mais, connoissant l'incertitude de son art, il ne prononçoit ses oracles, qu'après avoir profondément réfléchi sur le caractère de ceux qui lui demandoient des prédictions. Il prédit néanmoins que l'empire des Turcs seroit bientôt détruit, dans son Anti-Turcicus miles; mais on attend encore l'effet de sa prédiction. On a de lui : L Des Poésies. II. Des Harangues. Les unes et les autres sont dans la poussière, et ne méritent pas d'en être tirées. C'étoit un faiseur d'Almanachs, et ce genre d'ouvrage l'a occupé cinquantedeux ans.

I. HERMAN, moine de Richenou en Souabe, surnommé Contractus, parce que, dès son enfance, il avoit eu les membres rétrécis, mourut à Aleshusen en 1054, avec la réputation d'un savant profond dans l'histoire et dans les langues. Outre une Chronique qu'il nous a laissée, on lui attribue le Salve Regina, l'Alma Redemptoris, la prose Veni Sancte Spiritus, et d'autres ouvrages mystiques, qui font honneur à sa piété. S'il n'y a pas une poésie sublime dans la

prose que nous avons citée, on y trouve au moins de l'onction : et c'est ce qui manque à beaucoup de proses et d'hymnes modernes.

II. HERMAN DE RYSWICK > Hollandois, fut mis en prison l'an 1499, d'où il sortit après avoir fait abjuration; mais ayant publié une seconde fois ses erreurs, il fut brûlé vif à la Haye en 1512. Il enseignoit que les anges n'ont point été créés par Dieu, et que l'ame n'est point immortelle : il nioit qu'il y eût un enfer, et vouloit que la matière des élémens fût éternelle. A ces erreurs il en ajoutoit de plus criminelles, en rejetant, avec une pareille audace, l'Ecriture-Sainte et la loi ancienne et nouvelle.

III. HERMAN, (Paul) c6lèbre botaniste du 17° siècle, natif de Hall en Saxe, exerça la médecine dans l'isle de Ceylan, et fut ensuite professeur en botanique à Leyde. Il mourut en 1695, laissant plusieurs ouvrages. L Catalogue des Plantes du Jardin public de Leyde, 1687, in-8.º II. Cynosura materiæ medicæ, Argentinæ, 1726, 2 vol. in-4. Boecler donna une Continuation de cet ouvrage, publiée en 1729, in - 4.º III. Lugduno - Batavæ Flores, 1690, in -8.º IV. Paradisus Batavus, 1705, in-4.0 N. Musæum Zeylanicum , 1717, in-8.º Son savoir étoit généralement reconnu en Europe; mais il n'empêcha pas qu'il ne fût assez malheurenx.

IV. HERMAN, peintre, Voyez SUANÉFELD.

I. HERMANN, (Jacques) professeur en droit naturel et en morale, à Baslo, sa patrio,

naquit on 1678. Il fut au nombre des académiciens étrangers de Berlin, et de l'académie des Sciences de Paris. Dès son enfance, il avoit montré beaucoup de goût pour les mathématiques. voyages en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en France, ne firent que l'augmenter. Le célèbre Leibnitz, son ami, lui fit donner une chaire de mathématiques dans l'université de Padoue. Il la garda six ans, quoique Luthérien, et emporta, en la quittant, les regrets aussi vifs que sincères des citoyens et des écoliers. Appelé à Pétersbourg, en 1724, par le czar Pierre I, pour y former une académie des Sciences, il y professa les mathématiques jusqu'en 1727, qu'il fut rappelé dans sa patrie pour professer la morale. Il y mourut le 11 juillet 1733, à 55 ans. On a de lui : I. Responsio ad Considerationes..... circa principia Calculi disserentialis, imprimée en 1700. C'est une défense des principes du calcul différentiel contre Nieuwentyt. II. De Phoronomid, in-40, 1724. L'auteur a donné sous ce titre un Traité des forces et des monvemens des corps solides et fluides. Il avoit projeté de mettre à la sin de son ouvrage la Dinamique, ou les Pensées de Leibnitz, sur la Science des Forces; mais la mort de cet illustre philosophe l'empêcha d'exécuter ce dessein. On a imprimé en 1743, in-40, à Paris, un Traité sur cette matière, par M. d'Alembert, qui, quoique âgé seulement de 25 ans, étoit dès-lors très-profond dans les mathématiques. Cet ouvrage est bien capable de calmer les regrets qu'on pourroit avoir sur la perte de celuid Hermann. I H. Un traite, De novd accelerationis Lege, qud gravia versus Terram feruntur, suppositis motu Diurno Terræ, et vi gravitatis constanti. IV. Disquisitio de vibrationibus chordarum tensarum. V. Solutio problematis de trajectoriis Curvarum inveniendis. V I. Une Dissertation particulière sur les Lois de la nature, touchant les forces des Corps et leur vraie mesure, etc.

II. HERMANN, (Jean) né à Barr en Alsace en 1738, fournit divers articles au Journal de physique, et à la Cristallographie de Romé de Lille. Il a publié . Coup d'œil sur le tableau de la nature, à l'usage des enfans, in-12. Cet écrit est précis et utile; aussi a-t-il eu plusieurs éditions. L'auteur est mort le 4 octobre 1800.

I. HERMANT, (Godefroi) savant et pieux docteur de la maison et société de Sorbonne, né à Beauvais en 1617, obtint un canonicat dans sa patrie, fut recteur de l'université de Paris en 1646, et mourut le 11 juillet 1690, à 74 ans, après avoir été exclus de la Sorbonne et de son chapitre pour l'affaire du Formulaire. Ses vertus et son profond savoir auroit dû faire fermer les yeux sur ses opinions. Hermant avoit les qualités et les défauts qu'on contracte dans le silence du cabinet : une ardeur incroyable pour l'étude; une fermeté de caractère, qui plioit d'autant moins, qu'elle étoit inspirée par la vertu, la timidité d'un enfant, et une ignorance totale des usages du monde, qui n'étoient pas nécessaires à son bonheur. Sa façon de penser, sa piété, ses talens, le lièrent intimement avec Sainte-Beuve, Tillemont, et les autres solitaires de Port-Royal. Il prit leur swie noble majestueux

arrondi, et quelquefois un pen. enfle. Ce défaut se remarque surtout dans les ouvrages d'Hermant Les principaux sont: I. Les Vies de St. Athanase, 2 vol. in-4°; de St. Basile et de St. Grégoire de Nazianze, 2 vol. in-4°; de St. Chrysostôme, in-4°, sous le nom de Menart; de St. Ambroise, in-4.º Elles ne contiennent pas seulement ce qui regarde ces grands évêques, mais toute l'histoire ecclésiastique de leur temps. II. Une traduction en françois du Traité de la Providence, de St. Chrysostôme, in-12, 1658. III. Une autre des Ascétiques de St. Basile, in-80, 1673. IV. Index universalis totius Juris ecclesiastici, in-fol., à Lille en 1693, avec des notes peu dignes de l'auteur. V. Divers Ecrits Polémiques contre les Josuites. VI. Defense de la piété et de la foi de l'Eglise, contre les impiétés de Jean Labadie, apostat, par le sieur de Saint-Julien, docteur en Théologie; Paris, 1651, in-4.º Hermant emprunta un autre nom que le sien pour publier cet ouvrage, parce qu'on lui refusa le privilége du roi. Il y combat ce que Labadie avoit avancé, qu'ayant été bon disciple de Saint Augustin, sur-tout depuis qu'il étoit sorti des Jésuites, il n'avoit point changé de sentiment en se faisant Calviniste, comme s'il avoit trouvé tout St. Augustia dans Calvin. VII. Discours chrétien sur l'établissement du Bureau des Pauvres de Beauvais, Paris, 1653, in-80; et Rouen, 1676, avec les titres de l'érection et autres pièces. Ces deux derniers ouvrages ne sont pas communs. Voyez sa Vie , in-12 par Baillet; et l'article MARCEL, n.º VII, dans ce Dictionnaire.

II. HERMANT, (Jean) curé de Maltot, dans le diocèse de Bayeux, naquit à Caen en 1650, et mourut en 1725, à 75 ans. Il est principalement connu par cinq ouvrages très-médiocres : I. Histoire des Conciles, 4 vol. in - 12. II. Histoire des Ordres Religieux, 2 vol. in-12. III. Hiscoire des Ordres militaires et des Ordres de Chevalerie, 2 vol. in-12. IV. Histoire des Hérésies, 4 vol. in-12. Ce dernier ouvrage souffrit quelque difficulté pour l'impression, parce que l'auteur n'y avoit pas parlé des opinions erronées de Jansénius et de Quesnel. V. Histoire du Diocèse de Bayeux, qui devoit avoir trois parties; mais il ny a eu que la première d'imprimée à Caen, 1705, in - 40: elle traite des Evéques, et fourmille de fautes. Les erreurs et les inexactitudes ne sont pas le seul défaut des livres de l'abbé Hermant : il écrit d'un style incorrect et boursouslé.

HERMAPHRODITE, ( Mythol. ) étoit fils de Mercure et de Vénus, comme son nom le signifie; car les Grecs appeloient Mercure Ermes, et Vénus Aphrodite. Etant venu se baigner dans la fontaine de la nymphe Salmacis, elle le trouva si beau, qu'elle voulut l'engager à y demeurer avec elle; mais Hermaphrodite résista à toutes ses sollicitations. Alors lanymphe se jeta elle-même dans l'eau; et le tenant embrassé, elle demanda aux Dieux qu'ils demeurassent toujours unis, et ne fissent plus qu'un. On les appela depuis Androgyne, c'est-à-dire homme et femme.... Voyez l'art. HIL-DEBERT.

HERMAPION, auteur ancien, avoit fait un euvrage

sur l'explication des hiéroglyphes. Cet écrit ne subsiste plus, mais Ammien Marcellin a donné, d'après cet auteur, l'explication de l'obelisque du grand cirque, et Montfaucon en a public la traduction. Cet obélisque se voit aujourd'hui à Rome, à la porte del Popolo.

HERMAS, écrivain ecclésiastique du premier siècle, le même que St. Paul salue dans son Epître aux Romains, est auteur d'un ouvrage regardé par quelques anciens comme un livre canonique, mais rejeté par tous les modernes. Ceux-ci l'ont considéré seulement comme un ouvrage propre à l'édification des fidelles, quoiqu'il soit écrit avec plus de simplicité que de discernement. Ce livre, intitulé le Pasteur, parce que c'est un ange qui y parle sous la figure d'un pasteur, a été traduit en françois dans les livres apocryphes de la Bible de Sacy, 1742, 2 vol. in-12. Il est divisé en trois parties: I. Les Visions. II. Les Préceptes. III. Les Similitudes. On a perdu l'original grec, et il n'en reste qu'une version latine, imprimée dans la Bibliothèque des Pères.

HERMENFROI, roi de Thuringe, ayant fait assassiner un de ses frères, partagea le royaume avec l'autre. Almaberge, sa femme, princesse d'une ambition démesurée, ne pouvant souffrir ce partage, commanda qu'on ne convrît la table du roi qu'à demi. Ce prince, surpris, en demanda la raison. Puisque vous n'avez que la moitie d'une couronne, répondit la reine, votre table ne doit être servie qu'à moitié... Hermen froi , animé par ce reproche, sit la guerre à TER

16 son frère, qui perdit

Rethir, et la vie. Mais l'usurla hataille et la vie. Mais l'usurla Thierry,
de sa comparailles de Tolbiac,
haut des murailles de Tolbiac

HERMENEGILDE ou Her-MINIGILDE, prince Visigoth, Voy, LEUVIGILDE,

HERMES ON MERCURE-TRIS-MÉGISTE, c'est-à-dire Trois fois Grand , philosophe Egyptien . réunit le sacerdoce et la royanté. selon les uns; et fut seulement conseiller d'Isis, femme du roi Osiris, selon d'autres. Il florissoit vers l'an 1900 avant Jésus-Christ. Le président d'Espagnet a donné le Traité de l'ouvrage secret de la philosophie d'Hermès, dans sa Philosophie naturelle, 1651, in-8.º On attribue à cet ancien philosophe, ou à son fils Thot, l'invention de l'écriture, des premières lois Egyptiennes, des sacrifices, de la musique, de la lutte, de la lyre et de la culture de l'olivier. Il découvrit, dit-on, les premiers principes de l'arithmétique et de la géométrie, et fit élever des colonnes sur lesquelles il fit graver en caractères hiéroglyphiques ses déconvertes, pour en faire passer le souvenir à la postérité. Ce fut lui qui le premier divisa le jour en 12 heures, et la puit de même, par l'observation d'un animal consacré à Sérapis, appelé Cynocephale, qui jetoit son ur ne douze fois le jour, et autant la nuit, dans des inter-

valles égaux. Mais il est difficile de croire que le même homme ait inventé tant de choses dissérentes. Ausurplus, les Egyptiens reconnoissans donnèrent le nom d'Hermès au premier mois de leur année. Les deux dialogues intitulés Pimander et Asclépias, qui parurent à Trévise en 1471, in-fol., sous le nom d'Hermès, sont d'un auteur qui vivoit dans le deuxième siècle de l'Eglise, Il reconnoît un seul Dieu, créateur de toutes choses, et gémit sur l'aveuglement des Egyptiens, qui avoient inventé le culte des idales.

I. HERMIAS, Voyez l'article ARISTOTE, vers le commencement,

II. HERMIAS, étoit de Galatie, et vivoit dans le deuxième siècle, Il adopta l'erreur d'Hermogène sur l'éternité du monde, et crut que Dieu étoit matériel; mais qu'il étoit une matière animée, plus déliée que les élémens des corps. Le sentiment d'Hermias n'étoit que le système métaphysique des Storciens, avec lequel il tàcha d'allier les dogmes du Christianisme. Hermias croyoit, comme les Stoïciens, que les ames humaines étoient composées de feu et d'esprit. Il rejetoit le baptême de l'Eglise, fondé sur ce que St. Jean dit que Jésus-Christ baptisa dans le feu et par l'esprit. Le monde étoit, selon Hermias, l'enfer, et la naissance continuelle des enfans étoit la résurrection. C'est ainsi qu'il prétendoit concilier les dogmes de la religion avec les principes du Stoicisme. Hermias eut des disciples, qui prirent le nom d'Hermitaites. Ils étoient dans la Galatie, où ils avoient l'adresse de faire des prosélytes. Hermias avoit épousé Edésie, l'une des

plus belles femmes d'Alexandrie, qui fut renommée pour sa piété et ses vertus. Celle-ci, après la mort de son époux, alla finir ses jours à Athènes.

7/19

life

1en

OD

:Je2

III. HERMIAS, philosophe Chrétien, que l'on croit plus ancien que Tertullien, est auteur d'une Raillerie des Philosophes Payens: ouvrage utile à ceux qui défendent la religion Chrétienne. Guillaume Wort en a donné une bonne édition à Oxford, in-8°, en 1700. Elle est jointe à l'Oratio Tatiani ad Græcos.

HERMILLY, (N... Vaquette d') censeur royal, né à Amiens, en 1710, mort à Paris le 29 janvier 1778, à 71 ans, a traduit de l'espagnol : I. L'Histoire générale d'Espagne, de Ferréras, 1742 et années suivantes, 10 vol. in-4.º II. Le Théatre Critique, 1745, 12 vol. in-12: ce livre, composé par un bénédictin Espagnol, à peu près dans le goût du Spectateur Anglois, réussit plus à Madrid qu'à Paris. Il est plein de choses triviales, longuement exprimées. III. Les Nouvelles de Quévedo. On a encore de lui: L'Histoire de Majorque et de Minorque, 1777, in-4°, qu'il composa pour servir de suite à l'histoire de Ferréras, et la Bibliographie Parisienne : catalogue des différens ouvrages imprimés en 1769, 1770, etc. en 5 vol. in-8°, qu'il redigea avec Hurtaut, et qui n'est qu'une compilation d'éloges et de critiques.

HERMINIER, (Nicolas l') docteur de Sorbonne, théologal et archidiacre du Mans, né dans le Perche en 1657, mort à Paris le 6 mai 1735, à 77 ans, se fit respecter par ses vertus et ses lumières. Il est auteur d'une Théologie Scolastique en latin, en 7 vol. in-8°, 1709. Cette Théologie, qui est des plus superficielles, suivant le Lexicographe Janséniste, renferme, selon le même écrivain, un demi-Jansénisme. L'auteur l'avoit long-temps dictée en particulier avec beaucoup de fruit. Le Traité de la Grace fut censuré par quelques évêques. On a encore de lui 3 vol. in-12 sur les Sacremens.

HERMINIUS, fut un de ces braves Romains qui se joignirent à Horace, surnommé Coclès, pour faire tête aux Etruriens sur le pont de Rome, tandis qu'on le rompoit derrière eux, l'an 507 avant J. C. Quelques historiens confondent ce nom avec celui d'Arminius, qui soutint si vaillamment la gloire des Allemands contre les Romains; mais ce sentiment ne nous paroît pas fondésur de bonnes raisons. — C'est aussi le nom d'un capitaine Troyen redoutable par sa taille énorme, et qui combattoit sans casque et sans cuirasse. Catine le tua.

HERMIONE, fille de Ménélas, roi de Micène, et de la belle Hélène, que Tyndare, son aïeul maternel, promit à Oreste, en l'absence de son père, qui étoit alors au siège de Troie. Ménélas. qui ignoroit ce qu'avoit fait son beau-père, promit aussi sa fille à Pyrrhus, fils d'Achille, et la lui donna lorsqu'il fut de retour en Grèce. Oreste, outré de dépit de se voir enlever une princesse qu'il aimoit, alla chercher Pyrrhus; et l'ayant trouvé dans un temple d'Apollon, il le tua, et emmena Hermione.

HERMITE, Voyes PIERRE a HERMITE, of TRISTAN L'HER-MITE.

1. HERMOGÈNE, architecte, në à Alabanda, ville de Carie, bătit un temple de Diane à Magnésie, et un autre de Bacchus à Théos. L'un et l'autre étoient d'ordre ionique; il supprima les colonnes sur les ailes, et offrit des portiques plus spacieux. Viterave lui attribue tout ce qu'il y a de plus beau dans l'architecture. Il avoit composé, sur ce bel art, un Livre, qui n'est pas-yenn jusqu'à nous.

II. HERMOGÈNE, célèbre rhéteur, enseigna des l'âge de 15 ans, et écrivit avec succès dans le deuxième siècle de l'Eglise. Nous avons de lui des Livres en grec sur la Rhétorique, avec les antres rhéteurs Grecs, à Venise, 1508 et 1509, 2 vol. in-fol., anxquels on joint les rhéteurs Latins, 1523, in - fol. On dit qu'à 24 ans il oublia tout ce qu'il savoit, et que son corps ayant été ouvert après sa mort, on lui trouva le cœur velu et d'une grandeur extraordinaire. Antiochus le Sophiste disoit de lui, qu'il avoit été vieillard dans sa jeunesse, et enfant dans sa vieillesse.

III. HERMOGÈNE, hérétique du 2° siècle, réfuté par Tertullien et Origène, répandit ses erreurs en Afrique. Il avoit quitté le Christianisme pour le Stoïcisme. Il prétendoit que la matière étoit coêternelle à Dieu, et que le Créateur en avoit tiré toutes les créatures. C'étoit à cette matière qu'il attribuoit toutes les perfections de cet univers. Tous les manx physiques, toutes les sensations qui nous affligent, toutes les passions qui nous tyrannisent,

tous ces monstres sont des effets de l'indocilité de la matière, et de la résistance inflexible aux lois que l'Etre-Suprême a établic. «Si la matière n'est pas éternelle et incréée, disoit Hermogène, il faut que Dicu ait tiré le monde de sa propre substance ; ce qui est absurde, parce qu'alors Dien seroit divisible; ou qu'il l'ait tiré du néant; ou qu'il l'ait sormé d'une matière coéternelle à lui. On ne peut dire que Dieu ait tire le monde du néant; car Dieu étant essentiellement bon, il n'ent point tiré du néant un monde plein de malheurs et de désordres. Il ent pu les empêcher, s'il l'avoit firé du néant : et sa bonté ne les cut pas soufferts dans le monde. Il faut donc que Dieu ait formé le monde avec une matière coéternelle à lui, et qu'il ne l'ait formé qu'en travaillant sur un fonds indépendant de lui. L'Écriture, selon Hermogène, ne disoit nulle part que Dieu eût fait la matière de rien : au contraire, disoit - il, elle nous représente Dieu formant le monde et tous les corps d'une matière préexistante, informe, invisible. Elle dit: Dieu fit le Ciel et la Terre dans leur principe, ou dans un principe: In PRINCIPIO. Ce principe dans lequel Dieu forma le Ciel et la Terre, n'étoit que la matière préexistante, et éternelle comme Dieu. L'idée de la création de la matière n'est exprimée nulle part dans l'Écriture. Cette matière informe étoit agitée par un mouvement vague, sans dessein et sans objet; Dien nous est représenté, dans l'Ecriture, comme dirigeant ce mouvement, et le modifiant de la manière nécessaire pour produire les corps, les plantes et les animaux. La matière étant éternelle

30

ıb/

m

to ce

et incréée, et son mouvement étant une force aveugle, elle ne suit pas scrupuleusement les lois que Dieu lui prescrit; et sa résistance produit des désordres dans le monde. L'imagination d'Hermogène fut satisfaite de cette hypothèse; il crut que pour expliquer l'origine du mal, il falloit réunir les principes des Stoïciens sur la nature de la matière, et ceux des Chrétiens sur la puissance productrice du monde» ( Pluquet, Dictionnaire des Hérésies.) Mais Tertullien, qui le réfuta, lui prouva les inconséquences et les absurdités de son système. On peut voir un précis des raisons de cet auteur célèbre dans l'ouvrage de Pluquet, déjà cité, art. Hermogène.

HERMOGÉNIEN, jurisconsulte du 4° siècle, anteur d'un Abrégé de Droit, en 6 livres, et d'un Recueil des Droits de l'Empire, sous Honorius et Théadose. Il rendit service, par ces deux ouvrages, à la jurisprudence, tombée dans la décadence comme tous les autres arts.

L. HERMOLAUS, jeune Macédonien, l'un des pages d'Alexandre, conspira contre ce prince l'an 325 avant J. C. Un jour qu'il suivoit ce conquérant à la chasse, il appercut un sanglier qui venoit à eux, lui lanca son javelot et le tua. Alexandre, piqué d'avoir été prévenu, le fit fouetter. Hermolaüs, voulant venger cet affront, complota, avec quelques-uns de ses camarades, de poignarder le roi de Macédoine. L'un d'eux agité par les remords que lui causoit ce crime, ayant révélé leur secret, Alexandre les fit arrêter, et leur demanda quelle raison ils avoient eue de conspirer contre la vie de leur prince. Hermolaus lui dit: « qu'ils étoient las d'être traités comme des esclaves, et de le voir verser dans ses fureurs le sang de ses amis les plus chers et de ses serviteurs les plus fidelles. » Il lui reprocha en même temps la manie qu'il avoit de vonloir passer pour fils de Jupiter. Alexandre écouta patiemment ces différens reproches, le fit appliquer à la question et condamner a mort. Le philosophe Callisthènes, ami d'Hermolaus, fut arrêté dans le même temps. Voyez Callisthènes.

II. HERMOLAUS BARBA-RUS, Voy. BARBARO, nº II.

HERMONDANVILLE. (Henri de) premier chirurgien de Philippe le Bel, professa son art à Montpellier et à Paris, et laissa en manuscrit un Cours de Chirurgie, composé de cinq Traités. Il y en a plusieurs exemplaires à la bibliothèque du roi, dans celle de Sorbonne, et dans d'autres bibliothèques, ainsi que de la Traduction Angloise qu'on en sit. C'est un monument précieux pour ceux qui cultivent cet art. On voit qu'il étoit alors bien loin de ce qu'il est aujourd'hui. Cet ouvrage, qui est de 1306, a pour titre: Chirurgia et Antidotarium.

HERNANDEZ, (François) ne à Tolède, dessinateur et médecin de Philippe II, a publié une Histoire des Plantes, des Animaux et des Minéraux du Mexique, en latin, Rome, 1651, in-fol., estimée et rare. Il avoit été envoyé dans cette partie du monde par le roi d'Espagne, pour y faire des observations sur l'histoire naturelle. Fabio Colonne l'aida dans la composition de son

ouvrage. On a de lui, un Recueil manuscrit en 15 vol. grand infolio, qui se voit dans la belle bibliothèque de l'Escurial, où l'auteur a dessiné un grand nombre de plantes et d'animanx d'Amérique. — Il y a eu du même nom Philippe HERNANDEZ, mort à Paris en 1782, qui travailla au Journal Etranger, depuis 1751 jusqu'en 1761, é et donna quelques Traductions.

HERNE, guerrier François, célèbre par son courage, dans le 9e siècle, défendit Paris contre l'attaque des Normands. Ceuxci étant venus l'assiéger en 886, douze Parisiens arrêtèrent l'effort de leur armée entière; renfermés dans le petit Châtelet qui étoit alors entouré d'eau, ils firent tête à 40 mille hommes. Les assiégeans furieux mirent le feu au fort; les douze braves furent alors forcés de sortir. Ils se réfugièrent sur un petit tertre en avant de la tour, et y renouvelèrent le combat. Mais forcés de céder au nombre, ils se rendirent prisonniers à condition qu'on leur accorderoit la vie. Les Normands le promirent. Mais à peine les douze Parisiens furentils désarmés , qu'on fit main básse sur eux. Un seul se sauva en se jetant dans la Seine et en la traversant à la nage. La valeur et la bonne mine d'Herné déterminèrent ses ennemis à lui faire grace; mais celui-ci ne voulant pas survivre à ses compagnons, saisit une épée, se précipita au milieu des agresseurs, et trouva la mort sous leurs coups, après en avoir puni plusieurs de leur trahison.

HÉRO, (Mythol.) fameuse prêtresse de Vénus, demeuroit près de l'Hellespont Léandre, jeune homme d'Abydos, qui l'aid moit, passoit tous les soirs, à la nage, le bras de cette mer, pour aller voir sa maîtresse, qui allumoit au haut d'une tour un fanal, pour le diriger dans les ténèbres de la nuit; mais son amant s'étant noyé dans le trajet, Héro se jeta de désespoir dans la mer, et y périt.

I. HÉRODE LE GRAND, ou l'Ascalonite, ainsi nommé, parce qu'il étoit d'Ascalon, ville de Judée; naquit l'an 68 avant l'ère Chrétienne, d'Antipater, Iduméen, prosélyte juif, qui eut du crédit auprès de César. Le jeune *Hérode* marqua de bonne heure de l'esprit et du penchant à la cruauté. Un Essénien, appelé Manahem, lui prédit, lorsqu'il étoit encore aux études, qu'il seroit un jour roi; mais que sa férocité et son impiété lui causeroient bien des malheurs. Son père obtint pour lui le gouvernement de Galilée, la 48e année avant J. C.; quoiqu'il n'eût alors qu'environ 20 ans, il montra de la dextérité et du courage. Cette province étoit infestée de brigands. Hérode la purgea de ce fléau. Ces malheureux s'étoient fortifiés dans des cavernes inaccessibles facilement défendues du côté seul par où elles étoient praticables; Hérode sit faire des coffres remplis de soldats, qu'on fit descendre avec des machines du haut de la montagne, jusqu'à l'entrée de leurs retraites. On pénétra ainsi dans les cavernes des brigands, et on les massacra tous. Comme Hérode les avoit fait mourir de sa propre autorité, on s'en plaignit à Hircan, grand sacrificateur, qui lui ordonna de venir rendre compte de sa conduite. Hérode, soutenn

pat Sextus César, gonverneur de Syrie, comparut à Jérusalem devant le Sanhédrin, vêtu de pourpre et entouré de ses gardes, moins en coupable qui craignoit. le jugement, qu'en homme qui bravoit sesjuges; personne n'osa ouvrir la bouche, excepté Saméas, qui, s'étant élevé contre Faudace d'Hérode, prédit aux autres juges, que cet homme qu'ils épargnoient ne les épargneroit pas un jour. En effet. dès qu'il fut sorti de Jérusalem, il se rendit à Damas, où étoit Sextus César; et tant par sa souplessse que par ses présens, il obtint le gouvernement de la Coele-Syrie. Après que Jules César ent été assassiné l'an 44 avant J. C., il suivit le parti de Brutus et de Cassius; mais après leur mort, il embrassa celui d'Antoine, qui le fit nommer tétrarque, et ensuite roi de la Judée. Antigone, son compétiteur, ayant été mis à mort trois ans après par ordre du sénat, il demeura paisible possesseur de son royaume. Voy. III. Antigons. Ce fut alors qu'il épousa Maz riamne, fille d'Alexandre, fils d'Aristobule. Un autre Aristobule, frère de cette princesse, obtint la grande sacrificature; mais Hérode, ayant conçu' de la jalousie contre lui, le sit noyer, l'an 35 avant J.C. Cinq ans après, ce barbare fit mourir Hircan, aïeul de la reine, sans que son âge de 80 ans, sa naissance et sa dignité le pussent garantir. Après la bataille d'Actium, dans laquelle Antoine, son protecteur, fut défait, il alla trouver Auguste qui étoit alors à Rhodes. Il sut si bien lui faire la cour, que le prince le recut au nombre de ses amis, et lui conserva le royaume des Jaifs. A son retour en Judée, il fit mourir Sohème, pour avoir révélé à Marianne qu'Hérode lui avoit donné ordre de la tuer, si Auguste l'eût condamné; (Voy. VI JOSEPH) et l'an 28, il ht mourir Mariamne même, qu'il avoit aimée avec une passion extrême. Après sa mort, il eut de violens remords de son crime. Il en devint comme frénétique; jusqueslà, que souvent il commandoit à ses gens d'appeler la reine 🛭 comme si elle ent été encore en vie. Ce désespoir lui causa une longue maladie, et il ne recouvra la santé que pour faire mourir Alexandra, mère de Mariamne. Le mari de sa sœur Salomé, tous ceux de la race des Asmonéens ; tous ses amis , tous les grands, des qu'il lui donnoient quelque embrage, perdoient la vie, sans aucune forme de justice. Ce tyran montra pourtant quelque humanité dans les horreurs de la peste et de la famine qui ravagèrent alors la Judée. Il fit fondre toute sa vaisselle d'argent; il vendit les meubles les plus rares et les plus précieux de son cabinet, pour soulager la misère publique. Il ajouta à ces belles actions, celle de faire rebâtir le temple, l'an 19 avant J. C.; mais il ternit la gloire de celleci, par la construction d'un théâtre et d'un amphithéâtre, où de 5 cn 5 ans, il fit célébrer des combats en l'honneur d'Auguste. Cet empereur fut si sensible à ces hommages, que, dans son second voyage de Syrie, il lui donna la souveraineté de trois nouvellés provinces. La reconnoissance d'Hérode fut poussée alors jusqu'à l'impiété; il fit bâtir une ville et un temple à son bienfaiteur, comme à un Dieu. Auguste lui accorda tout; et quelque temps après, ayant accusé

auprès de lui ses deux fils, Alexandre et Aristobule, (Voy. Jucundus) il eut la permission de les punir, s'ils étoient coupables. Ce monstre, altéré du sang de ses propres enfans, les sit étrangler l'un et l'autre. C'est à cette occasion qu'Auguste dit, à ce qu'on prétend, qu'il valoit mieux être le pourceau que le fils d'Hérode. Ce barbare signala sa cruauté par une exécution non moins horrible. Le Messie venoit de naître à Bethléem; il envoya des soldats dans le territoire de cette ville et de ses confins, avec ordre de passer au fil de l'épée tous les enfans mâles qui seroient au-dessous de deux ans. La mesure étoit au comble : il fut affligé d'une maladie cruelle, que les gens de bien regardèrent comme un effet de la vengeance divine. Une chaleur intestine le consumoit; il éprouvoit une faim. violente, qu'il ne pouvoit rassasier. Ses intestins, alteres et gangrenés, lui faisoient ressentir des coliques et des douleurs d'entrailles insupportables. Ses veines étoient enflées et livides; des parties du corps, qu'on cache avec le plus de soin, sortoient une fourmilière de vers qui le rongeoient tout vivant. Ses nerfs étoient retirés. Il ne respiroit qu'avec peine, et son haleine étoit si mauvaise, que personne ne pouvoit la supporter. Il succomba à tant de manx, et mourut trois ans après la naissance de J. C., à 71 ans, dont il en avoit régné environ 37. Comme il savoit que le jour de sa mort devoit être une fête pour les Juifs, il ordonna qu'on enfermât dans le cirque les principaux de la nation, pour les faire mourir au moment qu'il expireroit, afin que chaque samille ent des lar-

mes à verser; mais cet ordre; aussi affreux qu'extravagant, ne fut pas exécuté. Croiroit-on que ce scélérat eut des flatteurs et des enthousiastes? Sa grandeur éblouit tellement quelques imbécilles, qu'ils le prirent pour le Messie: c'est ce qui donna lieu à la secte des Hérodiens. Il est vrai que quelques savans doutent que ces sectaires aient tiré leur nom d'Hérode le Grand. Mais quand on pense que les dogmes qu'on leur attribue, se réduisant à ces deux chefs, qu'il falloit se soumettre à la domination des Romains, et qu'on pouvoit en conscience, dans les circonstances présentes, suivre plu-"sieurs usages des Payens, il est visible qu'ils les avoient recus d'Hérode le Grand, qui, pendant tout son règne, agit selon ces maximes, quoiqu'il fit profession de la religion des Juiss. Hérode fut le premier qui ébranla les fondemens de la république Judaïque. Il confondit à son gré la succession des pontifes, affoiblit le pontificat, qu'il rendit arbitraire, et énerva l'autorité du conseil de la nation, qui ne fut plus rien. Cependant, cette même nation eut de son temps un certain éclat, par le crédit qu'Hérode avoit auprès d'Auguste, par la magnificence de sa cour et des bâtimens quil eleva. Son histoire a fourni quelques sujets de dispute aux savans. Ils ont sur-tout cherché à déterminer de quelle nation il étoit. La plus commune opinion est fondée sur un grand nombre de Pères et d'auteurs anciens, et particulièrement sur l'autorité de Josèphe, qui le fait Iduméen et le nomme étranger. Plusieurs modernes soutiennent que, quoiqu'il fût originaire d'Idumée, il

étoit Juif de naissance, parce que son père et son grand-père avoient embrassé la religion Judaïque. D'ailleurs, les Iduméens, plus d'un siècle avant le règne d'Hérode, avoient embrassé la même croyance. Comme souvent, par le nom de Juifs, on entendoit ceux seulement qui étoient nés dans la province de Judée, et que les autres étoient nommés étrangers, on peut croire que Josephe parle par rapport à la première signification. Puisque les Hérodiens prenoient Hérode pour le Messie, on ne peut pas douter qu'il ne fût Juif de naissance, rien n'étant plus clair parmi cette nation , que l'extraction juive de leur libérateur. Cette question est amplement traitée dans Torniel et dans Sa-Lian, qui sont de sentimens contraires. Le premier sontient que Hérode étoit Juif, et le second qu'il étoit étranger.

II. HERODE ANTIPAS, fils d'Hérode le Grand, sut tétrarque de Galilée après la mort de son père. Il avoit épousé la fille d'Arétas, roi des Arabes; mais étant devenu amoureux d'Hérodiade, femme de son frère, il la lui ravit, et répudia sa femme légitime. Arétas, pour venger cet affront, lui fit la guerre, et les troupes d'Hérode furent souvent battues. Les Juiss crurent que cette défaite étoit une punition du ciel, à cause de la mort de St. Jean-Baptiste. Voyez HERO-DIADE. Hérode, accusé d'avoir voulu exciter quelques révoltes en Judée, et ne pouvant se justifier auprès de Caligula, qui d'ailleurs ne l'aimoit pas, fut relégué à Lyon avec Hérodiade, où ils moururent tous deux misérablement. Cet Hérode est le

même à qui J. C. fat envoyé par Pilate.

HERODE AGRIPPA, Voy. Agrippa, nº I.

HÉRODE ATTICUS, Voy. Arricus, nº II.

HERODIADE ou Hérodias, fille d'Aristobule et de Bérénice, petite fille d'Hérode le Grand. épousa en première noces, Hérode Philippe, son oncle, dont elle ent Salomé. Quelque temps après, elle quitta son mari, pour s'attacher à Hérode Antipas, son beau-frère, tétrarque de Galilée, avec lequel elle vivoit publiquement. Jean-Enptiste, qui étoit alors à la cour de ce prince. ne cessant de crier contre ce mariage incestneux, Hérode le sit arrêter et mettre en prison. Hérodiade, animée contre ce Saint, ne cherchoit que l'occasion de le faire périr. Elle se présenta un jour qu'Hérode donnoit un grand repas, à la fête de sa naissance. Salomé, fille d'Hérodiade et de Philippe, dansa avec tant de grace devant le roi, qu'il promit, avec serment, de lui accorder tout ce qu'elle lui demanderoit. La jeune fille, instruite par sa mère, demanda la tête de Jean-Baptiste, et le roi sacrifia à la fureur de sa maîtresse, le saint précurseur. Dieu vengea cette mort; car Hérodiade, souffrant impatiemment de voir son mari simple Tétrarque, pendant que son propre frère Agrippa étoit honoré du titre de Roi, entra dans ses projets ambitieux. Elle fut exilée à Lyon avec son époux, et y mourut vers l'an 40 de J. C. On prétend que l'empereur Caligula, ayant appris qu'elle étoit sœur d'Agrippa, lui fit offrir son rappel; et qu'elle répondit généreusement, que puisqu'elle avoit su part à la prospérité d'Hérode, elle ne vouloit pas l'abandonner dans son infortune.

I. HÉRODIEN, étoit fils aîné d'Odenat, souverain de Palmyre. Son père ayant pris le titre de Roi en 260, lui donna le même titre, et l'empereur Gallien y ajouta celui d'Auguste. Hérodien étoit d'un caractère doux et humain i mais livré à la mollesse et à la volupté. Son père qui l'aimoit passionnement, lui donna ce qu'il avoit trouve de plus précieux dans les trésors de Sapor, et plaça dans son sérail les plus belles femmes de ce roi de Perse. Zénoble, maratre d'Hérodien, ne pouvant soutenir l'idée qu'il succederoit à Odenat, au préjudice des trois fils qu'elle avoit eus de ce prince, engagea, diton, Mæonius à assassiner le père et le fils. Hérodien avoit porté le titre de roi pendant quatre ans. et celui d'empereur pendant trois.

II. HÉRODIEN, historien Grec, passa la plus grande partie de sa vie à Rome, où il fut employé à divers ministères de la cour et de la police. Il vécut depuis le règne de Commode, jusqu'à celui du IIIe Gordien. Nous avons de lui, une Histoire en huit livres, depuis la mort de Marc-Aurèle, jusqu'à celles de Maxime et de Balbin. Son style est élégant, mais il manque quelquefois d'exactitude dans les faits, et sur-tout dans ceux qui concernent la géographie. Il ne date point les événemens; il ne fait point sentir la liaison qu'ils ont entreux. Nulle élévation dans la façon de penser, nulle connoissance des profondeurs du cæur humain. On l'accuse d'avoir été trop favorable à Maximin,

et trop peu à Alexandre-Sévéré J. Capitolin ne fait ordinaitement que copier son Histoire, Ange Politien fut le premier qui traduisit cet ouvrage en latin. L'abbé *Mongault* nous en à donné une version élégante en françois, publiée en 1700, et réimprimée en 1749, in-12. L'édition la plus estimée de cet auteur est celle d'Oxford, 1699, 1704, in-80; ou d'Edimbourg, 1724, in-12 ! elle est grecque et latine, et enrichie de notes On a encore de lui, une espèce de grammaire De Numeris, que l'on trouve avec celle de Théodore, chez Alde, 1461, in-fol-

HÉRODOTE, Historien cé-lèbre, naquit à Halicatnasse, dans la Carie, l'an 484 avant J. C. Son pays étoit en proie à la tyrannie : il le quitta pour aller chercher la liberté dans l'isle de Samos, d'où il voyagea en Egypte, en Italie et dans toute la Grèce. Pour s'y faire connoître, il se presenta aux Jeux Olympiques, et y lut son Histoire. Elle fut si applaudie, qu'on donna le nom des neuf Muses aux Ix livres qui la composent. Etant retourne dans sa patrie, il exhorta ses concitoyens à chasser le tyran qui les opprimoit. Ses sollicitations enrent tout le succès possible; mais elles furent malheureuses pour lui, car il fat obligé de quitter une seconde fois son pays, et de se retirer à Thurium en Italie, qui étoit une colonie des Athéniens, où il mourut peu aptès, dans un âge fort avancé. Comme Hérodote est le plus ancien des Historiens Grees, dont les écrits soient parvenus jusqu'à nous, Cicéron l'appellele Père de l'Histoire. Cet ouvrage contient, outre l'Histoire des guerres des Perses contre les

les Grecs, depuis le règne de Cyrus jusqu'à celui de Xèrcès, celle de la plupart des autres nations. On y trouve tout ce qui s'étoit passé de mémorable dans les trois parties du monde connu, pendant 240 ans. Hérodote l'acheva du temps de la guerre du Péloponèse, et l'écrivit en dialecte ionique. On a dit de lui. qu'il étoit entre les Historiens. ce qu'Homère est entre les Poëtes et Démosthène entre les Orateurs. Comme Homère, dont il est le fidelle imitateur, il entrelaça les faits les uns dans les autres, de manière qu'ils ne fissent qu'un tout bien assorti. En variant sans cesse ses récits et en promenant ses lecteurs sur dissérens objets, il réveille continuellement leur attention. D'ailleurs, son style est plein de graces, de douceur et de noblesse; mais les faits ne sont pas toujours vrais. Il rapporte des fables ridicules, qu'il ne donne, à la vérité, que comme des oui-dire; mais qu'il auroit peut-être mieux fait de ne pas rapporter. Il est, aux yeux de certains philosophes, autant le pere du mensonge que celui de histoire. Les meilleures éditions de la sienne ont été données par Jacques Gronovius, 1715, infolio; par Thomas Gale, Londres, 1679., in-fol.; par Wesselingius , Amsterdam , 1763 , in-fol., et Glasgow, 1761, 9 vol. in-8.º Du Ryer l'a traduite en françois, 3 vol in-12. Le savant M. Larcher en a donné une traduction plus fidelle en 1786; 7 vol. in-8.°

HÉROET ou Hérouet, ('Antoine) parent du chancelier Olivier, étoit né à Paris. Ses talens pour la poésie françoise le firent connoître de François I, qui lui

Tome VI.

donna l'éveché de Digne en 154-1 Il mourut en 1568, non exempt du soupçon de Calvinisme. On a de lui : I. La traduction de l'Androgyne de Platon. H. La Parfaite Ame. III. Complainte d'une Dame nouvellement surprinse d'amour, Paris, 1542; et avec les Poésies de Borderie et autres : Lyon, 1647, in-8.º La manière dont il y traite de l'amour, a donné lieu à Joachim du Bellay d'exercer sa verve épigrammatique. Cependant ce portrait de l'amour par Héroet est au-dessus de la plupart des Poésies de son temps:

HER

l'ai vu Amour pourtrait en divers licux,

L'un le peint vieil , cruel et furieux ; L'autre plus doux, aveugle; enfant et sü :

Chacun le peint pour tel qu'il l'à CODER !

Par ses bienfaits ou par sa forfaiture; C'est que chacun varie en son cer-

Un Dieu d'amour pour lui propre et nouveau ;

C'est qu'il y a dans les entendemens, Autant d'Amours que de sortes d'amans.

HÉROLD, (Jesin) ne a Hochsted en 1611, se maria à Basle, où il fut aux gages des libraires. Comme il se conduisit en homme sage, les magistrats lui donnèrent le titre de citoyen. Depuis, il prit le nom de Basilius: Il mourut après 1566. On a de lui 🕏 I. Hærescologia, scu Collectio Theologorum ad confutationems Hæreseon; Basle, 1556, in-fol. II. Une Continuation de l'Histoire de Guillaume de Tyr, imprimée à la suite. III. De Germanid, dans Schardius. IV. Des Notes sur Eugippius.

HERON, est le nom de deux mathématiciens Grecs: l'un surnommé l'Ancien, et l'autre le Jeune. Le premier florissoit vers l'an 100 avant J.C., et étoit disciple de Ctésibius. Il ne se horna pas à la théorie des mécaniques; il en Let l'application dans la construction des machines. Il fit même des automates. Nous avons de lui, un livre traduit en latin, sous ce titre : Spiritalium Liber , 1575, in-4.º HERON le Jeune est auteur d'un Traité de l'Art et des Machines Militaires, traduit en latin, en 1572, par Barocius. On trouve ces ouvrages parmi les Anciens Mathématiciens, imprimés au Louvre, 1693, in-fol. Nous ignorons en quel temps il vivoit.

I. HÉROPHILE, célèbre médecin Grec, obtint la liberté de disséquer les corps, encore vivans, des criminels condamnés à mort. Dans une Dissertation imprimée à Florence en 1736, Cocchi a prétendu que le Médecin Grec n'avoit point eu cette barbarie, et. n'avoit disséqué que des corps morts. Hérophile est le premier qui ait traité avec un peu de profondeur l'étude du pouls, et il fit faire de grands progrès à la science de l'anatomie. Il vivoit vers l'an 570 avant J. G. Cicéron, Pline et Plutarque parlent de lui avec éloge.

II. HEROPHILE, maréchal ferrant, fut un imposteur qui parut à Rome du temps de Jules César. Il se disoit petit-fils de C. Marius, et il sut si bien le persuader, que la plupart des communautés et des corps de la ville le reconnurent pour tel; mais César le chassa de Rome. Il y revint, après la mort de cet empereur, et fut assez hardi pour entreprendre d'exterminer

les sénateurs, qui le firent tuer dans la prison où on l'avoit enfermé.

HEROS. Les anciens donnoient ce nom à des hommes illustres qui, après s'être signalés pendant leur vie par de belles actions et de grands exploits, étoient mis au rang des Dieux après leur mort. Tels ont été la plupart de ceux qui étoient fils d'un Dieu et d'une mortelle, comme Hercule, Thésée, et tant d'autres; ou d'une Déesse et d'un mortel, qu'on a appelés demi-Dieux, tel qu'étoit Enée, fils de Vénus et d'Anchise. Il y ent aussi des héroïnes, telles que Coronis, Alcmene, Cassandre, Andromaque, et beaucoup d'autres dont nous avons parlé dans ce Dictionnaire.

I. HERRERA Tordesillas, (Antoine) fut d'abord secrétaire de Vespasien de Gonzague, viceroi de Naples, puis grand historiographe des Indes, sous Philippe II, qui, en lui donnant ce titre, l'accompagna d'une forte pension. Herrera ne fut pas de ces historiographes qui sont payes, et qui n'écrivent rien. Il publia, en 4 vol. in-fol., une Histoire générale des Indes, en Espagno!, depuis 1492 jusqu'en 1554. Cet ouvrage, très-détaille et trèscurieux, est assez vrai, à quelques endroits près, dans lesquels on sent que l'auteur aimoit le merveilleux et l'extraordinaire. Il flatte trop sa nation, et son style est boursoussé. Herrera mourut le 27 mars 1725, âgé d'environ 66 ans, après avoir obtenn de Philippe IV, le brevet de la première charge de secrétaire d'état qui viendroit à val. quer. L'édition espagnole de cette Histoire n'est pas bien commune en France. Nicolas de la Coste

l'a traduite en françois, en 3 vol. in-4.º Herrera a fait aussi en espagnol une Histoire générale de son temps, depuis 1554 jusqu'en 1598. Elle est en 3 vol. in-fol. On l'estime moins que l'Histoire des Indes.

II. HERRERA, (Ferdinand de) poëte de Séville, sut joindre l'élégance du style à la facilité de la versification dans ses Poésies Lyriques et Héroïques, publiées en 1582, et réimprimées en 1619, à Séville, in-4.º On a de lui, quelques ouvrages en prose: I. La Vie de Thomas Morus. II. Une Relation de la guerre de Chypre et de la bataille de Lépante. III. Des Notes sur Garcias Lasso de la Vega. - Il y a eu du même nom, deux peintres d'Histoire, père et fils, l'un et l'autre appelés François, le premier mort à Madrid en 1656, et le second en 1685, à 65 ans.

HERSAN, (Marc-Antoine) fut professeur des humanités et de rhétorique au collége du Plessis, et ensuite d'éloquence au collège royal. Après s'être distingué dans ces places par le talent de sentir les beaux endroits des auteurs et de les faire sentir aux autres, il se retira à Compiègne, sa patrie, où il fonda un collége, auquel il présidoit souvent luimême. Il y mourut en 1724, âgé de 72 ans. Sa mort ravit à la fois, à la patrie un citoyen, aux arts un ami, aux pauvres un pere, aux maîtres un modèle, aux écoliers un guide, un consolateur et un rémunérateur. On a de lui: I. L'Oraison funèbre du Chancelier le Tellier, en beau latin, traduite en françois par l'abbé Bosquillon, de l'académie de Soisssons. II. Des Pièces de poésie, dans lesquelles on remarque beau-

coup de goût et une latinité pure. III. Des Pensées édifinates sur la Mort. IV. Le Cantique de Moyse, après le passage de la Mier it age, explique selon les règles de la Rhétorique; inséré par Rollin, un des meilleurs disciples de ce maître, duns son iraité des Etudes.

HERSÉ, (Mythol.) fille de Cécrops et sœur d'Iglaure, fut fort aimée de Mercure. Ce dieu fit présent à Agiaure d'une somme d'argent, pour lui faciliter par son moyen l'entrée chez sa sœur. Mais Pallas ayant ordonné à l'Envie de rendre Aglaure jalouse, elle refusa la porte au dieu lorsqu'il se présenta, et Mercure, pour la punir de sa perfidie, la changea en pierre.

HERSENT, ou Hersan, (Charles) Parisien, docteur de Sorbonne, d'abord prêtre de l'Oratoire, ensuite chancelier de l'église de Metz, est principalement connu par l'ouvrage fameux et peu commun, intitulé: Optatus Gailus de cavendo schismate, 1640, in - 8.º Ce libelle sanglant contre le cardinal de Richelieu, adressé aux prélats de l'église Gallicane, fut condamné par eux et par le parlement. On avoit répandu le bruit que ce ministre vouloit créer un patriarche en France: ce furent ces bruits qui produisirent le livre d'Hersent. L'auteur y établissoit d'abord la nécessité d'être uni à un seul chef, qui est le souverain pontife. Il avançoit que tout se préparoit en France a s'en séparer; que l'affection des Francois pour le saint Siége . inaltérable dans les temps les plus difficiles, alloit être anéantie, si le clergé ne remédioit pas à unt si grand mal; et que l'Eglise Gal-

licane alloit bientôt ressembler à celle d'Angleterre. Cette crainte étoit fondée sur l'édition d'un livre qui parut alors, sur les Libertés Gallicanes; lequel, malgré la censure des prélats de France, se débitoit ouvertement; sur la proposition de quelques évêques, de modérer les annates; enfin sur la déclaration que le roi avoit donnée touchant les mariages, pour la validité desquels il exigeoit des conditions que l'Eglise ne demandoit point. Le cardinal de Richelieu, outré de ce qu'un écrivain inconnu, travailloit à répandre une terreur panique dans l'église de France, chargea quatre écrivains de le réfuter, avec ordre de soutenir que le roi pouvoit prendre des contributions du clergé. L'édition originale du livre d'Hersent est fort rare; on la distingue de la contrefaction, à la pag. 7, lig. 16 ou 17, où on lit superiore pour superiorum ; et à l'arrêt du parlement qui a douze pages, et seulement onze dans la contrefaction. La vivacité avec laquelle il étoit écrit, étoit réellement capable d'ébranler les cerveaux foibles. Simon en trouve d'ailleurs le style fort mauvais. Parmi les écrits qu'on opposa à Hersent. le meilleur est celui d'Isaac HA-BERT: De consensu Hierarchiæ et Monarchiæ... Hersent passa à Rome, et son génie bouillant et emporté n'y plut pas davantage qu'à Paris. Ayant prêché le Panégyrique de St. Louis, et y ayant mélé indiscrètement les questions de la grace, il fut décrété d'ajournement personnel par l'inquisition; et comme il refusa de comparoître, il fut excommunié. De retour en France. il mourut au château de Largoue en Bretagne, en 1660. On a de lui des Oraisons funèbres, des

Sermons, quelques Libelles contre la congrégation qu'il avoit quittée; une Traduction françoise du Marcus Gallicus de l'évêque d'Ypres, 1638, in -8°; un Traité de la souveraineté de Metz, Pays-Messin, et autres villes et pays circonvoisins, 1633, in -8.°

HERSILIE, (Mythol.) étoit fille de Tatius, roi des Sabins. Romulus la prit pour lui, lorsque les Romains enleverent les Sabines. Son père ayant déclaré la guerre à ce prince, elle fit en sorte que ces deux rois fissent la paix, et elle épouea Romulus. Celui-ci ayant disparu, elle crut qu'il étoit mort, et en eut une si grande douleur, que Junon, pour la consoler, la fit aussi monter au ciel, où cette princesse retrouva son mari. Les Romains leur dressèrent des antels sous les noms de Quirinus et d'Ora.

HERTHA, (Mythol.) déesse des anciens Germains, et sous le nom de laquelle ils adoroient la terre, avoit sa statue sur unchariot couvert, au milieu des sombres forêts. Un prêtre unique desservoit son culte, et marchoit devant le char attelé de deux génisses blanches, lorsqu'on promenoit la divinité. Pendant ce temps, le peuple dansoit et se livroit au repos et aux plaisirs. Tacite fait mention d'Hertha.

HERTIUS, (Jean-Nicoles) professeur en droit et chancelier de l'université de Giessen, naquit dans le voisinage de cette ville, et mourut en 1710, à 59 ans. On a de lui plusieurs ouvrages, utiles pour l'histoire des premiers siècles de l'Allemagne. Les principaux sont : I. Netitis veteris Françorum regai, 1710, in-4.º C'est une notice des presi

rnienstemps du royaume de France, jusqu'à la mort de Louis le Pieux. II. Commentationes et Opuscula ad Historiam et Geographiam Germaniæantiquæ spectantia, 1713, in-4°, etc.

HERTZBERG, (N., comte de ) ministre de Fréderic II roi de Prusse, obtint la confiance la plus entière de son souverain. Un ouvrage de littérature qu'il publia dans sa jeunesse fut la source de sa réputation et de sa fortune; aussi ne fut - il point ingrat envers les lettres, et protégea-t-il sincèrement ceux qui les cultiverent. Ses relations dans toutes les cours de l'Europe y firent estimer ses connoissances. Il est mort à Berlin en mai 1795, dans un âge très-avancé. On a de lui plusieurs Dissertations de métaphysique et de morale, insérées dans les Mémoires de l'académie de Berlin, et plusieurs Ecrits sur des matières de politique. Les plus remarquables en ce dernier genre, sont : I. Traité de la meilleure forme de gouvernement, imprimé à Berlin en 1784, in-8.º II. De la Force relative, des Revolutions des Etats, et particulièrement de celles d'Allemagne. L'auteur lut le premier à l'academie de Berlin, en 1783, et le second l'année suivante. Cehi-ci a été réimprimé en 1791. Suivant l'auteur, les révolutions des empires sont arrivées lorsque leur trop grande étendue n'a plus permis à un seul homme de les gouverner et de les défendre, lorsque le relachement du caractère et la dégénération des mœurs des nations ont amené leur chûte. II. Du Caractère national des Germains et des Prussiens, in-8.º

HERTZIG, (François) jésuite, né en 1674 à Muglitz en Moravie, est auteur de plusieurs ouvrages contre divers sectaires opposés au Catholicisme. Il a aussi réfuté Corneille Jansénius, dans un écrit mitudé: Calvinus Cornelii Jansenii Iprensis Epixeopi, sanctæ Scripturæ, pontificibus, Conciliis et SS. Patribus, è diametro. oppositus, 1716, in-12. Hertzig mourut à Breslaw, en 1732.

HERVART, (Barthélemi) d'une famille noble d'Augsbourg en Allemagne, vint en France, et dut sa fortune au cardinal Mazarin, dont il étoit le banquier. Il fut employé dans les finances sous Louis XIV, et en devint intendant et contrôleur général, quoiqu'il fût Protestant. Il avança plusieurs fois au roi des sommes d'argent considérables, dans les nécessités pressantes de l'état, et dans des temps où ce prince n'étoit pas en état de lui en assurer le remboursement. Louis XIV, revenant de Bretagne, où il avoit fait arrêter Foucquet, surintendant des finances, et se trouvant sans argent : Je compte sur votre crédit, dît-il à Hervart, qui lui fournit incontinent deux millions. Hervart eût poussé sa fortune jusqu'à obtenir la surintendance, s'il eût été moins attaché à sa religion et moins passionné pour le jeu. Il perdoit souvent cent mille écus dans une séance. Cette profusion détourna Louis XIV de l'idée de lui donner la première place dans l'administration des revenus du royaume. Il mourut conseiller d'état ordinaire, l'an 1676, à Tours. Sa famille quitta le royaume après la révocation de l'édit de Nantes, et se retira à Geneve, où elle porta des biens. immenses.

HERVART, Voyez HER-

I. HERVÉ, archevêque de Rheims au commencement du 10° siècle, se fit estimer par sa charité, par sa douceur, et par son zèle pour la discipline ecclésiastique. Il tint divers conciles, dans l'un desquels il anathématisa les assassins de Fulcon, son prédécesseur. Il présida celui de Trosley près de Soissons, et il en a écrit les actes. La Bibliothèque des Pères contient l'un de ses ·Ouvrages adressé à Widou, archeveque de Rouen, sur la pénitence à imposer aux Relaps qui, après avoir reçu le baptême, sont retournés au culte des idoles. Hervé mourut le 2 juillet 922, en odeur de sainteté.

II. HERVÉ, Bénédictin du Bourg-Dieu, vers 1130, a laissé un Commentaire sur Isaie, dans le recueil du P. Fez; et un autre sur les Épitres de St. Paul, imprimé avec les Œuvres de St. Anselme, dans l'édition de Cologne. L'auteur se sent de la barbarie de son siècle.

III. HERVE le Breton, issu d'une famille noble, fut le quatorzième général de l'ordre de St-Dominique en 1318, et l'un des plus zélés défenseurs de la doctrine de St. Thomas. Il mourut à Narbonne, en 1323. C'étoit un hòmme d'une vertu rare. et d'une prudence consommée. Il fit plusieurs statuts pour entretenir dans son ordre la paix. que quelques faux mystiques vouloient troubler. Ses ouvrages sont en latin peu correct; mais ils étoient bons pour son temps. On a de lui ; l. Un Traite de l'éternité du Monde. II. Des Commentaires sur le Mattre des Sentences. III. Un Traité de la puissance du Pape. IV. Une Apologie pour les Frères Précheurs, etc.

HERVET, (Gentien) docteur de Sorbonne, né à Olivet, près Orléans, en 1499, fut appelé à Rome par le cardinal Polys, pour travailler à la traduction latine des auteurs Grecs. Son rare savoir, et la douceur de sa conversation, lui acquirent l'amitié de ce cardinal, et de tous les hommes illustres d'Italie. Après avoir paru avec éclat an concile de Trente, il revint en France, professa plusieurs années à Bordeaux, fut fait grand vicaire de Noyon et d'Orléans, et ensuite nommé à un canonicat de Rheims. Il mourut dans cette ville, le 12 septembre 1584, à 85 ans. Hervet avoit plus d'application que de talent, et plus de savoir que de goût. On a de lui, une foule d'ouvrages, dont aucun ne peut orner une bibliothèque bien choisie : I. Deux Discours prononcés au concile de Trente: l'un sur le rétablissement de la discipline ecclésiastique; l'autre, sur les mariages clandestins. II. Des Livres de controverse et des Traductions des Pères. III. Une mauvaise Traduction du Concile de Trente, qu'on recherche cependant, parce qu'on y trouve la conclusion de ce synode universel, telle qu'elle est dans la première édition du concile, Rome, 1564, in-folio. Les versions françoises d'Hervet ont vieilli; mais les latines peuvent encore être utiles.

HERVEY, (James) fils d'un curé et curé lui-même dans la province de Northampton en Angleterre, mort en 1759, à l'âge de 45 ans, n'est pas moins connu en France, que dans sa

patrie, par son Poëme des Tombeaux et ses Méditations, qui ont paru en 1771, in-12, traduits par Peyron et le Tourneur. Ces écrits moins fortement pensés et moins énergiques que les Nuits du docteur Young, dont il suit les traces, et même qu'il copie quelquefois, respirent at ssi une mélancolie plus douce, et font aimer leur auteur et la vertu qui les lui a dictés. Ils ont un succès prodigieux en Angleterre, et les éditions s'en étoient multipliées au nombre de plus de quinze avant la traduction françoise. Hervey, chantre et ami de la bienfaisance, fut adoré de ses paroissiens, pour lesquels il se dépouilla de toute propriété. Il versa dans le sein des pauvres quatorze mille livres qu'il retira de ses Méditations, et même jusqu'aux revenus de ses bénéfices, qu'il avoit fui avec autant d'ardeur que d'autres en mettent à les briguer. Sa Vie, très-détaillée, est à la tôte de la traduction citée. On a encore de lui, Theron et Aspasie, ou Dia-· logues et Lettres sur dissérens sujets, 1755, 3 vol. in-8.º La meilleure édition angloise de ses ·Tombeaux est de 1746, in-8.º

HERWART, (Jean-George) chancelier de Bavière, au commencement du 16° siècle, sortoit d'une famille patricienne d'Augsbourg; c'étoit un savant bizarre, qui adoptoit les systèmes les plus singuliers, et qui les soutenoit avec plus d'érudition que de raison. On a de lui : I. Chronologia nova et vera, 1622 et 1626, 2 part. in-4.° Il. Admiranda Ethnica Theologia mysteria propalata, 1626, in -4.° Il y soutient que les vents, l'aiguille aimantée, etc. ont été les

premiers dieux des Égyptiens, et qu'on les adoroit sous des noms mystérieux. III Une Apo-logie pour l'empereur Louis de Bavière, contre les faussetés de Bzovius.

HERY, Voy. Hert. .

HESBURN, (Jacques) comte de Bothwel en Ecosse, eut part, suivant l'opinion la plus générale, au meurtre de Henri lord Darnley, qui avoit épousé Marie, reine d'Ecosse, et que les historiens Ecossois nomment le Roi HENRI. Bothwel jouissoit, auprès de cette princesse du plus grand crédit. « Sa faveur dit l'abbé Millot, dans ses Elémens de l'Histoire d'Angleterre, passoit pour un effet de l'amour et les événemens accréditérent ces soupcons. Tout-à-coup Marie paroit se réconcilier avec son époux qui étoit tombé malade. Elle l'engagea à revenir auprès d'elle, lui donne un logement séparé de son palais, y passe même quelques nuits, et l'avertit un jour qu'elle ne viendra point la nuit suivante, parce qu'elle doit assister au mariage d'un de ses officiers. Le lendêmain, on appercoit que le roi a été assassiné, que sa maison a sauté en l'air par un effet de la poudre. Bothwel est généralement accusé de cet attentat. Quelques-uns étendent leurs soupcons jusques sur la reine. Le comte de Lenox, père de Darnlei, implore sa justice contre les meurtriers, et nomme le favori avec sept autres personnes. Aucun d'eux n'est arrêté. On ne donne que quinze jours à l'examen d'une affaire si importante. En vain, Lenox demande du temps; les informations se précipilent, et l'accusateur ni les

témoins ne paroissent. Bothwel est pleinement déchargé. Cet insigne scélérat se préparoit à d'autres crimes. Il enlève la reine. qui étoit allée voir son fils, il l'entraîne à Dunbar, dans le dessein de l'épouser. Bientôt il recoit le pardon, non-seulement de cette violence, mais de tout autre crime, par conséquent du régicide dont on l'accusoit. Une telle grace fut regardée comme une preuve de connivence, d'autant plus certaine, que Marie demeuroit volontairement entre les mains du ravisseur, après avoir déclaré que Bothwel l'avoit enlevée de force. Celui-ci étoit marié depuis six mois avec une femme de mérite et d'une hante naissance. Il s'agissoit de faire annuller son mariage. L'affaire fut plaidée avec succès dans deux tribunaux, l'un Catholique, l'autre Protestant. Le premier décida sur la raison de parenté alléguée par Bothwel: Fautre, sur la raison d'adultère alléguée par sa femme ; et l'on prononca la sentence de divorce quatre jours après le commencement des procédures. La reine s'étant rendue à Edimbourg, le ministre Craig recut ordre de publier les bans de son mariage : il refusa courageusement de prêter son ministère à ce scandale. Un évêque Protestant consentit à faire la cérémonie. Très-peu de seigneurs y assistèrent, quoique plusieurs enssent, dans le commencement, proposé le mariage avec Bothwel. L'ambassadeur de France ne voulut point y paroitre, Marie, qui avoit toujours en tant de déférence pour les conseils des Guises, s'étoit obstinée à ne les point suivre dans une affaire si critique où la passion l'aveugloit. Cet évé-

nement la couvrit d'opprobre aux yeux de son pemple et de toute l'Europe. Les soupçons sur l'assassinat du roi acquirent de la vraisemblance. Une liaison intime avec celui que la voix publique accusoit, un emportement marqué à le faire absoudre, un mariage si contraire aux bienséances, menagé par des moyens si odieux : tout, donnoit lieu de penser que *Marie*, esclave de sa passion pour Bothwel, avoit eu part à son crime. Sans lui imputer cette barbarie, on ne pouvoit s'empêcher de la croire coupable d'une honteuse foiblesse.» Les Écossois indignés levèrent des troupes, sous prétexte d'empêcher que le jeune prince, fils de Marie, depuis roi d'Angle. terre, sous le nom de Jacques I. ne tombât entre les mains de Bothwel. La reine et son amant levèrent des troupes contre la noblesse, la déclarèrent rebelle et compable de conspiration. Les armées étant sur pied, Bothwel offrit de terminer le différent par un combat singulier, qui fut accepté; mais la reine l'empecha lorsqu'on étoit sur le point d'en venir aux mains. Cette princesse comptant très-peu sur la fidélité des troupes, conseilla à son époux de se cacher, et se remit entre les mains de la noblesse. Bothwel, ainsi abandonné, s'enfait en Danemarck, où il fut déconvert par quelques marchands Ecossois, et enfermé dans une étroite prison. Il y demeura dix ans, y perdit l'esprit, et mourub misérable en 1577. " Bothwel. dit l'abbe de Candillac, avec une grande naissance, étoit sans talens. Il n'avoit acquis de la considération qu'en se déclarant ouvertement pour les Catholiques. Sans mœurs sans conduites

accablé de dettes, les entreprises désespérées étoient son unique ressource,

HESHUSIUS, (Tilemannus) théologien de la confessiond' Augsbourg, plus connu sous le nom de Tilemannus, naquit à Wesel, au pays de Clèves, en 1526. Il enseigna la théologie dans un grand nombre de villes d'Alleimagne, et se fit exiler presque de toutes pour son esprit inquiet, turbulent et séditieux. Il mourut en 1588, à 62 ans. On a de lui : I. Des Commentaires sur les Pseaumes, in-fol. II. -sur Isaie, in-f.º III. -sur toutes les Epttres de St. Paul, in-8.º IV. Un Traité de la Cène et de la Justification, in-folio. V. Errores quos Romana Ecclesia surenter defendit. Ce traité d'un forcené ne se trouve pas facilement; il fut imprimé à Francfort en 1577, in-8.º V L D'autres ouvrages dans lesquels on remarque peu Fordre et de jugement.

HÉSICHIUS, Voyez Hésychius.

HÉSIODE, poëte Grec, né à Cumes en Eolide, élevé à Asora en Béotie, étoit contemporain d'Homère, suivant l'opinion commune. Velleius Paterculus le place cependant cent vingt ans après Penteur de l'Iliade. Hésiode fut le premier qui écrivit en vers sur Yagriculture. Il intitula son Poëme : Les Ouvrages et les Jours, parce que l'art et la culture de la terre demandent qu'on observe exactement les temps et les saisons. Hésiode, plus poëte que philosophe, y marque, comme nos faiscurs d'almanachs, les jours beureux et malheureux. II mêle aux préceptes de l'agriculture, des lecons pour le conduite

de la vie. Ce poëme a servi de modèle à Virgile pour composer ses Géorgiques, ainsi qu'il le témoigne lui-même. Les autres ouvrages d'Hésiode sont , la Théogonie ou la Généalogie des dieuxe et le Bouclier d'Hercule. La première de ces productions n'a rien de grand, que son sujet. C'est une espèce de Poëme sans art, sans invention, et sans autre agrement, que celui qui peut convenir au genre d'écrire médiocre; car, en ce genre-là, Hésiode tenoit le premier rang : Datur ei palma in medio dicendi genere. (Quintil. lib. 1, cap. 5.) Cet ouvrage, joint à ceux d'Ho~ mère, doit être regarde comme les archives et le monument le plus sûr de la théologie des anciens, et de l'opinion qu'ils avoient de leurs Dieux. Les Grecs le faisoient apprendre par cœur à leurs enfans. Le second ouvrage du poëte Grec est un morceau détaché d'un plus grand, où l'on prétend qu'Hésiode célébroit les héroines de l'antiquité. On l'a appelé le Bouclier d'Hercule parce qu'il roule tout entier sur la description de ce bouclier. dont le poëte rapporte une aventure particulière. Hésiode est moins élevé, moins sublime qu'Homère; mais sa poésie est ornée dans les endroits susceptibles d'ornement. Les éditions d'Hésiode, Amsterdam, 1667, in-80, et 1701, deux vol. in-80, qui se joignent aux auteurs cum notis Variorum, sont estimables; mais. la meilleure est celle d'Oxford, 1737, in-4.º On trouve aussi ce poëte dans les Poetæ Græci minores; Cambridge, 1684, in-8.º Bergier en a donné, dans son Origine des Dieux, 1768, deux volumes in-12, une traduction fidelle. Celle que M. Gin a publiée en 1784, mérite le même éloge.

HESIONE, (Myth.) étoit fille de Laomédon, roi de Troie. Hercule la délivra de la fureur d'un monstre marin, auquel elle étoit exposée par ordre de l'oracle. Mais Laomédon ayant refusé de lui donner les chevaux qu'il lui avoit promis pour récompense de ce service, le héros enleva Hésione, et la donna à son ami Palémon.

HESNAULT, Voy. HÉNAUF.

HESPER ou HESPERUS (Myth.) fils de Japhet et frère d'Atlas, eut trois filles, qu'on nomme les Hespérides; et fut changé en une étoile, appelée Phosphorus, quand elle précède le lever du soleil, et Hespérus, quand elle paroit après son coucher.

HESPERIDES , (Mythol.) filles d'Hesper, étoient trois sœurs, et leur nom étoit Eglé, Aréthuse et Hespéréthuse. Elles possédoient un beau jardin rempli de pommes d'or, et gardé par un dragon, qu'Hercule tua pour en aller cueillit.

I. HESSE-CASSEL, (Amélie-Elizabeth de Hanau, venve de Guillaume dit le Constant, landgrave de ) se ligua avec la France contre la maison d'Autriche, fit rentrer Guillaume VI, son fils, dans les biens de ses ancêtres, et fut un modèle de vertu ainsi que de courage. Elle conduisit ses affaires avec tant de sagesse, que le dandgrave lui ayant laissé en mourant l'état chargé de dettes, avec une guerre onéreuse, non-senlement elle les acquitta , mais elle augmenta encore les domaines de la Hesse. Cette femme illustre mourut en 1651. Elle étoit née, dit un auteur, pour la gloire et l'ornement de son sexe; et jamais il n'y eut un tel assemblage de vertus.

II. HESSE-CASSEL, Voyez FRÉDERIC, nº XII.

I. HESSELS, (Jean) professeur de théologie dans l'université de Louvain, dont il fut l'ornement, né en 1522, mort d'apoplexie en 1556, à 44 ans, est célèbre, I. par un grand nombre d'Ouvrages de Controverse. II. Par des Commentaires sur St. Matthieu, in-8°: la 1re à Timothée, la 2º de St. Pierre, et les Epîtres canoniques de St. Jean, in-8.º III. Par un excellent Catéchisme, Louvain 1695, in-40, qui n'est pas une simple exposition succincte des dogmes catholiques; mais un corps de théologie dogmatique et morale, puisé avec beaucoup de discernement dans les Pères, et principalement dans St. Augustin. L'auteur ne brilloit pas par l'éloquence; mais son jugement étoit solide, et il étudioit avec soin les matières qu'il traitoit.

II. HESSELS, (Jacques) fut un des douze juges du conseil souverain établi en Flandre par le duc d'Albe , pour juger les criminels. Il dormoit toujours à l'audience, et quand on l'éveilloit pour donner son avis, il disoit tout endormi, et en se frottant les yeux : ad patibulum ! ad patibulum ! Il fut lui-même pendu à un arbre, sans aucune forme de procès, par Imbise et Richwe, alors gouverneurs du peuple de Gand, qu'il avoit souvent menacés de faire pendre, en jurant par sa barbe grise.

HESYCHIUS, grammairien Grec, est le même, suivant quelques auteurs, qu'Esrchius, paTriatche de Jérusalem, mort en 609. On a de lui un excellent Inctionnaire Grec, dont Jean Alberti a donné une bonne édition en 1749 et 1766, 2 volumos in-folio, dont le second a été dirigé par Runckenius. C'est, au jugement de Casaubon, le plus savant et le plus utile de tous les ouvrages de l'antiquité en ce genre. — Il ne faut pas le confondre avec Hesvenius de Milet, dont on a une Histoire de ceux qui se sont distingués par

leur érudition, en grec et en la-

tin, Anvers, 1572, in-12; et de Originibus Constantinopolita-

nis , publice par Meursius , 1613.

HETZER, (Louis) fameux Socinien du 16° siècle, traduisit la Bible en allemand. Il s'aida dans ce travail, de Jean Deneck, Socinien comme lui. La suppression exacte qui fut faite de cette version, à cause des erreurs qu'elle contient, l'a rendue très-rare. Elle fut imprimée à Worms en 1529, iu-folio.

HEUZET, (N.) célèbre professeur de belles-lettres au collége de Beauvais à Paris, mort vers 174 ... est connu par deux recueils, qui ont eu un grand succès dans tous les colléges de France. Le premier est Selectæ è veteri Testamento historiæ, in-12; le second plus ample, est intitulé : Selectæ è profanis Scriptoribus historiæ, in-12. Ce dernier a été traduit en françois en 2 vol. in-12. Outre les histoires choisies dans les écrivains profanes, l'auteur y a fait entrer leurs plus belles maximes de morale. Il s'est sur-tout attaché au choix des matières, à la solidité des pensées, à la clarté des expressions; et sa collection est aussi utile pour les mours que pour l'intelligence de la langue latine.

HEVELKE, (Jean) Hevelius, échevin et sénateur de Dantzig, né dans cette ville en 1611, mort le 28 janvier 1688, à 67 ans , cultiva l'astronomie avec beaucoup de succès. Il découvrit, le premier, une espèce de libration dans le mouvement de la lune , et plusieurs étoiles fixes , qu'il nomma le Firmament de Sobieski, en l'honneur de Jean III. roi de Pologne. Son mérite fut connu dans l'Europe. Gassendi, Bouillaud, le Père Mersenne, Vallis, furent ses amis, et Louis XIV et Colbert, ses bienfaiteurs. Ce monarque lui sit passer une gratification considérable, et lui donna ensuite une pension. On a de cet illustre astronome : I. Selenographia, 1673, in-fol. C'est une description ingénieuse de la lune, où il a divisé cette planète en provinces. On admire dans cette espèce de carte d'un monde inconnu, l'exactitude de l'ouvrage et la sagacité de l'auteur. II. Machina cœlestis, in-folio, 1647. Hevelke a donné, sous ce titre, la description des instrumens dont il se servit dans ses observations. La seconde partie de cet ouvrage, Ccdani, 1679, in-fol., est rare. III. Tractatus de Cometis, 1668, in-folio. IV. Uranographia, 1690, in-fol. V. De naturd Saturni, 1658. On a frappé des médailles à son honneur, et deux rois de Pologne, honorèrent son observatoire de leur présence. Hevelke vouloit donnet aux taches de la luna, les noms des philosophes les plus célèbres; mais craighant une guerre civile parmi les savans, qui auroient été oubliés, il se contenta d'y graphie.

I. HEVIN, ( Pierre ) avocat au parlement de Bretagne, né à Rennes en 1621, mort en 1692, brilla dans le barreau et dans le cabinet. On a de lui, quelques ouvrages : I. Consultations et Observations sur la Coutume de Bretagne, in-40, a Remes 1743, II. Questions et observations concernant les matières Féodales, par rapport à la même coutume, etc.

II. HEVIN, (Prudent) chirurgien renommé, në à Paris le 10 janvier 1715, mort en 1789, professa avec distinction la thérapeutique aux écoles de chirurgie, et fut nommé membre de l'académie de Chirurgie et de celles de Lyon et de Stockholm. Avec un très-bel organe, une éloquence douce, un zèle infatigable, il a formé d'habiles élèves. On lui doit : I. Pathologie chirurgicale, 1784, 2 vol. in-80. ouvrage estimé et plein d'abservations de pratique. II. Mémoire sur les corps étrangers, arrêtés dans l'œsophage ou la trachéeartère, avec les moyens de les. enfoncer ou de les retirer. III. Recherches bistoriques et critiques sur la nephrotomie ou la taille du rein. IV. Autres sur la gastrotomie dans le cas de valvulus. Les gens de l'art peuvent y puiser des procédés utiles et une solide instruction.

HEURES, (Mythol.) Déesses, étoient trois sœurs, filles de Jupiter et de Thémis. On les appeloit Eunomie, Dice et Irène. Homère les fait naître au printemps, et leur donne la fonction d'ouvrir les portes du ciel ; Ovide celle d'atteler les chevaux du so-

appliquer les noms de notre géo- leil. Ce sont elles qui couvrent le ciel de nuages, 'et le rendent serein comme il leur plait; Théocrite leur donne des pieds délicats et une marche fort lente. et leur fait apporter toujours quelque chose de nouveau. Les peintres et les sculpteurs les représentent tenant des horloges et des cadrans.

> HEURNIUS, (Jean) médecin célèbre, né à Utrecht en 1543, d'une famille parryre, se tira de l'obscurité par ses talens. Après avoir puisé les connoissances de son art à Louvain, à Paris, à Padoue, à Turin, il fut appelé à Leyde pour y professer. Il le fit avec le plus grand succès. Il est le premier qui ait démontré dans cette ville, l'anatomie sur les cadavres. Cet habile homme mourut le 11 août 1601, de la pierre, à 58 ans. Il a beaucoup écrit. La meilleur de ses ouvrages est le Traité des maladies de la Téte, en latin, en 1602, in-4.º Il surpasse autant ses autres livres, quela tête est au-dessus des autres membres du corps. C'est du moins le jugement qu'en porte Jules Scaliger, très - souvent outré dans ses éloges, ainsi que dans ses critiques. Les nutres productions de ce savant médecin, sont: I. Praxis Medicina nova, in-4°, à Leyde 1690. H. Des Institutions de Médecine, en latin, Leyde, 1609, in-12. III. Traités des Fièvres, in-4°, à Leyde, 1598. IV. Traité de la Peste, m-4°, Leyde, 1600. V. Commentaires sur Hippocrate, in-4.0 VI. Dissertation sur l'épreuve de PEau, pour les soi-disans Sorciers, qui fit abolir cet usage par la cour de Hollande. Heurnius avoit lu si souvent Hippoorate, qu'il le savoit tont par

eneur. Il passoit pour un homme également savant et poli, qui joignoit à une connoissance exacte de la-médecine, celle de la belle littérature. Le recueil de ses Ouvrages fut publié à Lyon en 1658, in-fol. - Son fils Othon, professeur de médecine à Leyde, ne à Utrecht en 1577, a donné un assez mauvais ouvrage, intitule : Philosophia barbarica , Leyde, 1600, in-12. C'est une compilation de suffrages relatifs à l'histoire de la philosophie ancienne. Ce médecin avoit pris pour devise : CITO, TUTO, JU-CUNDR MORBI CURANDI. Le tutò est encore beaucoup, dit un homme d'esprit.

HEUTERUS, (Pontus) historien, né à Delft en 1535, fut pourvu d'un canonicat de Gorcum. Il fut jeté par les hérétiques dans un cachot en 1572, avec la plupart des religieux et des ecclésiastiques de cette ville. Intérrogé sur sa religion, il parut chanceler, et il échappa par ce moyen à la fareur des ennemis de l'Eglise. Remis en liberté, il se déclara hautement catholique, et persévéra dans la fei de ses pères jusqu'à la fin de ses jours. Il fut ensuite chenoine de Deventer, puis curé de l'hôpital St.-Jean, à Bruxelles, et enfin curé et chanoine de Saint - Trond, où il mourut le 6 août 1602. On a de lui: I. Rerum Burgundicarum, lib. vi, Anvers 1583, in-fol. La fidélité de cette histoire et son style aisé et coulant, la font estimer. L'auteur y a répandu beaucoup de jour sur les généalogies de 🔙 maison de Bourgogne, et de quelques autres. II. Rerum Belgicarum, lib. xr, Anvers, 1598, in-4.º Cette histoire, où l'on trouve des recherches, commence à 1477, et finit à l'an 1564m Il a encore donné d'autres ouvrages, entre lesquels on distingue des traités sur la situation et les limites des colonies romaines dans les Pays-Bas; sur les monnoies des Hébreux, des Grecs et des Latins, sur les mesures itinéraires des mêmes peuples; et enfin une espèce d'apologie des bâtards, qui ne lui a pas fait honneur; sa naissance pourroit bien avoir été l'occasion de ce traité. La plupart de ses ouvrages ont été donnés au public, sous le titre de Opera Historica, etc. Louvain, 1651, in-folio.

HEWAGIUS, célèbre imprimeur de Basle, épousa la veuve de Froben, et chercha à surpasser les autres imprimeurs par la beauté de ses éditions. Il en donna une nouvelle de Démosthènes, qu'avoit déjà imprimé Alde-Manuce, et la rendit plus parsuite. Hewagius mourut dans le milieu du 16° siècle.

HEYDEN, Voyez VANDER-HEIDEN.

HEYLLEN, (Pierre) chanoine et sous-doyen de Westminster, né à Burford dans le comté d'Oxford, en 1600, d'une: famille noble, se rendit habile dans la géographie, dans l'histoire et dans la théologie. Il devint chapelain ordinaire du roi, chanoine de Westminster et curé d'Alresford; mais il fut dépouillé de toutes ses charges durant les guerres civiles. Heyllen vecut néanmoins jusqu'au rétablissement de Charles II, et accompagna ce prince à son couronnement, comme sous-doyen de Westminster. Il mourut le 3 mai 1663, dans la 63e année de son age. Il a laissé : I. Une Cosmographie, 1703, in-fol. II. Une Exposition historique du Symbole des Apôtres, 1654, in-fol. III. La Vie de l'Eveque Laud, in-fol. IV. La Réformation de l'Eglise d'Angleterre, 1674, in-fol. V. L'Histoire du Sabhat, in-4.º VI. Celle des Presbytériens, in-fol. VII. L'Histoire des Dimes, in-4°; et d'autres ouvrages en anglois. Le génie d'Heyllen étoit propre à l'histoire et à la géographie.

HEYWOOD, (Élise) fille marchand de Londres, morte en 1756, à 63 ans, joua d'abord sur le théâtre de Dublin. et cessa d'être actrice pour devenir auteur. La nouvelle Spectatrice, 4 vol. in-12; la nouvelle Utopie, in-12; les Aventures de Betsy. Divers autres romans, et quelques autres ouvrages, prouvent que sa plume étoit féconde; mais on desireroit qu'elle eût moins écrit, et qu'elle l'eût fait avec plus de goût et de correction.

HHAFIZ, počte Persan, s'est rendu célèbre par ses Odes et ses autres poésies, dans tout l'Orient.

HHAMDOULLAH, ancien écrivain Persan, est auteur d'une excellente géographie de son pays, que d'Herbelot cite souvent. Il vivoit dans le 14e siècle.

HIACINTHE, Voyez HYAC... etc.

HIARBAS, (Mythol.') roi de Gétulie, étoit fils de Jupiter et de la nymphe Garamanthe. Ce prince, irrité du resus que Didon faisoit de l'épouser, déclara

pour avoir la paix, obligerent leur reine à consentir à ce mariage. Cette princesse, voyant qu'elle ne pouvoit se dispenser de satisfaire ses sujets, feignit de vouloir appaiser, par un sacrifice, les manes de Sichée, son premier mari; et après s'etre enfoncé un poignard dans le sein, elle se jeta dans un bûcher qu'elle avoit allumé. Virgile, pour animer l'action de son poëme, feint que ce fut Enée qui causa ce desespoir par sa fuite.

HICETAS, philosophe Syracusain, pensoit que le ciel, le soleil et les étoiles étoient en repos, et que c'étoit la terre qui étoit mobile, ainsi que nous l'apprenons de Cicéron. Copernic lui doit la première idée de son système.

HICKES, (George) savant Anglois, né en 1642 à Newsham dans le comté d'Yorck, fut tresattaché au roi Jacques, et dépouillé du doyenné de Worcester par le roi Guillaume. Il mourut à Londres en 1715. Il est connu principalement par un livre estimé, sous ce titre: Linguarum veterum Septentrionalium Thesaurus. Il a été imprimé à Oxford, avec les Antiquités Saxones, de Fontaine; et dans le recueil intitulé : Antiquæ Litteraturæ Septentrionalis, libri duo, a Oxford, 1703 et 1705, 2 volin-fol., fort rares et fort chers. On a encore de Hickes: Grammatica Anglo - Saxonica, Oxford, 1689, in-4.0 Hickes pense que l'anglois, le flamand, le. westphalien , l'idiome de la Saxe - inférieure, dérivent du mœso - gothique et de l'anglosaxon; que les langues islandoise, norwegienne, suedoise la guerre aux Carthaginois, qui, et danoise, sont formées de

Kancien scano-gothique. Il donne le tableau des divers rapports qui existent entre la plupart des langues septentrionales avec le grec, le latin, et sur - tout le médo-persique. On trouve dans son savant ouvrage, l'alphabet des Huns, retrouvé dans une contrée de la Transylvanie, composé de trente - quatre lettres rangées de droite à gauche, et ne ressemblant à aucun des alphabets connus. Dans ces derniers temps, le savant Pougens a publié un excellent précis de l'ouvrage de Hickes, sous ce titre : Essai sur l'étude des Antiquités Septentrionales, et des anciennes langues du Nord.

HIDULPHE, (Saint) d'une maison noble dé Bavière, fut évêque de Trèves. Il quitta cette église, pour se retirer dans les déserts du pays des Vosges en Lorraine. C'est là qu'il fonda le monastère de Moyen-Moutier, dont il fut le premier abbé. Il mourut vers 707. Sa Vie, par le pape Léon IX, se trouve dans le Thesaurus de Martenne. Ce Saint a donné son nom à une savante congrégation de Bénédictins, dont le chef-lieu est à Verdun. Vôyez Cour.

HIEMÉRE, femme de Syracuse, étant fort âgée, se rendoit chaque jour au temple pour y prier les Dieux de conserver les jours de Denys le tyran, dont la mort étoit secrètement desirée de tous ses sujets. Denys apprit les vœux d'Hiemère et l'interrogea sur ses motifs. « Dans ma jeunesse, dit-elle, Syracuse gémissoit sous un tyran cruel; je priai les Dieux de l'en délivrer; ils m'exaucèrent; meis ils nous en donnèrent un plus cruel encare. Je demandai aussi sa mort,

et je l'obtins. Vous avez pris sa place, et vous êtes pire que lui-Je prie donc les Dieux de ménager vos jours, dans la crainte que votre successeur ne soit encore plus méchant que vous.»

HIERAT, (Antoine) célèbre imprimeur de Cologne, s'est acquis, dans le 16° siècle, beaucoup de gloire en réimprimant la plupart des ouvrages des Saints Pères, dont les premières éditions étoient devenues assez rares. Mallinkrot dit qu'il en a mis un si grand nombre au jour, qu'il est difficile de concevoir comment un homme seul peut avoir eu assez de résolution pour en venir à bout, et assez de fortune et de capacité pour n'avoir emprunté aucune somme, ni employé le secours de personne. Il succéda à l'imprimerie de Jean Gymnique, dont il avoit épousé la yeuve.

I. HIERAX, (Mythol.) étoit homme juste, que Neptune changea en épervier, pour le punir d'avoir envoyé du blé aux Troyens, contre qui il étoit irrité.

II. HIERAX, philosophe Egyptien, mis au nombre des hérétiques du 3<sup>e</sup> siècle, proscrivoit le mariage, l'usage du vin, les richesses. Il soutenoit que le Paradis n'étoit pas sensible, et que Melchisedech étoit le Saint-Esprit. Il distinguoit aussi la substance du Verbe et celle du Père, et les comparoit à une lampe à deux mèches, comme s'il y eût eu une nature mitoyenne d'où l'une et l'autre prissent leur clarté. Sa piété apparente lui fit beaucoup de sectateurs.

I. HIÈROCLÈS, président de Bithynie, et gouverneur d'Alexandrie, persécuta les Chrétiens, et écrivit contr'eux sous le règne de Dioclétien. Il osa mettre les prétendus miracles d'Aristée et d'Apollonius de Tyane au-dessus de ceux de J.C.; mais Lactance et Eusèbe firent voir le ridicule de cette comparaison.

II. HIÈROCLÈS, célèbre philosophe Platonicien au 5° siècle, enseigna avec beaucoup de réputation à Alexandrie. • Il composa sept livres sur la Providence et sur le Destin, dont Photius nous a conservé des extraits. On y voit que Hiéroclès pensoit que Dien a tiré la matière du néant , et l'a créée de rien. Les extraits de son Livre du Destin, furent imprimés à Londres. 1673, 2 vol. in -8°, avec son Commentaire sur Pythagore : ce dernier a été publié séparément à Cambridge, 1709, et à Londres, 1742, in-8.º

III. HIÉROCLES, Voyez Hé-MOGABALE, vers le milieu de l'article.

HIÉROME, Voyez Jé-Rome.

L HIÉRON Ier, roi de Syracuse, monta sur le trône après son frère Gélon, l'an 478 avant J. C. Autant celui-ci s'étoit fait aimer par son équité et par sa modération, autant Hiéron se fit haïr par ses violences et par son avarice. Il voulut envoyer Polyzèle, son frère, au secours des Sybarites contre les Crotoniates, afin qu'il pérît dans le combat. Mais Polyzèle, qui prévit ce dessein, n'accepta pas cet emploi; et voyant que ce refus irritoit son frère, il se retira auprès de Theron, roi d'Agrigente. Hiéron se prépara à faire la guerre à Theron. Les liabitans de la ville d'Himéra, dans

laquelle commandoit Trasidée; fils de Theron, lui envoyèrent des députés pour se joindre à lni ; mais Hiéron aima mieux faire sa paix avec Theron, qui reconcilia les deux frères. Après la mort de Theron, Trasidée entreprit la guerre contre les Syracusains. Hiéron entra avec une forte armée dans le pays des Agrigentins, désit Trasidée, et lui ôta sa couronne. Le poête Piadare a chanté les victoires d'Hiéron aux jeux Olympiques et aux jeux Pythiens. Il remportatrois fois le prix dans les premiers, deux fois à la course du cheval, et une fois à la course du chariot. Sur la fin de ses jours, son goût pour les arts, et ses entretiens avec Simonide, Pindare, Bacchylide, Epicharme et quelques autres savans qu'il avoit appelés à sa cour, adoucirent ses mœurs. (Voyez une belle parole de ce roi, article Xénophanes). Il mourut l'an 461 avant J. C., et eut pour successeur son frère Thrasibule, qui montra tous ses défauts, et pas une de ses vertus.

II. HIERON II, roi de Syracuse, descendoit de Gélon, qui avoit autrefois régné dans cette ville. Comme sa mère étoit de condition servile, Hiérocles son père le fit exposer, croyant que cet enfant déshonoreroit sa famille. Mais, si l'on en croit Justin, des aheilles le noursirent pendant plusieurs jours dans les bois. Hiéroclès, instruit de cet événement singulier, consulta l'oracle, qui répondit que c'étoit un présage de la grandeur future de cet enfant. Alors il le fit apporter chez lui, et le fit élever avec soin. Hiéron profite de cette éducation pour se distinguer

Wistinguer par son adresse dans tons les exercices militaires, et par sa valeur dans les combats. Ses talens touchèrent tellement ses compatriotes, qu'ils lui décernèrent de concert la couronne, et le nommèrent capitaine général coatre les Carthaginois. Ge fut en cette qualité qu'il continua de faire la guerre aux Mamertins, et proposa de les faire chasser de la ville de Messine. Les Mamertins eurent recours aux Romains, auxquels ils livrèrent Messine, l'an 260 avant J. C. Les Carthaginois, appelés par le parti contraire, mirent le siège devant Messine, firent un traité d'alliance avec Hiéron, qui joignit ses troupes aux leurs. Le consul Romain , Appius Claudius, leur donna bataille, et attaqua premièrement les Syracusains. Le combat fut rude : Hieron v sit des prodiges de valeur; cependant il fut battu, et oblige de retourner à Syracuse. Le sort des Carthaginois ne fut pas plus heureux; ils furent aussi défaits par les Romains, et Applas vainqueur vint assleger Syracuse. Hieron . voyant les forces des Carthaginois affoiblies, fit sa paix avec les Romains, dont les conditions furent, qu'il rendroit tous les prisonniers, et qu'il payeroit cent talens d'argent. Il la conserva, avec une fidélité inviolable, pendant cinquante années qu'il régna, ne cessant de leur donner des marques sensibles de son amitié, dans toutes les guerres qu'ils eurent avec Carthage. Ce grand roi mourut l'an 215 avant Jésus - Christ , âgé de plus de 94 ans. Ses sujets étoient ses enfans, et l'état étoit sa famille. Il fut pleuré comme un père. Ses vertus, son amouf pour le bien public, son goût pour les sciences Tome VI.

et les arts utiles, et l'attention qu'il eut d'employer les talens du fameux Archimede, son parent, le placent au rang des grands hommes. Il avoit composé des Livrer d'Agriculture, que nous n'avons plus. Hieron eut pour successeur son petit-fils Hyéronyme, fils de Gélon; mais ce prince, à peine âge de 15 ans quand il monta sur le trone, changea tout ce qu'avoît fait son prédécesseur, et rompit l'alliance et l'amitie que son aïeul avoit conservées toute sa vie avec les Romains, pour prendre celle des Carthaginois. D'ailleurs, ayant pris pour modèle Denys le Tyran, il se lit tellement hair par son orgueil. sa cruauté et ses débauches, que des conjurés l'exterminèrent avec tous ceux de sa famille.

• HIÈRONYME, Voyez l'art. précédent.

HIEROPHILE, médecin Greo, est connu par les lecons qu'il donna à une fille nommée Agnodice: son élève se déguisa en homme pour exercer cet art à Athènes, parce que chez les Athéniens il étoit défendu dux enfans et aux femmes de s'y adonner. Elle se méloit d'accoucher, contre l'usage d'Athènes, qui permettoit aux femmes seules d'exercer cette fonction. Elle fut citée par les médecins devant l'Aréopage. Les juges alloient la condamner , supposant qu'elle étoit homme; mais elle découvrit son sexe, et obtint sa grace.

HIGDEN, (Rapul de) Bénédictin Anglois, morten 1363, laissa un ouvrage souvent consulté par les historiens d'Angleterre. La meilleure édition est celle de Londres, 1642, în-foksous ce titre: Radulphi Higdeni, polychronici, libri VII, ex anglico, in latinum conversi à Joanne Trevisa, et editi curd Guillelmi. Caxtoni... Cette Histoire n'est composée que de longs fragmens; l'auteur n'a mis du sien que dans le dernier livre. Cependant cette compilation est faite avec tant de jugement et de bonne foi, qu'on la citecomme un ouvrage original. Les cinq premiers livres vont depuis Adam, jusqu'à l'irruption des Danois en Angleterre, et les deux autres s'étendent jusqu'en 1357.

HIGMORE, (Nathanacl) habile anatomiste, né à Oxford dans le xviie siècle, fit des découvertes dans l'anatomie. Quelques parties du corps humain portent · son nom : On appelle Antre d'Igmore, le sinus maxillaire. On prétend néanmoins, qu'il ne fut pas le premier qui découvrit le sinus. Cet auteur étoit d'une application et d'une intelligence extraordinaires : Dans sa Disquisitio anatomica, in-fol., il a suivi la circulation du sang, jusque dans les plus petites parties du corps humain. — Il y a en un autre Higmore, (Joseph) peintre, ne à Londres en 1692, qui fut employé par Cheselden, pour ses planches anatomiques. Il mourut en 1780, après avoir publié divers ouvrages. Le plus connu est sa Pratique de la perspective d'après les principes de . Taylor , 1763 , in-4.º Comme peintre, il excelloit dans le portrait; et il fit ceux de divers seigneurs Anglois, et de plusieurs -grands de l'Europe, dans ses voyages. Il dessina aussi les figures -des romans de Paméla, Clarisse et Grandisson.

I. HILAIRE, (Saint) originaire de l'isle de Sardaigne, élu

pape le 10 novembre 461, avoit été archidiacre de l'église llomaine sous St. Léon, qui l'employa dans les affaires les plus importantes. La joie que son élévation à la papauté causa à tous les évêques, prouve qu'il en étoit digne. Le zèle qu'il eut pour la foi, et le soin qu'il prit de faire observer la discipline ecclésiastique, réparèrent la perte que l'Eglise fit à la mort de St. Léon. Il mourut le 21 février 468, après avoir anathématisé Eutychès et Nestorius, confirmé les conciles généraux de Nicée, d'Ephèse et de Calcédoine, et tenu un concile à Rome en 465. On a de lui, onze Epitres et quelques Décrets. C'est le premier pape qui défendit aux évèques de choisir leurs successeurs.

II. HILAIRE, (Saint) évêque de Poitiers, docteur de l'Eglise, étoit né dans cette ville d'une famille noble. Ses parens, qui étoient paiens, ne négligérent rien pour son éducation. Lorsqu'il eut fini ses études, il s'appliqua à la lecture, et voulut connoître tous les auteurs Juifs, Chrétiens et Païens : par-là il acquit une si grande érudition, qu'il étoit regardé, dans un âge peu avancé, comme un des plus savans hommes de son temps. En lisant les livres de Moise, il fut frappe de l'idée que cet auteur donne de la Divinité. A son étonnement succéda l'envie de s'instruire, et de comoitre cette puissance infinie, dont il avoit trouvé une si belle peinture dans l'écrivain sacré. Il lut les Evangiles, et fut saisi d'admiration, lorsqu'il y vit que Dien s'étoit fait homme ; qu'il étois yenu lui-même s'offrir pour

victime; qu'il avoit lavé dans son sang les péchés des hommes. Il commence à l'adorer, s'instruisit des mystères de la religion Chrétienne et de ses pratiques, se fit baptiser, et devint le plus zélé partisan de la Foi. Le peuple de Poitiers, touché de ses vertus, voulut l'avoir pour évêque, quoiqu'il fût laïque et même marié; mais il paroissoit posséder d'avance les vertus du sacerdoce. Il fut un des plus grands défenseurs de la foi contre les Ariens, dans le concile de Milan en 355, dans celui de Beziers en 356, et dans d'autres assemblées. Saturnin d'Arles . Arien, qui redoutoit les effets de son zele ardent et actif, le fit reléguer dans le fond de la Phrygie. Appelé au concile de Seleucie en 359, la quatrième année de son éxil, il parla si éloquemment pour la doctrine Catholique, et dévoila si bien les artifices des hérétiques, qu'ils le firent renvoyer en France, pour se délivrer d'un si puissant adversaire. Les peuples des Gaules accoururent au-devant de leur pasteur et de leur père. Hilaire, rétabli sur son siège, profita de l'état des affaires de l'empire, pour remédier aux maux de l'église. Il fit assembler plusieurs conciles, où la plupart des évêques qui avoient souscrit au formulaire Arien dans le concile de Rimini, se rétractèrent. Il passa ensuite en Italie pour aller au secours de l'église de Milan, opprimée par Auxence, évêque Arien. Hilaire tàcha de le démasquer aux yeux de l'empereur Valentinien; mais Auxence cacha ses erreurs avec tant d'artilice, que ce prince renvoya St. Hilaire dans son diocèse. Le saint prélat vit mourir avant

lui, sa femme et sa fille, qui avoient marché l'une et l'autre dans les voies de la perfection. Il avoit vécu avec son épouse avant l'épiscopat, dit Baillet, d'une manière irrépréhensible et il gardoit dans sa famille une discipline si régulière qu'on l'auroit pris moins pour un homme marié, que pour un religieux. Enfin, après avoir fermé les plaies que son absence avoit faites à son troupeau, il finit une vie pure et agitée, par une mort sainte et tranquille, le 13 janvier 367 ou 368. Nous avons de ce Père: I. Douze livres de la Trinité, fruit de son séjour en Phrygie. Il y combat toutes les hérésies contre le Fils et le Saint-Esprit. II. Un Traité des Synodes, dans lequel il éclaircit les principales difficultés de la foi. III. Des Commentaires sur Saint Matthieu et sur une partie des Pseaumes. Il y a beaucoup profité des écrits d'Origène, et quelquefois il n'a fait que le traduire. IV. Trois Ecrits à l'empereur Constance, dans lesquels il ose lui donner des avis et blamer sa conduite. Il regrette de n'avoir pas vécu sous Néron et sous Dèce, pour combattre un ennemi déclaré, plutôt qu'un persécuteur artificieux et déguisé. Il le traite d'Antechrist, de Tyran, de loup convert de la peau des brebis. Il lui dit qu'il baisse la tête pour recevoir la bénédiction des évêques, et qu'il foule aux pieds leur foi; qu'il leur donne le baiser de Judas; et qu'il les reçoit à sa table, comme ce dernier qui sortit de celle de J. C. pour trahir son maître. (Fleuri, Hist. Eccles. liv. 14, nº 26.) On voit combien son style étoit véhément et impétueux ; ce qui le faisoit appeler par Saint **J** 2

Jérôme, le Rhône de l'éloquence latine (Latinæ eloquentiæ Rhodanus). Il est aussi quelquefois un peu enflé et obscur. Pour bien l'entendre, 'il faut avoir beaucoup d'usage des termes théologiques des Grecs : il fut un des premiers qui les transporta dans la langue latine; et il fournit par-là, peut-étre sans le vouloir, aux esprits contentieux de nouveaux prétextes pour disputer. Il se plaint dans son Liv. II. à Constance, de la diversité d'opinions que l'Homoousion causoit: et il dit, des querelles de son temps : En nous déchirant avec une fureur réciproque . nous avons travaillé à notre ruine mutuelle. La meilleure édition de ses Œuvres, est celle de Dom Constant, en 1693, publiée de nouveau à Verone en 1730, par le marquis Maffei, qui l'a enrichie de quelques fragmens qu'on ne connoissoit pas, et de beaucoup de variantes. Le culte rendu à St. Hilaire, commença presque après sa mort. Son nom fut inséré dans le canon de la Messe avec celui des Apôtres et des Martyrs. La concurrence du jour de l'octave de l'Epiphanie sit remettre sa fête au 14 janvier, quoiqu'il fût mort le jour précédent. Les honneurs que l'église de France lui rendit de si bonne heure, augmentèrent par la victoire que Clovis remporta, en 507, sur Alaric, victoire dont il attribua le succès à l'intercession de St. Hilaire. Quant à ses reliques, on fait mention de diverses translations de ce trésor; mais l'église de Poitiers s'est toujours flattée de les avoir. jusqu'à la dissipation qu'en firent des Calvipistes au xvie siècle. On trouve une belle Lettre de ce St. Père sur la Divinité de J. C..

avec trois Dissertations de l'abbi Trombelli, dans la collection imprimée à Bologne en Italie, en 1751, sous le titre de Veterum Patrum latinorum opuscula nunquam antehac edita.

UL HILAIRE, (Saint) dA:les, né en 401, de parens nobles et riches, fut élevé à Lérins par St. Honorat, abbé de ce monastère, son ami et son parent, qui l'avoit arraché aux prestiges du monde, pour lui faire goûter les donceurs de la solitude. Le saint abbé de Lérins avant été élevé sur le siège d'Arles, emmena avec lui Hilaire, qui fut le coo-pérateur de ses travaux, son successeur et l'imitateur de ses vertus. Le troupeau ne crut pas avoir changé de pasteur. Hilaire assembla plusieurs conciles, et présida à celui d'Orange en 441, où Célidoine, évêque Gaulois, fut déposé. Cette déposition renouvela la dispute sur la préséance entre l'église d'Arles et celle de Vienne. Célidoine en ayant appelé au pape St. Leen, ce pontife assembla un concile à Rome, qui le jugea innocent de l'irrégularité pour laquelle il avoit été condamné, et le rétablit dans son siège. Le concile alla plus loin; car, sur les accusations formées contre St. Hilaire lui-même, il le priva de l'autorité qu'il avoit sur la province de Vienne, lui défendit d'assistér à aucune ordination, et le déclara retranché de la communion du saint Siége. On l'accusoit d'aller par les provinces, accompagne d'une troupe de gens armés, pour donner des évêques aux églises vacantes, et de troubler les droits des métropolitains. St. Léon , à qui certains évêques des Gaules avoient écrit pour se

plaindre d'Hilaire, craignant que e prélat ne se soumit point à sa décision, eut recours à l'autorité de l'empereur Valentinien III, qui donna une constitution en faveur du saint Siège. St. Hilaire prit des mesures pour regagner les bonnes graces de St. Léon, et mourut bientôt après en 449, épuisé par ses travaux apostoliques. Parmi les vertus qui brillèrent en lui, on doit remarquer sa fermeté et son zèle. S'il résista avec une espèce d'opiniâtreté aux décrets de St. Léon, c'est qu'il croyoit sa cause juste, et il ne s'agissoit nullement de la foi. Il y a d'oilleurs des fautes, dit le P. Longueval, où Dieu permet quelquefois que les saints tombent pour les humilier, et les rendre plus circonspects. Il prêchoit la vérité dans toute sa pureté, sans flatter les grands. Un des premiers officiers n'observoit pas la justice dans ses jugemens. Hilaire, qui l'avoit repris plusieurs fois en secret. le voyant un jour entrer dans l'église pendant qu'il préchoit, cessa aussitôt de parler. Voyant tous ses auditeurs surpris de son silence : Est-il juste, leur dit-il, que celui qui a si souvent méprisé mes avertissemens, participe à la nourriture spirituelle que je vous distribue? Le préfet n'osant rien répliquer, sortit de l'église, et laissa ce généreux évêque continuer son sermon. Il s'appliquoit sans cesse à la méditation de l'Ecriture, à la prédication de la parole de Dieu. à la prière, aux veilles et aux jeunes. Se contentant du simplenécessaire, se bornant à un seul habit en hiver comme en été. il travailloit des mains pour n'être à charge à personne, et pour avoir de quoi assister les pauvres

plus' abondamment. Il se disoit à lui-même et aux siens : Semons, puisqu'il faut manger du pain; cultivons la vigne, puisqu'il faut boire du vin. Il s'occupoit volontiers à faire des bas, parce qu'il le pouvoit faire en lisant. Il faisoit tous ses voyages à pieck... On a de lui : I. Des Homélies , sous le nom d'Eusèbe d'Emèse, dans la Bibliothèque des Pères. II. La Vie de St. Honorat, son prédécesseur; à Paris, 1578, in-8°, et dans Surius. HI. D'autres Opuscules, avec Vincent de Lerins; à Rome, 1731, in-40, et dans le St. Léon du P. Quesnel. Son Exposition du Symbole et ses autres ouvrages, sont perdus, et on ne peut trop les regretter. si l'on juge de leur beauté par la Vie de St. Honorat. On y remarque du choix et de la vivacité dans les pensées, de la douceur et de l'élégance dans le style. On pourroit lui reprocher des pointes et quelques métaphores un peu outrées; mais c'étoit moins son défaut, que celui de son siècle. Il avoit un taleut particulier pour la chaire. Un poëte de son temps, nommé Livius, l'ayant entendu. s'écria publiquement : Si Augustin étoit venu après vous, on l'estimeroit moins que vous.

IV. HILAIRE, diacre de l'église Romaine, souffrit beaucoup pour la foi vers l'an 354, par ordre de l'empereur Constance; mais, dans la suite, il s'engagea dans le schisme des Lucifériens, et tomba en diverses erreurs. On lui attribue les Commentaires sur les Eputres de St. Paul, qui se trouvent dans les Œures de St. Ambroise; et les Questions sur l'ancien et le nouveau Testament, qui sont dans St. Augustin.—Il y a eu aussi un HILAIRE, disciple

d'Abailard, dont on conserve une Elégie sur son départ du Paraclet.

V. HILAIRE, (N. de Saint-) lieutenant général d'artillerie, servit avec distinction dans les armées de Louis XIV. Il montroit, en 1675, à Turenne, une batterie qu'il venoit de placer près du village de Saltzbach, lorsqu'un boulet de canon lui emporta le bras, et tua Turenne. Le fils de Saint-Hilaire, voyant son père blessé, courut à lui, et se mit à faire un cri de douleur. « Taisez-vous, mon fils, lui dit-il, ce n'est pas moi qu'il faut pleurer, mais ce grand homme qui n'est plus. » Alors, il lui montra le corps de son général.

## HILARET, Voy. HYLARET.

HILARION, (Saint) instituteur de la vie monastique dans la Palestine, naquit vers 261, à Tabathe, près de Gaza, d'une famille Païenne. Il quitta les erreurs de ses pères, et embrassa le Christianisme. Le nom de St. Antoine étoit venu jusqu'à lui : il alla le trouver en Egypte; et après avoir demeuré quelque temps auprès de cet illustre cénobite, il devint un parfait imitateur de sa vie pénitente et retirée. Il retourna en Palestine, et y fonda un grand nombre de monastères. Le bruit de ses vertus attirant auprès de lui une multitude d'admirateurs, il se retira dans l'isle de Chypre, où il termina sa vie par une mort sainte, en 371, à 80 ans. Dieu avoit opéré, à son intercession, un grand nombre de guérisons. Lorsqu'on venoit lui faire quelque présent pour reconnoître les graces qu'on avoit recues, il le re-Jusoit constamment, et conseil-

loit de réserver le produit de ces dons pour les pauvres qui ne pouvoient pas travailler. Pressé un jour par un homme riche d'accepter ce qu'il lui présentoit, il lui dit : Gardez cela pour le donner vous-même aux indigens; vous les connoissez mieux que moi, vous qui habitez les villes. Pourquoi desirerois-je le bien d'autrui, après avoir renoncé au mien? Il exhortoit sur-tout les ∢infirmes qu'il soulageoit, à demander à Dieu la guérison des maladies de l'ame, bien plus dangereuses que celles du corps.

## HILDAN, Voy. III. FABRICE.

HILDEBERT, de Lavardin dans le Vendomois, fut disciple de Bérenger et ensuite de St. Hugue, abbé de Cluni. Il fut placé sur le siège du Mans en 1098, (Voyez II. Bruys ) et transféré à l'archevêche de Tours en 1125. Le P. Beaugendre, bénédictin, publié en 1708, in-folio, les Œuvres de ce prélat, jointes à celles de Marbode. Elles renferment : I. Des Sermons, dont la morale est quelquefois touchante. II. Des Poésies, assez bonnes pour sen temps. On connoît son Enigme sur un Hermaphrodite:

Cùm mea me genitrix gravida gesteret in alvo,

Quid pareret , fereur consuluisso

Deos.

" Mas est , Phoebus ait , - Mars, formina ; - Juno - que , neetrum. "

Cùmque forem natus 2 Hermaphroditus eram.

Quarenti lethum, Dea sic ait : " Oecidet armis;

Mars, cruoe; - Phoebus, equis. \*

Sors rate quaque fuit.

Arbor obumbrat aquas : ascendo. Decidit ensis Quem tuleram; casu labor et îpse super.

Pes hasit ramis; caput incidit amne; tulique

Formina, vir, neutrum, flumina, tela, crucem.

Cette épigramme, qu'un Italien, nommé Pulci de Costozza voulut depuis s'attribuer, à été traduite en vers françois par plusieurs auteurs; entrautres, par Jean Doublet, de Dieppe, et par Mile de Gournay. Voici la tràduction de Méaage:

Ma mère enceinte, et ne sachant de quoi,

S'adresse aux Dieux : là-dessus grand bisbille.

Apollon dit : « c'est un fils selon moi ;

Et selon moi, dit Mars, c'est une fille,

Point, dit Junon, ca n'est fille, ni fils. »

Hermaphrodite ensuite je naquis.

Quant à mon sort : " C'est, dit

Mars, le naufrage;

Junost, le glaive; Apollon, le gi-

Qu'arrive - t - il ? Un jour sur le rivage,

Je vois un arbre, et je grimpe au sommet :

Mon pied se prend; la tête en l'eau je tombe

Sur mon épée. Ainsi,, trop malheu-.

A Ponde, au glaive, au giber je succombe,

Fille et garçon , sans être l'un des deux.

MI. Les Vies de Ste. Radegonde et de St. Hugue, abbé de Cluni, que le flambeau de la critique n'a pas toujours éclairées. IV. Un grand nombre de Lettres, écrites d'un style poli et élégant, et outan, trouve de l'érudition, de

l'esprit et du sentiment. Elles intéressent ceux qui veulent connoitre la morale, la discipline et l'histoire du siècle d'Hildebert.
V. On a encore de lui, deux Pièces que Baluze publia en 1715, dans le vui volume de ses Miscellanea. Hildebert mourut en 1131, âgé d'environ 80 ans, en odeur de sainteté.

I.HILDEBRAND, Voy. GRÉ-GOIRE VII.

II. HILDEBRAND, (Joachim) théologien Allemand, né à Walckenried en 1623, devint professeur en théologie et en antiquités ecclésiastiques, à Helmstadt, puis surintendant général à Zell, ou il mourut le 25 octobre 1691. On a de lui, divers Ecrits ecclésiastiques, peu connus et même ignorés en France. On y trouve plus de savoir, que de précision et de goût.

HILDEFONSE, Voy. ILDE-

HILDEGARDE, (Sainte) première abbesse du mont Saint-Rupert, près de Binghen sur le Rhin, morte en odeur de sainteté, l'an 1180, laissa: I. Des Lettres et d'autres ouvrages, dans la bibliothèque des PP. II. Libri quatuor Elementorum; à Strasbourg, 1533, in-fol. III. Trois livres de Révélations; à Cologne, 1566, in-4.º La réputation deses vertus parvint aux papes, aux empereurs et aux princes, quilui donnèrent des preuves de leur estime. Le pape Eugène III; convoqua, en 1146, à Trèves, un concile, où il permit à cettepieuse abbesse de publier ses : Révétations.

HILDEGONDE , (Sainte), vierge de l'ordre de Cîteaux aux

12º siècle, naquit jumelle près de Nuitz, au diocèse de Cologne. Son père voulant l'emmener avec lui en Palestine, pour acquitter un vœu, et craignant pour sa pudeur, la fit travestir en garçon, et lui sit prendre le nom de Joseph. Ils s'embarquèrent en Provence avec les Croises. Son père étant mort sur mer, Ste. Hildegonde continua son voyage sous son nom emprunté. Elle demeura quelque temps à Jérusalem, et rovint ensuite dans son pays. Elle se retira dans l'abbave de Schonaug, de l'ordre de Citeaux, près d'Heidelberg, et y fut reçue sous le même nom de Joseph. « Elle ne • laissa pas, dit Baillet, de souffrir de grandes tentations; mais elle en triompha. » Elle y vécut d'une manière si sainte et si prudente, qu'on ne s'appercut qu'à sa mort qu'elle étoit fille. Les Cisterciens l'honorent du titre de Sainte, quoique son culte ne paroisse autorisé par aucun décret du saint Siège. Son nom se trouve cependant dans plusieurs martyrologes, sous le 20 avril. On raconte sur Ste. Marine, quelque chose qui a du rapport à cette histoire. Voy. MARINE (Ste.)

HILDUIN, abbé de Saint-Denys en France, sous le règne de Louis le Débonnaire, est auteur d'une Vie de St. Denys, intitulée Areopagetica, (Paris, 1565, et dans Surius) dans laquelle il confond le saint évêque de Paris avec l'Aréopagite. On ne connois. soit pas cette erreur avant lui; et elle n'a été détruite que dans le dernier siècle. Si Hilduin sit peu d'honneur à son esprit par cette identité fantastique et mal fondée, il en fit encore moins à son cœur par son attachement micprisable au rebelle Lothaire,

sur-tout après avoir juré fidélité à l'empereur Louis son père, dont cet abbé prit, quitta, reprit le parti, à mesure que ce père infortuné se brouilloit et se réconcilioit avec ses enfans. Voyez I. HINCMAR.

I. HILL, (Joseph) ministre Anglois, se remplit de bonne heure des trésors d'Athènes et de Rome. Il donna, en 1676, in-4°, une bonne édition du Dictionnaire Grec de Schrévélius, augmenté de huit mille mots, et purgé d'autant de fautes pour le moins.

II. HILL (Aaron) poëte Anglois, né en 1685, mort en 1749, voyagea à Constantinople, en Egypte, en Palestine, et parcourut une partie de l'Europe. On a de lui, une tragédie d'Alfred, un opéra de Renaud, diverses autres pièces dramatiques et des Poésies. Ses Œuvres furent recueillies en 4 vol. in-8.º On y trouve un poëme intitulé: L'Etoile du Nord, qu'il dédia au czar Pierre I. L'auteur meloit à l'éloge de ce souverain, des louanges pour la czarine Catherine. Cette princesse l'en remercia, et lui envoya une médaille d'or, du poids de quinze guinées.

MI. HILL, (Jean) apothicaire Anglois, né en 1716, et mort en 1779, a publié plusieurs ouvrages, qui sont d'assez bonnes compilations. On a de lui, une Histoire Naturelle, en 3 vol. in-sol. et un Supplément au Dictionnaire de Chambers.

I. HILLEL, l'Ancien, Juif natif de Babylone, d'une illustre famille, fut fait président du Sanhédrin de Jérusalem, et sa postérité ent cette dignité perm

dant dix générations. Hillel forma une école fameuse, et eut un grand nombre de disciples. Il soutint avec zèle les traditions orales des Juifs, contre Schammai son collegue, qui vouloit qu'on s'en tint littéralement au texte de l'Ecriture sainte, sans s'embarrasser de ce qui n'étoit que transmis verbalement. Cette dispute fit un très-grand bruit, et fut, selon St. Jerome, l'origine des Scribes et des Pharisiens. Hillel est un des docteurs de la Mischne. Il en peut même être regardé comme le premier auteur, puisque, scion les docteurs Juifs, il rangea, le premier, les Traditions Judaïques en vi Sedarim ou Traités. Il travailla beaucoup à donner une édition correcte du texte sacré; et on lui attribue une ancienne Bible manuscrite qui porte son nom, et qui est en partie avec les manuscrits de Sorbonne. Hillel, que Josephe nomme Pollion, florissoit environ l'an 30 avant J. C., et mourut dans un age trèsavancé.

II. HILLEL, le Nasi on le Prince, autre fameux Juif, arrière-petit-fils de Judas Hakkadosh ou le Saint, auteur de la Mischne, composa un Cycle vers l'an 360 de notre ère. Il fut un des principaux docteurs de la Gémarc. Le plus grand nombre des écrivains Juifs lui attribue l'édition correcte du Texte hébreu, qui porte le nom d'Hillel., et dont nous avons déjà parlé dans l'article précédent.

HILPERT, (Jean) natif de Cobourg, professeur d'hébreu à Helmstadt, et surintendant de Hildesheim, mourut le 10 mai 1680, à 53 ans. On a de lui: L Disquisitio de Pra-Adamitis,

contre la Peyrère, 1636, in-4.0 II. Tractatus de Pænitentid; et d'autres ouvrages.

HILTZ, (Jean) architecte-Allemand, succéda à Erkivins. dans la construction de la cathédrale de Strasbourg. Il fit élever la tour de cet édifice qui fut achevée en 1449. Sa hauteur totale est de 574 pieds.

HIMERE ou Hemère, fils de Lacedemon, fut si penetre de douleur d'un inceste qu'il avoit commis sans le savoir, qu'il se jeta dans le Marathon, sleuve de la Laconie, auquel il donna son nom, et qui fut depuis appelé Eurotas.

HINCKELMAN, (Abraham) ministre Luthérien à Hambourg, ne à Dobeln en Misnie, en 1652, mort en 1695, fut le premier qui fit imprimer le Texte arabe de l'Alcoran, sans traduction. Cet ouvrage parut à Hambourg, 1694, in-4.º

I. HINCMAR, religioux de Saint-Denys en France, étoit d'une famille noble. Elevé, dès sa jeunesse , dans le monastère de Saint-Denys, il s'attacha à l'abbé Hilduin, qui le produisit à la cour. Il travailla avec lui à réta~ blir la discipline à Saint-Denys. et de peur qu'on ne lui repτochât d'imposer aux autres un fardeau qu'il ne vouloit pas porter, il embrassa lui-meme la réforme. Hilduin avant été exilé à la nouvelle Corbie, Hincmar I'v suivit et obtint son rappel. Après la mort de cet abbé, il plut à Louis, fils illégitime de la princesse Rotrude, qui, ayant été nommé abbé de Saint-Denys, lui fit donner deux abbayes considerables. Hincmar ne songcoit qu'à jouir de ces deux bénéfices,

quand il fut élu archevêque de Rheims, l'an 845. Le nouveau prélat fut extrêmement zélé pour les droits de l'église Gallicane. On l'accuse néanmoins d'avoir. agi avec trop d'emportement dans l'affaire du moine Gotescale, au synode de Quierz sur l'Oise. Voy. GOTESCALC et II. HINCMAR. Outre le Prédestinationisme, il s'étoit élevé une dispute incidente entre Hincmar et Grotescalc. Le premier soutenoit qu'il falloit proscrire d'une hymne de l'Eglise, ces mots: TE TRINA DEITAS; le second soutenoit que ces expressions étoient orthodoxes. Hincmar composa un gros ouvrage à ce sujet. Mais il me paroît, dit le P. Longueval, qu'on ne disputa là-dessus avec tant de chaleur, que parce qu'on ne vouloit pas s'entendre. La divinité n'est pas trine en essence, mais elle est trine en personnes; et l'expression réprouvée par l'archeveque de Rheims, fut depuis adoptée par St. Thomas d'Aquin. Les courses des Normands inquiétoient alors beaucoup plus que ces disputes. Hincmar s'étant retiré de sa ville, menacée par ces barbares, mourut à Epernay l'an 882, accablé d'années et de douleur de voir la France livrée au pillage. Il laissa l'église Gallicane presque entièrement dépourvue de prélats qui entendissent ses droits, et qui eussent soin de sa discipline. Nous avons diverses éditions de ses Ouvrages: une de Mayence, de 1602; une autre de Paris, de 1615; et la dernière que nous devons au Père Sirmond, 1945, 2 vol. in-fol. est la meilleure. Ce que Hincmar à écrit de St. Rémi de Rheims etde St. Denys de Paris, se trouve dans Surius, et n'est pas dans, cette édition. On trouve encore

quelque chose d'Hincmar dans la collection du P. Labbe, et dans les Actes du concile de Douzi, 1658, in-4.º Son style se ressent beaucoup du siècle où il vivoit; il est dur, embarrassé, diffus, coupé par des citations mal annenées et par des parenthèses sans nombre. On voit pourtant, travers la barbarie de son langage, qu'il possédoit l'Ecriture, les Pères, le droit canon et civil, et sur-tout qu'il connoissoit la discipline de l'Église, dont il fut un des plus zélés défenseurs. Il fut consulté par les rois de France de son temps, et il composa des traités pour leur instruction. Il y en a trois adressés à Charles le Chauve. I. De Regis persona et Regio ministerio. II. De cavendis vitiis et exercendis virtutibus. III. De diversa et multiplici animæ ratione. Ce dernier ouvrage n'est proprement qu'un traité physique de la nature de l'ame et de la manière dont elle se meut; et il fant avouer qu'il ne traita pas ces questions en homme qui s'entend et qui veut se faire entendre. Voyez I. CHIFFLET.

II. HINCMAR, neveu par sa mère du précédent, fut fait évêque de Laon avant d'avoir l'age prescrit par les canons. Sa conduite peu régulière, ses injustices, et ses violences contre son clergé, occasionnèrent le concile de Verberie, où Charles le Chawe le fit accuser. Un appel au pape fit suspendre les procédures. Il ne fut pas si heureux dans le concile de Douzi en 871. Il y étoit accusé de sédition, de calomnie, de désobéissance au roi à main' armée. Sa sentence de condamnation lui fut prononcée par son oncle. Il fut envoyé en exil, quelquefois mis aux fers, et aveuglé.

Un autre évêque fut mis à sa place: il fut cependant réhabilité en 878, et mourut peu de temps après. Le pape lui avoit permis de dire la messe, tout aveugle qu'il étoit. On trouve ses défenses dans l'Histoire du concile de Douzi, 1658, in - 4.º

HIPACIE, et autres mots semblables. Voy. HYPACIE, etc.

HIPATIUS, neveu de l'empereur Anastase, ent beaucoup de part au commandement, sous le règne de son oncle. Après la mort de Justin, il voulut se mettre sur le trône, et fut déclaré chef d'une faction redoutable; mais Justinien dompta ce parti, et fit mourir Hipatius avec ses cousins Procope et Probus, l'an 527 de J. C.

HIPPARCHIE, femme de Cratès, philosophe Cynique, née à Maroné, florissoit sous Alexandre le Grand. Charmée des discours de ce philosophe, elle voulut l'épouser à quel que prix que ce fût. Sa famille eut recours à Cratès pour la détourner de ce dessein. Le Cynique représenta sa pauvreté; lui montra sa bosse, son bâton, sa besace et son manteau, et lui dit : Voilà l'homme que vous aurez; et les meubles que vous trouverez chez lui. Songez-y bien, vous ne pouvez pas devenir ma semme, sans mener la vie que notre Secte prescrit. Tout ·fut inutile. Ce Cynique dégoûtant lui plaisoit; elle l'épousa, prit l'habit des Cyniques, et s'attacha tellement à lui, qu'elle le suivoit par-tout; et n'avoit point de honte, si l'on en croit des auteurs, de faire publiquement les actions sur lesquelles la pudeur met un voile. Hipparchie avoit fait des Livres, qui ne sont pas venus jusqu'à nous.

I. HIPPARQUE, fils de Pisistrate tyran d'Athènes , lui succèda avec son frère Hippias: on vit renaître en lui l'amour de son père pour les lettres. Anacréon, Simonide et plusieurs savans furent attirés à sa cour. Tandis que ceux-ci inspiroient dans Athènes le goût de la vertu et des sciences par leur exemple, *Hipparque* faisoit ériger, au milieu des campagnes et dans les chemins publics, des statues de pierre, appelées Mercures, où étoient inscrites des sentences et des maximes pour l'instruction des voyageurs. Harmodius et Aristogiton, deux citoyens d'Athènes, outrés d'un affront public qu'il avoit fait à la sœur du premier, conspirèrent contre Hipparque pour s'en venger. Ce prince, qui avoit conçu une passion honteuse pour Harmodius. n'en avoit reçu que des mépris. Il s'en étoit vengé en faisant retirer sa sœur d'une cérémonie où elle devoit porter une corbeille de fleurs. Il fut assassiné par les conjurés, l'an 513 avant J. C. Voyez Aristogiton.

II. HIPPARQUE, mathématicien et astronome de Nicée, florissoit l'an 159 avant Jésus-Christ, sous Ptolomée Philometor. Il laissa diverses Observations sur les astres, et un Commentaire sur Aratus, traduit en latin par le P. Petau, qui en a donné une excellente édition dans son Uranologia, Paris, 1650, in-folio. Pline parle souvent d'Hipparque, et presque toujours avec éloge, Il remarque qu'il fut le premier, après Thales et Sulpicius Gallus, qui trouva le moyen de prédire juste les éclipses, qu'il calcula pour six cents ans. Il dit qu'il est aussi le premier qui a imaginé l'Astrolabe, et qu'il entreprit, en quelque sorte, sur les droits de la Divinité, en voulant faire connoitre à la postérité le nombre des étoiles, et leur assigner à chacune un nom. Idemque, dit-il, ausus rem etiam Deo improbam, annumerare posteris stellas, ac sidera ad nomen expungere. Il loue son exactitude. Strabon néanmoins accuse cet astronome d'avoir trop aimé à critiquer, et de s'être servi assez souvent d'une manière de censure, qui sentoit plus la chicane qu'un esprit exact. Ce défaut ne l'empêcha pas de faire des découvertes dans l'astronomie. Il détermina avec assez de précision les révolutions du Soleil : il calcula la durée de celle de la Lune, et fixa l'inclinaison de son orbite sur l'Écliptique; il forma une Périodé lunaire, qui porte son nom. Il eut enfin la gloire de donner de la certitude à la géographie, en posant sa base sur les observations astronomiques. Quelques mots de lui à cet égard sont remarquables : « Il est impossible, dit-il, d'acquérir les connoissances nécessaires sur la forme et la position de la terre, sans observer les cieux et les éclipses. On ne peut déterminer, sans considérer les climats, si Alexandrie en Égypte est plus au nord ou au midi que Babylone, ou quelle en est la distance; de même, on ne peut savoir exactement, sans comparer les éclipses du soleil et de la lune, quels endroits sont vers l'Orient ou vers l'Occident. » On trouve ici l'origine de la longitude et la latitude, dont l'idée fut oubliée jusqu'au temps de Ptolomée. Hipparque dressa les

premières cartes géographiques d'après les apparences réelles, et mérita pour toutes ces découvertes un nom immortel.

HIPPOCRATE, le plus célèbre médecin de l'antiquité. exerça son art à titre de succession. Nébrus, son trisaïeul, invité par les Amphictyons, qui assiégeoient la ville de Crissa, vint à leur camp infecté d'une maladie pestilentielle, et y porta la santé. Son arrière—petit-fils naquit dans l'isle de Coos, l'une des Cyclades, vers l'an 460 avant J. C. Albufarage prétend qu'Hippocrate n'étoit point natif de Coos, mais de la ville d'Emesse en Syrie, qu'il résida souvent à Damas, d'où il se retiroit de temps en temps dans la belle vallée de Rirab. Ce qui avoit illustré son aïeul Nébrus, fit connoître Hippocrate. Ce grand homme, instruit par des exemples domestiques, par l'étude de la nature, et sur-tout par celle du corps humain, délivra les Athéniens de l'affreuse peste qui les affligea au commencement de la guerre du Péloponèse. Le droit de bourgeoisie, une couronne d'or, l'initiation dans les grands mystères, furent la récompense de ce bienfait. Ses vertus, son désintéressement, sa modestie, égaloient son habileté. Il a conservé dans ses ouvrages, la mémoire d'une faute qu'il avoit commise en pansant une blessure de tête; car on sait que, dans ces temps reculés, la médecine, la chirurgie et la pharmacie n'étoient point séparées. Il n'a pas rougi de confesser, aux dépens en quelque sorte de sa propre gloire, qu'il s'étoit trompé, de peur que d'autres après lui, et à son exempie, ne tombassent dans la même

erreur. Il fait encore un autre aveu, qui marque en lui un grand caractère de candeur et d'ingénuité. De quarante-deux malades qu'il avoit traités, dont il décrit les maladies dans le premier et le troisième livres des Maladies Epidémiques, il avoue qu'il n'en gnérit que dix-sept, et que tous les autres étoient morts entre ses mains. Dans le même livre. il dit, en parlant d'une certaine esquinancie qui étoit accompagnée de grands accidens, que tous en échappèrent. S'ils étoient morts, ajonte-t-il, je le dirois de même. Dans un autre endroit, il se plaint fort modestement de l'injustice de ceux qui décrient la médecine, sous prétexte que l'on meurt souvent entre les mains des médecins : Comme si, dit-il, on ne pouvoit pas inputer la mort du malade, à la violence insurmontable de la maladie, aussi bien qu'au médecin qui l'a traitée. Il déclare qu'un médecin ne doit pas avoir honte, dans certains cas difficiles, d'appeler d'autres médecins, afin de consulter avec eux sur la manière de traiter le malade. On voit par-là que les consultations sont d'un ancien usage. On reconnoît dans l'ancien serment d'Hippocrate, qu'on trouve à la tête de ses onvrages, le caractère d'un parfait honnête homme. Il prend les dieux qui président à la médecine, à témoin du desir sincère qu'il a de remplir exactement tous les devoirs de son état. Il fait paroître nne vive et respectueuse reconnoissance pour celui qui lui a enseigné l'art de la médecine, et déclare qu'il le regardera toujours comme son père, et ses enfans comme ses frères. Aussi bon citoyen que grand médecin, il

réserva ses talens pour ses compatriotes. Artaxercès Longuemain lui offrit des sommes considérables, et les honneurs qu'on décerne aux princes, s'il vouloit se rendre à sa cour : le médecin répondit au monarque, qu'il devoit tout à sa Patrie, et rien aux Etrangers. Le roi, outré de ce refus, somma la ville de Coos. de lui livrer leur citoyen. La réponse hardle des habitans de cette ville lui fit connoître leur génerosité, et le cas qu'ils fa soient de leur compatriote. Hippocrate méritoit assurément ces attentions. Né dans les beaux jours de la Grèce, avec un génie supérieur pour la médecine, il prévoyoit, sans se tromper, le cours et la conclusion des maladies. Il avoit sur-tout un talent rare pour discerner les symptômes du mal, la nature de l'air, le tempérament du malade. Tous les médecins admirent encore aujourd'hui sa pratique; il y en a peu qui l'égalent. Le moyen qu'il employoit le plus souvent . soit pour la conservation de la santé, soit pour la guérison des maladies, étoit les frictions de la peau; méthode si recommandée par les anciens, et si négligée par les modernes. Hippocrate diversifioit ce remède avec une sagesse admirable, selon les différens tempéramens. Hippocrate, dit-on, fut le premier qui enseigna la médecine aux étrangers; avant lui cet art étoit renfermé dans certaines familles qui l'exerçoient exclusivement. Une sentence de ce grand homme étoit : Tout ce que j'ai acquis d'habileté par-dessus les autres, consiste en ce que j'ai long-temps. considéré et étudié mon ignorance. Cet habile homme recueillit les fruits de son savoir,

et prolongea sa vie jusqu'à roq ans. Il mourut à Larisse dans la Thessalie, après avoir vécu sain de corps et d'esprit. Voy. DÉMO-CRITE. Les Grecs lui déférèrent les mêmes honneurs qu'ils avoient rendus à Hercule. Sa mémoire est encore en vénération dans l'isle de Coos, et on y montre une petite maison où l'on dit qu'il a habité. Les médecins lui donnent le titre de Divin : il est pour eux ce qu'Euclide est pour les géomètres. Ses deux fils Thessalus et Dracon, et son gendre *Polybe*, se rendirent célèbres parmi les médecins de leur temps. Il nous reste plusieurs écrits de ce grand homme : I. Des Aphorismes; regardés comme des oracles: Gaza les a traduits en latin, et Luysinus les a mis en vers hexamètres. II. Des Pronostics. III. Un Traité des Vents, qu'on peut appeler son chefd'œuvre. Les éditions les plus estimées de son ouvrage, sont celle de Foësius, en grec et en latin; Genève, 1657, 2 velum. in-folio: celle de Vanderlinden; Leyde, 1665, 2 vol. in-80, qui se joint à la collection des Auteurs cum notis Variorum; et celle que Chartier a donnée avec le Galien, 1639, 13 tomes en 9 vol. in-folio. Voy. I. DURET. On imprima à Basle, en 1579, vingt-deux de ses Traités, avec la traduction de *Cornarius* , des tables et des notes, in-fol. Ce recueil est fort rare. Les savans ont publié une foule de commentaires et de traductions dans toutes les langues, des Œuvres du médecin Grec. On se contentera de citer la version françoise de Devaux, fameux chirurgien, et le commentaire latin d'Hecquet, habile médecin. Devaux a aussi traduit ce Commentaire. M. Le Fevre de Villebrune a traduit en françois les Aphorismes, Paris, 1786, in -18. La plupart des ouvrages d'Hippocrate ont été traduits en arabe par Honain. Voy. vii. Morin (Louis).

HIPPODAMIE, étoit sille d'Enomaüs, roi d'Elide. Ce prince, ayant appris de l'Oracle que son gendre lui ôteroit le trône et la vie, ne la voulut donner en mariage qu'à celui qui le vaincroit à la course, parce qu'il étoit assuré que personne ne pouvoit le surpasser en cet exercice. Enomaüs massacroit tous ceux qui en sortoient vaincus : il tua iusqu'à treize princes. Pour les vaincre plus facilement, il faisoit placer Hippodamie sur le char de ses amans, afin que sa beauté, qui les occupoit, les empêchât, en courant, d'être attentifs à leurs chevaux. Mais Pélops entra dans la lice, et le vainquit par adresse; Voy. MYRTILE. Enomaüs se tua de désespoir, laissant Hippodamie et son royaums à Pélops, qui donna son nom à tout le Péloponèse. — Il y a eu une autre HIPPODAMIB, que Plutarque appelle Dcidamie. Elle étoit femme de Pirithous. Les-Centaures et les Lapithes ayant été invités à ses noces avec les princes de Thessalie, lorsqu'on se fut échaussé la tête à boire, les Centaures entreprirent d'enlever non - seulement la jeune épouse à son mari, mais aussi toutes les femmes qui étoient du festin. Alors, il se livra un combat furieux, où les Centaures furent massacres par Hercule, Thésée et Pirithous. Voyez les articles Briséis, qui se nommoit aussi HIPPODAMIE, -I. CHRYSIPPE, - ot PIRI-THOÜS.

I. HIPPOLYTE, (Myth.) étoit fils de Thésée et d'Antrope, reine des Amazones. Phèdre, sa bellemère, devint éperdument amoureuse de ce jeune prince, et elle osa lui déclarer la passion dont elle brûloit. Comme elle vit qu'elle ne lui inspiroit que de l'horreur, sa fureur jalouse la porta à l'accuser auprès de Thésée d'avoir voulu attenter à son honneur. Ce malheureux roi la crut, et dans un mouvement de colère, il pria Neptune de venger ce crime prétendu. Le dieu l'exauça; et Hippolyte, se promenant dans un char sur les bords du rivage auprès de Trézène, rencontra un monstre affreux qui sortoit de la mer, et qui effraya tellement ses chevanx, qu'ils le traînèrent avec furie à travers les rochers. Esculape le ressuscita. Phèdre, déchirée par les remords, découvrit son crime à Thésée. et se donna la mort. On sait avec quelle supériorité de talens, Racine a fait de cet événement le sujet de l'une de ses plus belles tragédies. Dans le sallon de l'an dix, Guérin a exposé un superbe tableau, représentant Hippolyte, accusé par Phèdre. Les artistes de la capitale ont convert ce tableau de lauriers.

II. HIPPOLYTE, (Saint) fut évêque et martyr. On ne sait point quelle église il gouvernoit, ni en quel temps il répandit son sang pour l'Evangile. Quelques savans prétendent cependant qu'il étoit évêque non de Rome, mais à Rome, pour soulager le pape dans ses fonctions, et qu'il exerçoit les siennes au port Romain et dans la partie de la ville qui est au-delà du Tibre. Mais ils ont confondu ce saint avec un autre Hippolyres dont

parle Prudence. L'opinion la plus vraisemblable est que le marier, objet de cet article, étoit évêque d'Adeh en Arabie, appelée anciennement le Part Romain. On croit que ce fut vers 230, sous Alexandre Sevère. Il est principalement célèbre par son Cycle Pascal, dont nous avons encore la seconde partie. Elle roule sur un nouveau calcul, qu'il avoit inventé pour trouver le jour de Pâques par le moven d'un cycle de seize ans. C'est le plus ancien canon que hous ayons. Nous avons encore de cet illustre évéque : I. Une partie considérable d'une Homélie contre Noël, hérétique du 3º siècle, où il prouve clairement la distinction des personnes dans la Trinité, la divinité du Fils de Dieu, et la disi tinction des natures en J.C. II. Des fragmens de ses Commentaires sur l'Ecriture. III. Homelie sur la Théophanie, ou l'Epiphanie. IV. De l'Antechrist, découvert et publié en 1661; Eusèbe, saint Jérôme, Photius en font mention. Il est différent du livre intitulé, De la fin du Monde et de l'Antechrist, qu'on lui a faussement attribué, et qui est une production moderne peu estimable. Il avoit encore fait plusieurs autres ouvrages, dont on regrette la perte, et on lui en attribue un grand nombre qui ne sont pasde lui. Fabricius a recueilli les authentiques et les apocryphes, et en a donné une belle édition en grec et en latin, 2 vol. infolio; le premier, publié en 1716; et le second, en 1718. On reconnoît dans les écrits de saint Hippolyte la douceur qui formoit son caractère. Son style, noble et élégant, n'est pas toujours pur, ni ses interprétations de rEcriture sainte toujours naturelles, parce que son goût pour le sens mystique, l'éloigne souvent du sens littéral.

HIPPOMAQUE, fameux joueur de flûte, voyant un de ses élèves applique par le peuple, le frappa de son bâton pour l'avertir qu'il jouoit mal, puisqu'il c'attiroit les applaudissemens de la multitude ignorante.

HIPPOMENE, (Mythol.) fils de Macarée et de Mérope, aimoit éperduement Atalante, fille de Schénée; mais cette jeune princesse ayant résolu de ne se point marier, avoit déclare qu'elle ne donneroit sa main qu'à celui qui la vaincroit à la course, et qu'elle perceroit du trait qu'elle portoit, celui qui seroit vaincu. Plusieurs jeunes princes avoient dejà été punis de leur témérité, lorsqu'Hippomène se mit sur les rangs. Mais comme il se défioit de ses forces, il implora le secours de Venus, qui lui donna trois pommes d'or, et lui apprit l'usage qu'il en devoit faire. Rassuré par ce stratagême, Hippomène entra dans la lice, et lorsqu'il vit Atalante prête à l'atteindre pour le percer, il jeta fort loin les pommes d'or à droite et à gauche. La jeune princesse éblouie de l'éclat de ces pommes . se détourna pour les ramasser; et tandis qu'elle en admiroit la beauté, elle donna la victoire à Hippomène. Ovide dit que dans la suite ils furent changés en lion et en lionne, pour avoir profand le temple de Cybèle.

HIPPONAX, poëte Grec, në à Ephèse vers l'an 540 avant J. C., se sit chasser de sa patrie à cause de son humeur satirique. Il s'exerça dans le même genre de poésie qu'Archilogue, et ne

so rendit pas moins redoutable que lui. Hipponax avoit le corps et la figure difformes. Deux frères sculpteurs, nommés Bupalus et Athenis, s'égayèrent à son sujet, en le représentant d'une manière ridicule. Mais le poëte piqué de cette insulte , lança contre eux des traits de satire si mordans et si envenimés, qu'ils vouloient se pendre de dépit. Hipponax passe pour l'auteur du vers Scazon, où le spondée, qui a pris le place de l'iambe, se trouve toujours au sixième pied du vers qui porte ce nom.

I. HIRAM, roi de Tyr, fils d'Abibal, monta sur le trône après lui, fit ulliance avec David et avec Salomon son fils. Il fournit à celui-ci des cèdres, de l'or et de l'argent pour la construction du Temple de Jérusalem. Ces deux monarques s'écrivoient l'un et l'autre des lettres pleines de raison, de politesse et d'esprit. Hiram mourut vers l'an toocavant J. C., après un régite de 60 ans.

II. HIRAM, excellent ouvrier, que Dieu avoit doné du talent de faire toute sorte d'ouvrages de cuivre ou de bronze, étoit fils d'un Tyrien et d'une Juive, de la tribu de Nephtali. Salomon se servoit de lui pour travailler aux Chérubins, et aux autres ornemens du Temple. Il fit, outre cela, les deux grosse! colonnes de bronze, qui furent mises à l'entrée du vestibule du Temple, dont l'une s'appeloit Joachim, et l'autre Boos Il fit encore le grand vaisseau, nommé la Mer, où l'on conservoit l'eau pour l'usage du Temple.

I. HIRE, (La) fameux capitaine, Voy. [Vignolas Etienns de l.

IL HIRE,

IL HIRE, (Laurent de la) ne à Paris en 1606, mort dans la même ville en 1656, à 50 ans, étoit peintre ordinaire du roi, et professeur de l'académie de Peinture. Il étoit parvenu à ces titres, et, ce qui est encore plus, à une grande réputation, sans avoir jamais eu d'autre maître que son père, peintre assez médiocre. Laurent fut le premier, dit la Combe, qui osa s'éloigner du goût de l'école de Vouet. Cette singularité, soutenue par de grands talens, frappa le public. Son coloris est d'une fraîchenr admirable; les teintes des fonds de ses tableaux sont noyées dans une sorte de vapeur qui semble envelopper tout l'ouvrage. Il avoit une touche légère et assez correcte. Son style est gracieux, et sa composition sage et bien entendue. Il finissoit extrêmement; mais on lui reproche de n'avoir point assez consulté la nature. Îl étoit habile dans l'architecture et dans la perspective. Ce peintre a fait des paysages, des portraits, et beaucoup de tableaux de chevalet, qui sont précieux par le grand fini. On ne peut aussi voir rien de mieux terminé que ses dessins. Plusieurs églises de Paris, celles des Carmélites, des Capucins, des Minimes, du Sépulcre, offroient des tableaux qui donnent une idée avantageuse de cet artiste. Ses premières productions ne présentent ni caractères nobles, ni belles formes, ni proportions élégantes; mais il acquit dans la suite une noblesse de dessin, une force d'expression, une vigueur de coloris admirables. Tel est, entrautres, son Tableau des Enfans de Bethel dévorés par des Ours, ( Voyez I. ELISÉE.) chefd'œuvre, qui se voyoit dans le Tome VI.

cabinet de M. le marquis de Marigni.

III. WIRE, (Philippe de la) fils et élève du précédent, naquit à Paris le 18 mars 1640. Il quitta la peinture pour s'attacher à la géométrie et aux mathématiques. Son goût pour ces sciences se decida en Italie, quoiqu'il n'y eût été que pour se perfectionner dans la peinture. De retour à Paris, il fut envoyé, l'an 1669, par le grand Colbert, en Bretagne et en Guienne. Ce ministre avoit concu le dessein d'une Carte générale du royaume, plus exacte que les précédentes. Il falloit des hommes pour chercher les matériaux de ce grand ouvrage, et il en trouva un dans la Hire. Ce géomètre satisfit tellement, qu'on l'envoya, un an après, determiner la position de Calais et de Dunkerque. Il mesura ensuite la largeur du Pas-de-Calais, depuis la pointe du bastion de Risban jusqu'au chàteau de Douvres en Angleterre. En 1693, il continua, du côte du Nord de Paris, la Méridienne commencée par Picard, en 1669, tandis que Cassini la poussoit du côté du Sud. Si ces différens travaux lui méritèrent l'estime des savans, ses vertus le firent aimer des citoyens. Il avoit, dit l'ingénieux secrétaire de l'académie, la politesse extérieure, la circonspection, la prudente timidité de ce pays qu'il aimoit tant (de l'Italie): et parlà , il pouvoit paroître à des yeux François un peu réservé, un peu retiré en lui-même. Il étoit équitable et désintéressé, non-seulement en vrai philosophe, mais en Chrétien. Sa raison, accoutumée à examiner tant d'objets différens, et à les discuter avec curiosité, s'arrêtoit à la vue de

R

ceux de la religion; et une piété solide, exempte d'inégalités et de singularités, a régné sur tout le cours de sa vie. Les principaux ouvrages de la Hire sont : I. Les nouveaux élémens des Sections coniques, volume in-12, qui renferme deux autres morceaux ' intéressans sur les Lieux géométriques et sur la Construction des Equations. II. Un grand Traité des Sections coniques, 1685. in-fol., en latin. III. Des Tables du Soleil et de la Lune, et des Méthodes plus faciles pour le calcul des Eclipses. IV. Des Tables Astronomiques, en latin, 1702, in-4.º V. L'Ecole des Arpenteurs, 1692, in-12. VI. Un Traité de Mécanique, 1665, in-12. VII. Un Traité de Gnomonique, 1698, in-12. VIII. Plusieurs ouvrages imprimés dans les Mémoires de l'académie des Sciences. IX. L'édition du Traité du Nivellement de Picard, avec des additions; et celle du Traité du Mouvement des Eaux, ouvrage posthume de Mariotte, qu'il mit au net. Dans tous ses ouvrages de mathématique, la Hire, dit Fontenelle, ne s'est presque jamais servi que de la synthèse, ou de la manière de démontrer des anciens, par des lignes et des proportions de lignes, souvent disticiles à suivre, à cause de leur multitude et de leur complication. Ce n'est pas qu'il ne connût l'analyse moderne, plus expeditive et moins embarrassée; mais il avoit pris un autre pli dès sa jeunesse. Il ne croyoit pas que, dans les matières de pure physique, le secret de la nature fût aise à deviner. Dans ses explications, il s'arrêtoit au système qui lui paroissoit le plus vraisemblable. Son principe posé, tout le reste s'en déduisoit assez

bien. Mais si on lui contestoit ce principe, il n'en prenoit point la défense : il se contentoit d'ètre un raisonneur conséquent, sans vouloir être un devin. Son estime pour la médecine, étoit médiocre: depuis qu'il avoit été guéri des infirmités de sa jennesse et des palpitations de cœur qui l'avoient long-temps fatigue, par une fièvre quarte, il avoit plus de confiance à la nature qu'à l'art de guérir. Il avoit une grande connoissance du détail des arts et métiers, et on s'en appercevoit assez dans les lecons qu'il donnoit comme professeur de l'académie d'Architecture. Il fut encore un des premiers qui cultivèrent la physique expérimentale, et qui firent sentir la nécessité de la cultiver. Il mourut à Paris le 28 avril 1718, à 78 ans.

IV. HIRE, (Philippe de la) fils du précédent, mort un an après son père en 1719, à 42 ans. Il exerça la profession de médecin avec succès, et fut membre, comme son père, de l'académie des Sciences. Son goût le portoit à la peinture; il en faisoit son amusement. Il reignoit à gouache des paysages et des figures, dans la manière de Vatteau.

HIRNHEYM, (Jérôme) chanoine de l'ordre des Prémontrés et abbé de Strahow ou Mont-de-Sion à Prague, mort le 27 août 1679, à 44 ans. Il avoit été vicaire général de son ordre, et avoit travaillé à y faire fleurir la piété et la science. Il ne vouloit pas qu'on séparât ces deux objets. Pénétré des abus qu'on avoit fait de la raison, il prétendit que rien n'étoit vrai, que par l'autorité infaillible de l'Église. Il opposa par-tout la foi et la révélation aux axiomes de la philoso-

phie, au témoignage des sens. Les apôtres mêmes ne sont sûrs d'avoir vu, entendu, touché J. C., que par la foi. On peut voir la preuve de ces assertions dans son traité, intitulé: De Typho generis humani, sive scientiarum humanarum inani ac ventoso tumore, 1676, in-4°; où il y a d'ailleurs de bonnes leçons pour les gens de lettres, enflés d'une vaine science.

HIRRIUS, (Gaïns) édile, fut le premier qui inventa les viviers, ou réservoirs pour garder le poisson. Il en fournissoit la table de César dans les festins; et quoiqu'il n'eût qu'une fort petite métairie, il en tira par cette invention, un très-gros revenu.

HIRTIUS, (Aulus) ami et même disciple de Cicéron, étoit attaché au parti de Jules-César, sous lequel il servit avec courage. C'est de lui qu'est une Relation des guerres d'Egypte et d'Afrique, qui se trouve à la suite des Commentaires de ce grand homme. HIRTIUS fut élu consul avec Pansa, l'an 44 avant J. C., et fut tué en combattant vaillamment contre Antoine auprès de Modène.

HISCAM, xvº calife de la race des Ommiades, et quatrième fils d'Abdalmaleck, succéda à son frère Jézid II. C'étoit un prince qui faisoit des dépenses prodigieuses, et qui s'emparoit du bien de ses sujets pour y fournir. Il avoit, dit-on, jusqu'à 700 garderobes remplies des plus riches habilemens du monde. Quand il marchoit, il faisoit toujours suivre dans son équipage 600 chameaux chargés de ses habits et de son linge. Après sa mort, en trouva dans sa principale

garde - robe, 12,000 chemises très-fines; mais Valid, son successeur, ne voulut pas permettre qu'on en tirât une seule, même un drap, pour l'ensévelir; de sorte qu'un valet de chambre enveloppa cet homme si fastueux dans un méchant morceau de linge. Ce calife avoit vaincu Khacam, roi du Turquestan, Zéid proclamé calife dans la ville de Confad, et avoit fait la guerre anx empereurs Léon l'Isaurien et Constantin Copronyme. Il mourut après un règne de 19 ans, l'an 743. C'est lui que les historiens Grecs nomment Isam.

HOBBES, (Thomas) en latin Hobbesius et Hobbius, naquit à Malmesbury le 5 avril 1588. d'un père ministre, qui le sit élever avec soin. Il fut chargé, dès l'àge de 20 ans, de l'éducation du jeune comte de Devonshire. Après avoir voyagé avec son élève en France et en Italie. il se consacra entièrement aux belles-lettres et à l'antiquité. Un second voyage en France lui ayant inspiré du goût pour les mathématiques, et ce goût ayant pris de nouvelles forces en Italie, où il vit Galilée, il joignit cette science à celles qui l'occupoient déjà. Le feu de la guerre civile couvoit en Angleterre, lorsqu'il y retourna; il éclata en effet quelque temps après. Hobbes vint chercher la tranquillité à Paris, et ne l'y trouva point. Son traité De Cive, qu'il publia dans cette ville, et sur - tout les injures contre les Catholiques, dont il avoit rempli son Leviathan , ayant déplu aux gens sages, il se retira à Londres, où le soulèvement contre ses opinions étoit encore plus fort qu'à Paris. Contraint de se cacher chez son élève, il y

travailla à plusieurs ouvrages jusqu'en 1660. Ce fut dans cette année que Charles II fut rétabli sur le trône de ses ancêtres. Il accueillit très - favorablement Hobbes, qui avoit été son maître de mathématiques à Paris, et lui donna une pension. Ce sophiste mourut le 4 décembre 1679, à 92 ans, à Hardwick, chez le comte de Devonshire, avec autant de pusillanimité qu'il avoit montré de hardiesse en attaquant les dogmes les plus sacrés. On a peint Hobbes comme un bon citoyen, un ami fidelle, homme officieux, un philosophe humain; mais toutes ces qualités ne s'accordent guères avec la réputation d'Athéisme qu'il s'étoit saite, et la qualité d'impie qu'on ne peut lui refuser. Il vécut dans le célibat, et n'en aima pas moins le commerce des femmes. Sa conversation étoit agréable; mais, dès qu'il étoit contredit, elle devenoit caustique. Il lisoit trèspeu sur la fin de ses jours, persuadé que, lorsque l'esprit est plein, il n'a plus qu'à digérer les choses dont il s'est rempli. Il n'aimoit pas les courtisans; mais il se ménageoit toujours un ami ou deux à la cour, parce que, disoit-il, il étoit permis de se servir de mauvais instrumens pour se faire du bien... Si l'on me jetoit, ajoutoit-il, dans un puits profond, et que le Diable me présentat son pied fourchu pour en sortir, je le saisirois à l'instant. Quant aux principes qu'il a consignés dans ses dangereux ouvrages, en voici l'analyse, telle que Formey l'a faite dans son Histoire abrégée de la Philosophie. « Nos idées tirent toutes leur origine des sens, et les corps placés hors de nous, sont la cause de nos sensations. Les qua-

lités sensibles ne consistent que dans la diversité des mouvement de la matière. Il n'y a aucune des actions humaines, qui soit l'effet d'une disposition naturelle ou essentielle. Tout ce que nous pouvons imaginer est fini; sinsi, le nom de DIEU ne répond à aucune de nos idées : c'est seulement un titre d'honneur, donné à l'Étre que nous concevons audessus de tous les autres. Nos réflexions les plus approfondies ne sauroient franchir les bornes du fini et du lieu. Le vrai et le faux ne sont que des expressions, dont nous ne pouvons constater la réalité. La raison naît artificiellement en nous. Nous aimons ce que nous desirons, et notre volonté n'est autre chose que le dernier objet de notre appétit. L'acquisition des objets desirés produit le bonheur : pour la vertu, elle mérite des égards par son excellence; mais elle ne consiste que dans l'art de bien choisir entre les divers objets de nos desirs, lorsque nous les comparons entr'eux. La puissance est l'agrégat des moyens propres à acquérir les biens; et la plus grande puissance résulte du plus grandagrégat de semblables moyens qui se trouvent dépendre d'une seule et même personne. Les agitations et les inquiétudes viennent de l'ignorance des causes; et la Religion est l'effet de la crainte qu'on a pour des puissances invisibles. L'égalité naturelle des hommes sert de fondement à l'espérance d'obtenir les objets de nos desirs, fût-ce au préjudice des autres: et de là vient l'acquisition du domaine par la force. L'état naturel de l'homme est un état de guerre, qui ne peut cesser que par la puissance coercitive. Il n'y a ancune propriété légitime, ni rien

de juste ou d'injuste naturellement. Le droit naturel n'est autre chose, que la liberté d'user de sa puissance à son gré, pour la conservation de sa nature. La liberté consiste dans l'absence des obstacles externes. Tous ont naturellement droit sur tout; mais les vrais intérêts de l'homme doivent le porter à rechercher la paix, et à établir des droits dont l'observation tend à la sureté et à la tranquillité publiques. » Les principaux ouvrages, dans lesquels ce profond et bizarre philosophe a établi ses systèmes, sont : Elementa philosophica, scu politica, DE CIVE, à Amsterdam, 1647, in-12. Sorbière le traduisit en françois, et sit · imprimer cette traduction à Amsterdam en 1649, in-12. L'auteur y pousse trop loin l'autorité du monarque. Il en fait un despote, par ressentiment contre les parlementaires d'Angleterre, qui vouloient anéantir tout gouvernement, à l'exception du républicain. Il prétend que la volonté des souverains fait et la Religion, et tout ce qui est juste ou injuste. Il y suppose tous les hommes méchans. C'est les inviter à l'être, ainsi que l'a dit un homme d'esprit, d'après Descartes. Voyez I. Cumberland. II. Leviathan, sive de Republica, a Amsterdam, chez Blaeu, en 1668; et dans ses Œuvres philosophiques, Amsterdam 1663, en 2 vol. in-4.6 III. Il a fait une traduction d'Homère en vers anglois, 1675 et 1677, in-8°; mais bien inférieure à celle du célèbre Pope. IV. Une autre de Thucydide, en anglois, 1676, Londres, in-fol. V. Décaméron Philosophique, ou x Dialogues sur la Philosophie naturelle, en anglois, 1678, in-12. Cet ouvrage est une nouvelle preuve que l'auteur étoit plus grand sophiste que grand philosophe. On peut le regarder, à certains égards, comme le précurseur de Spinosa, et de quelques impies modernes. VI. Des Vers Anglois et Latins. VII. Plusieurs Ecrits de Physique, etc. Voyez Aubrey.

HOBERG, (Wolfgan'g Helmhard, seigneur de) né en Autriche l'an 1612, mort à Ratisbonne en 1688, à 76 ans, s'est fait un nom parses ouvrages, et sur-tout par ses Georgica curiosa.

HOC, (Louis - Pierre le) médecin, né à Rouen, mort à Paris en 1769, s'est fait connoître par son opposition au système de l'inoculation, contre lequel il a écrit diverses brochures.

HOCHE, (Lazare) né à Versailles en 1768, d'une famille pauvre, s'engagea dans les Gardes Françoises, et parvint du grade de caporal à celui de général en chef de la République. Il chassa de l'Alsace les Autrichiens en 1793, s'empara de Furnes, et pacifia la Vendée, en y apportant beaucoup de sang froid et assez de modération. Il rassura l'habitant des campagnes par ses proclamations, ménagea les prêtres, et jeta la défiance parmi les royalistes. Organisant alors avec art des colonnes mobiles, il dispersa ses. ennemis, en employant contr'eux leur manière de combattre et leur propre tactique. Il se montra plus cruel à Quiberon, où il fut vainqueur en 1795. Le 15 décembre de l'année suivante, il sortit de Brest à la tête d'une flotte destinée à exécuter une descente en

٢

Irlande; les vents séparèrent ses vaisseaux, et il ne rentra en France qu'après en avoir perdu plusieurs. Chargé dans la suite d'exécuter le passage du Rhin, il le sit avec autant de bravoure que d'intelligence. Il prit dans cette expédition un rhume opiniâtre, dont les suites l'emportèrent, en vendémiaire an 6. Hoche étoit un homme actif, courageux, entreprenant; un général à grands moyens. Comme il pouvoit être dangereux en prenent parti dans les affaires publiques, Robespierre, qui craignoit tous les talens décidés, le fit mettre en réclusion; mais il obtint ensuite son élargissement. Hoche connoissoit son propre mérite, et ne rendoit pas toujours justice à celui des autres; il mettoit les talens militaires de quelques - uns de nos généraux au-dessous des siens. Il pouvoit avoir raison; mais il ne devoit pas le faire sentir. Au reste. cette vanité peut s'excuser dans un jeune guerrier, parvenu au généralat avant l'age de 30 ans, et étoit rachetée d'ailleurs par d'excellentes qualités. Le Directoire lui accorda de magnifiques obsèques. Ce général étoit bel homme; il n'apprit à lire que tard, et parvint à force de travail à acquérir des connoissances, et à écrire même avec une sorte de facilité. Sa vie a été écrite par Rousselin, 2 vol. in-8.0

HOCHSTETTER, (André-Adam) docteur Luthérien, né à Tubinge en 1668, devint successivement professeur d'éloquence, de morale et de théologie à Tubinge, pasteur, surintendant et recteur de l'académie de cette ville, où il mourut en avril 1717. Ses principaux ou-

vrages sont: I. Collegium Puffendorsianum. II. De Festo expiationis et Hirto Azazel. III. De Conradino, ultimo ex Suevis Duce. IV. De rebus Elbingensibus. Ses écrits historiques ont leur utilité; il n'en est pas de même de ses autres livres, peu comus hors de son pays.

HOCHTRAT, (Jacques) ainsi nommé, parce qu'il étoit natif de Hoogstraten, village de Brabant, entre Anvers et Bergop-zoom, fut professeur de théologie à Cologne, prieur du couvent des Dominicains de cette ville, et inquisiteur dans les trois électorats ecclésiastiques. Il eut un grand démêlé avec Reuchlin, dans lequel il fit moins éclater son érudition que son caractère violent et impétueux. Erasme et tous les savans font un portrait très-désavantageux de son cœur. Il exhortoit le Pape, dit Maimbourg, à n'employer contre Luther, que le fer et le feu, pour en délivrer au plutôt le monde. Il mourut à Cologne en 1527. On a de lui un grand nombre d'ouvrages de controverse, fruits d'un zèle amer.

HOCQUINCOURT, Voyez Monchy.

HOCWART, (Laurent) qu'on croit avoir pris sa naissance à Ratisbonne, ville peu féconde en savans, composa dans le 16° siècle une Chronique de l'Évéché de sa patrie. Cet ouvrage, qu'on regarde comme assez exact, avoit été oublié depuis sa naissance; mais M. Efel, bibliothécaire éclairé et laborieux de l'électeur de Bavière, l'a publié en 1763, dans le premier tome des Scriptores rerum Boïcarum, en 2 vol. in-fol.

HODY, (Humfrey) archidiacre d'Oxford, et professeur royal en langue grecque dans l'université de cette ville, mourut en 1706, à 47 ans, avec la réputation d'un savant consommé. On a de lui : I. De Græcis illustribus, linguæ Græcæ Litterarumque humaniorum instauratoribus : ouvrage curieux, publié de nouveau à Londres en 1742 , in-8°, avec la vie de l'anteur. II. De Bibliorum textibus originalibus, in-fol. Oxford, 1705. III. Une Dissertation latine contre l'Histoire d'Aristote. IV. Une Dissertation latine, curieuse et savante, sur Jean d'Antioche, surnommé Malada. Voyez PHRANZA. Elle est jointe à la Chronique de cet auteur, imprimée à Oxford, par les soins et avec les notes de Chilméad.

HOÉ, (Matthias) né à Vienne en 1580, fut conseiller ecclésiastique, premier prédicateur et principal ministre de la cour de Saxe. C'étoit un esprit emporté, qui se déchaînoit également contre les Catholiques et contre les Calvinistes. Il mourair en 1645. On a de lui, un Commentaire sur l'Apocalypse, Leipzig, 1671, in fol., et d'autres ouvrages peu estimés.

HŒFEN, Voy. Curiis (Jean de).

HOESCHELIUS, (David) bibliothécaire d'Angsbourg sa patrie, mort dans cette ville le 10 octobre 1617, à 62 ans, enrichit la bibliothèque confiée à ses soins, de quantité de manuscrits grecs. Il en publia en 1606 le Catalogue, qui est justement estimé. Il fut réimpimé à Augsbourg, 1675. in-4°, avec des augmentations. Ce savant n'étoit pas moins recommandable,

par les politesses dont il combloit les littérateurs, qui avoient besoin de ses livres ou de ses lumières. Il favorisoit sur-tout les jeunes gens, et il en forma plusieurs. Pour que les manuscrits de la bibliothèque qu'il dirigeoit, ne fussent pas un trésor enfoui pour le public, il faisoit imprimer les plus précieux. Outre son Catalogue, on a de lui des Notes sur Origène, sur Photius, sur Procope, dont il donna une version, sur Philon, etc.; une édition de Margunio, etc.

I. HOFFMANN, (Fréderic) né à Hall, près de Magdebourg, en 1660, prit le bonnet de docteur en médecine l'an 1681. Nommé professeur de cette science dans l'université de Hall. fondée en 1694, il remplit cet emploi avec beaucoup de distinction jusqu'à sa mort, arrivée le 12 octobre 1742. Il étoit âgé de 83 ans. Ses Ouvrages ont été recueillis par les frères de Tournes. imprimeurs de Genève, en 1748, 6 tomes in-fol. Il y a un premier supplément, deuxième édition de 1754, en deux parties; un second en 3 vol. : le tout se relie en 6 ou 7 vol. On trouve de bonnes choses dans cette énorme compilation; mais le style de l'auteur est lâche et diffus. Il raconte longuement des choses triviales; il se répète sans cesse, et surtout dans ses Œuvres posthumes. Malgré ces défauts, Holfmann mérite d'être mis an nombre des meilleurs auteurs de médecine. Il connoissoit cette science à fond, et il étoit d'ailleurs grand praticien. On doit Iui savoir beaucoup de gré des aveux qu'il sait en faveur des remèdes simples et domestiques : « J'assirme avec serment, dit-il', qu'il a été un

temps où je courois avec ardeur après les remèdes chimiques. Mais avec l'age, j'ai été persuadé que très-peu de remèdes, bien choisis, tirés même des choses les plus simples et les plus viles en apparence, soulagent et plus promptement et plus efficacement les maladies, que toutes les préparations chimiques les plus rares et les plus recherchées. » Lorsqu'il était consulté par ces gens qui se constituent malades en pleine santé, et qui se médicamentent pour éviter des maladies, il leur disoit : Avezvous votre santé à cœur ? fuyez les medecins et les remedes. Voyez Bauhier. — Il ne faut pas le confondre avec Gaspard Hoff-MANN, autre professeur de médecine à Altdorff, mort en 1648, âgé de 77 ans, qui a laissé plusieurs ouvrages sur sa profession.

II. HOFFMANN, (Maurice) né à Furstemberg en 1622, professeur en médecine à Altdorff, mourut en 1698. à 76 ans. Ses ouvrages sont: I. Altdorff Delicia hortenses, 1677, in -4.º II. Appendix ad Catalogum Plantarum hortensium, 1691, in-4.º III. Delicia silvestres, 1677, in-4.º IV. Florilegium Altdorfinum, 1676, vol. in-4°, etc.

III. HOFFMANN, (Jean-Maurice) fils du précédent, médecin du marquis d'Anspach, et professeur en médecine à Altdorff, mourut à Anspach en 1727, à 74 ans. Il a continué les Delicia hortenses Altdorfina de son père, 1703, in-4.º Il a donné Acta taboratorit chimici Altdorfini, 1719 in-4°; et De differentiis alimentorum, 1677, in-4.º

I. HOFMAN, (Daniel) ministre Luthérien, professeur de théologie à Helmstadt, chef d'une secte qui soutenoit qu'il y avoit des choses véritables en Théologie, qui sont fausses en Philosophte, débitoit ses délires vers la fin du 16° siècle. Il a écrit contre Bèze. — Il est différent de Melchior Hofman, autre fanatique du 16° siècle, qui mourut en prison à Strasbourg, après avoit fait beaucoup de bruit.

II. HOFMAN, (Jean-Jacques) professeur en langue grecque à Basle, où il étoit né en 1635, et où il mourut en 1706, avoit une mémoire prodigieuse. Il ne s'y fioit pourtant pas, et il étoit dans l'usage de consier au papier les faits curieux que ses lectures lui offroient. Il fit part aux savans de ses collections, en publiant l'an 1668, un Dictionnaire Historique Universel, en latin; réimprime à Leyde en 1698, en 4 vol. in-fol. Il y a quelques articles curieux, sur-tout les articles d'érudition, mais ils sont écrits presque tous d'une manière peu agréable, et la plupart fourmillent de fautes. On a encore de lui, une *Histoire* des Papes, en latin, 1687, 2 vol.: peu modérée ; et l'Historia Augusta, 1687, in-fol. Il yn eu plusieurs autres savans qui ont porté le nom de HOFMAN.

HOFMANS WALDAU, (Jean—Chrétien de) conseiller impérial, et président du conseil de la ville de Breslaw, où il étoit né en 1617, s'acquit une grande réputation par ses Poésies allemandes très-estimées. On a aussi de lui en vers allemands, le Pastor fido de Guarini, et le Socrate moudent de Théophile. Il mourut en 1679, à 63 ans, aimé et considéré.

HOGARTH, (Guillaume) peintre Anglois, né à Londres en 1698, mourut en octobre 1764, à Leicesterfields, à 66 ans, sans laisser des enfans, quoiqu'il fût marie. Il fut nomme peintre du roi d'Angleterre en 1757. Ses compositions sont mal dessinées et foiblement coloriées; mais ce sont des tableaux parlans de diverses scènes comiques ou morales de la vie. Il avoit négligé le mécanisme de son art, c'est-à-dire les traits du pinceau, le rapport des parties entr'elles, l'effet du clair-obscur, l'harmonie du coloris, etc. pour s'élever jusqu'à la perfection de ce mécanisme c'est-à-dire, au poétique et au moral de la peinture. Je reconnois, disoit-il, tout le monde pour juge compétent de mes Tableaux, excepté les connoisseurs de profession. Un seul exemple prouvera combien il réussit. Il avoit fait graver une estampe, dans laquelle il avoit exprimé, avec énergie, les différens tourmens qu'on fait éprouver aux animaux. Un charretier fouettoit un jour ses chevanx avec beaucoup de dureté; un bon-homme. touché de pitié, lui dit : Misérable! tu n'as donc pas yu l'Estampe de Hogarth ?... Il n'étoit pas seulement peintre, il fut écrivain. Il publia, à Londres, en 1753, un Traité en anglois, intitulé : Analyse de la beauté. L'auteur prétend que les formes arrondies constituent la beauté du corps : principe vrai à certains égards, faux à plusieurs antres. Voyez sur cet artiste . le deuxième volume du Mercure de France, janvier 1770.

HOHENLOHE-KIRCHBERG, (N... prince de) général d'artillerie au service de l'empereur, fut employé avec succès en Transilvanie dans la guerre faite aux Turcs en 1789. Le huit octobre de cette année, il défit complètement un corps d'armée sous les ordres de Cara - Mustapha. Dès l'ouverture de la campagne contre la France en 1792, il se porta en avant de Trèves, où il fut attaqué diverses fois par Bournonville; ces attaques et sa défense furent toutes à la fois les premières actions et les plus brillantes du commencement de la guerre. Hohenlohe signala son courage aux combats de Mont-Ansin, de Famarse et de Mormal; il couvrit avec avantage le siège du Quesnoy, et contribua anx succès du prince de Cobourg et du général de Molendorff. Il mourut au mois d'août 1796, comme il alloit commander une armée sur le Rhin. Sa perte fut vivement sentie , et les François eux-mêmes l'ont regardé comme un des généraux les plus redoutables qui leur aient été opposés dans cette guerre.

HOLBACH, (Paul-Thierri baron d') né dans le Palatinat. mort à Paris le 21 janvier 1789. à 66 ans, étoit membre des académies de Pétersbourg, de Manheim et de Berlin. C'étoit un minéralogiste instruit, un amateur éclairé des arts, et un philosophe bienfaisant, enjoué et sociable. C'est ainsi que le peignent ceux qui ayant vécu avec lui pendant plusieurs années, ont dû le connoître mieux que J. J. Rousseau, qui le dénigre dans ses Confessions. On a de hui, divers ouvrages : I. L'Art de la Verrerie de Néri, 1752, in-4.º II. Minéralogie de Wallérius, 1753, 2 vol. in-8.º III. Introduction à la Minéralogie, 1756,

2 vol. in-12. IV. Chimie métallurgique, traduite de Gellert, 1758, 2 vol. in-12. V. Œuvres métallurgiques, traduites d'Orschall, 1760, in-12. VI. Pyritologie ou Histoire naturelle de la Pyrite, traduite de Henckel, 1760, in-4.º VII. Essai d'une Histoire naturelle des couches de la terre, fraduite de Lehmann, 1759, in-12. VIII. L'Art des mines, traduit du même, 1759, in-12. IX. Œuvres de Henckel, traduites de l'allemand, 1760, 2 vol. in - 4.º X. Traités de Physique, traduits de Lehmann, 1759 . 3 vol. in-12. XI. Recueil des Mémoires de Chimic et d'Histoire naturelle des académies d'Upsal et de Stockholm, traduits de l'allemand, 1764, 2 vol. in-12. XII. Les Plaisirs de *l'imagination* , poëme , traduit de l'anglois d'Akenside, 1759, in-8.º XIII. Elémens de la morale universelle ou Catéchisme de la Nature, 1790, in-12. Ce petit livre, remarquable par l'ordre, la clarté, la précision, est un ouvrage posthume. Peu de savans ont été plus communicatifs que le baron d'Holbach. Il prétoit facilement ses livres. et les donnoit même à ceux qui pouvoient s'en servir avec utilité. Je suis riche, disoit-il; mais je ne vois dans la fortune qu'un instrument de plus pour opérer le bien plus promptement et plus efficacement. Quoiqu'il trouvât dans son cœur la récompense d'une bonne action, il n'aimoit pas les ingrats, et disoit encore : Je ne cours pas après mon argent; mais un peu de reconnoissance me fait plaisir, quand ce ne seroit que pour trouver les autres tels que je les desire.

HOLBEN ou HOLBEIN, (Jean) peintre, né à Basle en

1498, mort de la peste à Londres en 1554, à 56 ans, mania, avec une égale facilité, le burin et le pinceau. Erasme, son ami, l'envoya en Angleterre au chancelier Morus, qui le recut trèsbien, et qui le présenta à Henri VIII. Morus ayant un jour invité ce prince à un festin, exposa à ses yeux les chefs - d'œuvre du peintre, en le priant de les accepter. Henri, charmé des talens et de l'artiste, demanda s'il ne seroit pas possible d'avoir Holben à son service. Morus alors le sit appeler pour faire sa révérence au roi, qui, en le nommant son peintre, dit à Morus: Je vous laisse avec plaisir les présens que vous vouliez me faire, puisque vous m'en cédez l'auteur. Ce monarque, passionné pour la peinture, le fixa auprès de lui par sa protection et par ses bienfaits. Holben lui devint si cher, qu'ayant osé repousser rudement un comte qui vouloit entrer dans son cabinet contre l'ordre du roi, et le comte s'en plaignant, le roi lui répondit : Qu'il seroit plus facile de faire sept Comtes de sept Paysans, qu'un scul Holben d'autant de Comtes. Voyez Durer. Ce maître avoit un bon goût de peinture, qui n'avoit rien des défauts du goût Allemand. On remarque beaucoup de vérité dans ses portraits, une imagination vive et élevée dans ses compositions, un beau fini dans l'exécution; son coloris est vigoureux, ses carnations sont vives, et ses figures ont un relief qui séduit agréablement les yeux. On lui reproche d'avoir fort mal jeté ses draperies. Holben travailloit, avec un égal succès,. en miniature, à gouache, en détrempe et à l'huile. Il peigneit de la main gauche. Il atteignit

presque la perfection de son art. dans les premiers ouvrages qu'il produisit. Il fit, à Basle, une Danse de Paysans dans le marché au poisson; et sur les murs du cimetière de Saint-Pierre de Basle, la Danse de la Mort, qui attaque toutes les conditions de la vie. Rubens faisoit un cas particulier de ce dernier morceau, traité avec une sorte d'enthousiasme. La description en a été publiée à Basle, 1744, in-40, figures. On en a une première édition, Paris, 1486, in-folio. On vante ses portraits de l'empereur Charles V, de Froben, d'Érasme, et de Holben luimême. Ses principaux ouvrages sont à Basle et à Londres. On peut en voir la liste dans l'édition de l'Encomium Moriæ d'Erasme, avec les commentaires de Listrius. On y trouve aussi sa Vie; c'est celle d'un prodigue et d'un débauché.

HOLBERG, (Louis de) né en 1681 à Bergen en Norwége, d'une famille noble, mais pauvre, fut obligé de servir de précepteur. Il parcourut ensuite la Hollande, la France, l'Italie et l'Angleterre, et recueillit des connoissances en tout genre. De retour à Copenhague, il devint assesseur du consistoire. Cette place le mit en état de travailler suivant son goût. On le vit tour à tour poëte satirique, comique, historien, moraliste. En 1722, il n'y avoit pas encore de théâtre en Danemarck; Holberg se présenta pour faire des pièces Danoises, et il en donna jusqu'à sept volumeş. Un volume de ses Comédies a été traduit en francois, et n'a pas été lu avec beaucoup d'empressement, parce que les plaisanteries ne sont point assez fines, et que les sujets sont peu intéressans. Ce volume renferme quatre pièces, parmi lesquelles on peut citer Henri et Pernille. qui probablement a servi de modèle à Marivaux pour sa comédie des Jeux de l'Amour et du Hasard. Nous ne le considérerons ici que comme historien et moraliste. Son Histoire de Danemarck, en 3 vol. in-40, est la meilleure qu'on ait donnée, quoique pleine de faits minutieux et dénuée d'agrément. Comme moraliste, il est connu par deux volumes, intitulés: Pensées Morales, où , parmi un grand nombre de paradoxes et de trivialités, on rencontre quelques réfléxions justes, et rendues d'une manière neuve et piquante: « L'avarice est semblable à l'attraction générale découverte par Newton: l'or attire les avares en raison de sa masse. -On regarde le génie comme héréditaire : c'est un des travers qui étoient réservés à nos jours. » Elles ont été traduites en notre langue par Desroches, 1754, 2 vol. in - 12. On lui attribue encore l'ouvrage intitulé : Iter subterraneum , in-8°, qui a paru sous le nom supposé de Nicolas Clinius. Holberg mourut à Copenhague le 27 janvier 1752, à 71 ans. Dans sa vieillesse, il ressembloit un peu à Voltaire, par sa figure, son accoutrement et sa gaicté originale. Comme lui, il laissa des richesses considérables, que ses livres, sa place d'assesseur, sa frugalité et son économie lui avoient procurées. Comme il devoit presque tout aux lettres, il voulut leur rendre la plus grande partie de son bien. Il donna soixante et dix mille écus à l'académic de Zélande, fondée pour l'éducation de la jeune noblesse, et ce don lui valut le titre de Baron. Il laissa aussi un fonds de seize mille écus pour les dots de quelques jeunes demoiselles, choisies dans les familles bourgeoises de Copenhague.

HOLCOLT ou HOLKOT, (Robert) Dominicain, natif de Northampton, mourut en 1349. On a de lui, un Commentaire sur le Maître des Sentences, 1497, in-folio.

HOLDA, femme de Sellum, prophétesse à Jérusalem, fut consultée par le roi Josias sur le Livre de la Loi, trouvé dans le trésor du Temple, en travaillant aux réparations de cet édifice. La prophétesse annonça aux envoyés du roi tous les maux que la colère de Dien alloit faire fondre sur le peuple; mais elle ajouta que, puisque Josias s'étoit humilié devant le Seigneur, ses maux n'arriveroient point sous son règne.

HOLDEN, (Henri) theologien Anglois, vint recevoir le bonnet de docteur à Paris, et y mourut en 1662, aussi regretté pour son exacte probité, que pour sa profonde érudition. On lui doit : I. Analysis fidéi, petit ouvrage réimprimé par Barbou en 1766. Il comprend toute l'économie de la religion, les principes et les motifs de la foi, et l'application de ces principes aux questions de controverse. Ce théologien raisonnoit plus qu'il ne compiloit. Ses définitions et ses divisions sont nettes, exactes, précises, et n'ont rien de la barbarie scolastique. II. Des' Notes marginales, très-claires quoiqu'un peu courtes, sur le Nouveau-Testament. Il les publia en 1660, 2 vol. in-12, etc.

HOLKER, (Jean) d'abord manufacturier de Manchester, ensuite officier en France des troupes Irlandoises, obtint la croix de Saint—Louis, établit à Rouen des manufactures de coton et de laine dans le genre de celles de Manchester: service qui lui mérita la place d'inspecteur général des manufactures de France. Il mourut à Rouen en avril 1786.

HOLL, (François - Xavier) jésuite, né à Schwandorf, dans le Haut-Palatinat; après avoir enseigné les belles lettres, se consacra entièrement à l'étude du droit ecclésiastique de l'Allemagne, et fut professeur pendant vingt-six ans dans les plus célèbres universités de l'empire. Il mourut à Heidelberg, le 6 mars 1784, à l'âge de 64 ans. On a de lui plusieurs ouvrages, entr'autres Statistica Ecclesia Germanicæ; Heidelberg, 1779, in-8°, plein de recherches, sur la discipline ancienne et moderne de l'Église, sur ses usages et ses lois, avec des observations utiles et intéressantes. Il étoit occupé à mettre en ordre les matériaux pour le second volume, lorsque la mort l'enleva.

HOLLARD, (Venceslas) graveur, né à Prague en 1607. L'œuvre de ce maître est des plus considérables: il excelloit particulièrement à graver des Paysages, des Animaux, des Insectes et des Fourrures. Lorsqu'il a voulu sortir de ce genre, il est devenu un graveur médiocre. Il dessinoit mal ses figures; les sujets de grande composition qu'il a exécutés, même d'après les meilleurs maîtres, manquent de goût, d'effet et d'intelligence. Nous ignorons l'année de sa mort.

HOLLEBECK, (Ewald) savant Hollandois, professeur de théologie à Leyde, a publié quelques écrits, et s'est fait connoître sur-tout par son zèle pour introduire dans son pays le genre de prédication usité en Angleterre. Il est mort à l'âge de 77 ans, le 24 octobre 1796.

HOLLIER, (N.) prêtre de Bordeaux, décapité à l'âge de 39 ans, le 15 janvier 1794, a publié quelques pièces de poésie, et entrautres l'Homme d'étude, épître, et la mort du duc Léopold de Brunswick, poëme.

HOLLÉRIUS, Voyez Houl-

HOLLIS, (Thomas) gentilhomme Anglois, ne à Londres en 1720, mort en 1784, voyagea dans une partie de l'Europe. Sa passion pour la liberté étoit extrême. Il avoit sept portraits de Milton, et quelques-uns de ses meubles qu'il gardoit comme des reliques. Ce n'étoit pas au poëte qu'il adressoit ses hommages, c'étoit à l'ennemi de l'infortuné Charles I. Il dépensa beaucoup pour les intérêts de la cause des Anglo-Américains. Quoique né avec une fortune médiocre, son économie lui donna le moyen de faire beaucoup de libéralités. On a de lui, des Mémoires de sa vie, curieux mais confus, imprimés à Londres 1780, 2 vol. in-4", avec de belles gravures de Bartolozzi. On y trouve les portraits de plusieurs hommes obscurs, mais zélés défenseurs de la liberté. Au-dessous on voit toujours le bonnet de la liberté, et le plus souvent ce bonnet est entre deux poignards.

HOLMES, (George) Voyez

HOLOFERNE, général des armées de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, marcha avec une armée de 120,000 hommes d'infanterie, et 12,000 de cavalerie. contre les Ismaélites, les Madianites, et les autres peuples circonvoisins. Après les avoir réduits par la terreur de son nom et la force de ses armes, il se disposa à attaquer Béthulie, vers l'an 634 avant J. C. Voy. Achior. La situation avantageuse de cette ville ne lui permit pas d'en faire le siège. Il voulut l'obliger de se rendre, en coupant l'aqueduc qui fournissoit de l'eau à ses habitans, Les assiégés étoient réduits à la dernière extrémité, lorsque Dieu suscita une jeune veuve, tres-riche et très-belle, pour les délivrer. Parée de ses plus beaux habits, elle passa dans le camp d'Holoserne, qui, charmé de sa beauté et de son esprit, la regut avec transport. et lui permit de faire tout ce qu'elle voudroit Quatre jours après, le général Assyrien fit un grand festin, et invita Judith à passer la nuit avec lui. Tous les officiers s'étant retirés, et la sainte veuve se trouvant seule avec Holoferne, profondément endormi par le vin qu'il avoit bu, elle lui coupa la tête, et vint la pendre aux murs de Béthulie. Les assiégés profitent de la frayeur que cet événement avoit jetée dans le camp des assiégeans, les poursuivent, les taillent en pièces, et s'enrichissent de leurs dépouilles. Le grand prêtre de Jérusalem vint pour voir Judith; il la bénit, et lui donna tonte la dépouille d'Holoserne. Cette sainte veuve célébra sa victoire par un Cantique. Voyez JUDITH.

HOLSTEIN, (N... comte de) ministre et secrétaire d'état en Danemark, réunit aux connoissances politiques et diplomatiques, l'amour des lettres et le desir de leur être utile. Il fonda en 1742 l'académie de Copenhague, qu'il présida jusqu'à sa mort, arrivée au commencement de 1765. Cette académie a publié plusieurs volumes de Mémoires. Elle est formée de 24 membres, en y comprenant le président et le secrétaire perpétuel.

HOLSTEIN - GOTTORP, Voyez IV. ADOLPHE.

HOLSTÉNIUS, (Luc) savant né à Hambourg, quitta la France où son érudition lui avoit fait un nom, pour se rendre à Rome auprès du cardinal Barberin. Il obtint, par le crédit de son protecteur, un canonicat de St-Pierre, et la place de garde de la bibliothèque du Vatican. On l'envoya, en 1655, au-devant de la reine Christine de Suède, dont il reçut la profession de foi à Inspruck. Un jugement solide, un savoir profond, une critique judicieuse, un style pur et net : voilà les qualités des écrits de ce savant, qui possédoit parfaitement la philosophie de Platon, et qui réunissoit beaucoup de modestie à un mérite reconnu. La plupart ne consistent qu'en Notes et en Dissertations, répandues dans les ouvrages de ses amis. Il mourut le 2 février 1661, à 65 ans. Le cardinal Barberin lui fit élever un tombeau. On a imprimé de lui, Codex Regularum Monasticarum et Canonicarum; Augsbourg, 1759, en 6 vol. in-fol. Rickius trouva, dans les papiers de Holsténius, des notes et des corrections savantes et considérables sur la Géographie d'Etienne de Byzance: Il en orna l'édition qu'il donna de cet ancien géographe, en Hollande, in-folio, 1684. Holsténius traduisit aussi la Vie de Pythagore, écrite par Porphyre; Rome, 1630, grec et latin, in-8°; l'orna de Notes et d'une Dissertation assez curieuse sur la vie et les écrits de ce dernier. Il publia, le premier, le 'Traité de la Chasse, de Xénophon, après l'avoir traduit du grec en latin. Ses Œuvres posthumes sont inférieures à celles qu'il publia de son vivant.

HOLYWOOD, Voy. SACRO-BOSCO.

HOMBERG, (Guillaume) fils d'un gentilhomme Saxon, retiré à Batavia, naquit dans cette ville en 1652. Après avoir étudié dans les principales universités d'Allemagne et d'Italie, il vint en France, passa en Angleterre, et retourna en France, où il fut arrêté par les offres avantageuses du grand Colbert. Il se fit Catholique en 1682, et fut déshérité par son père pour avoir changé de religion. Il entra alors en grande liaison avec l'abbé de Chalucet, depuis évêque de Toulon, fort curieux de chimie. Homberg étoit trop habile pour croire à la pierre philosophale, et trop sincère pour vouloir enteter personne de cette vaine idée. Mais un autre chimiste, avec qui il travailloit chez l'abbé de Chalucet, voulut tirer son associé de son incrédulité. Il donna en pur don à Homberg, un lingot d'or prétendu philosophique; mais réellement de bon or, qui valoit environ quatre cents francs. Cette tromperie, comme il l'avouoit depuis, lui vint fort à propos; mais il eut

bientôt de plus grands secours. Ses Phosphores, son Pyrophore, une Machine Pneumatique de son invention, plus parfaite que celle de Guericke; ses Microscopes, très-simples, très-commodes, trèsexacts; plusieurs découvertes en chimie lui ouvrirent les portes de l'académie des Sciences : il y fut reçu en 1691. Le duc d'Orléans, depuis régent du royaume, instruit de son mérite, le sit son prémicr médecin, et le prit auprès de lui en qualité de physicien. Ce prince, passionné pour la chimie, lui donna une pension, et un laboratoire très-bien fourni. Homberg mourut le 24 septembre 1715, à 63 ans, laissant plusieurs écrits dans les Mémoires de l'académie, mais sans avoir publié aucun corps d'ouvrage. « Son caractère d'esprit, dit Fontenelle, est marqué dans tout ce qu'on a de lui ; une attention ingénieuse sur tout, qui lui faisoit naître des observations où les autres ne voient rien; une adresse extrême pour démêler les routes qui mènent aux découvertes; une exactitude qui, quoique scrupuleuse, savoit écarter tout l'inutile : toujours un génie de nouveauté, pour qui les sujets les plus usés ne l'étoient point. Sa manière de s'expliquer étoit tout-à-fait simple, mais méthodique, précise, et sans superfluité... Jamais on n'a eu des mœurs plus douces ni plus sociables; il étoit même homme de plaisir : car c'est un mérite de l'être, pourvu qu'on soit en même temps quelque chose d'opposé. Une philosophie saine et paisible le disposoit à recevoir, sans trouble, les différens événemens de la vie, et le rendoit incapable de ces agitations, dont en a , quand on veut , tant de

sujets. A cette tranquillité d'ame, tiennent nécessairement la probité et la droiture. » Il avoit épousé une fille du célèbre Dodart, son confrère. Quoiqu'il fût d'une complexion foible, il étoit fort laborieux; et son activité lui tenoit lieu de force. Voyez le tome xive des Mémoires du P. Niceron, qui a donné une liste des différens morceaux de physique et de chimie, dont il orna les Journaux, et les Mémoires de l'académie.

**HOME**, (David) ministre Protestant, d'une famille distinguée d'Ecosse, fut d'abord attaché à l'Eglise réformée de Duras dans la Basse-Guienne, puis à celle de Gergeau dans l'Orléanois. Jacques I, roi d'Angleterre, le chargea de pacifier les différends entre Tilenus et du Moulin, touchant la Justification; et même, s'il étoit possible, de réunir tous les théologiens protestans de l'Europe, en une seule et même doctrine, et sous une unique confession de foi : mais ce projet étoit trop sage pour réussir. On a de Home divers ouvrages. Le plus considérable est Davidis Humii apologia Basilica, sen Machiaveli ingenium examinatum, 1626, in-4.º On lui attribue deux Satires contre les Jésuites : I. Le contr'Assassin, ou Réponse à l'Apologie des Jésuites; Genève, 1612, in-80, de 391 pages. II. L'Assassinat du Roi, ou Maximes du Vieil de la Montagne Vaticane et de ses Assassins, pratiquées en la personne de défunt HENRI le Grand, 1617, in-80 de 82 pages. On a aussi de lui plusieurs Pièces de poésie latine, dans les Delicia Poetarum Scotorum, d'Artus

Jonston; Amsterdam, 1637, 2 vol. in-12.

HOMEBON, (St.) marchand de Crémone en Lombardie, quitta le commerce pour s'appliquer uniquement aux bonnes œuvres. Un jour que, après avoir passé la nuit dans l'église, il assistoit à la messe, il se prosterna au Gloria in excelsis, les mains étendues en croix. Comme on vit qu'il ne se levoit point à l'évangile, on crut qu'il s'étoit endormi : il étoit mort. Ce fut le 13 novembre 1197.

HOMELIUS, (Jean) né à Memmingen l'an 1518, professa, avec succès, les mathématiques à Leipzig et dans plusieurs villes d'Allcmagne. Il inventa un grand nombre d'instrumens de cette science, et s'acquit l'estime de Mélanchthon et de l'empereur Charles — Quint. Il mourut en 1562, à 44 ans, regretté des savans. Il n'eut pas le temps de faire imprimer ses ouvrages.

HOMÈRE, le père de la poésie grecque, florissoit vers l'an 300 après la prise de Troie, et 980 avant J. C. Il fut d'abord appelé Mélégisène, parce qu'il étoit né auprès du fleuve Mélès; mais on ne connoît pas le lieu de sa naissance. Sept villes se disputèrent l'honneur de lui avoir donné le jour:

Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athena, Orbis de patriá certat, HOMERE, tud.

L'opinion la plus commune est que ce patriarche de la littérature erroit dans ces sept villes, récitant ses ouvrages, et trouvant, par ce moyen, celui de subsister. On l'a comparé aux Troubadours, poëtes des siècles

dignorance, et aux Chansonniers ambulans de nos jours. La sagacité avec laquelle il décrit tout ce qui concerne l'art de la guerre, les mœurs et les coutumes des peuples étrangers, les lois et la religion des différentes contrées de la Grèce, la situation des villes et des pays, prouve qu'il avoit beaucoup voyagé. Quelques savans prétendent que, sur la fin de ses jours, il leva une école à Chio, et qu'on voit encore à quatre milles de cette ville, les siéges des disciples et la chaire du maître, creusés dans le roc. Ils ajoutent qu'il s'y maria, et qu'il y composa son Odyssée. C'est un poëme épique, dans lequel il chante les voyages et les aventures d'*Ulysse* après la prise de Troie. Il avoit enfanté aupqravant l'Iliade, laquelle a pour objet la colère d'Achille, si pernicieuse aux Grecs, qui mirent le feu à cette ville. Ces deux Poëmes sont la première et la plus ancienne histoire des Grecs, et le tableau le plus vrai des mœurs antiques. La Grèce, reconnoissante envers le poëte qui l'avoit immortalisée, lui éleva des statues et des temples, comme aux dieux et aux héros. Il en avoit un à Smyrne, un autre à Alexandrie. Les anciens croyoient avoir assez bien prouvé une chose, quand ils produisoient le moindre passage de cet auteur, pour appuyer leurs opinions, ou pour résoudre leurs doutes. Si Homère a eu des temples, dit un homme d'esprit, il s'est trouvé bien des infidelles qui se sont moqués de sa divinité. Zoïle, il y a près de deux mille ans, n'oublia rien pour renverser l'idole. Perrault, dans le 17° siècle, et la Mothe dans le 18°, l'un et l'autre ignos rant le grec, firent des efforts aussi

attssi vains et encore plus ridicules. Malgré leurs cris, Homère recueillera toujours d'immortels hommages, comme le premier et l'un des plus grands peintres de l'héroïsme et de la vertu:

Zoïle en vain de sa gloire murmure ; L'aigle sublime ; insensible à l'injure , Brave dans l'air les cris du vil corbeau. Il plate toujours ; il sera toujours beau ,

Comme les cienx, les mers et la

Ses détracteurs ont bien peu de goût, s'ils ne sont animés par sa poésie vive, noble, pleine de force, d'harmonie, et embellie par le coloris le plus brillant. Mais ses plus zélés admirateurs auroient aussi sur les yeux un bandeau trop épais, s'ils ne voyoient dans l'Iliade, et surtout dans l'Odyssée, des harangues d'un sublime ennuyeux, des descriptions trop chargées, des épithètes mai placées, des comparaisons trop peu variées, des longueurs et des endroits foibles. Nous ne parlons point du reproche qu'on lui fait, de n'être pas assez noble dans ses peintures. Ses dieux, dit-on, sont extravagans, et ses héros grossiers jusqu'à la rusticité. C'est reprocher à un peintre d'avoir donné à ses figures les habillemens de son temps. Homère a peint les dieux tels qu'on les croyoit. et les hommes tels qu'ils étoient : ainsi, ceux qui le regardent comme une de ces médailles rouillées, qui ne peuvent être de commerce, montrent une décatesse bien fausse et bien puée. « Je ne suis plus maître de . on admiration, a dit un littéteur distingué, quand je vois 'omère s'élever et planer pour Tome VI.

ainsi dire sur l'univers : lançant de toutes parts ses regards embrasés; recueillant les feux et les couleurs dont les objets se décèlent à sa vue; assistant au conseil des dieux , sondant les replis du cœur humain; et bientot riche de ses découvertes, ivre des beautés de la nature, ne pouvant plus supporter l'ardeur qui le dévore, la répandre avec profusion dans ses tableaux et dans ses expressions; mettre aux prises le ciel avec la terre, les passions avec elles-mêmes; nous éblouir par ces traits de lumière qui n'appartiennent qu'au génie ; nous entraîner par ces saillies de sentiment qui sont le vrai sublime; et toujours laisser dans notre ame une impression profonde qui semble l'étendre et l'agrandir : car ce qui distingue sur - tout Homère, c'est de tout animer, et de nous pénétrer sans cesse des mouvemens qui l'agitent ; c'est de tout subordonner à sa passion principale, de la suivre dans ses fougues, dans ses écarts, dans ses inconséquences ; de la porter jusqu'aux nues et de la faire tomber, quand il le faut, par la force des sentimens et de la vertu, comme la flamme de l'Etna, que le vent repousse au fond de l'abyme : c'est d'avoir saisi de grands caractères, d'avoir différencié la puissance, la bravoure et les autres qualités de ses personnages, non par des descriptions froides, fastidieuses, mais par des coups de pinceau rapides et vigoureux, et par des fictions neuves et semées presque au hasard dans ses ouvrages. » D'autres littérateurs, moins admirateurs, reconnoissent le mérite d'Homère; mais ils lui préfèrent *Virgile*. On pourra juger s'ils ont raison, par

se parallèle ingénieux des deux poëtes, donné par Trublet: « Homère est plus poëte, Virgile est un poëte plus parfait. Le premier possède, dans un degré plus éminent, quelques-unes des qualités que demande la poésie; le second réunit un plus grand nombre de ces qualités, et elles se trouvent toutes chez lui dans la proportion la plus exacte. L'un cause un plaisir plus vif, l'autre un plaisir plus doux. Il est encore plus vrai, de la beauté de l'esprit, que de celle du visage, qu'une sorte d'irrégularité la rend plus piquante. L'homme de génie est plus frappé d'Homère; l'homme de goût est plus touché de Virgile. On admire plus le premier, on estime plus le second. Il y a plus d'or dans Homère; ce qu'il y en a dans Virgile, est plus pur et plus poli. Celui-ci a voulu être poëte, et il l'a pu; celui-là n'auroit pas pu ne le point être. Si Virgile ne s'étoit pas adonné à la poésie on n'auroit peut-être point soupconné qu'il étoit très-capable d'y réussir. Si, par impossible, Homère, méconnoissant son talent pour la poésie, eût d'abord travaillé dans un autre genre, la voix publique l'auroit bientôt averti de sa méprise, ou peutêtre seulement de sa modestie : on lui eût dit, qu'il étoit capable de quelque chose de plus. Homère est un des plus grands génies qui aient jamais été; Virgile est un des plus accomplis. L'Encide vaut mieux que l'Iliade; mais Homère valoit micux que Virgile. Une grande partie des défauts de l'Iliade sont ceux du siècle d'Homère; les défauts de l'Enéide sont ceux de Virgile. Il y a plus de fautes dans l'Iliade, et plus de défauts dans l'Enéide. Ecrivant aujourd'hui, Homère ne feroit pas les fautes qu'il a faites; Virgile auroit peut-être encore ses défauts. On doit Virgile à Homère. On ignore si celui-ci a eu des modèles; mais on sent qu'il pouvoit s'en passer. Il y a plus de talent et d'abondance dans Homère, plus d'art et de choix, dans Virgile. L'un et l'autre sont peintres: ils peignent toute la nature, et le choix est admirable dans tous les deux; mais il est plus gracieux dans Virgile, et plus vif dans Homère. Homère s'est plus attaché que Virgile à peindre les caractères, les mœurs des hommes; il est plus moral : et c'est là, à mon gré, le principal avantage du poëte Grec sur le poëte Latin. La morale de Virgile est meilleure : c'est le mérite de son siècle, et l'effet des lumières acquises d'age en âge; mais Homère a plus de morale : c'est en lui un mérite propre et personnel, l'effet de son tour d'esprit particulier. Virgile a surpassé Homère dans le dessin et dans l'ordonnance. Il viendra plutôt un Virgile qu'un Homère. Nous ne devons point craindre que les fautes d'Homère se renouvellent, un écolier les éviteroit; mais qui nous rendra ses beautés ?.. » Alexandre faisoit ses délices de la lecture du poëte Grec. Il le mettoit ordinairement sous son chevet avec son épée. Il renferma l'Iliade dans la précieuse cassette de Darius : afin , dit ce prince à ses courtisans, que l'ouvrage le plus parfait de l'esprit humain, fut renfermé dans la cassette la plus précieuse du monde. Il appeloit Homère, ses provisions de l'art militaire. Voyant un jour le tombeau d'Achille dans le Sigée: O fortuné Héros, s'éccia-t-il2

avoir eu un Homère pour chanter tes victoires ! . . Outre l'Iliade et l'Odyssée, on a attribué encore à Homère, un poëme burlesque, intitulé la Batrachomyomachie, que plusieurs de nos poëtes, entr'autres Boivin, ont traduït en vers françois. Nous avons de belles éditions d'Homère en grec, avec des notes: I. celle de Florence, 1488, 2 vol. in-fol. II. celles de Rome, 1542 et 1550, avec les Commentaires d'Eustathe, 4 vol. in-fol. III. celle de Glasgow, 1756, 2 vol. in-fol. Les belles éditions grecques et latmes, sont : I. celle de Schrévélius, 1656, deux vol. in-4°; IL celle de Barnès, 1712, 2 vol. in 4°; III. celle de Clarke, 1754, 4 vol. in-4.º Mad. Dacier en a donné une traduction francoise, 1711 et 1716, Paris, Rigaud, 6 vol. in-12. On les orne quelquefois des figures de Picart, qui ont été faites pour l'édition de Hollande. Il y en a une édi= tion postérieure, de Paris, en huit vol. M. Bitaubé a donné une traduction en prose de l'Iliade, en 3 vol. in-8°, 1780. Il en a paru une nouvelle très - bien écrite par M. le Brun, en 1777, 3 vol. in-8° et in-12. M. de Rochefort a traduit en vers l'Iliade et l'Odyssée, 4 vol. in-8°, Paris, 1772. La version du premier poëme a entièrement fait oublier l'ouvrage de la Mothe, dont nous parlerons ailleurs. Voyez Hou-DARD. M. Gin a donné une superbe Edition grecque et françoise des Œuvres d'Homère, traduction nouvelle, 1786, en huit vol. in-4° et 7 vol. in-8°, chez Didot. Enfin, on possède depuis ruelques années deux versions n beaux vers latins, des deux oemes d'Homère, et elles mériteroient d'entrer dans la collec-

tion de Mr Barbou; en voics les titres : Homeri Ilias latinis. versibus expressa, à Raimundo Cunichio Ragusino, Romee 1777, - Homeri Odyssæa ... a Bernardo Zamagna, Ragusino; Senis, 1778. Quoiqu'il n'y ait rien de constant sur l'histoire d'Homère, nous croyons devoir ajouter à son article, quelques circonstances rapportées par divers savans. Ils lui donnent pour mère Crithéis, et pour maître, Phémins ou Pronapide: qui enseignoit à Smyrne les belles. lettres et la musique. Phémius charmé de la bonne conduite de Crithéis, l'épousa et adopta son fils. Après la mort de Phémius et de Crithéis, Homère hérita de leurs biens et de l'école de son père. Un maître de vaisseau nommé Mentes, qui étoit alle à Smyrne pour son trafic, enchante d'Homère, lui proposa de quitter son école et de le suivre dans ses voyages. Homère qui pensoit déjà à son Iliade s'embarqua avec lui. Il paroit constant qu'il parcourut toute la Grèce, l'Asie mineure, la mer Méditerranée, l'Egypte et plu→ sieurs autres pays. Après diverses courses, il se retira à Cumes, où il fut recu avec transport. Il profita de cet enthousiasme. pour demander d'être nourri aux dépens du trésor public ; mais ayant été refusé, il sortit pour aller à Phocée, en faisant cette imprécation : Qu'il ne naisse jamais à Cumes de Poëte pour la célébrer! Il erra ensuite en divers lieux, et s'arrêta dans l'isle de Chio. Quelque temps après, ayant ajoute à ses Poëmes, beaucoup de vers à la louange des villes Grecques , sur-tout d'Athènes et d'Argos, il alla à Samos, où il passa l'hiver. De Samos, il arriva à Io, l'une des Sporades, dans le dessein de continuer sa route vers Athènes; mais il tomba malade, et y mourut vers l'an 920, avant J. C. dans l'indigence. On auroit pu mettre sur son tombeau cette épitaphe, qu'on peut appliquer à d'autres favoris des Muses:

Cigît un homme, dont la gloire

Des siècles atteindra la fin;

Mais qui courant au temple de mémoire,

Sur la route mourut de faim.

Un officier Hollandois, au service de la Russie, découvrit en 1772, un tombeau prétendu d'Homère, à Nio (anciennement Io). C'est un sarcophage, de quatre pieds de large, sur sept de long. Voyez ARISTARQUE; V. APOLLONIUS; VI. ARCHÉLAUS; I. ALCINOUS et CALABER.

HOMMEY, (Jacques) religieux de l'ordre de Saint-Augustin, né à Séès, mort à Angers en 1713, âgé de 69 ans, étoit très-instruit dans les langues latine, grecque et hébraïque. On a de lui : I. Milleloquium Sancti Gregorii, Lyon, 1683, in-fol. II. Supplementum Patrum, Paris, 1684, in-8.º Ces deux ouvrages furent bien recus. III. Diarium Europæum : compilation d'après les gazettes, de ce qui s'est passé au commencement du 18e siècle, peu goûtée, et qui fit exiler son auteur. Ce religieux joignoit à un caractère obligeant, une grande régularité dans tous ses devoirs.

HOMMOND, (Charles-Francois l') né à Chaulnes près de Noyon en 1728, s'attacha à l'instruction publique. Après avoir été principal d'un collège de province, il eut la modestie de venir à celui du cardinal le Moine à Paris pour y professer les basses classes, sans vouloir jamais monter aux supérieures. Tout son temps fut consacré dès-lors à l'éducation de l'enfance; et il ne goûta de plaisirs, de loisirs, qu'en s'occupant d'elle. L'assemblée du clergé lui accorda une gratification sans qu'il l'eût sollicitée. Cet homme simple et modeste mourut à Paris le 31 décembre 1794. Ses ouvrages sont divers Abrégés utiles, écrits avec clarté et goût. I. De Viris illustribus urbis Romæ. C'est un in-24 qui a eu un grand nombre d'éditions. II. Elémens de la grammaire latine, in-12. III. Elémens de la grammaire françoise, in-12. Cos deux ouvrages ont obtenu neuf éditions. IV. Abrégé de l'histoire de l'église, in-12. V. Doctrine chrétienne, in-12. VI. Epitome Historiæ sacræ, in-12. VII. Histoire abrégée de la religion, 1791, in-12.

HOMODEI, (Signorello) fameux jurisconsulte du 14° siècle, natif de Milan, est auteur d'un ouvrage estimé dans son temps, intitulé: Repetitiones Juris civilis, Lugd. 1553, in-fol.—Deux cardinaux, Louis Homodei, mort en 1685, et un autre Louis Homodei, neveu de celui-ci, mort en 1706, ont illustré cette famille.

HOMTORST ou Hon-Torst, (Gérard) peintre, élève de Bloëmaërt, naquit à Utrecht en 1592, et mourut en 1660, à 68 ans, avec la réputation d'un excellent artiste et d'un honnête homme. Il excelloit à représenter des Sujets de Nuit, et il passe pour le premier de son art dans ce genre de peinture. HONAM, Arabe, traduisit us les ouvrages d'Aristote, par rdre d'Almamoun, septième cafe Abbasside. Il obtint, dit-on, our chaque livre de ce philopphe, autant d'or que l'ouvrage esoit. Honam étoit Chrétien, et orissoit dans le 9<sup>e</sup> siècle.

HONDERKOOTER, (Melhior) peintre, né à Utrecht en 636, mort dans la même ville n 1697, à 61 ans, excelloit à eindre les Animaux, et suront les Oiseaux, dont il repréentoit parfaitement la plume. Sa ouche est ferme et large, son pinceau gras et onctueux. Ses tableaux sont peu connus en France, parce que les Hollandois en sont fort curieux, et qu'ils les vendent fort chèrement.

HONDIUS, (Josse) né à Wackerne, petit bourg de Flandres, en 1563, mort en 1611, à 48 ans, apprit sans maitre à graver et à dessiner sur le cuivre et sur l'ivoire, et à fondre les caractères d'imprimerie. Il excelloit dans tous ces genres. Il s'adonna aussi à la géographie, et publia un ouvrage intitulé Descriptio geographica Orbis terrarum, 1607, im-folio.

risconsulte, né à Nuremberg en 1662, fut conseiller du duc de Meinungen, et bailli de Cobourg, où il mourut en 1747, à 85 ans. On a de lui, divers ouvrages en latin, dont les plus connus, sont: I. Iter juridicum per Belrium, Angliam, Galliam, Italian, II. Lexicon topographicum conia, etc. III. L'Histoire du de Saxe-Cobourg. IV. Des ées sur la suppression de la dicité, etc. Ces deux der-

i écrits sont en allemand.

HONE, (George-Paul) ju-

HONERT, (Jean Vanden) né en 1693, dans un village près de Dordrecht, étudioit régulièrement quatorze heures par jour. Il devint pasteur et professeur en théologie, en histoire ecclésiatique et en éloquence sacrée, à Leyde, où il mourut l'an 1758, à 65 ans. On a de lui un trèsgrand nombre d'ouvrages, la plupart Polémiques, par conséquent très-peu lus aujourd'hui.

HONESTIS, (Pierre DE) qu'il faut distinguer du cardinal Pierre Damien, étoit abbé de Sainte-Marie-du-Port, ptès de Ravennes. Il écrivit les Règles de cette abbaye, et mourut en 1119, regardé comme un homme aussi pieux que savant.

HONG-KILA, femme de Hupilay, cinquième empereur des Mogols, fut renommée pour ses vertus et sa modération. Son époux ayant conquis, en 1276, une grande partie de la Chine. envoya prisonniers à Changtu, capitale de la Tartarie, l'empepereur Kont-Song et toute sa famille. Hong-Kila leur prodigua tous les soins de l'humanité. Lorsqu'on étala les trésors conquis, toute sa cour les contemploit avec de grands transports de joie; l'impératrice au contraire répandit quelques larmes, et s'adressant à Hupilay : « Seigneur , lui dit-elle, les dynasties ne sont pas éternelles : jugez par la révolution qui précipite celle des Song, ce qui peut arriver à la vôtre. » Hong-Kila cessa de vivre en 1281.

HONGNANT, Koy. Hour-

HONGRE, (Étienne le) sculpteur Parisien, fut reçu à l'académie royale de Peinture et de Sculpture, en 1628, et mourut en 14600, âgé de 62 ans. Ce maître, célèbre parmi les artistes du siècle de Louis XIV, embel!it les jardins de Versailles de plusieurs ouvrages : tels sont une figure représentant l'Air; Vertumne en therme: Pomone, autre therme. C'est d'après son modèle que fut fondue la statue équestre de Louis XIV, érigée à Dijon. -On connoît un autre Hongre, (Jacques le) Dominicain et grand vicaire de Rouen, mort en cette ville en 1575, à 75 ans. Il prêcha avec succès, et laissa des Homélies qu'on ne lit plus.

I. HONORAT, ou Honoré, (Saint) archevêque d'Arles, et fondateur du monastère de Lérins, étoit d'une famille illustre des Gaules, sans qu'on sache précisément de quel pays. Son père étoit paien : il voulut inspirer à son fils le goût du monde; mais il ne pat rénssir. Honorat embrassa le Christianisme, et passa dans la Grèce, où il se consacra à la solitude et aux bonnes œuvres, St. Venance, son frère, le compagnon de son voyage et de sa retraite, étant mort à Métonne , Honorat retourna en France. Il choisit l'isle de Lérins. pour y vivre loin des créatures, et uniquement occupé du Créateur. Ses vertus ne purent rester long-temps cachées : une foule de personnes vinrent se mettre sons sa conduite. Il leur fit bâtir un monastère vers 410, les édifia. les instruisit, et les quitta malgré lui pour occuper le siège d'Arles. Il s'y distingua autant par ses vertus vraiment épiscopales, que par ses lumières; et y mourut en 429. Le préset et d'autres personnes de distinction étant venus le visiter dans ses derniers momens, il leur dit:

« Vous voyez combien la maison que nous habitons est fragile. A quelque rang que vous soyez montés, la moit vous en ferabientôt descendre. Vivez done de façon que vous ne regardiez la dernière heure que comme un passage : elle n'est point une peine, lorsqu'elle ne conduit pas aux supplices. » Voy. HILAIRE d'Arles.

II. HONORAT, evêque de Marseille, vers 594, succeda à Sabinien, et se distingua par sa piété, sa prudence, son éloquence, et sa facilité à parler sur-le-champ sur les matières de la foi. Il composoit des discours en forme d'homélies, pour confondre les hérétiques, non-seulement dans sa ville épiscopale, mais dans plusieurs autres églises. où il étoit appelé. Le pape Gelase rendit un témoignage avantageux à sa doctrine, et Gennado en fait un grand éloge. Nons avons de hu la Vie de St. Hilaire d'Arles, qui se trouve dans le St. Léon du P. Quesnel, et avec le St. Prosper, imprimé à Rome, 1.732 in-8.0.

HONORATUS, Voy. Antonius, et II. Servius.

HONORÉ, (les Papes) Voy. Honorius I, et suivans.

I. HONORÉ le Solitaire, ou d'Autun, parce qu'il étoit théelogal de l'église d'Autun, se rendit célèbre par ses ouvrages, sous le règne de l'empereur Henri V, vers l'au 1120. Nous avons de lui : I. De Prædestinatione et Gratia, dont l'édition la plus exacte est de 1621. II. De Luminaribus Ecclesiæ. C'est un recueil d'écrivains ecclésiastiques.
III. Un Traité de l'office et des cérémonies de la Mosse, inti-

tulé: De Gemma anima. IV. Et d'autres Écrits. La plupart ont été imprimés séparément. Il s'en trouve quelques-uns dans la Bibliothèque des Pères.

II. HONORÉ, de Cannes, petite ville de Provence auprès d'Antibes, étoit un célèbre Capucin du 17° siècle. Il prêcha avec succès à la cour et à la ville. Son éloquence étoit celle d'un Apôtre, sans vains ornemens, et sans tout ce fard sous lequel quelques prédicateurs couvrent l'Évangile. Le P. Bourda-toue étoit un de ses admirateurs. Il disoit, que le Père Honoré faisoit rendre à ses sermons ca que l'on avoit volé aux siens.

III. HONORÉ DE SAINTE-MARIE, appelé dans le monde Pierre VAUZELLE, né à Limoges en 1651, prit l'habit de Carmedéchaussé en 1671, et mourut à Lille en 1729, à 78 ans, après avoir occupé toutes les places de son ordre. Ce religieux, aussi, vertueux que savant, a publié divers écrits, dont les principaux sont : I. Réflexions sur les règles et sur l'usage de la Critique, touchant l'Histoire de l'Eglise, les Ouvrages des Pères, les actes des anciens Mantyrs, les Vies des Saints, etc. avec des notes historiques, chronologiques; en 3: vol. in-4.º Cet ouvrage est rempli de recherches et de dissertations curieuses, savantes, et la plupart sur des points importans: mais l'auteur manque quelquefois lui-même de critique, quoiqu'il donne de bonnes règles sur cela, principalement dans son premier volume, qui est le plus estimé. II. La Tradition des Pères et des Auteurs ecclésiastiques sur la Contemplation, avec un Traité sur les motifs et la pratique de

l'amour divin; 3 vol. in-12: euvrage traduit en italien et en espagnol. III. Un Traité des Indulgences du Jubilé, in-12. IV. Des Dissertations historiques et critiques des Ordres militaires, 1718, in-4.º V. Une Dénouciation de l'Histoire Ecclésiastique de Fleury, au clergé de France, qui n'y fit aucune attention. Ce livre, où l'on méconnoît les droits de l'histoire, et qui renferme une critique minutieuse, parut à Malines en 1727.

HONORIA, (Justa - Grata) fille de Constance III et de Placidie, naquit à Ravennes en 417 ou 418. Sa mère l'éleva avec beaucoup de soin. Elle recut, à l'âge de seize ans , le titre d'Auguste ; mais elle déshonora peu de temps après cette dignité, en s'abandonnant à Eugène, intendant de sa maison, dont elle devint enceinte. Chassée du palais impérial, elle fut envoyée à Constantinople, où on la garda très-étroitement jusqu'à la mort de Théo. dose le Jeune, arrivée en 450. Marcien lui ayant rendu la liberté, elle revint en Italie, et voulut partager l'empire d'Occident avec son frère Valentinien. Mais ce prince ne s'étant point prêté à ses vues, elle fit proposer à Attila, roi des Huns, de la demander en mariage, et. pour sa dot la moitié de l'empire. On répondit aux ambassadeurs du prince Hun, qu'elle étoit mariée, et que quand même elle nele seroit point, son sexe l'excluoit de toute prétention au gouvernement. La guerre funeste qui suivit ce refus ayant été termi- ' née, Honoria passa le reste de ses jours en Italie, où elle. mourut, on ne sait en quelle: année.

I. HONORIUS, empereur d'Occident, naquit à Constantinople le 9 septembre 384, fils de l'empereur Théodose et de Flacille. Il étoit le second héritier de l'empire : il le partagea avec Arcadius, son frère, après la mort de leur père, en 395. Stilicon, à qui Théodose avoit confié la régence, forma le dessein de détrôner son pupille. Après avoir vaincu Radagaise, qui étoit entré en Italie avec quatre cents mille hommes, il résolut de se servir des Barbares, et sur-tout des Goths, conduits par Alario, pour exécuter ce projet. L'empereur, informé des trahisons de Stilicon, le sit tuer par Héraclien, en 408. Dès la même année, Alaric, général des Goths, assiégea Rome, de devant laquelle il se retira, dans l'espérance d'un accommodement; mais cette négociation n'ayant pas eu le succès qu'on en attendoit, Alaric revint l'assiéger l'année suivante. et obligea les habitans de cette ville à recevoir Attale, préfet de Rome, pour empereur. Le peuple Romain fut réduit à une telle extrémité, que les prêtres des faux dieux profitant de la consternation générale, se vantèrent de chasser les assiègeans par le secours de leurs divinités. Il y avoit encore des magistrats dans le sénat, qui tenoient à l'ancienne religion. On permit donc de faire des sacrifices aux dieux des Gentils, soit dans la capitale, soit dans les endroits principaux de la ville. Mais ces divinités de marbre et de métal n'écoutèrent pas les prières de leurs prêtres. Cependant il falloit de l'argent pour renvoyer les Barbares. Les Goths demandoient dix mille marcs d'or, et soixante mille marcs d'argent. On fondit

donc ce qui restoit d'idoles composées de ces deux métaux. Alaric ayant fait une troisième incursion, quelque temps après, Rome fut encore pillée, et les idoles entièrement détruites; et leur culte fut presque entièrement négligé. Tandis que l'empire étoit ainsi ravagé, Honorius restoit tranquille à Ravenne; et manquant, ou de courage, ou de force, pour s'opposer à ces Barbares, il languissoit dans une oisiveté déplorable. Ce malheur ne fut pas l'unique. Divers tyrans s'élevèrent dans l'empire; Honorius s'en défit par ses capitaines : car pour lui, il étoit incapable d'agir. Il mourut d'hydropisie à Ravenne, en 423, à 39 ans, sans avoir en d'enfans, quoiqu'il eût été marié deux fois, a Marie et à Thermancie, filles de Stilicon... « Cet empereur, dit Richer, fut exempt de vices; mais il eut tous les défauts. Ce fut un prince timide, qui n'osa rien entreprendre; qui ne vit le danger qu'avec effroi, et l'évita toujours : qui se laissa conduire et tromper; qui ne commanda jamais au peuple que pour obéir à ses ministres. Il ne sut former aucun dessein, et n'en put comprendre, ni exécuter aucun. L'empire enfin croula, parce que le chef ne put le sontenir. Les historiens Catholiques ont loué sa piété, sa foi, ses mœurs et sur-tout sa charité. Mais ces vertus ne suffisent pas dans un monarque charge du bonheur de son peuple, et de la conservation de ses états.

II. HONORIUS 1er, ou Ho-Noré 1er, pape après Boniface V, en 626, mort le 12 octobre 638, fit cesser le schisme des évêques d'Istrie, engagés à la défense des

Trois Chapitres, depuis plus de soixante et dix ans. Il prit un soin particulier des églises d'Angleterre et d'Ecosse, et gouverna l'Eglise universelle avec autant de zèle que de prudence. Sa gloire eist été sans tache, s'il ne s'étoit laissé surprendre par Sergius, patriarche de Constantinople, chef du Monothélisme. Cet hérétique lui écrivit une Lettre pleine de déguisement, dans laquelle il lui disoit qu'on étoit convenu de garder le silence sur la dispute des deux opérations en J. C. Il lui insinuoit en même temps, que quelques Pères avoient enseigné une soule opération. Honorius, ne se défiant pas de ces refus, lui écrivit une lettre dans Jaquelle il lui disoit : Nous confessons une seule volonté en J.C.. parce que la divinité a pris, non pas notre péché, mais notre nature, telle qu'elle a été créée avant que le péché l'eût corrompue. Et plus bas : Nous devons rejeter ces mots nouveaux qui scandalisent les Eglises, de peur que les simples, choqués de l'expression des deux opérations, ne nous croient Nestoriens, ou Eutychéens, si nous ne reconnoissons en J. C. qu'une seule opération. Cette Lettre, qui favorisoit l'erreur et les vues artificieuses de Sergius, n'est point adressée à tous les fidelles, comme le sont la plupart des Lettres dogmatiques des papes, mais seulement à ce patriarche de Constantinople. On trouve de lui des Lettres dans les Conciles du P. Labbe, et une Epigramme dans la Bibliothèque des Pères.

III. HONORIUS II, appelé auparavant le Cardinal Lambert, évèque d'Ostie, ou de Vélétri, fut créé pape le 21 décembre

1124, d'une manière assez extraordinaire. Après la mort de Calixte II, les cardinaux élurent Thibauld, cardinal du titre de Saint-Athanase, dui prit le nom de Célestin; mais tandis qu'on chantoit le Te Deum en action de grace de cette élection, Lambert fut proclamé par le parti de Robert Frangipani, qui étoit extrèmement puissant. Célestin, pour épargner un schisme à l'Eglise, renonça volontairement au pontificat. Honorius, connoissant l'irrégularité de son élection, voulut en faire autant sept jours après; mais les cardinaux et les prélats Romains la confirmèrent. Il confirma à son tour l'élection. de Lothaire à l'empire, et condamna les abbés de Cluni et du mont Cassin, accusés de divers crimes. Il mourut le 14 février 1130. On a.de lui quelques Lettres, qui ne contiennent rien de remarquable.

IV. HONORIUS III, (Censie Savelli) Romain, fut pape après Innocent III, le i7 juillet 1216. Il confirma l'Ordre de St-Dominique, et celui des Carmes. Ces derniers religieux tirèrent leur nom du Mont-Carmel en Syrie. Ils étoient originairement des espèces d'hermites, auxquels Albert, patriarche de Jérusalem, donna une Règle en 1209. Elle fut approuvée par Honorius III en 1224. Honorius fit prêcher inutilement des croisades pour le recouvrement de la Terresainte. Ce pape, mort le 18 mars 1227, étoit savant pour son siècle : il a laissé plusieurs ouvrages. C'est le premier pontife qui ait accordé des Indulgences dans la canonisation des Saints. C'est lui aussi qui, vers 1220, défendit d'enseigner le droit civil à

Paris; défense qui subsista jusqu'en 1679, que l'on y établit une chaire pour cette faculté. On a publié, sous son nom, Conjurationes adversus Principem tenebrarum et Angelos ejus; à Rome, 1629, in-8°, peu commun.

V. HONORIUSIV, (Jacques Savelli) Romain, monta sur le trône pontifical le 2 avril 1285, et mourut le 3 avril 1287, après avoir purgé l'État ecclésiastique des voleurs qui l'infestoient. Il se signala par son zèle pour les droits de l'Eglise Romaine et pour le recouvrement de la Terresainte. Il conçut l'idée de quelques établissemens utiles pour accélérer le progrès des lettres, très-négligées dans son siècle. Il avoit fondé à Paris un collège, où l'on pût apprendre les langues Orientales; mais cette fondation n'eut pas lieu. Quoique trèsincommodé de la goutte, il gouverna avec fermeté. Il disoit que, **q**uvique ses membres fussent malades, son esprit se portoit bien... Voy. Apon.

VI. HONORIUS, antipape, Voy. CADALOUS.

HONTAN, (N... Baron de la) gentilhomme Gascon, vivoit dans le xviie siècle. Il fut d'abord soldat en Canada, ensuite offi-· cier. Envoyé à Terre-Neuve en qualité de lieutenant de roi, il se brouilla avec le gouverneur, fut cassé, et se retira en Portugal, et de là en Danemark. Il est principalement conna par ses Voyages dans l'Amérique Septentrionale, dans lesquels il fait connoître les différens peuples qui y habitoient, leur gouvernement, leur commerce, leurs coutumes, leur religion, etc. Ils sont en 2 vol. in-12; imprimés à Amsterdam en 1705, et écrits d'un style embarrassé et barbare. Le vrai y est totalement confondu avec le faux, les noms propres estropiés, la plupart des faits défigurés. On y trouve des épisodes entiers qui sont de pures fictions: tel est le Voyage sur la Rivière-Longue, aussi fabuleuse que l'isle de Barataria, dont Sancho Pança fut fait gouverneur. L'auteur s'y montre d'ailleurs aussi mauvais François que mauvais Chrétien.

HONTHEIM, (N. DE) évêque in partibus, et suffragant de Trèves, est auteur d'un ouvragé de droit public et canonique, intitulé: Justinus Febronius, de Statu Ecclesiæ et legitim potestate Romani Pontificis. Il est mort le 2 septembre 1790, âgé de 90 ans.

HONTIVEROS, (Dom Bernard) hénédictin Espagnol, professeur de théologie dans l'université d'Oviédo, puis général de sa congrégation en Espagne, et enfin évêque de Calahorra, mourut en 1662. On a de lui, un livre intitulé: Lacrymæ militantis Ecclesiæ. C'est un traité contre les casuistes relàchés; il est estimé.

HONTORST, (Gérard) Voyez Homtorst.

HOOFT, (Pierre-Corneille Van) regardé par les Flamands comme leur Tacite et leur Homère, naquit à Amsterdam en 1581, et mourut à la Haye le 21 mai 1647, à 66 ans, après avoir été honoré par Louis XIII du cordon de l'ordre de Saint-Michel. On a de ce savant:

1. Des Comédies, des Epigrammes et d'autres Poésies.

moins lues que ses ouvrages historiques. II. Histoire des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint, jusqu'en 1598, dont on a donné une bonne édition en 1703, en 2 vol. in-folio. Cet ouvrage est intéressant, par un détail circonstancié des intrigues du cabinet et du mouvement des armées. III. Une Histoire d'Henri IV, roi de France; en latin, in-folio et in-4.º

HOOGUE, (Romain de) dessinateur et graveur Hollandois, florissoit à la fin du 17e siècle. Il avoit une imagination vive, qui l'a quelquefois égaré. Il faut être indulgent avec lui sur la correction du dessin et sur le choix de ses sujets, qui sont la plupart allégoriques, et d'une satire triviale et exagérée. Ses principales Estampes sont: I. Les figures de l'Histoire du vieux et du nouveau Testament de Basnage, 1704, in-fol. II. Celles de l'Academie de l'art de la Lutte, 1674, en hollandois; et 1712, in-40, en françois. III. Celles de la Bible avec des explications hollandoises, 1721. IV. Celles des Hiéroglyphes des Egyptiens, Amsterdam 1735, petit in-fol. V. Celles des Contes de la Fontaine, 1685, 2 vol. in-8.º VI. -de Bocace, 1695, 2. vol. in-8.º VII. -de la Reine de Navarre, 1698, 2 vol. in-8.0 VIII. -des Cent Nouvelles, 1701, 2 vol. in-8.0 Quand les figures sont détachées de l'impression, elles sont plus recherchées. Huit estampes représentant les excès et les cruautés réelles ou supposées que les François commirent en Hollande en 1672. On les trouve dans un livre rare, intitulé : Avis fidelle aux véritables Hollandois, touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swamerdam, 1673, in-4.º

HOOGSTRATTEN, (David Van) ne à Rotterdam en 1658, enseigna les humanités à Amsterdam, et y fut correcteur du collége. Il se noya le 13 novembre 1724 à 66 ans; ou plutôt il mourut au bout de 8 jours, des suites d'une chûte dans le canal du quai de Gueldre, où il tomba, aveuglé par un brouillard épais qui s'étoit élevé sur les six heures du soir. On a de lui : I. Des Poésies Latines , en 2 vol. in-80, qui furent peu connues hors de son collège. II. Des Poésies Flamandes, en un vol. in-4.º IIL Un Dictionnaire Flamand et Latin. IV. Des Notes sur Cornélius. Nepos et sur Térence. V. Une édition de Phèdre, Amsterdam 1701, in-4°, à l'usage du prince de Nassau, dans laquelle il a imité les ad usum Delphini. VI. Une bonne édition des *Poé*sies de Janus Broukhusius, in-40, Amsterdam, 1711.

HOOK ou HOOKE, (Robert) mathématicien Anglois, ne dans l'isle de Wight en 1635, fut membre de la Société royale de Londres, et professeur de géométrie en cette ville. Il perfectionna les microscopes, inventa les montres de poche, et fit plusieurs autres découvertes dans la physique, l'histoire naturelle et les mathématiques. Il prétendit avoir eu la première idée du ressort spiral. L'abbé de Haute-Feuille en France, et Huyghens en Hollande, s'en attribuoient l'invention; mais il prouva que ce secret avoit été divulgué par Oldembourg, secrétaire de la Société royale, auquel il intenta un procès. Hook montra sans

doute trop de chaleur dans cette querelle; mais ayant prouvé qu'il avoit fait sa découverte en 1660, au lieu qu'Huyghens ne publia la sienne qu'en 1674, la présomption est entièrement pour lui. Cet habile homme présenta en 1666, à la Société royale. un plan sur la manière de rebâtir la ville de Londres, qui avoit été détruite par le feu; il plut extrêmement à cette compagnie: le lord maire et les aldermans le préférèrent à celui des intendans de la ville, et c'est en grande partie sur ce plan que Londres fut rebâtie. Robert Hook fut ensuite l'un de ses intendans, par acte du parlement; charge dans laquelle il amassa de grands biens. Il déclaroit de temps en temps qu'il avoit formé un projet capable de pousser l'histoire naturelle à une grande perfection, et qu'il y emploîroit la plus grande partie de son bien; mais il mourut, sans avoir rien effectué, le 3 mars 1703, à 68 ans. Il étoit aussi bon citoyen, qu'excellent mathématicien. On a de lui plusieurs ouvrages en anglois. Les principaux sont : I. La Microscopie ou la Description des Corpuscules observés avec le Microscope, in-fol. à Londres 1667. II. Essais de Mécanique, in-4.º On a imprimé après sa mort un volume in-fol., d'autres Œuvres de cet auteur. Sa Vie, qui est à la tête de ce recueil, est extrêmément intéressante, par le nombre presque infini de découvertes physiques et mathématiques, et par un pareil nombre de machines qu'il inventa. — Il faut le distinguer de Nathanaël Hooke, auteur d'une très-bonne Histoire Romaine en anglois, 4 vol. in-40, 1733 à 1771; et de bonnes Observations sur le Sénat Romain, 1758, in-8.º Le fils de ce dernier, docteur de la maison et société de Sorbonne, soutient avec honneur la réputation de son père; il est auteur d'un traité de Théologie, dirigé particulièrement vers la défense des dogmes chrétiens contre les erreurs modernes: Religionis naturalis et revelatæ principia in usum academicæ juventutis; Paris 1774, 3 vol. in-8.º

HOOKER, (Richard) théologien Anglois, natif d'Excester, est auteur d'un ouvrage intitulé: La Police Ecclésiastique, dans lequel il défend les droits de l'église Anglicane. Il mourut en 1600, âgé de 46 ans. On a de lui, des Sermons et d'autres Ecrits estimés en Angleterre.

HOOPER, (George) écrivain Anglois, né à Grimley dans le comté de Worcester en 1640, se rendit également habile dans les mathématiques, dans les langues et les sciences Orientales. Il devint évêque de Bath et de Wells, et refusa l'évêché de Londres. Il étoit chapelain du roi Charles II, en 1685, et il monrut en 1727. Son Traité du Caréme, en anglois, in-80, est curieux. Celui des Mesures des Anciens, Londres, 1721, in-80, ne l'est pas moins; et l'un et l'autre sont remplis d'érudition. L'auteur avoit beaucoup lu, et avoit su mettre toutes ses lectures à profit.

HOORNEBEEK, (Jean) professeur de théologie dans les universités d'Utrecht et de Leyde, naquit à Harlem en 1617, et mourut en 1666, à 49 ans. Il a laissé plusieurs ouvrages de théologie, et des Traités contre les Sociniens, les Juifs et les Idolàn

Eres; écrits en latin, d'un style cobscur et diffus. Les principaux sont: I. Une Réfutation du Socinianisme, sous ce titre: Apparatus ad controversiam Sociniamam, 1650 à 1664, en 3 vol. in-4.º II. Un Traité de la conviction des Juiss, 1651, in-8° et des Gentils, 1669, in-4.0 III. Une Théologie pratique ; Leyde, 1663, 2 vol. in-4°: compilation de quelques auteurs Anglicans. C'étoit un homme encore plus recommandable par les qualités de son cœur, que par les lumières de son esprit; car on voit dans ses livres des préjugés de secte; et en attaquant les Sociniens, il tombe souvent très-mal-à-propos sur les Catholiques.

HOPHRA, (Pharaon) Voyez Apriès.

## HOPITAL, Voy. Hospital.

I. HORACE, surnommé Coclès, parce qu'il avoit perdu un œil dans un combat, descendoit d'un de ces trois guerriers ( Voyez les Horaces.) qui se battirent contre les Curiaces. Porsenna ayant mis le siége devant Rome l'an 507 avant J. C., chassa les Romains du Janicule, et les poursuivit jusqu'à un pont de bois dont la prise entraînoit celle de la ville même. Ce pont n'étoit défendu que par trois hommes : Horace Coclès, ou le Borgne, T. Herminius, Sp. Largius. Comme ils prévirent qu'ils seroient accablés par le nombre, Horace conseilla à ses compagnons de rompre le pont derrière lui, tandis qu'il en défendroit l'entrée. Ils suivient son conseil, malgré le péril où ils l'exposoient. Horace, de on côté, exécuta ce qu'il avoit

promis. Conservant la présence d'esprit dans le plus grand danger: dès qu'il sentit le pont rompu, il s'élança tout armé dans le fleuve. Un coup de pique qu'il avoit reçu à la cuisse en combattant, et le poids de ses armes, ne l'empêchèrent pas de gagner l'autre bord du Tibre. Publicula fit ériger à ce héros une statue dans le temple de Vulca in.

II. HORACE, (Q. Flaccus.) naquit à Venuse dans la Pouiile, l'an 63 avant J. C., d'un affranclui. Son père lui connut des talens; et quoique sa fortune fût noédiocre, il n'oublia rien pour les cultiver. Il l'envoya à Rome, où son esprit et ses succès le lière at avec les jeunes gens de la pre :mière distinction. A l'age d'e 22 ans, il alla étudier la philosophie à Athènes. Brutus, l'un v des meurtriers de César, passant! par cette ville, l'emmena avec Îui, et lui donna une place de tribun des soldats dans son armée. Le jeune philosophe s'étant trouvé peu de temps après à la bataille de Philippes, prit la fuite, jeta son bouclier, et promit de ne plus manier les armes. Les lettres depuis l'occupèrent tout entier. De retour à Rome, la misère fut son Apollon:

Ut versus ficerem.....

L'indigence est le Dieu qui m'inspira des vers. Volt.

Virgile et Varius, charmés des ouvrages de ce poëte naissant, en montrèrent quelques – uns à Mécène. Ce protecteur, cet ami des gens de lettres, voulut voir Horace, le prit en affection, et le présenta à Auguste, qui le combla de bienfaits et de caresses. Le poëte vécut depuis à la cour

du ministre et à celle de l'empereur, comme dans sa propre maison. Content de cultiver quelques amis choisis, placés à la tête du gouvernement ou de la littérature, il dédaigna la populace des auteurs et les immola à la risée publique. Ni le démon des vers, ni celui de l'ambition, ne le possédèrent : il fuyoit lorsqu'il le pouvoit, à ses campagnes. Là, exempt de tout souci, badinant avec les Muses et les Grâces, il se livroit à une vo-Inptueuse indolence. Sa philosophie étoit celle d'Epicure; mais la doctrine de ce philosophe fut funeste à ses mœurs. Il eut des passions déréglées et des goûts dépravés, qu'il satisfit avec fureur, et il en sit vanité. Il aimoit le vin, et, pour nous servir de son expression, plus d'une fois ses pieds se refusèrent au poids de son corps chancelant. Quoiqu'il se moque des préceptes que donnoient sur l'art de la cuisine certains gourmets, quoiqu'il nous assure qu'il se nourrissoit quelquefois avec des olives et de la chicorée, il n'en recherchoit pas moins la table somptueuse et délicate de Mécène. Au 'reste, il ne dissimuloit pas ses défauts, et souvent il tournoit sur lui-même les traits piquans de sa censure. « Les femmes qui ne t'appartiennent pas. irritent tes desirs. A Rome, tu ne cesses de vanter les agrémens de la campagne; à la campagne, tu portes jusques aux cieux les plaïsirs de la ville. Inconstant que tu es! tu ne saurois vivre une heure entière avec toi-même: tu te crains, tu te fuis. Ton loisir t'embarrasse; vainement, pour te dérober à l'ennui, tu as recours, tantôt au vin et tantôt au sommeil: l'ennui te poursuit et t'aç∴ cable » Cependant la vie trans quille étoit plus de son goût que la vie tumultueuse. Auguste lui offrit la place de secrétaire du cabinet; mais Horace refusa un emploi qui l'auroit gêné, et l'empercur n'en fut point offensé. « Septimius, lui écrivit ce prince quelque temps après, vous dirade quelle manière j'ai parlé de vous; car, si vous avez été assez fier pour dédaigner mon amitié, ne croyez pas que je me pique de fierté à votre égard. » Horace étoit nécessaire à Auguste. « Dans ces temps de crises, où les gouvernemens changent, dit Tho→ mas, l'homme d'état a besoin de l'homme d'esprit. Horace, par le genre du sien, étoit un insfrument utile à Octave. Ses chansons voluptueuses adoucissoient des esprits rendus féroces par les guerres de liberté. Ses satires détournoient sur les ridicules, des regards qui auparavant se portoient sur le gouvernement et l'état. Sa philosophie tenant à un esprit moins ardent que sage, prenant le milieu de tout, calmoit l'impétuosité des caractères, et placoit la sagesse à côté du repos. » Si Horace redoutoit les assujettissemens des cours, il se plioit avec le plus grand plaisir à tous les devoirs de l'amitié. Lui échappoit-il un bon mot sur un ami, qui fit une impression un peu fâcheuse, il se mettoit à ses pieds et s'accusoit lui-même. Également éloigné de l'adulation et de l'arrogance, il ne loua jamais des sottises; jamais il n'insulta à l'ignorante simplicité. Ses traits ne tomboient que sur les demi - savans, qu'il regardoit avec raison comme la partie la plus ridicule et la plus incommode de la société. Il ne lisoit ses ouvrages qu'à ceux qui l'en

prioient instamment. Personne ne sut mieux que lui badiner avec les grands, ni tirer un meilleur parti des plaisanteries qu'ils aiment souvent à faire. Il 'eut le sens aussi droit que l'esprit fin et pénétrant. La prudente adresse de sa conduite fut supérieure à celle qu'on attend ordimairement des poëtes. Il n'ouvroit son cœur à qui que ce fût, qu'il ne l'eût connu à fond. Pour n'avoir jamais à répondre des fantes d'autrui, il ne recommandoit à ses amis que les personnes dont il avoit éprouvé le caractère. Quoiqu'il vécût avec des hommes d'état, il ne se mèla point des affaires d'état. Il savoit qu'il étoit toujours dangereux de vouloir pénétrer ou censurer les desseins des hommes puissans, et d'écrire, comme disoit Pollion, contre ceux qui peuvent proscrire. Ces vers, traduits de Pope, caractérisent bien ce poëte, l'oracle des hommes de goût :

Horace, dans le cœur puisant tout ce qu'il pense,

Par une gracieuse et douce négligence,

Sans trop affecter l'art, nerveux, vif et pressant,

Est par-tout instructif, par-tout intéressant.

C'est un ami prudent, mais sans cesse agréable,

Qui mène à la raison par une route aimable.

Chez lui, le jugement aussi grand que l'esprit,

Donne de la vigueur à tout ce qu'il écrit;

Ses ouvrages divers renferment la pratique

Des règles que prescrit sa brillante critique;

Il juge de sang froid et compose avec feu.

Ce poëte courtisan, épicurien et philosophe, mourut l'an 7° avant J. C., à 57 ans, après avoir fait Auguste son héritier. Horace et Virgile mangeoient souvent à la table de cet empereur, placés à ses côtés : le premier avoit une fistule lacrymale, et l'autre, la respiration fort gênée. Auguste, en plaisantant là-dessus, disoit quelquefois : Ego sum inter suspiria et lacrymas.... Me voilà entre les soupirs et les larmes.... Horace fut enterré à l'extrémité des Esquilies. près du tombeau de Mécène, auquel il avoit souhaité de ne pas survivre. Il lui devoit ces tendres sentimens; car on peut juger de la vive amitié de Mécène pour Horace, par ce peu de paroles qu'il écrivit à Auguste dans son testament : Je vous conjure de vous souvenir d'Horace, comme de moi - même.... Horace étoit maigre et fort mince, quoique Suétone ait inféré de ces paroles: Je suis un vrai pourceau du troupeau d'Épicure, qu'il étoit gras. Ces expressions peignent plutôt ses mœurs que sa figure: celles d'Horace étoient telles que nous les avons peintes. Ses poésies sont pleines d'images qui blessent la pudeur, et qu'on n'a pu voiler qu'en les effaçant entièrement. Il est étrange qu'un homme qui devoit connoître le langage poli et réservé de la cour, se serve si souvent de celui des lieux consacrés à la débauche, et à la débauche grossière. Les ouvrages qui nous restent de lui, sont: I. Des Opps. Horace semble s'être fait un caractère particulier, composé de celui de Pindare et d'Anacréon. On ne peut nier qu'il n'égale, qu'il ne surpasse même ce doziier, par la volupté de son pinceau, par cette

ingénieuse naïveté, par ces traits fins et délicats, par cette molle facilité que l'amour inspire. Mais il se reconnoît lui-même fort inférieur au premier. On peut dire néanmoins qu'il marche à côté de Pindare, dans cette même Ode où il se met au-dessous de lui. C'est là qu'il le compare à un torrent impétueux, qui, gonflé par les pluies, franchit ses bords, et précipite avec fureur ses eaux immenses et profondes; tandis que pour lui, il se regarde comme une abeille matinale, qui, avec beaucoup de peine, cueille le thim autour des bois et des humides rivages de Tibur. Il se rendoit en partie justice; et en général, il n'a pas cette pompe et cette magnificence qui distinguent le poëte Grec. Pindare frappe l'imagination de ce qu'il y a de grand; Horace de ce qu'il v a de beau. Pindare est incomparable, lorsqu'il célèbre les dieux, les rois et les vainqueurs converts d'une noble poussière dans les jeux de la Grèce : Horace ne fait jamais mieux éclater son génie, que lorsqu'il folàtre avec Bacchus et les Amours, qu'il dessine un agréable paysage, ou qu'il décrit les charmes de sa Glycère, et les agrémens de sa maison de Tivoli. Les idées de Pindare portent toujours une empreinte de sublime ; celles d'Horace sont marquées au coin de la nature, et de la nature la plus aimable. II. Des SATIRES et des EPITRES. Elles n'ont rien au dehors qui frappe le lecteur : les vers en sont négligés, et dépouillés de tout l'éclat et de toute la douceur de l'harmonie poétique. On diroit que c'est de la prose; mais c'est une prose as-saisonnée de cette finesse d'expression, de cette fleur de plai-

santerie, de cette aimable négligence qui plaît plus que tous les ornemens. Son style est, dans le latin, ce que le style de la Fontaine est dans le françois; c'est une simplicité qui charme, une familiarité piquante, plus disticile à saisir que la correction et l'élégance. Horace eût peutêtre mieux fait de s'en tenir aux tableaux vrais et touchans, qu'il trace dans ses Epîtres, de la vertu et de la justice, de l'amitié et de la modération, que de tourner ses traits contre cette foule de versificateurs qu'il ridiculise dans ses Satires. Voy. Ju-VENAL. Il auroit mérité avec plus de justice le titre de poëte de la raison. Les lecons de sa philosophie sont d'autant plus utiles, qu'étant resserrées dans des vers énergiques, elles se gravent pour toujours dans la mémoire. Les penseurs se plaisent, comme l'a dit l'un de nos poëtes .

A lire ses Écrits pleins de grace et de sens,

Comme on boit d'un vin vieux qui rajeunit les sens;

Avec lui l'on apprend à souffrir l'indigence,

A jouir sagement d'une honnête opulence,

A sorfir d'une vie ou triste ou fortunée, En rendant grace aux Dieux de nous l'avoir donnée.

Boileau prétendoit que c'étoit lui, en grande partie, qui avoit fait, parmi nous, la fortune d'Horace. Avant moi, disoit-il, on ne parloit que de ses Odes. Je me mis à lire ses Satires et ses Epîtres; j'y trouvai mille beautés, et je m'appliquai à écrire en ce genre. Tout le monde vou- lut relire son Horace; et voilà ce qui fit vendre celui de M. Dacier, qui n'a pu parvenir, malgré ses efforts.

**L**forts, à gdter tout—à-fait l'o− riginal. On dut, en effet, admirer dans Horace le poëte lyrique, avant d'y démèler l'homme de goût et le philosophe; avant de sentir qu'il réunissoit la profondeur et les graces. Notre nation fut long-temps trop grossière pour connoître le prix et le charme de cette union. Ce mélange continuel de l'agréable et de l'utile, offre une lecture si délicieuse aux hommes de goût et aux philosophes, que si l'on étoit réduit à ne conserver qu'un seul poëte ancien, « il faudroit, peutêtre, dit d'Alembert, choisir Horace de préférence à tous les autres, parce qu'il est peut-être le seul où l'on trouve des beautés de tous les genres; enthousiasme, imagination, noblesse, harmonie, élégance, sensibilité, finesse, gaieté, goût exquis, philosophie tantôt légère, tantôt profonde, et toujours utile. » III. L'Ant Poétique. C'est l'école du goût. Horace fit pour les Romains, ce qu'Aristote avoit fait pour les Grecs. Il abrégea les préceptes de ce philosophe, et les mit à la portée des grands seigneurs de Rome qui se mêloient alors de faire des vers. On trouve, dans son ouvrage, les principes fondamentaux de l'art d'écrire et de l'art de versifier. Il est fàcheux que l'ordre et la liaison des idées ne s'y fassent pas sentir davantage; il est absolument sans méthode. On doit le regarder plutôt comme une Epître légère, que comme un Poëme didactique.... Parmi la foule d'éditions qu'on a données des Œurres de ce poëte, on citera: I. Celle J'Elzevir, 1629, in-12. Il doit y avoir un titre grave et un titre imprimé: les notes d'Heinsius avec n titre, et De Satyra Horatiana Tome VI.

avec un faux titre. II. - De Bond, 1676, Elzevir, in - 12. III. - Cum notis Variorum, 1670, in-8.º IV. - Ad usum Delphini, 1695, in-4.0 V. Une édition gravée par de Pine, 1733 et 1737, 2 vol. in-8.º VI. Celle du Louvre, 1642, in-fol.; et 1733, in - 16, petit caractère, comme le Phèdre. VII. - De Sandby, Londres, 1749, 2 vol. in-80, fig. VIII. Les éditions de Barbou, 1746 et 1763, in-12, sont élégantes; de même que celles de Glasgow, 1760, et de Baskerville, 1770, in-40.... Plusiours auteurs, Marolles, Martignac, Dacier, Tarteron, Sanadon, se sont exercés à les traduire en françois, ainsi que l'abbé Batteux, dont la traduction est en 2 vol. in-12. Ceux qui seront curieux de connoître le mérite de leurs versions, peuvent consulter leurs articles dans ce Dictionnaire. Voyez aussi II. Fon-TAINES (l'abbé DES).

HORACES (Les): C'est le nom de trois frères Romains qui combattirent contre les trois Curiaces, Albains, sous le règne de Tullus Hostilius, l'an 669 avant J. C. Deux des Horaces furent tués : celui qui resta contre les trois Curiaces, joignant l'adresse à la valeur, assura l'avantage aux Romains. Comme les différentes blessures que les Curiaces avoient recues . ne leur laissoient que des forces inégales, il se mit à fuir ; les ayant séparés par cet artifice, il retomba sur eux, et les terrassa facilement l'un après l'autre. On trouve dans l'Histoire Grecque un événement si semblable à celui-ci, que l'on a soupconné, avec raison, que les Romains ou les Grecs ont été jaloux d'orner leur Histoire d'un trait qui appartenoit à celle d'un autre peuple. Quand les Romains n'auroient fait que l'adopter, il n'en prouvera pas moins jusqu'où ils portèrent le fanatisme de la gloire. Horace rentrant à Rome, tua sa sœur qui lui reprochoit le meurtre d'un des Curiaces, auquel elle avoit été fiancée. Il fut condamné à mort par les deux commissaires que Tullus avoit nommés pour le juger; il en appela au peuple : on commun sa peine. Il fut condamné à passer sous le joug; mais, en même temps, on lui érigea un trophée dans la place publique, et l'on y suspendit les déponilles des trois Curiaces. Le joug étoit une porte, composée de deux fourches qui en soutenoient une troisième. On y faisoit passer, par ignominie, les prisonniers faits en guerre.... Voyez Critolaus.

HORAPOLLON, (HorusApollo) grammairien, professa
les belles-lettres à Alexandrie et
à Constantinople, sous Théodose le Grand; ou plutôt a servi
de masque à un savant du 15°
siècle, qui vouloit exercer la patiente sagacité des commentateurs. On a, sous son nom, une
Explication des Hiéroglyphes,
publiée en grec et en latin, 1727,
in-4°, avec des Notes par Jean
Gorneille de Paw.

HORATI, (Charles) religieux observantin, missionnaire à la Chine, depuis 1698 jusqu'en 1733, a donné: I. Une Relation de ses Voyages, Rome, 1759, en italien, estimée. II. Grammaire et Dictionnaire de la langue Chinoise, avec une Relation des coutumes et des cérémonies Chinoises. III. Explication de la Phinises. III. Explication de la Phinises. III. Explication de la Phinises.

losophie et des Livres sacrés des Chinois; Rome, 1759. Ce dernier ouvrage offre beaucoup d'érudition; on peut même dire que l'auteur l'emploie quelquesois à expliquer des choses qui ne méritent pas tant de science.

I. HORMISDAS, (Saint) né à Frusinone en Campanie, fut élu pape après Symmaque, en juillet 514. Il eut la consolation d'éteindre le schisme causé par les erreurs des Eutychéens, et tint un concile à Rome en 518. Il fut un modèle de modestie, de patience, de charité, et mourut en août 523. Ce pontife veilla avec une attention infatigable sur toutes les églises, instruist le clergé sur les vertus propres à cet état et sur la psalmodie. Nous avons de lui plusieurs Lettres.

II. HORMISDAS Ier, fils de Sapor, roi des Perses, succéda à son père en 273. Il n'eut aucune guerre à soutenir avec les Romains, et ne voulut point entrer dans le complot que les Palmyréniens avoient fait pour enlever la couronne à l'empereur Aurélien. Sa générosité égaloit son amour pour la paix. Le gouverneur d'une de ses provinces lui proposoit de faire l'acquisition d'une quantité de beaux diamans, parce qu'il y avoit à gagner sur ce marché une somme considérable. Ak! lui répondit Hormisdas avec indignation, si je devenois Marchand, qui fera le metier de Roi? ou que deviendront les Négocians de mon Empire ; si je me sers de mon or et de mon crédit pour enlever les profits les plus avantageux et les plus légitimes? Malhenreusement ce bon prince mourut un an et quelques mois après son avénement au trône.

Mc HORMISDAS, Me roi de Perse, monta sur le trône en 580, après la mort de Chosroès le Grand, son père. S'il hérita de son sceptre, il n'hérita point de ses talens. Il avoit cependant eu pour instituteur le sage Buzurge; ce dernier, s'appercevant que le prince, passant la plus grande partie des nuits en fêtes, emplayoit toutes les matinées à dormir, prenoit souvent la liberté de l'éveiller, et de lui faire l'éloge de la diligence. Hormisdas, fatigué de ses remontrances, ordonna un jour à ses gardes d'aller attendre de grand matin Buzarge. et de le dévaliser. Cet ordre avant été ponctuellement exécuté, le prince lui dit : « Si vous aviez été moins diligent, vous auriez évité cette mauvaise rencontre. » Buzurge lui répliqua: « Elle prouve, au contraire, que les voleurs ont été plus diligens que moi; et que pour arrêter leurs excès, vous devriez être plus diligens qu'eux. » Il perdit son armee, son bagage et ses elephans, en combattant contre les Romains. Depuis l'an 581 jusqu'en 589, il n'eut que des échecs. Il mit alors une puissante armée sur pied, et en donna la conduite à Varanes, qui fut encore bathu Hormisdas, irrité et honteux, envoya à ce général malheureux un habit de femme; injure irréparable parmi les Perses. Varanes s'en vengea en excitant une revolte. Il se saisit d'Hormisdas, lui arracha les yeux, et fit massacrer sa femme en sa présence. Il mit ensuite Chosroès II, son fils, sur le trône impérial. Le nouveau roi fit assommer Hormisdas, son père, coups de baton : traitement horrible de la part d'un fils, mais qui eût été justifié de la part de

tout autre, par les cruautés qu'il avoit exercées contre ses sujets. Ge fut l'an 590.

HORMOUZAN, général Persan, avoit combattu jo fois contre les Arabes, lorsqu'enfin il fut fait prisonnier et conduit à Omar II, successeur de Mahomen Gelui-ci ordonna qu'on le fit' mourir. Hormouzan demanda à boire; mais la frayeur l'empêchant de prendre la coupe Omar lui dit d'être plus tranquille, et qu'il n'avoit rien à craindre qu'il n'eût bu. Hormoužan alors, pour prolonger ses jours, reflisa de boire, et prétendit qu'Omar venoit de lui faire grace. En effet, le Musulman lui permit ensuite de boire et lui laissa la vie.

HORN, (le comte de) Voy.

HORNEIUS, (Conrad) no a Brunswick en 1590, fut professeur de philosophie et de théologie à Helmstadt, et y mourus en 1649, à 59 ans. Son princia pal ouvrage est : Philosophia moralis, sive tivilis doctrina de moribus, libri quatnor, in-8. C'est moins l'ouvrage d'un profond méditateur, que celui d'un compilateur laborieux.

HORNIUS, (George) ne dans le Palatinat, professeur d'histoire, de politique et de géographie à Harderwick, ensuite professeur d'histoire à Leyde, mourut dans cette ville en 1670. C'étoit un homme d'une vaste lecture: mais il se reposdit trop, en écrivant, sur sa mémoire qui n'étoit pas toujours fidelle. Sur la fin de ses jours, son esprit avoit des accès de folie, et cet accident venoit, dit-on, d'une perte de 6000 florins qu'il fit à la Haye, avec un alchimiste. On

a de ce savant : I. Une Histoire Ecclésiastique, en latin, jusqu'en 1666, traduite en françois à Rotterdam, 1699, in-12. Cet ouvrage est assez bien fait, et même fort impartial, excepté dans les endroits où il est question du Protestantisme. Elle a été continuée par Leydecker. II. L'Histoire d'Angleterre, sous les années 1645 et 1646, in-80, à Leyde, 1648. III. De originibus Americanis, in-8°, 1652. IV. Geographia vetus et nova: ouvrage savant, mais confus. V. Orbis politicus, in-12. VI. Historia Philosophia, en 7 livres, 1655, in-4.º VII. Une Edition de Sulpice-Sévère, ayec des Notes, in-8.º VIII. Arca Noë, ou Histoire des Monarchies. Cet ouvrage est plein de recherches curieuses sur l'origine de chaque monarchie, etc. Voy. GRAAF.

HORREBOW, (Pierre) célèbre astronome Danois mort en 1764, âgé de 85 ans. Il eut, dans le cours d'une si longue vie, vingt enfans et trente—quatre petits enfans. Il professa avec distinction, pendant plusieurs années, la philosophie, les mathématiques et l'astronomie. On a de lui un ouvrage, intitulé: Copernicus triumphans, où il montre beaucoup d'enthousiasme pour le système de Copernic.

HORROX, (Jérémie) habile astronome Anglois, ne à Texteh, près de Liverpoole, en 1619, mourut en 1641, à l'âge de 22 ans, après avoir achevé son traité, intitulé: Venus in Sole visa; Gedani, 1662, in-folio. Ses mœurs et ses talens excitèrent des regrets universels.

I. HORSTIUS, (Jacques) né à Torgaw en 1537, mort en

1600, à 63 ans, fut nommé médecin ordinaire de l'archiducd'Autriche, en 1580, professeur de médecine à Helmstadt, et directeur de l'université en 1595. Il a laissé beaucoup d'écrits sur la science qu'il avoit professée: I. Compendium Medicarum institutionum. II. Herbarium, 1630, in-8.º III. Un Commentaire sur le livre d'Hippocrate , De Corde. IV. De noctambulonibus. V. De dente aureo pueri Silesii, in-80 VI. Disputationes Catholica de rebus secundim et præter naturam. VII. Epistolæ Philosophicæ et Medicinales , in-80 ; et divers autres Traités où l'on trouve de bonnes choses.

II. HORSTIUS, (Grégoire) surnommé l'Esculape d'Allemagne, neveu du précédent, naquit à Torgaw en 1578, et mourut en 1636, à 58 ans, après avoir exercé et enseigné la médeine avec un succès égal. On a de lui plusieurs ouvrages sur cette science, recueillis par Grégoire Horstius, son fils, en 2 volumes in-4°, à Goude, 1661.

III. HORSTIUS, (Daniel) fils du précédent, né à Giessen, professeur de médecine à Marpourg, et médecin du landgrave de Hesse-d'Armstadt, mourut en 1685, à 68 ans. C'est lui qui, procura l'édition de Zacchia Questiones medico - legales, et celle de Riverii Opera medica. - Gregoire, son frère, devint médecin et professeur de physique à Ulm sa patrie, et mourut en 1661. Il recueillit la plupart des ouvrages de médecine composés par Grégoire Horstius, son père, et les fit imprimer. Voyez no II. Cette famille a produit plusieurs autres savans médecins.

IV. HORSTIUS, Voyez Merion.

HORTA, (Garcie d') ou DU
JARDIN, professeur de philosophie à Lisbonne en 1534, et
Premier médecin du comte de
Redondo, vice-roi des Indes,
publia des Dialogues en espagnol,
sur les Simples que l'on trouve
en Orient, 1574, in-8° et in-fol.
Ils ont été traduits en latin par
Charles Clusius, 1605, 36 fig.;
et en françois par Antoine Colin,
apothicaire de Lyon, 1619, in-8.º
L'original et les versions sont
recherchés.

HORTEMELS, (Marie-Magdeleine) épouse de Charles Cochin père, finissoit les gravures de son mari. Elle mourut à Paris en 1767, à 81 ans. Elle étoit fille d'un libraire de la capitale, et avoit le goût de la littérature et des beaux-arts.

HORTENSIA, dame Romaine, fille du célèbre orațur Hortensius, et héritière des talens de son père, plaida, l'an 64 avant J.C., la cause des dames Romaines devant les Triumvirs, qui en avoient condamné 1400 à déclarer les biens qu'elles possédoient, afin de les taxer pour les frais de la guerre. Le discours d'Hortensia fut si touchant, que les Triumvirs n'obligèrent que 400 femmes à déclarer leurs biens.

L HORTENSIUS, (Quintus) orateur Romain, plaida des l'âge de 19 ans, avec le succes qu'il auroit pu attendre à 40. Ciceron, son émule, parle de son éloquence avec éloge, et de sa mémoire comme d'un prodige. Son geste auroit été parfait, s'il ne l'eût gâté quelquefois par des mouvemens affectés. Ses ennemis

lui donnoient, par dérision, le nom de Dionysia, célèbre danseuse de ce temps-là. Hortensius tint le premier rang dans le barreau, jusqu'à ce que Ciceron parût. Il le quitta pour prendre les armes, devint tribun militaire, préteur, et enfin consul l'an 70 avant J. C. Il mourut environ 21 ans après, avec la réputation d'un bon citoyen, d'un sage sénateur et d'un homme magnifique. Il avoit amassé de grands biens, dont il savoit se faire honneur. On dit qu'à sa mort on trouva dix mille muids de vin dans ses caves. Les Plaidoyers de cet homme illustre ne sont pas parvenus jusqu'à nous ; ils ne soutenoient pas, au jugement de Quintilien, le nom qu'il s'étoit fait. On avoit encore de lui, des Poésies galantes et des Annales... Voyez I. ATTICUS.

II. HORTENSIUS, (Lambert) ainsi nommé, parce qu'il étoit fils d'un jardinier, fut préfet du collège du Naërden en . Hollande. Il faillit périr dans la prise de cette ville en 1572, et vit égorger, sous ses yeux, son. fils naturel. Il mourut en 1574, flottant entre le Luthéranisme et la religion Catholique. On ade lui, des Satires et des Epithalames, et d'autres ouvrages en latin, dont les plus connus sont: I. Sept livres De bello Germanico, sous Charles-Quint , in-8.º II. De tumultu Anabaptistarum, in-fol-III. De secessionibus Ultrajectinis, in-fol. IV. Des Commentaires sur les six premiers livres. de l'Énéide de Virgile, et sur la Pharsale de Lucain. V. Des Notes sur quatre Comédies d'Aristo-

HOSIER , Pay. Hoziex.

HOSIUS ou Osius, (Stanislas) cardinal, né à Cracovie en Pologne, et élevé en Italie, devint secrétaire du roi de Pologne, chanoine de Cracovie, évêque de Culm, et enfin évêque de Warmie. Le pape Pie IV l'envoya vers l'empereur Ferdinand, qui fut si charmé de son esprit et de ses vertus, qu'il lui dit, en l'embrassant, qu'il ne pouvoit pas résister à un homme, dont la bouche étoit le temple, et la langue l'oracle du Saint-Esprit... Hosius étoit chargé d'engager ce prince à faire continuer le concile de Trente : il obtint tout ce qu'il voulut. Pie IV l'en récompensa en 1561, par le chapeau de cardinal, qu'il n'accepta que malgré lui. Ce pontife lui ordonna ensuite d'aller ouvrir le concile de Trente, comme son légat : commission qu'il remplit avec beaucoup de succès. Hosius passa en Pologne, d'où il fut rappelé par Grégoire XIII, qui le fit pénitencier de l'église Romaine. Il mourut de la mort des justes, à Capravolo, près de Rome, le 5 août 1579, à 76 ans. Les écrivains Catholiques lui donnèrent à l'envi les noms de Colonne de l'Egliso et d'Augustin de son temps. Les Protestans n'eurent point d'adversaire plus redoutable. Il écrivit plusieurs ouvrages contre eux; recueillis à Cologne, 1584, en 2 vol. in-fol., imprimes jusqu'à trente - deux fois du vivant de l'auteur, et traduits dans presque toutes les langues de l'Europe. Les principaux sont : L. Confessio Catholicæ fidei Christianæ, II. De communione sub utraque specie. III. De Sacerdolum conjugio. IV. De Missa vulgari lingua celebranda, etc. Rescius a écrit sa Vie.

HOSPINIEN, (Rodolphe) ministre Zuinglien, né à Altorf, village de Suisse dans le canton de Zurich, en 1547, mort le 11 mars 1626, à 79 ans, étoit tombé en enfance depuis près de trois ans. Ses préventions contre les dogmes et la discipline de l'Eglise Catholique, lui firent enfanter plusieurs ouvrages, recueillis à Genève en 1681, en 7 volumes in-folio. Les principaux sont: I. De Templis, hac est De origine, usu et abusu Templorum, 1603, in-fol. II. De Monachis, à Zurich, 1609, in-fol. III. De festis Judæorum et Ethnicorum, Zurich, 1611, in-fol. IV. Festa Christianorum , Zurich , 1612, in-fol. V. Historia Sacramentaria, Zurich, 1598, in-folia – 2<sup>e</sup> partie, 1602, in-folio. VI. Historia Jesuitica, Zurich, 1619, in-fol. On y trouve rassemblé tout ce qu'on a dit sur les règles, les constitutions, les progrès et la politique de cet ordre célèbre. On ne peut disconvenir qu'Hospinien n'ait fait plusieurs recherches curieuses, et que ses ouvrages n'aient leur utilité. Le grand nombre de passages qu'il y entasse les uns sur les autres, prouve son application à étudier certaines matières. Il auroit été à souhaiter qu'il eût eu plus de critique: car il cite souvent de fausses décrétales et des pièces supposées, comme des monumens véritables. Quoiqu'il y ait assez d'ordre dans les titres de ses chapitres, il n'y en a pas tant dans le corps du chapitre. Il cite assez confusément les anciens auteurs et les modernes, et fait des applications de leurs passages à contresens. Il est foible dans la controverse. Quand il réfute Bellarmin sur les faits, il reussit; mais

duand c'est sur le dogme, il n'est pas, à beaucoup près, si fort. Personne n'a mieux démèlé ni détaillé, que lui, l'histoire des différends élevés entre les sectes séparées de l'Église Romaine; et en cela, sans y penser, il a rendu service à l'Eglise Catholique. Hospinien étoit outré Sacramentaire, et grand ennemi des Luthériens et des Ubiquitaires, avec lesquels il croyoit que l'on ne devoit point avoir de société, ni de communion. Le style de cet auteur est simple, mais très-intelligible, et composé de termes ordinaires assez latins. C'est le jugement que Dupin porte de cet écrivain, et ce jugement est trèsjuste.

I. HOSPITAL, (Michel de l') ou plutôt de Lospital, comme il signoit, chancelier de France, naquit en 1505, à Aigueperse en Auvergne, d'un médecin, fils, à ce que prétendoient ses ennemis, d'un Juif d'Avignon. Son père ayant quitté la médecine. s'attacha à Charles de Bourbon, connétable de France, dont il dirigea les affaires avec chaleur et intégrité. Le connétable récompensa son zèle en le faisant bailli de Montpensier, anditeur de ses comptes à Moulins, et en lui donnant la terre de la Bussière en Auvergne, et deux antres villages dans le comté de Montpensier. Jean de l'Hospital avoit un caractère noble, des mœurs sévères, une ame sensible et courageuse; il tâcha d'inspirer les mêmes vertus à son fils, qu'il fit élever avec beaucoup de soin. Il l'envoya étudier dans les plus célèbres universités de France et d'Italie. Michel de l'Hospital s'y distingua également par le double esprit de la littérature et

des affaires. Sorti des écoles de la jurisprudence, il occupa des charges honorables. Il fut successivement auditeur de rote, à Rome, conseiller au parlement de Paris, ambassadeur au concile de Trente transféré à Bologne, enfin surintendant des finances en 1554. Le trésor royal se trouvoit épuisé par les prodigalités du roi, par l'avidité de ses favoris, de ses ministres, de sa maîtresse; par les dépenses de la guerre, par les plaisirs fastueux de la cour, par les malversations des financiers. L'Hospital fit des exemples de sévérité qui effrayèrent les coupables; il refusa courageusement les sommes qu'on lui demandoit, et ne se laissa corrompre ni par les menaces, ni par les slatteries. « Je me rends désagréable, écrivoit-il à Olivier, par mon exactitude à veiller sur les deniers du roi. Les vols ne se font plus impunément; j'établis de l'ordre dans la recette et la dépense; je refuse de payer des dons trop légèrement accordés, ou j'en renvoie le payement à des temps plus beureux; on voit tout cela avec un dépit amer... Dois-je préférer l'amitié déshonorante de certains courtisans, à ce que me prescrivent mes obligations envers mon roi, mon amour pour ma patrie? Eh bien donc! qu'ils engloutissent tout, et le soldat sans paye ravagera nos provinces pour subsister, et l'on foulera le peuple par de nouveaux impôts. » L'Hospital, en se faisant redonter des sangsues de l'état, leur donnoit l'exemple du plus noble désintéressement. Quoiqu'il eût été pres de douze ans dans le parlement, cinq ou six dans la place de surintendant, sa fortune étoit si bornée, que le roi fut obligé de doter sa fille.

Henri II étant mort en 1559, le cardinal de Lorraine, qui étoit à la tête du gouvernement, sous François II, fit entrer l'Hospital dans le conseil d'état. Il n'y fut pas long-temps. Marguerite de Valois, destinée au duc de Savoie, l'emmena avec elle pour être son chancelier. Mais à peine eut-il passé six mois auprès de sa bienfaitrice, qu'on le rappela en France, où l'on espéroit de remédier aux maux qui désoloient ce royaume, en l'élevant à la place de chancelier. L'Hospital, devenn chef de la justice, au milieu des factions de la cour, et du bouleversement général du royaume. parut un philosophe intrépide. dans un temps d'enthousiasme et de fureur. « Tous les ordres étoient corrompus, selon ce qu'il dit lui-même, dans un discours au parlement de Paris. Le peuple est mal instruit; on ne lui parle que de dimes et d'offrandes, et point de bonnes mœurs ; chacun veut voir sa religion approuvée. celle des autres persécutée. C'est là toute la piété d'aujourd'hui. » Lorsque la malheureuse Conspiration d'Amboise éclata en 1560, il fut d'avis que, pour appaiser le soulèvement des esprits, on pardonnât à ceux que le faux zele de la religion avoit égarés. Il donna, la même année de cette conjuration, l'Edit de Romorantin, pour empêcher l'établissement de l'inquisition en France. Il vit avec douleur le feu de la guerre civile s'allumer dans sa patrie. Il fit tous ses efforts pour l'éteindre avant l'embrasement général, estimant (ce sont ses propres termes) qu'il n'y avoit rien de plus dommageable en un pays qu'une guerre civile, ni plus profitable qu'une paix à quelque

prix que ce fut; et lorsque tout le royaume étoit en feu, il tâcha d'adoucir le mal qu'il n'avoit pu guérir. C'est conformément à ces principes, dictés, selon les uns, par l'humanité et la sagesse; selon d'autres par son penchant au Calvinisme, qu'il parla aux états assemblés à Orléans, au commencement du règne Charles IX; à ceux de Saint-Germainen-Laye, en 1561; au colloque de Poissi, tenu la même année; à l'assemblée de Moulins', en 1566. Après l'affaire de Vassi, voyant qu'on se préparoit, de part et d'autre, à prendre les armes, il s'y opposa de toutes ses forces ; et le connétable de Montmorenci lui ayant dit, que ce n'étoit à gens de Robe longue d'opiner sur le fait de la guerre. - Bien que telles gens, lui répondit-il, ne sachent conduire les armes, si ne laissent-ils de connottre quand il en saut user. Il eut part à toutes les grandes affaires de ces temps malheureux, et se conduisit toujours de même. Son discours aux états assemblés à Orléans, est un monument de sa sagesse. « Il ne faut point, dit-il, écouter ceux qui prétendent qu'il n'est pas de la dignité d'un roi de convoquer des états; car qu'y a-t-il de plus digne d'un roi, que de donner à tous ses sujets la permission d'exposer leurs plaintes avec liberté, publiquement, et dans un lieu où l'imposture et l'artifice ne peuvent se glisser? Dans ces assemblées, les souverains sont instruits de leurs devoirs. On les engage à diminuer les anciennes impositions, et à n'en pas mettre de nouvelles; à retrancher les dépenses superflues, qui ruinent l'état ; à ne plus vendre les charges; à n'élever à l'épiscopat et

HOS

aux autres dignités de l'église, que des sujets capables de les remplir; devoirs aujourd'hui négligés, parce que les rois ne voient et n'entendent que par les oreilles d'autrui. » Ennemi des conseils violens, il en donna au roi de très - modérés, pour le porter à rétablir la paix dans son état. La reine Catherine de Médicis, qui avoit contribué à l'élévation du chancelier, trop emportée pour approuver des vues si pacifiques, le fit exclure du eonseil de guerre. L'Hospital , voyant que sa présence étoit importune, se retira de lui-même en 1568, dans sa maison de campagne de Vignai, près d'Estampes. Quelques jours après, on lui fit demander les sceaux; il les rendit sans regret disant que les affaires du monde étoient trop corrompues pour qu'il put encore s'en meler. L'Hospital goûta, dans sa retraite, un bonheur inespéré. Les amusemens de la campagne, la poésie latine, qui faisoit ses délices, la conversation de ses amis, succédoient aux soins qu'il donnoit à ses enfans. « J'ignorois, dit-il dans une de ses lettres, que la vie et les plaisirs champêtres enssent autant de charmes. J'ai vu blanchir mes chevenx, avant que de connoître l'état dans lequel je pouvois rencontrer le bonheur. En vain, la nature m'avoit fait aimer le repos et l'oisiveté; jamais je n'aurois pu me livrer à ce penchant si doux, si le ciel me regardant d'un œil de pitié, ne m'eût débarrassé des fers, que peut-être sans lui je n'aurois pu briser. Que si quelqu'un s'imagine que je me croyois heureux dans ce temps, où la fortune sembloit s'être fixée contre moi... et qu'à présent je me crois malheureux d'avoir perdu tous ces brillans avantages : ah ! que cet homme ignore bien le fond de moncœur! » L'illustre chancelier vit les beaux jours de sa retraite troublés par le massacre de la Saint - Barthélemi, en 1572. II pensa sur cette funeste journée, comme nous pensons aujourd'hui. et disoit souvent Excidat ILLA Dies! Ses amis craignant qu'il ne fût enveloppé dans cette horrible exécution, l'avertirent de prendre garde à lui. Rien, rien, répondit-il; ce sera ce qu'il plaira à Dieu, quand mon heure sera venue. Le lendemain, on vint lui dire, qu'on voyoit une troupe de cavaliers armes, qui s'avançoient vers sa maison. On lui demanda si l'on devoit fermer les portes, et tirer sur eux, en cas qu'ils voulussent les forcer. Non, non, répartit-il; mais si la petite ne suffit pas pour les faire entrer, que l'on ouvre la grande. C'étoient en effet des furieux, qui, sans ordre de la cour, venoient pour le tuer; mais avant que d'exécuter leur dessein, ils furent atteints par d'autres cavaliers, envoyés par le roi même, pour leur dire, que l'Hospital n'avoit pas été compris dans le nombre des proscrits, et que coux qui en avoient fait la liste, lui pardonnoient les oppositions qu'il avoit toujours formées à l'exécution de leurs projets. J'ignorois, répondit - il froidement, et sans changer de visage, que j'eusse jamais mérité la mort ni le pardon. Sa devise étoit :

SI FRACTUS ILLABATUR ORBIS, IMPAVIDUM FÉRIENT RUINE.

L'univers écroulé tomberoit en éclats, Le choc de ses débris ne m'ébranieroit pas.

MARMONTEL.

Il mourut le 13 mars 1573, âgé de 68 ans. On croyoit qu'il étoit Huguenot dans l'ame, quoiqu'il fût Catholique au dehors. De là ce proverbe, ou plutôt cette raillerie qui étoit de son temps dans la bouche de tout le monde : Dieu nous garde de la Messe du Chancelier! parce qu'on étoit persuadé qu'il n'y croyoit pas trop. Quelques personnes jugeoient qu'avec sa mine austère, son visage de St. Jérôme, comme on l'appeloit à la cour, et sa morale extrêmement sévère, il n'étoit, à proprement parler, ni Huguenot, ni Catholique, ou que du moins il penchoit beaucoup plus pour le Calvinisme. Ceux qui soutiennent ce dernier sentiment, l'appuient sur plusieurs raisons. Nous rapporterons les principales, d'après une lettre qu'on trouve dans l'Année littéraire, 1777, n° 28. 1.º «L'épouse, la fille, le gendre de l'Hospital professoient publiquement la doctrine de Calvin. 2.º Dans son testament, le chancelier ne fait aucune mention, 'ni de Messe, ni de Purgatoire, ni de Prêtres. Ce silence est éloquent; mais ce n'est pas tout. Il dit qu'il ne règle rien sur ses funérailles, parce que les Chrétiens ne les ont pas en grande estime. Où avoit-il puisé ce langage? N'est-ce pas à l'école des sectaires ? Car les Catholiques font le plus grand cas des funérailles, et des prières qu'on y fait pour les morts. 3.º Une autre déposition bien terrible contre la foi de l'Hospital , c'est la déclaration de MM. Hurault de l'Hospital, ses petits-fils , qui ont attesté qu'il les avoit élevés et instruits avec le plus grand soin dans la religion Protestante. 4.º Si l'on joint à toutes ces preuves, la fameuse harangue du colloque de Poissy,

que tous les prélats Catholiques et le pape Pie IV jugèrent hérétique, et qui l'étoit en effet; si l'on joint encore le règlement fait par ses ordres dans l'assemblée de Saint - Germain, où le culte des images est proscrit, où l'on décide que les Images, surtout celles de la sainte Trinité. sont une innovation contraire à l'Ecriture sainte, à l'autorité des Conciles et des saints Pères; si l'on se rappelle que, soit au corcile de Trente, soit dans tout le cours de son ministère, l'Hospital ne cessa d'appuyer lés demandes des Calvinistes, on sera porté à quelque mouvement d'indulgence envers ceux qui ont soupconné la foi du chancelier...» Ouelques historiens ajoutent que, s'il avoit été le maître de sa croyance, il auroit professé le Judaïsme, comme le Juif qu'on lui donnoit ponr aïeul. Quoiqu'il en soit de cette imputation, formée sans doute par la haine, il eut les vertus que la religion inspire, ainsi que les qualités qui accompagnent le génie. Le sien eut le caractère de la véritable grandeur ; il fut simple et élevé. S'il avoit vécu de nos jours, il auroit exécuté ses vues grandes et nobles; il auroit mis un ordre dans le labyrinthe de la jurisprudence; il auroit paru tout ce qu'il étoit, un homme. C'est lui qui est l'auteur de l'Edit de Moulins. Il brilla beaucoup dans l'assemblée tenue dans cette ville en 1566 : il y proposa d'excellens règlemens, pour que la justice fùt rendue avec plus d'exactitude. Il vouloit réduire les chambres du parlement, donner des gages raisonnables aux juges, supprimer les présens. Il vouloit que les magistrats ne servissent que trois ans de suite dans

chaque parlement, et qu'avant de quitter, ils rendissent compte leur conduite devant des censeurs nommés par le roi : belles propositions, qui furent applaudies, et qui n'ont jamais été exécutées. C'est encore à ce chancelier qu'on est redevable de l'Edit qui ordonne qu'on suivroit le cours du soleil dans le dénombrement des mois; et que l'année civile commenceroit au 1er janvier. Il projeta aussi de réduire tous les religieux à quatre ordres et à quatre habits différens, et de les charger des hôpitaux et des collèges. On a remarqué que son portrait ressemble assez bien aux médailles que nous avons d'Aristote. Il nous reste encore du chancelier de l'Hospital : I. Des Poésies latines, Amsterdam, 1732, in-8°, qui ne sont pas sans mérite; mais que Chapelain a trop louées en les mettant immédiatement après celles d'Horace. L'Hospital n'a point ce style précis et serré, cette abondance d'idées, cette délicatesse énergique qui distinguent le poëte Romain. Il est souvent diffus. Ses tableaux, quoique peints en grand, ne sont pas toujours bien ordonnés. Enfin, il est moins poëte qu'Horace. Cependant il est poëte. Son style est facile, mâle et plein de vie, sur-tout dans ses dernières compositions, lorsque l'atrocité des crimes commis sous ses yeux eut donné à son caractère un nouveau degré d'énergie. II. Des Harangues prononcées aux Etats d'Orléans, 1561, in-4°: écrites sans goût, et qui ne sont qu'un tissu de métaphores prises de la médecine. Le poëte valoit mieux en lui que l'orateur. III. Des Mémoires, contenant plusieurs Traités de Paix, Apanages, Mariages, Reconnoissances, Fois et Hommages, etc. depuis l'an 1228, jusqu'en 1557, 3 volum. in-12, Cologne, 1572. Ce petit ouvrage n'est proprement qu'un recueil de notes faites par un homme qui étudioit l'histoire de France. Dans un Recueil de Pièces servant à l'Histoire, Paris, 1623, in-4°, on trouve de lui un Discours des raisons et persuasions de la paix en 1568, et son Testament qui est curieux. Cette dernière pièce se trouve aussi dans la Bibliothèque choisie de Colomiez, dans la Bibliothèque du Droit François de Bouchel, dans Castelnau, et dans Brantome, article du connétable de Montmorenci. Le chancelier de l'Hospital avoit projeté, dit-on, dans sa retraite, une Histoire de son temps en latin. Il s'étoit proposé Salluste, Plutarque, Tite-Live, pour modèles; mais la crainte d'être enlevé à tout moment par ses ennemis, l'empécha d'exécuter cet ouvrage. En 1777, l'académie Françoise a couronné l'éloge de ce grand homme par l'abbé Remi ; et la même année, Louis XVI lui fit ériger une statue en marbre blanc, par de Gois. On a publié sa Vie à Paris, sous le titre de Londres, in-12, 1764. L'Hospital ne laissa qu'une fille, qu'il maria à Robert Hurault; et la ligne masculine de cette maison de Hurault l'Hospital finit en 1706. Voyez l'article suivant.

II. HOSPITAL, sieur DU FAY, (Michel - Hurault de l') petitfils et filleul du chancelier, qui l'ayant fait élever sous ses yeux, lui avoit légué sa bibliothèque, et le regardoit comme celui de ses petits-fils qui promettoit le plus. Il ne trompa pas les espérances de son aïeul. Il fut successivement chancelier de Henri. roi de Navarre et ensuite de France; son ambassadeur en Hollande et en Allemagne, où il lui ménagea des secours et des alliances; maître des requêtes, et gouverneur de Quillebouf: car il reunissoit, ainsi que la plupart des grands hommes de ce siècle, les qualités militaires aux lumières et aux vertus de la magistrature, à laquelle il tenoit, et par sa famille, et par celle de sa femme, fille de l'illustre Pibrac. Nous connoissons deux Discours de lui, faisant partie des quatre excellens Discours sur l'état présent de la France, imprimés en 1593. Ils offrent le tableau de la France. depuis 1585 jusqu'en 1591. Tout y est tracé de main de maître, avec la chaleur que l'indignation allumoît dans tous les cœurs François: mais cette chaleur est contenue dans les bornes sixées par les maîtres de l'art. Ces discours offrent encore une lecture agréable et intéressante. L'auteur étoit mort en 1592. On a aussi. de lui une Réponse en latin au Discours du pape Sixte V, sur la mort du roi Henri III, sous le titre de Sixtus et Anti-Sixtus. 1590, in-4.0 et in-8.0 On lui donne aussi l'Anti - Espagnol, qui se trouve dans les Mémoires de la Ligue, et séparément, mais Arnauld d'Andilly , dans ses Mémoires, attribue ce livre à son père Antoine Arnauld.

III. HOSPITAL, (Nicolas et François de l'): Louis de L'Hos-PITAL leur père, d'une famille illustre, différente de celle du chancelier, commandoit dans Meaux pour la Ligue. Il offrit, en 1591, au duc de Mayenne, d'arrêter les Seize qui avoient

fait pendre le président Brisson et deux conseillers au parlement de Paris, et qui aspiroient à se défaire aussi du duc pour secouer tont frein et toute subordination. Louis fut le premier gouverneur qui reconnut Henri IV. C'est lui qui arrêta le maréchal de Biron, en 1602. Ses fils lui succédèrent dans la charge de capitaine aux Gardes du corps, et se distinguèrent l'un et l'autre par leur valeur. Ils furent tous deux honorés du collier des ordres, le 31 décembre 1619; et du bâton de maréchal de France, l'un le 4 avril 1617, l'autre le •3 avril 1643. Ils furent connus, dans leur temps, sous les noms de maréchaux de Vitri et de l'Hospital. Ils obtinrent l'un et l'autre, en 1641 et en août 1644 des brevets portant promesse d'ériger en duches pairies les comtés de Château - Villain et de Rosnay en Champagne, qu'ils possédoient. En juin 1656, la promesse fut effectuée par rapport à la première de ces deux terres, qui fut érigée sous le nom de VITRI, en faveur de François-Marie de l'Hospital, fils de Nicolas, alors capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances, et mestre de camp lieutenant du régiment de la reine, infanterie, puis ambassadeur pour la paix de Nimègue en 1675, et le dernier de sa branche. Le maréchal de Vitri avoit gagné le bâton en arrêtant et faisant tuer le maréchal d'Ancre. Etant gouverneur de Provence, il eut une dispute vive avec Sourdis, archevêque de Bordeaux, nommé pour commander les troupes de mer qui devoient reprendre les isles d'Hières et de Lérins. L'emportement de Vitri alla si loin, qu'il donna quelques coups de canne

an prélat guerrier. Cette violence le sit enfermer à la Bastille, où il demeura prisonnier jusqu'en janvier 1644. Il mournt l'année d'après, le 28 septembre 1645, à 63 ans. Son petit-fils, Louis-Marie-Charles, tué à Paris en 1674, termina sa postérité masculine. - François de L'Hospi-TAL, frère du même Vitri, servit long-temps et très-bien, sous le nom de DU HALLIER. Il commanda l'aile gauche à la bataille de Rocroi, et eut beaucoup de part à la victoire. Ayant négligé de faire sa cour an cardinal de Richelieu, il n'eut le bâton de maréchal qu'en 1643, après la mort de ce ministre impérieux. Peu de guerriers avoient autant travaillé pour le mériter. Le cardinal Mazarin, plus sensible à ses talens que Richelieu, ent avec lui les liaisons les plus étroites, et le nomma gouverneur de Paris en 1649. Il monrut le 20 avril 1660, âgé de 77 ans. Il avoit épousé en premières noces Chartotte des Essars. Voy. II. Essars.

IV. HOSPITAL, (Guillaume-François-Antoine de l') marquis de Sainte-Mesme, naquit en 1661. Il étoit de la même famille que ceux qui sont l'objet de l'article précédent, mais d'une autre branche. Toutes les deux avoient pour tige commune Adrien de L'Hospital, chambellan de Charles VIII, capitaine de cent hommes d'armes, et lieutenant général en Bretagne, qui commanda l'avant-garde de l'armée royale à la bataille de Saint-Aubin, en 1488. Le marquis de l'Hospital, dont il est question dans cet article, eut, dès son enfance, une passion extrême pour les mathématiques; \* cette passion devint d'autant plus forte, qu'elle étoit soutenue par beaucoup de talent. Il étonna les plus habiles géomètres de son temps, entr'autres, le grand Arnauld, par sa facilité à résoudre les problèmes les plus difficiles. Après avoir servi quelque temps en qualité de capitaine de cavalerie, il fut obligé de quitter le service, à cause de la foiblesse de sa vue, si courte, qu'il n'y voyoit pas à dix pas. Les mathematiques le possédèrent tout entier. L'academie des Sciences de Paris lui ouvrit ses portes en 1693, et il justifia ce choix par son livre de l'Analyse des infiniment – Petits, publié en 1696, in – 4.º Cet onvrage dans lequel il dévoile si blen tous les secrets de l'infini géométrique, et de l'infini de l'infini, le fit regarder comme un des premiers mathématiciens de son siècle. Ce livre est aussi bien fait que bon. «L'auteur a eu l'art , dit Fontenelle , de ne faire, d'une infinité de choses, qu'un assez petit vol.; il y a mis cette netteté et cette briéveté d'un homme qui ne veut que faire penser, et plus soigneux d'exciter les découvertes d'autrui, que jaloux d'étaler les siennes. » Le marquis de l'Hospital, ayant vu l'utilité de son ouvrage, s'engagea, dit son panégyriste, dans un travail aussi propre à faire de nouveaux géomètres. Il embrassoit les sections coniques, les lieux géométriques. la construction des équations, et une théorie des courbes mécaniques. C'étoit proprement le plan de la géométrie de Descartes; mais plus étendu et plus complet. Il mettoit la dernière main à cet ouvrage, lorsqu'il fut malheureusement emporté par une apoplexie, en 1704, àgé seulement de 43 ans. Quoique profondé-

ment attaché aux sciences abstraites, il n'étoit nullement sombre ni réveur ; il étoit au contraire assez porté à la joie, et il sembloit n'avoir payé par rien ce grand génie mathématique. Il étoit dans le commerce du monde, et il y vivoit, à peu près comme ceux dont cette occupation oisive est la seule occupation. Il n'étoit pas même ennemi des plaisirs; mais on sentoit dans les sociétés les plus frivoles et dans ses discours les plus ordinaires, la justesse, la solidité, en un mot, la géométrie de son esprit. Il étoit d'an commerce facile, et d'une probité parfaite; ouvert et sincère; convenant de ce qu'il étoit, parce qu'il l'étoit, et n'en tirant nul avantage; prompt à déclarer ce qu'il ignoroit, et à recevoir des instructions même en matière de géométrie, s'il lui cut été pos-🕨 sible d'en recevoir. Depuis sa mort, on publia de lui, en 17074 un Traité des Sections coniques, in - 4.º Il avoit épousé Marie-Charlotte de Romilley de la Chesnelaye, d'une ancienne noblesse de Bretagne, dont il eut de grands biens, et qui lui donna un fils et trois filles. Leur union fut si heureuse, qu'il lui fit partager tous ses goûts, jusqu'au génie pour les mathématiques.

HOSSCH, (Sidronius) jésuite, né à Merckhem, village voisin de Dixmude en Flandre, en 1596, mort à Tongres le 4 septembre 1653, à 57 ans, s'est illustré par ses Poésies latines, recueillies en 1656, in—8.º Elles ont été imprimées plus de trente fois depuis, entr'autres chez Barbou, à Paris, 1723. Il a su allier deux choses qui ne vont guère ensemble, l'élévation et l'élégance du

style, l'exactitude et la richesse de la poésie. Le pape Alexandre VII, qui enltivoit anssi les Muses latines, faisoit un grand cas des fruits de la verve d'Hossek. Deslandes, avocat au parlement de Paris, en a donné une Traduction libre en vers francols, imprimée avec le texte la tin, à Paris, 1756. « C'est par nécessité, dit Baillet, plutôt que par bienséance, que j'ai cru devoir marquer le temps de la naissance et de la mort, aussi bien que la qualité et le pays de Sidronius Hosschius, de peur qu'on ne s'y trompât, en le croyant ne aux siècles les plus heureux de Rome florissante, sous prétexte qu'il égale les premiers d'entre les anciens poëtes latins qu'elle a produits; et que ses écrits semblent nous porter à le confondre avec eux. »

HOSTASIUS, de Ravenne eil Italie, étoit un soldat de l'armée commandée par Odet de Lautrec, au siège de Pavie, que les François prirent l'an 1527. Il signala son courage en entrant le premier dans cette ville, et demands pour récompense à son général; une Statue équestre de cuivre qui étoit élevée dans la place. On dit que c'étoit la statue de l'empereur Antonin, qui avoit été autrefois transportée de Ravenne à Pavie, pour la sauver du pillage des Lombards. Le général lui accorda sa demande; mais les bourgeois de Pavie tefusèrent absolument de laisser enlever cette figure, et aimèrent mieux donner à ce soldat une couronne d'or massif. Il l'accepta, et la fit attacher dans l'Eglise de Ravenne, pour être à la postérité un témeignage de sa valeur.

L'HOSTE ou L'Hoste, (Jean) mé à Nancy, enseigna le droit et les mathématiques à Pont-à-Blonsson, sur la fin du xvi siècle. Henri duc de Lorraine, charmé de son esprit vaste et pénétrant, le fit intendant des fortifications. et conseiller de guerre. Ses principanx onvrages sont: I. Le Sommaire et l'usage de la sphère artificielle, in-4.0 II. La Pratique de Géométrie, in-4.º III. Description et usage des principaux Instrumens de Géométrie. IV. Du Cadran et du Carré. V. Rayon astronomique. VI. Baton de Jacob. VII. Înterprétation du grand Art de Raymond Lulle, etc. On desireroit, dans quelques-uns, plus d'ordre et de méthode; et depuis lui, on a micux fait et mieux écrit. Il mourut en 1631.

II. HOSTE, (Paul l') Jésuite, né à Pont - de - Vesle dans la Bresse, 1652, mort professeur de mathématiques à Toulon, le 23 février 1700, à 49 ans, est principalement connu : I. Par un Traité des Evolutions navales, **m**-folio, 1697; réimprimé à Lyon, 1727, in-folio, avec des corrections et des augmentations. Cet ouvrage n'est pas moins his-, torique que dogmatique, et contient ce qui s'est passé de plus considérable sur mer pendant les cinquante ans qui l'ont précédé. Le Père l'Hoste le présenta à Louis XIV, qui le reçut avec Le corps fut tiré de l'eau et apbonté, et donna à l'auteur cent pistoles et une pension de six cents livres. On trouve à la suite de ce livre un Traité de la construction des Vaisseaux; fruit des conférences de l'anteur avec le maréchal de Tourville. II. Un recueil des Traités de Mathématiques les plus nécessaires à un officier, 3 vol. in-12.

III. HOSTE, (Nicolas l') fameux dans notre histoire par ses trahisons, étoit fils d'un domestique de Nicolas de Neusville de Villeroi, secrétaire d'état. Il avoit été élevé dans la maison de ce seigneur, qui l'aimoit beaucoup, et qui sui donna toute sa confiance; mais il en abusa, et le trahit, lui et la France. Lorsque Antoine de Silly partit pour l'ambassade d'Espagne, Villeroi l'envoya avec lui pour apprendre la langue du pays. Mais, au lieu d'y demeurer fidelle à sa patrie. il se vendit aux Espagnols pour une pension de 1200 écus. De retour en France, son maître l'employa souvent à écrire des lettres en chiffres. Le traître ne manqua pas de communiquer à l'ambassadeur de Philippe, roi d'Espagne, tout ce qu'il y avoit de secret. Sa trahison fut enfin découverte en 1604. L'Hoste ayant été averti que l'on devoit se saisir de lui, disparut tout-à-coup. prit la route de la Champagne avec un Flamand, et fut atteint à la Faye, dans l'endroit où l'on passe la Marne. Comme la nuit etoit fort obscure, et qu'il cherchoit un gue pour gagner l'autre bord, il tomba dans une fosse et s'y noya, le 24 avril. On prétend que ce fut son compagnon qui le noya, par ordre de ses complices, de peur qu'étant appliqué à la question, il ne les découvrît. porté à Paris, et après lui avoir fait son procès, il fut tiré à quatre chevaux.

HOSTUN, Voy. TALLARD.

HOSTUS, (Matthieu) antiquaire Allemand, né en 1509, fut professeur de la langue grecque, et mourut à Francfort sur l'Oder en 1587, à 79 ans. Ses

ouvrages sont: I. De numeratione emendatd, veteribus Latinis et Græcis usitatd. II. De re numerarid veterum Græcorum; Romanorum et Hebræorum; Francfort, 1580, in-8.º III. De monomachid Davidis et Goliæ. IV. De multiplici Assis usu. V. De sex Hydriarum capacitate. VI. Inquisitio in fabricam Arcæ Noë, Londres, 1660, in-fol.

I. HOTMAN, (François) Hotomanus, jurisconsulte célèbre, né à Paris en 1524, d'un conseiller au parlement, professa le droit avec distinction à Lausanne, à Valence et à Bourges. Ses écoliers le sauvèrent, dans cette dernière ville, du massacre de la St-Barthélemi, en 1572. Le risque que son goût pour le Calvinisme lui faisoit courir en France, l'obligea de se retirer à Genève, et de là à Basle, où il mourut le 12 février 1590, à 65 ans. Teissier attribue son changement de religion à l'impression que sit sur lui la constance avec laquelle les Protestans supportoient les plus cruels supplices. Il joignoit à une vaste littérature et à une profonde connoissance de toutes les parties du droit, des mœurs pures et austères. On l'accuse pourtant d'avoir été trop avide d'argent, et trop enclin à faire valoir sa prétendue indigence. C'est une charlatanerie qui lui a été commune avec quelques philosophes de notre siècle. Ses Ouvrages ont été recueillis en 1599, in-fol. en 3 vol. par Jacques Lectius, qui a orné ce recueil de la Vie de l'auteur, composée par Nevelet. Les écrits les plus connus de cette compilation, sont: I. Brutum fulmen, en faveur du roi de Navarre, excommunié à Rome. C'est une

satire assez lourde, imprimée séparément en 1586, in-8°; et en françois 1585, in-8.º II. Franco-Gallia, 1573, in-8°, (en françois, 1574.) Dans cet ouvrage, réimprimé avec des augmentations, à Francfort, 1588, in-89, il ose assurer que notre monarchie est élective, et non héréditaire. Les principes dangereux qu'il établit dans ce traité, composé tandis qu'il étoit en colère contre sa patrie, lui ont fait attribuer les Vindiciæ contra Tyrannos, de Junius Brutus. III. De furoribus Gallicis et cæde Admiralis, Edimbourg, 1573, in-4." IV. Consolationes sacræ, Lyon, 1593, in-8.º V. Commentarius in IV Institut. juris civilis libros , Lyon, 1588.

II. HOTMAN, (Antoine) frère du précédent, avocat général, au parlement de Paris, du temps de la Ligue, auteur de quelques livres de droit, fut le père de Jean Hotman, sieur de Villiers, connu par plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I. Un Traité du devoir de l'Ambassadeur, Dusseldorp, 1603; et Paris, 1604, in-8.º II. La Vie de Gaspard de Coligny, de Chatillon, Amiral de France, tué en 1572; composée en latin, et imprimée en 1575, in-8.º Cette histoire, qui sent le panégyrique, fut traduite en françois. III. Anti-Chopinus. Voy. CHOPIN .... Hotman fut connu, du temps du cardinal Mazarin, par ses liaisons avec Blot et Marigni, et par ses chansons contre le ministre. On imprima à Paris, chez Guillemot, en 1616, in-8°, des Opuscules en françois, de François, Antoine et Jean Horman.

III. HOTMAN, Voy. Roche-

I. HOTTINGER,

## HOT

I. HOTTINGER, (Jean-Henri) naquit à Zurich en Suisse, l'an 1620. Il montra des dispositions si heureuses, qu'on l'envoya étudier dans les pays étrangers aux dépens du public : il alla d'abord à Genève, puis en France, en Hollande et en Angleterre. De retour dans sa patrie, il y professa l'histoire ecclésiastique, la théologie, et les langues orientales. L'électeur Palatin, voulant ranimer l'université d'Heidelberg, l'y appela en 1655. Hottinger en changea la face, y fit revivre toutes les études, et gagna l'amitié et l'estime de l'électeur. On le rappela à Zurich en 1661, et on le chargea des affaires les plus importantes. L'académie de Leyde le demanda en 1667, pour être professeur de théologie, et l'obtint enfin par la faveur des Etats de Hollande. Hottinger se préparoit à partir, lorsqu'il se noya malheureusement, avec une partie de sa famille, le 5 juin 1667, dans la rivière de Limmar, qui passe à Zurich. Il étoit dans sa 48e année. On a de lui: I. Historia Orientalis de Muhammetismo, Saracenismo, Chaldaïsmo, etc. 1660, in-4.º II. Bibliothecarius quadripartitus, in-4.0 III. Dissertationes miscellanea. in-8.º IV. Historia Ecclesiastica, parties, in-8.º Ce livre n'est pas dégagé, à beaucoup près, des préjugés de secte. V. Promptuarium, sive Bibliotheca Orientalis, in-4.º L'érudition ne manque pas dans ces ouvrages, mais quelquefois l'ordre et le goût. Le style en est obscur et embarrassé. Hottinger convenoit avec un libraire pour l'impression d'un livre , et travailloit à mesure qu'on amprimoit. Avec cette méthode, on fait beaucoup' d'ouvrages; Tome VI.

mais il est difficile que tous soient bons.

II. HOTTINGER, (Jean-Jacques) fils du précédent, pro-fesseur de théologie à Zurich, sa patrie, exerça cet emploi avec autant de zèle que de succès. It mourut en 1735, à 83 ans, regardé comme un savant infatigable. Les ouvrages que ce fécond écrivain a enfantés, ont de quoi étonner par leur multitude. On peut en voir la liste dans Moréri. Ils roulent presque tous sur l'Ecriture sainte, ou sur des matières de théologie et da controverse.

HOTZE, général Autrichien né dans le canton de Zurich en Suisse, d'une famille bourgeoise s'éleva par sa valeur, ses services et ses talens aux premiers grades militaires. Employé à l'armés commandée par Wurmser en 1793, il contribua à la prise des lignes de Weiss mbourg; mais il fut ensuite repoussé à Saverné et dans les lignes d'Haguenas. En 1796, il se montra avec courage dans les batailles de Neumarck et de Wurtzbourg, et reçut en récompense, de l'empereur, la grand'croix de l'ordre de Marie Thérèse. En 1799, il commandoit l'aile gauche de l'armée du prince Charles, et effectua, après divers combats, le passage du Rhin, au-dessus du lac de Constance. Il fut tué quelque temps après, près de Kaltenbrunn. Il laissa une réputation d'officier, actif et expérimenté.

HOUARD, (David) avocat , de l'académie des Inscriptions , et associé de l'Institut , naquit à Dieppe le 26 février 1725 ; il réunit à la profession du bargeau le goût des lettres et le més

rite de l'érudition. Il appliqua celle-ci à debrouiller le chaos de nos anciennes lois. Aimé de ses confrères, doux, tranquille, il vécut 54 ans dans l'union la plus parfaite avec son épouse, dont il eut dix-sept enfans. Il est mort à Abbeville, au commencement de l'an Xl. Ses ouvrages sont : I. Anciennes Lois des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, 1766, 2 vol. in-4.0 On les a réimprimées en 1779. Elles présentent des monumens d'histoire et de législation curieux, inconnus, et qui peignent les mœurs de nos ancêtres. II. Traité sur les coutumes Anglo-Normandes, publiées en Angleterre dans le 11e siècle, avec des remarques sur les principaux points de l'histoire et de la jurisprudence françoise, antérieurement aux établissemens de St. Louis, 1781, 4 vol. in-4.0 Ce recueil est rempli de dissertations profondes et savantes, qui développent les motifs des usages anciens, et les principes du droit public chez nos aïeux.

HOUASSE, (Antoine René) peintre, élève de le Brun, né à Paris en 1645, mort dans cette ville en 1710, fut membre de l'académie de Peinture de Paris, et directeur de celle de Rome, en 1699. Michel-Ange, son fils, peintre de Philippe V, est mort en Espagne.

HOUBIGANT, (Charles—François) prêtre de l'Oratoire, également pieux et savant, naquit à Paris en 1686, et mourut dans cette ville le 31 octobre 1783, dans sa 98º année. Il avoit reçu de la nature un caractère bienfaisant, une ame ferme et un grand fonds de bonté, de po-

litesse et d'aménité. Quoique sa fortune fût bornée et son âge avancé, il consacra une partie de son revenu à former une école près de Chantilli. Privé, par sa surdité, d'une partie des agrémens de la société, il ne vécut presque plus qu'avec ses livres; et son heureuse mémoire et son jugement épuré, lui donnèrent le moyen de travailler jusqu'à l'extrême vieillesse. Une chûte ayant affoibli, dans ses dernières années, les organes de son cerveau, on calmoit ses inquiétudes passagères, en lui présentant un livre : la seule vue de ces fidelles consolateurs de sa surdité et de sa vieillesse, lui rendoit la paix et presque la raison. Nous avons de lui plusieurs ouvrages, dont quelques-uns sont estimés par les étrangers, autant que dans sa patrie. Les principaux sont: I. Une bonne édition de la Bible Hébraïque, avec des notes et une version latine, claire, élégante, énergique; Paris, 1753, 4 vol. in-fol. Ce livre, le plus important de ceux du P. Houbigant, offre le texte hébreu réformé, d'après la critique la plus saine, et la traduction latine de ce texte. Quant aux livres qui ne sont point dans le canon des Hébreux, il les a traduits d'après le Grec. Chaque livre de l'écriture est précédé d'une préface savante, et accompagné de notes concises et judicieuses. Benoît XIV, qui connoissoit tout le mérite et toute la difficulté de cet ouvrage, honora l'auteur d'un bref et d'une médaille. Le clergé de France lui accorda, peu de temps après, une pension, d'autant plus flatteuse, qu'elle ne fut pas demandée. II. Une Traduction latine du Pseautier, faite sur l'hébreu, 1746, in-13.

111. Gelle de l'Ancien Testament, 1753, 8 vol. in-8.º IV. Racines Hebraiques, 1732, in-8.º C'est un Dictionnaire hébreu-françois. Dans cet ouvrage, l'anteur démontre, contre les partisans de la masore, l'inutilité des pointsvovelles. V. Examen du Pseautier des Capucins, in-12. VI. Une Version françoise des Pensées de Forbes, écrivain Anglois, sur la Religion naturelle, in-8.°VII. Pro-Regomena in scripturam sacram, 1747, in-4. Voy. LESLIE. Dans cet écrit l'anteur recherche les fautes du texte original. VIII. Traduction des Sermons de Sherlock, Anglois. IX. Traduction de Lesleg, sur la méthode la plus courte de réfuter les Déistes et les Juifs. Le P. Houbigant a laissé, en manuscrit, un Traité des Etudes; une Traduction du Traite d'Origène contre Celse; une Vie du Cardinal de Bérulle ; et une Traduction françoise de l'ancien et du nouveau Testament, faite d'après ses propres corrections. Quelques critiques ont prétendu qu'il poussoit quelquefois trop hoin ses corrections, sur-tout par rapport au texte hébreu; qu'il ne montroit pas assez de respect pour les anciennes versions authentiques. Mais le suffrage de Benoît XIV et celui du clerge de France, pronvent que sa critique sacrée a été renfermée dans de instes bornes.

HOUBRAKEN, (Arnold) peintre et poëte, ne à Dorth en 1660. est connu par ses Vies des Peintres Flamands, dont la 2º édition est de la Hayé, 1754, 3 vol. in-8.º Jacob, son fils, habile graveur, l'aida dans la composition de cet ouvrage, dont les réchérches sont curieuses et les notices assez exactes.

HOUCHARD, (Jean-Nicolas), né à Forbach, département de la Moselle, parvint par ses discours et ses actions, de simple cavalier au grade de général, pendant les troubles de là révolution. Employé en 1792 dans l'armée de Custines, il montra la plus grande intrepidité devant Spire, desit près de Giessen un corps de Hessois, et repoussa diverses fois les Prussiens. Dénonciateur de son général en chef par l'envie d'obtenir sa place. il l'accusa d'avoir causé la perte de Mayence. Place des-lors à la tête de l'armée du Nord, il culbuta les allies devant Dunkerque, vainquit les Anglois à Hondscoot, et se rendit maître de Furnes, de Menin, et d'autres places à l'entour. Au milieu de ces succès, il fut puni de sa conduite envers Custines, et après avoir donné l'exemple de la dénonciation, il devint victime de celle de Hoche. Accusé par celui-ci d'avoir agi avec mollesse, et morcelé son armée dans l'intention de la sacrifier . Houchard fut arrête à Lille, conduit à Paris, et condamné à mort le 15 novembre 1793.

HOUDANCOURT, Voyez Mothe-Houdancourt.

HOUDARD DE LA MOTHE, (Antoine) né à Paris le 17 jan-vier 1672, d'un riche marchand chapelier, étudia d'abord en droit, et quittà ensuite le barreau pour la poésie. Une des raisons qui le dégoûtèrent de la jurisprudence, fut une réponse qu'un avocat fit, en sa présence, au premier président de Lampignen. Ce magistrat lui demandant pourquoi il se chargeoit si souvent de causes équivoques: C'est, répondit l'avocat, que j'en ai trop perdu de

bonnes et trop gagné de mauvaises. La Mothe étoit trop honnête pour se livrer ainsi à l'art du pour et du contre. D'ailleurs, son goût pour la déclamation et pour les spectacles, l'entraînoit vers le théâtre. Dès sa première jeunesse, il s'étoit plu à représenter les comédies de Molière, avec d'autres personnes de son age. Il joignoit dans le plus haut degré, à la plus heureuse mé-moire, le talent de bien lire, ou plutôt de réciter par cœur ses ouvrages. Nous disons réciter, car, des l'âge de 35 à 40 ans, il étoit presque aveugle. Il n'avoit encore que 21 ans, lorsqu'en 1693, on représenta sa première pièce au théâtre Italien. C'est une farce en trois actes, mêlée de prose et de vers, intitulée les Originaux ou l'Italien. La chûte de cette pièce lui donna tant de chagrin, qu'il alla se cacher à la Trappe. Mais le célèbre abbé de Rancé, le trouvant trop jeune pour soutenir les austérités de la règle, lui refusa l'habit et le renvoya deux ou trois mois après. Revenu à Paris, il se livra de nouveau au théâtre, auquel il consacra une partie de sa vie, quoiqu'il pensat sur le danger de cet amusement comme la plupart des bons casuistes. Il travailla d'abord pour l'Opéra, et c'est peut-être en ce genre qu'il a le plus réussi. Il est du moins plus poëte et meilleur versificateur dans ses ouvrages lyriques, que dans ses tragédies; sa poésie a plus d'images et de sentiment, sa versification plus de douceur et d'harmonie, et son pinceau est plus moelleux. De tous les ouvrages qu'il donna ensuite, sa traduction de l'Iliade d'Homère, publiée en 1714, fut celui qui enfanta le plus de critiques. On ne conçoit pas comment un homme d'esprit, sans entendre un seul mot de grec. fit le projet de mettre ce poëme épique en notre langue. L'Iliade est un corps plein d'embonpoint et de vie; la Motte n'en fit qu'un squelette aride et désagréable. Il énerve tout ce qu'il y a de grand et de sublime dans son original; il substitue les antithèses aux grandes images, les tours délicats aux beautés de l'imaginatión, et la miniature au tableau. Le Discours dont il accompagna sa version, est écrit avec autant de finesse que d'élégance, et raisonné supérieurement; mais *Homère* y est bien petit. On y condamne le dessin de son poëme, la multiplicité de ses Dieux et de ses héros si vains et si babillards, la bassesse de ses descriptions, la longueur et la monotonie de ses récits, etc. Ce Discours sit naître le traité de Mad. Dacier : Des causes de la corruption du Gout. Cet ouvrage, dicté par la pédanterie, la prévention et la haine, est semé, à chaque page, de grossièretés et d'injures. Quelle vengeance la Mothe en tira-t-il? Pas d'autre, que celle de donner à sa savante adversaire l'exemple de la modération et de la politesse. Il lui répondit par ses Réflexions sur la Critique; ouvrage plein de sel et de raison. d'agrément et de philosophie. Cette réponse parut pour la première fois en 1715, et partagea tous les gens de lettres. La querelle s'échauffa tellement, et devint si plaisante, qu'on en joua les auteurs sur plusieurs théàtres de Paris. Vallincourt, ami des arts et des artistes, vit ceux qui étoient l'objet des plaisanteries, les rapprocha et leur at

bigner la paix. L'opinion de la Mothe, que tous les genres d'écrire traités jusqu'alors en vers, et même la Tragédie, pouvoient l'être heureusement en prose, fut le signal d'une nouvelle guerre. Ce poëte, après avoir passé toute sa vie à faire des vers, finit par les décrier; il traita la versification de folie, ingénieuse à la vérité, mais qui n'en étoit pas moins folie. Il compara les plus grands versificateurs « à des faiseurs d'Acrostiches, et à un Charlatan, qui fait passer des grains de millet par le trou d'une aiguille, sans avoir d'autre mérite que celui de la difficulté vaincue. » Voy. III. FAYE. Pour familiariser le public avec ses idées, il fit un Œdipe en prose, qu'il fit contraster avec son Œdipe en vers; mais ses tentatives ne servirent qu'à faire naître des Epigrammes, et quelques bonnes raisons rassemblées dans ces six vers de Voltaire:

La rime est nécessaire à nos jargons nonveaux,

Estans demi - polis des Normands et des Goths.

Elle flatte l'orelle, et souvent la césure

Plate, je ne sais comment, en rompant la mesure.

Des beaux vers pleins de sens le lecteur est charmé;

Cornellie, Despreaux et Racine ont rimé!

La Mathe se consolait des traits de satire que lui attiroient ses paradoxes, en philosophe, qui préfère la paix et l'amitié à la brillante frumée de la réputation. Il fut recherché jusqu'à la fin de ses jours, pour son esprit agréable et solide, pour sa conversation pleine d'enjouement et de graces, pour ses mœurs douces, et pour ce mérite de caractère

qui influe souvent sur celui de nos écrits. On pourroit dire qu'il ne sortit de sa plume aucun ouvrage satirique ni malin, pas même une seule Epigramme, quoiqu'on en ait fait plusieurs contre lui, si l'on ne connoissoit ces belles stances : On ne se choisit point son père, qu'il sit contre le poëte Rousseau. La calomnie qui impute à la Mothe les affreux couplets attribués à ce célèbre lyrique, est une absurdité destituée de toute vraisemblance. Il opposoit son inalterable douceur, non-seulement aux injures littéraires, mais aux plus cruels outrages. Un jeune homme à qui, par mégarde, il marcha sur le pied dans une foule, lui ayant donné un soufflet , Monsieur , lui dit-il , vous allez être bien fáché! je suis aveugle. Cet homme estimable mourut à Paris le 26 décembre 1731. à 59 ans, d'une fluxion de poitrine, après avoir livré à son curé une pièce de théâtre commencée. Ce ne fut pas cependant sans quelque regret, car il dit à son neveu : Admirez la différence des paroisses; le curé de Saint-André veut brûler ma pièce. et le curé de Saint-Sulpice me l'auroit demandée pour la faire jouer au profit de sa petite communauté. Ce trait plaisant n'ôta rien à la résignation chrétienne avec laquelle il vit approcher la mort. Voy. LE Fèvre, au no xiii. Nous ferons connoître ce que la Mothe étoit dans la société, en rapportant le parallèle que M. d'Alembert en a fait avec un autre Philosophe, avec Fontenelle, ami de la Mothe et son rival en agrémens. « Fontenelle et la Mothe, toujours mesurés, et par conséquent toujours nobles avec les grands, ne leur mon-

trant d'esprit que ce qu'il falloit pour leur plaire, et jamais pour gêner leur amour propre, se sauvoient, comme dit Montaigne, de subir de leur part la tyrannie effectuelle, par le soin qu'ils avoient de ne lour point faire éprouver la tyrannie parlière. Ils alloient quelquefois cependant. dans cette société, comme dans leur style, jusqu'à une espèce de familiarité; mais avec cette différence, que la familiarité de la Mothe étoit plus réservée et plus respectueuse, et celle de son ami plus aisée et plus libre, quoique toujours assez circonspecte, pour qu'on ne fût jamais tenté d'en abuser. Leur conduite avec les sots étoit encore plus raisonnée, plus sage, et d'autant plus attentive, qu'ils savoient très-bien que cette espèce d'hommes, intérieurement et profondément jalouse de l'éclat des talens qui les humilie. ne pardonne aux hommes supérieurs, qu'à proportion de l'indulgence qu'elle en éprouve, et du soin même qu'ils ont de leur cacher cette indulgence. Fontenelle et la Mothe, lorsqu'ils se trouvoient dans des sociétés peu faites pour eux, n'avoient ni la distraction ni le dédain que la conversation pouvoit mériter. Ils laissoient aux prétentions de la settise en tout genre, la plus libre carrière, et la plus grande facilité de se montrer avec confiance, sans lui faire jamais craindre d'être réprimée , sans lui faire même soupconner qu'ils la jugeassent. Mais Fontenelle toujours peu pressé de parler. même avec ses pareils, se contentoit d'écouter ceux qui n'étoient pas dignes de l'entendre, et songeoit seulement à leur Monttet fine abbaience quabbro

bation, qui les empêchoit de prendre son silence pour du mépris ou de l'ennui. La Mothe plus complaisant encore, ou même plus philosophe, se souvenant de ce proverbe Espagnol : Qu'il n'y a pas de sots de qui le Sage ne puisse apprendre quelque chose; s'appliquoit à chercher dans les hommes les plus dépourvus d'esprit, le côté favorable, par lequel il pouvoit les saisir, soit pour sa propre instruction, soit pour la consolation de leur vanité. Il les mettoit sur ce qu'ils avoient le mieux vu, sur ce qu'ils savoient le mieux, et leur procuroit sans affectation, le plaisir d'étaler au dehors le peu de bien qu'ils possédoient. Il en tiroit le double avantage, et de ne s'ennuyer jamais avec eux, et sur-tout de les rendre heureux au-delà de leurs espérances. S'ils sortoient contens d'avec Fontenelle, ils sortoient enchantés d'avec la Mothe; flattes que de premier leur cût trouvé de l'esprit, mais ravis de s'en être trouvé bien plus auprès du second. » Voyez aussi le Parallèle littéraire de ces deux écrivains à l'art. Fontenelle. Ses Œuvres ont été recueillies à Paris en 1754, en 11 vol. in-12. Les principaux ouvrages de cette collection sont : I. Quatre TRAGEDIES: les Macchabées, Romulus, Inès de Castro, et Edipe. La 110 n'est, suivant un critique, qu'un recueil de pieux madrigaux, et de lieux communs de morale, rendus avec plus d'esprit que de force, d'élévation et de chaleur. On a dit de la 2º, que le principal personnage n'étoit qu'un héros d'Opéra, un Céladon insipide. La 8º, quoique écrite sans pureté et sans élégance, offre des situations touchantes, et dos

scènes qui firent couler bien des larmes. Voyez I. Duclos. Elle fut beaucoup critiquée,.... mais en pleurant, comme répondit l'auteur à l'un de ses censeurs : Allons, dit-il à un ami, en présence de quelques autres Zoïles qui la déprimoient, allons nous ennuyer à la cinquantième représentation de cette mauvaise pièce. II. Des Comédies : (Voy. Boin--DIN.) L'Amante difficile; Minotolo; le Calendrier des Vieillards; le Talisman; la Matrone d'Ephèse, et le Magnifique. Le grand succès que cette dernière pièce eut dans sa nouveauté, et qu'elle dut à l'esprit, à la vérité et aux graces qui la caractérisent, s'est toujours soutenu, et on la redonne assez souvent. III. Des OPERA: Ceux qu'on reprend ensore avec succès, sont l'Europe Galante; Issé; l'Amadis de Grèce, Omphale; le Carnaval et la Folie; Alcyone, etc. Le seul reproche qu'on fasse à ces ouvrages, c'est d'avoir un air d'uniformité qui déplaît ; on trouve dans chacune deux rivaux et deux rivales : mais, malgré cette uniformité, ils dureront autant que le théâtre Lyrique. « C'est, dit Fréron père, le plus beau fleuron de la couronne poétique de la Mothe. Depuis Quinault, personne n'a porté plus loin l'intelligence de ce spectacle. Il a dans ses vers cette noble élégance, cette douceur d'expression si essentielle à ce genre. Ces petites pensées fines, ces petits riens tournés en madrigaux, que nous aimons tant à l'Opéra, et qui nous déplairoient ailleurs, sont répandus dans toutes ses scènes, sans trop de profusion. Si j'avois à donner la palme, elle seroit pour Isse; cette pastorale n'est, d'un bout

à l'autre, qu'un tissu de beautes en ce genre. » IV. Des ODES, imprimées pour la 1re fois en 1707. On les a trouvées plus philosophiques que poétiques. On a dit que ce n'étoit que de froides amplifications. Mais si l'on y trouve moins de feu dans le style, moins de choix dans les expressions, moins d'harmonie dans les vers; enfin moins de génie que dans celles de Rousseau; il y a plus de raison, plus de profondeur et de finesse. Elles offrent cent pensées dignes de Socrate et de Montaigne; et ces pensées valent bien assurément, aux yeux d'un philosophe, les images poétiques. Parmi ses Odes galantes. beaucoup moins critiquées que ses Odes morales, il y en a quelques-unes que Catulle n'auroit pas désavouées. La nature s'y montre avec toutes les finesses de l'art. V. Vingt Ecloques; la plupart avoient remporté le prix aux jeux sloraux. Ses bergers sont un peu trop ingénieux, mais moins que ceux de Fontenelle; et ils n'en valent que mieux. Les délices et l'innocence de la vie champêtre y sont peintes avec plus de vérité et avec antant d'agrément. La quatrième Eglogue, où deux pasteurs disputent le prix aux pieds de leur bergère, est, suivant Fréron, un chefd'œuvre et un modèle dans le genre pastoral. VI. Des FABLES. imprimées in-40 avec de belles estampes, et m-12, en 1719. Elles ne l'égalent pas plus à l'inimitable la Fontaine, que Romulus et Inès de Castro, à Corneille et à Racine. Elles furent écoutées avec transport aux assemblées de l'académie Françoise, parce que l'auteur étoit l'homme de France qui lisoit le mienx : le mauvais paroissoit excellent dans na bouche; mais lorsqu'elles Virent le grand jour, elles furent critiquées très-sévèrement. Cette naïveté sublime qui fait le charme de celles de la Fontaine, ne s'y trouve nulle part. On sent que celui-ci ecrivoit dans son propre caractère; la Mothe veut être simple et naïf comme lui, et il n'y réussit presque jamais. Ses Fables sont peuplées d'êtres métaphysiques , Dom Jugement , Dame Memoire, etc. Le style en général en est forcé, peu naturel. et semé d'expressions alambiquées, précieuses et ridicules. Le mérite de la Mothe est d'avoir tracé, avec autant d'esprit que de justesse, le fonds et le dessin de ses Fables. Il en avoit inventé une partie, et heureusement réformé celles qui n'étoient pas de son invention. Ses moralités sont en général bien amenées, et l'on pourroit en citer un grand nombre, qui décèlent un écrivain penseur et philosophe. VII. Plusieurs Discours en prose : sur la Poésie en général et sur l'Ode en parsiculier : sur l'Eglogue ; sur la Fable; sur la Tragédie. On reconnoît dans tous le philosophe et l'homme d'esprit, quoique ces Discours ne soient qu'une apologie déguisée de ses différens ouvrages. Sa prose précieuse, épigrammatique, et quelquefois forcée, est cependant fort supérieure à ses vers. Elle est pleine de raison, de traits ingénieux. d'images agréables, d'idées délicates. VIII. Des Discours Académiques, et un Eloge funèbre de Louis le Grand, plus estimable pour la forme que pour Le fond : premièrement, parce qu'un Panégirique trop flatteur est presque toujours un ouvrage futile, plus digne d'un rhéteur que d'un philosophe; en

second lieu, parce que la Mosthe non - seulement loue trop Louis XIV, mais le loue sur des choses qui ne demandoient peut-être que le silence. IX. Plan des preuves de la Religion, écrit excellent. La Mothe étoit trèscapable de remplir ce plan; il avoit beaucoup médité sur la religion, quoiqu'on l'accusat d'incrédulité. On connoît l'Epigramme qui finit par ces vers:

Et priant Dien tout comme un autre, Il y croyoit sans doute? -Oh uon.

Mais peut-on juger un homme sage sur la saillie d'un fou? X. Un petit Roman infitulé: Salneld et Garaldi, nouvelle Orientale, en prose. Le sentiment et l'esprit caractérisent cette bagatelle. XI. Des Pseaumes, des Hymnes, des Cantates et des Proses en vers. Il y a de l'esprit dans tous ces ouvrages, et beaucoup plus que leur genre n'en comporte. C'est en partie ce qui les rend inférieurs aux Cantiques sacrés des deux Racines, de Rousseau et de le Franc de Pompignan. XII. Des Réquêtes, des Factums, des Mandemens d'évéques, que l'anteur avoit composés à la prière de ses amis, mais dont on n'a pas voulu charger la nouvelle édition de ses Œnvres. Tous ces différens ouvrages ne sont pas de la même force, et la postérité n'en mettra ancun parmi ces livres classiques, qui sont devenus la bibliothèque du genre humain. Il y'a dans la foule'. quelques beautés et des traits fort ingénieux; mais on n'y remarque jamais cette chalcur , cette élégance, ce beau naturel qui caractérisent l'homme d'un vrai genie. Pen d'auteurs ont eu plus de partisans, et cela devoit être; il louoit, on le louoit. Les cris

Cun ami intéressé à nous proner, peuvent retarder le jugement du public ; mais l'arrêt vient tôt ou tard. Celui de la Mothe est prononcé : en ne le mettra point au dernier rang; mais il ne sera point placé au premier. Il auroit pu l'obtenir, s'il n'eût point laissé corrompre son goût par une fausse mé-Il se persuadoit taphysique. que l'harmonie, la peinture et le choix des mots étoient inntiles à la poésie, et que pourvu que l'on cousit ensemble quelques traits de morale ou quelques saillies ingénieuses, on étoit an miveau des plus grands poëtes. La véritable philosophie auroit dû lui apprendre, au contraire, que chaque art a sa nature propre. et qu'on ne plaît au public, qu'autant qu'on a étudié celui auquel on s'attache. Nous avons profité, dans cet article, des différens ecrits qui ont paru sur la Mothe. et sur-tout de son Eloge historique qu'on trouve à la suite des Mémoires pour servir à l'Histoire de M. de Fontenelle, in-12, à Amsterdam. Cet ouvrage a vu le jour en 1761. Il est de l'abbé Trublet, qui avoit d'autant mieux connu la Mothe, que cet écrivain pohvoit se livrer avec lui à toute la finesse de son esprit... Ceux qui, sans se charger de la volumineuse collection des Œuvres de la Mothe, voudront connoître son talent poétique, peuvent consulter l'Esprit de cet auteur, petit in-12, 1773... Voyez GACONzet Pons.

HOUDRY, (Vincent) Jésuite, né à Tours le 22 janvier 1631, mort à Paris le 29 mars 1730, à 99 ans et 3 mois, avec ta douleur de navoir pas accompli le siècle, étoit d'un tem-

perament excellent. Il passoit sa vie à lire et à écrire; il n'eut cependant pas besoin de se servir de lunettes, même dans l'âgé le plus avancé. Il avoit beaucoup de facilité pour la chaire, pour la composition et pour la poesie, quoiqu'il fût médiocre dans ces trois genres. Ses ouvrages les plus connus sont : I. La Bibliothèque des Prédicateurs, Lyon, 1733, 22 vol. in-4.º La Morale a 8 vol. et le Supplément 2; les Panégyriques, 4 vol. et le Supplément 17 les Mystères, 3 vol. et le Supplément 1; les Tables, 1 vol.; les Cérémonies de l'Eglise, 1 vol.; l'Eloquence Chrétienne, 1 vol. Il y a dans cette vaste compilation, du bon, et encore plus de mauvais. L'auteur y cite les prédicateurs anciens et modernes: mais il n'a pas fait usage des meilleurs. Il copie trop souvent des livres de dévotion, dont les uns sont estimés, mais trop répandus pour qu'il eût dû les dépécer, et les autres ont vieilh. H. Ars Typographica, Carmen, et d'autres Poésies. III. Un Traité de la manière d'imiter les bons Predicateurs , in-12. IV. Des Sermons en 20 vol., écrits d'un style lache et languissant.

I. HOULERES, (Antoinette du Ligier de Lagarde, veuve de Guillaume de Lafon, seigneur DES) naquit à Paris en 1638. La nature avoit rassemblé en elle les talens de l'esprit et les graces de la figure. Le poète Mesnault lui donna les premières leçons de l'art des vers; l'élève fit honneur à son maître. Des Houlières, son époux, lieutement de roi à Dourlens en Picardie, vivement touché des charmes de sa femme, fut pour

elle un tendre amant. Cette dame fut arrêtée prisonnière à Bruxelles, au mois de février 1657, et conduite en criminelle d'Etat au château de Wilvorden. Elle avoit tout à craindre, même pour sa vie, de la part des Espagnols: mais des Houlières exposant ses jours pour sauver son épouse, s'introduisit, sous un faux prétexte, dans sa prison, la délivra, et prit la route de France avec elle. Mad. des Houlières se fit une petite cour à Paris, qui ne fut pas toujours celle du bon goût. Elle protégea Pradon contre Racine, Lorsque la Phèdre de ce dernier parut, elle fit au sortir de la première représentation, le Sonnet si connu:

Dans un fauteuil dore, Phèdie, tremblante et bleme,

Dit des vers, où d'abord personne n'entend rien... Voy. Nevers.

On sait la vengeance que Racine et Boileau tirèrent de ce Sonnet. « Cette douce et intéressante bergère, a-t-on dit, qui parloit si tendrement aux moutons, aux deurs, aux oiseaux, changea en cette occasion sa houlette en serpent. » Mad. des Houlières mourut le 17 février 1694, à 56 ans. L'académie d'Arles, et celle des Ricovrati. s'étoient fait une gloire de se l'associer. Elle joignoit à une beauté peu commune, des manières nobles et prévenantes; et à un enjouement plein de vivacité, cette mélancolie douce que quelques-uns de ses ouvrages respirent. Elle dansoit avec justesse. montoit bien à cheval, et ne faisoit rien qu'avec grace. Le grand Condé fut au nombre de ses adorateurs; mais elle resista à ce héros, comme à tous ceux qui lui adressèrent leurs hom-

mages. Si elle rebuta les amans 🛊 elle tàcha de s'acquérir des protecteurs. Elle prodigua trop souvent son encens à des divinités sourdes; une modique pension fut tout ce qu'elle put obtenir. Lorsqu'elle entra dans le monde, les Romans étoient regardés comme l'école de l'esprit et de la politesse. Elle s'y livra, pour suivre la mode; mais elle ne borna pas là son application. Avide de s'instruire, elle étudia le latin, l'italien et l'espagnol; les auteurs les plus estimés de ces trois langues lui devinrent aussi familiers que les écrivains Francois. L'étude qu'elle fit en même temps de la philosophie, ne fut point séparée de celle de la religion. Elle eut besoin d'èprouver les consolations de l'une et de l'autre, dans les longues maladies qu'elle essuya sur la fin de ses jours. C'est à ce temps si triste pour elle, que nous sommes redevables de ses plus beaux ouvrages. Lorsqu'elle se sentoit un peu moins de penchant à la gaieté, elle composoit ses Idylles. Si ses maux la portoient à des impressions de tristesse, et à des pensées plus sérieuses, elle produisoit ses Réflexions morales. De tous les éloges qu'on lui a donnés, il n'en est aucun plus ingénieux que ces quatre vers qu'on voit au bas de son portrait:

Si Corinne en beauté fut célèbre autrefois;

Si des vers de Pindare elle effaça la gloire :

Quel rang doivent tenir au temple de mémoire,

Les vers que tu vas lire, et les traits que tu vois?

Ses Poésies parurent d'abord en 1688, en un seul volume. Sa fille

publia le second en 1695. Elles ont été depuis rassemblées en 2 vol. in-8°, en 1724; et réimprimées en 1747, en deux petits volumes in-12. On trouve dans ce Recueil: I. Des Idylles, les meilleures que nous ayons dans notre langue. Elles offrent des images champêtres, une poésie douce et facile, le ton de la nature, des badinages ingénieux, une morale utile, le style du cœur et toutes les graces de la naïveté. C'est dommage que l'auteur ne soit pas exempte du reproche de plagiat : l'Idylle des Moutons, par exemple, une de ses plus belles, est, pour ainsi dire, copiece mot pour mot d'un ancien poete; Mad. des Houlières s'est presque bornée à changer quelques mots et quelques tours surannés. II. Des Eglogues, inférieures à ses Idylles. III. Des Odes, encore plus foibles que les Eglogues. IV. Genséric , tragédie, qui pèche par le plan, et par un style traînant, fade et incorrect. Mad. des Houlières dat voir qu'il étoit bien plus fa-· cile de cabaler contre Racine, que de l'égaler. V. Des Epigrammes, des Chansons, des Madrigaux. On voit par le compte que nous venons de rendre, qu'on: pourroit réduire toutes les Poésies de Mad. des Houlières à cinquante pages; encore il ne faudroit pas être extremement difficile. Elle est pourtant de toutes les Dames qui ont cultivé les Muses, celle dont on a retenu le plus de vers. On cite tous les jours ses maximes;

Sur le jeu :
On commence par être dupe,
On finit par être fripon...
Sur l'amour propre :
Nul n'est content de sa fortune.

Ne mécontent de son estrut.

II. HOULIÈRES, ( Antoinette-Thérèse DES) fille de la précédente, membre de l'académie d'Arles et de celle des Ricovrati, remporta le prix à l'académie Françoise en 1687, et monrut en 1718, à 55 ans, d'une espèce de cancer sous le sein; maladie qui avoit emporté sa mère au même àge. On a d'elle quelques l'oésies, à la suite de celles de Mad. des Houlières ; mais un peu foibles, et en général au-dessus du médiocre. On peut voir dans l'édition de 1747 y des Mémoires historiques sur la vie de l'une et de l'autre. Moreau de Meautour, de l'académie des Belles-Lettres, consacra a son souvenir une pièce de vers qui commence ainsi :

Des Houlières n'est plus, cette digne héritière

D'une illustre et savante mère;
Un mal présque incurable en a borné
le cours;

Onze lustres au plus ont borné sa carrière.

Autrefois dans mes vers ou tendres ou galans,

Je chantois ses appas et ses rares talens;

Mais sans avoir recours aux louanges profanes,

Ce n'est qu'un encens pur que je dois

HOULIER: ou plutos Hou-MER:, (Incques) médecin de Paris, natif d'Étampes; est auteur de plusieurs Ouvrages. Gonève, i 635, in -4°, donit de -Thou, son ami, fait l'éloge: C'est lui qui forma le célèbre Louis Dunet. Il mourut en 1562; et est très-pen connu aujourd'huis 3

HOUSTA, (Baudoin den)
Augustin, né à Tonbise, bourg

du Hainaut, occupa les premiers emplois de son ordre, et mourut à Enguien en 1760. On a de lui, un ouvrage intitulé: Mauvaise foi de M. Fleury, prouwe par plusieurs passages des Saints Pères, des conciles et d'auteurs ecclésiastiques qu'il a omis, tronqués ou insidellement traduits dans son histoire; Malines, 1733, 1 vol. in -8.º Ce livre, peu agréable pour la forme et la manière d'écrire, ne l'est guères davantage pour la justesse de la critique. A un petit nombre "d'observations près, tout le reste a été dicté par un esprit étroit et minutieux. L'auteur chicane de célèbre historien sur sa véeracité, et le peint comme un ennemi de l'église; parce qu'avec les hommes les plus sages et les plus religieux, il a peint avec simplicité les abus dont elle a gemi, et qu'elle a voulu ré-former.

HOUTEVILLE, (Claude-François) membre de l'académie Françoise, naquit à Paris en 1688, demeura environ dix-huit ans dans la congrégation de l'Oratoire, et fut ensuite secrétaire du cardinal Dubois, qui l'aima et l'estima. Il conserva auprès de ce ministre, qui passoit pour peu religieux, l'amour des lettres et de la religion, dont il avoit été rempli des ses premières années. -Son caractère étoit doux et sa -conduite sage et mesurée. L'academie Françoise lui donna la place de son secrétaire perpétuel en 1742; mais il n'en jouit spas long-temps, étant mort le 8 novembre de la même année. âgé de 54 ans. Il étoit abbé de Saint-Vincent du Bourg-suromer. Son ouvrage le plus connu porte ce titre: La vérité de la

Religion Chrétienne prouvée par les faits, précédée d'un Discours historique et critique sur la méthode des principaux Auteurs qui ont écrit pour et contre le Christianisme, depuis son origine, in-4°, 1722; et réimprimé en 3 vol in-4°, et en 4 vol in-12, en 1741. La première édition étoit très - inférieure aux suivantes; on y voyoit par - tout l'écrivain ingénieux; mais moins souvent le philosophe, le théologien et l'homme de goût. L'abbé Houteville, voulant paroître neuf dans un sujet usé, s'étoit paré du clinquant des précieuses ridicules de Paris, des expressions nouvelles, des chûtes épigrammatiques du siècle. On crut au premier coup d'œil, que son ouvrage étoit plus propre à faire des incrédules, qu'à les convertir. L'abbé des Fontaines, ce redoutable critique, consigna les -plaintes du public dans des Lettres de l'abbé de \*\* à l'abbé Houteville . Paris, 1722, in-12. Le P. Claude Réné Hongnant, jésuite, mort en 1745, avoit fourni les matériaux de ces Lettres à l'abbé des Fontaines, qui se charges de les arranger et de les polir. L'abbé Houteville crut qu'il dewoit refondre son ouwrage : il ·le retoucha avec soin; et quoiqu'il ait paru depuis sa dernière édition beaucoup de livres impies, il seroit difficile d'y trouver aquelque objection importante, à laquelle il n'ait pas répondu. L'au-.teur avoit approfondi cette matière avec les plus célèbres incrédules de son temps; et connoissant les livres et les hommes, il avoit eu plus de facilité qu'un autre à les ramener ou à les ébranler. Il faut avouer cependant que le style offre encore plusieurs expressions impropres

## HOW

on recherchees, que l'abbé des Fontaines censura dans son Dictionnaire Néologique. L'abbé Houteville vouloit se faire lire des gens du monde, et il croyoit employer leur langage. Mais il devoit sentir que plus le sujet qu'on traite est grand, plus le style doit avoir de simplicité, de pureté et de noblesse.

HOWARD, (John) Anglois, célèbre par sa bienfaisance, consacra sa vie entière à consoler l'humanité souffrante. John, s'étant apperçu des abus qui s'étoient introduits dans les prisons d'Angleterre, voulut les faire cesser; il étudia le régime des maisons de détention; il porta ses plaintes au parlement, et il parvint à améliorer le sort des prisonniers. Ce premier succès encouragea ses efforts, et ses vues philantropiques s'agrandirent. Il visita les prisons de la Hollande, de l'Allemagne, de la Russie, de la Suède, du Danemarck, de la France et de l'Italie; il n'est pas un cachot dans lequel il n'ait porté le soulagement. M. Delille, dans son poëme de la Pitié, a consacré à ce philantrope ces beaux vers :

- Ton ame le connut ce noble et tendre zèle,
- Howard ! dont le nom seul console les prisons.
- Qu'on ne me vante plus les malheurs vagabonds
- De ce roi voyageur père de Télé-
- Cherchant pendant dix ans son invisible Itaque.
- Avec un but plus noble, un cœur plus courageux,
- Sur les monts escarpés, sur les flots orageux,
- Dans les sables brûlans, vers la zône inféconde,

## HOW

- Où languit la nature aux limites du monde,
- Aux lieux oh du Croissant, on adore les loix,
- Aux lieux où triompha l'étendard de la croix,
- Par-tout où l'on connoît le maiheur et les larmes.
- Suivant d'un doux penchant les invin-
- Le magnanime Howard parcourt trente climats.
- Est-ce la gloire ou l'or qui conduisent ses pas ?
- Hélas! dans la prison, triste sœur de la tombe,
- Sa main vient soutenir le malheur qui succombe.
- Vient charmer ces cachots, dont l'aspect fait frémir,
- Dont les éthos jamais n'ont appris qu'à gémir.
- Oubliant et le monde et ses riantes scènes,
- Il marche environné du bruit affreux des chaînes,
- De grilles, de verroux, de barreaux sans pitié,
- Que jamais n'a franchis la voix de l'amirié;
- Par cent degrés tournans sous des voûtes horribles,
- ·Plonge jusques au fond de ces rachoes terribles,
- Habités par la mort, et pavés d'ossemens,
- D'un funeste trépas funestes monumens;
- Y mene le pardon, quelquefois la justice,
- Et par un court trépas abrége un long supplice ;
- Prête, en pleurant, l'oreille aux maux qu'ils ont soufferts:
- S'il ne peut les briser, il allége leurs fers.
- Tantôt, pour adoucir la loi trop rigoureuse,
- Porte au pouvoir l'accent de leur vois douloureuse;

#### 317

Et rompant leurs liens pour des liens plus doux,

Dans les bras de l'épouse il remet son époux,

Le père à son enfant, l'enfant à ce qu'il aime.

Par lui l'homme s'élève au - dessus de lui-même.

Les Séraphins surpris demandent dans le ciel

Quel ange erte ici-bas sous les traits d'un mortel.

Devant lui la mort fuit , la douleur se retire ,

Et l'ange affreux du mal le maudit et l'admire.

Reviens, il en est temps, reviens, cœur généreux;

Le bonheur appartient à qui fait des heureux.

Reviens dans ta patrie, en une paix profonde,

Goûter la liberté que tu donnois au monde :

Ton ceil chez aucun peuple, au palais d'aucun roi,

N'a rien vu d'aussi rare et d'aussi grand que toi.

De retour en Angleterre, Howard y publia le fruit de ses observations. Son ouvrage intitulé: Etat des prisons de l'Europe, fut accueilli par tous les gens éclairés, et traduit en françois en 1788. Suivant l'annotateur de M. Delille, cet écrit ne produisit point en France la sensation qu'il auroit dû y faire naître. On étoit peu touché alors du sort des prisonniers. Les peines de la prison ne se présentoient à l'esprit que comme un malheur qu'on ne devoit jamais éprouver; mais après une révolution, dans laquelle chaque François a perdu sa liberté, ou a été sur le point de la perdre, les efforts généreux d'Howard doivent être beaucoup mieux sentis; et tout le monde

trouvera dans ses souvenirs. des motifs pour apprécier un des plus beaux monumens qu'on ait élevés à l'humanité. Dans ses courses utiles, Howard réunit la visite des Hòpitaux à celles des prisons. Par-tout il porta un œil d'intérêt sur le malheur; par-tout, au milieu d'un air infect, et bravant la contagion, il exposa sa vie pour rendre moins affreuse celle des autres. Ce philantfope termina sa glorieuse et bienfaisante carrière, en 1790, à Cherson en Crimée, chez le banquier Markus. Il résulte des observations d'Howard, dit l'écrivain cité, que les prisons de Hollande sont si tranquilles et si propres, que celul qui les visite a peine à croire que ce soient des prisons. Elles sont chaque année blanchies avec l'eau de chaux : chacune d'elles a son médecin, son chirurgien en particulier. En général, les maladies y sont rares. Dans la plupart de celles destinées aux criminels, il y a une chambre pour chaque prisonnier, et il n'en sort jamais; chacun a un bois de lit, un garde-paille et une couverture: La Hollande est le pays de l'Europe où il se commet le moins de crimes, et la justice a rarementl'occasion d'y déployer toutes ses rigueurs. —Les prisons d'Allemagne sont moins propres que celles de Hollande; mais elles ont l'avantage d'être bâties sur le bord des rivières : telles sont celles de Hanovre, de Rull, de Hambourg, de Berlin, de Brêmen, de Cologne, et de quelques autres villes. John Howard a remarqué que dans la plupart des prisons d'Allemagne les prisonniers étoient en petit nombre, et la cause qu'il en donne, est la promptitude de l'examen et du jugement, après l'incercération. Ceux qui sont coupables de légers délits, sont condamnés rigoureusement an pain et à l'eau; mais on est moins sévère envers les criminels qui ont été jugés et doivent être condamnés; ils ont le choix de leur nourriture; on leur donne une chambre plus commode; leurs amis et leurs parens peuvent les voir et les consoler ; un ministre les accompagne pendant tout le temps qu'il leur reste à vivre, il ne les quitte qu'à leur mort. En général, dans les prisons d'Allemagne, on exerce peu de rigueurs inutiles; rarement on met les prisonniers aux fers, et les cachots sont presque toujours inhabités. — Les prisonniers sont beaucoup plus sévèrement traités en Danemarck, en Suède et en Russie; les prisons y sont pour la plupart très - mal propres et très-mal saines. Dans la prison d'état de Copenhague, les fers tiennent encore aux murs, dans les chambres où les comtes Struensée et Brandt ont été enfermés. Tel est le dégoût qu'inspire l'air méphitique de cette prison, que lorsque Struensée en fut tiré, après trois mois de détention, pour être conduit à une mort terrible, il s'écria: O quel bonheur de respirer un air frais. - Il faut dire ici cependant que les cachots ne sont point connus en Russie; et c'est pour cette raison sans doute, qu'on n'y a jamais vu de traces de la maladie épidémique qu'on appelle la fièvre des prisons. - Celles de Suisse sont beaucoup plus propres que celles des royaumes du Nord. Dans les maisons d'arrêt, chaque criminel a une chambre, ann que l'un ne puisse être le précepteur de l'autre; ils n'out point de fers, mais ils sont renfermés dans des cham-

bres plus ou moins fortes, plus ou moins éclairées, selon la nature des crimes dont ils sont accusés. La plupart des prisonniers sont chauffés par des poëles; on leur alloue communément douze sous par jour. Dans les cantons Suisses, les prisons renferment rarement des criminels. » La principale raison, dit Howard; est le soin qu'on y prend d'inspirer aux enfans, même les plus pauvres, les principes de la religion et de la morale. Une autre raison encore, est qu'on v rend une prompte justice. Howard ne trouva point de prisonniers dans la prison de Lausanne; il n'en trouva que trois dans les prisons de Schaffhouse; les prisons de Berne sont souvent vides .- Quand John Howard passa à Venise, la principale prison de cette ville contenoit trois on quatre cents personnes. A Naples, en 1781 on comptoit dans la prison appelée Vicaria, neuf cents quatrevingts prisonniers. Dans la Toscane, dans l'état Romain et dans le Piémont, le nombre des prisonniers étoit beaucoup moins considérable. Dans la plupart des villes d'Italie, ils sont employés aux travaux publics. Les exécutions sont beaucoup plus fréquentes dans ce pays que partout ailleurs. Il y a quelques années, que l'usage de la torture, de la massole, etc. étoit encore connu à Rome, à Naples et dans quelques autres états. Il n'est point de pays où l'humanité, inspirée par la religion, prodigue autant de secours aux détenus et aux pauvres. Par-tout il s'est formé des institutions charitables; et dans la plupart des villes, des confréries pieuses sont uniquement occupées du soulagement des détenus. - Les prisonniers.

dans la plupart des prisons de Portugal, ne subsistent que de la charité publique. La justice n'y est pas rigoureuse, mais elle y est lente ; les coupables ou les accusés sont souvent détenus plusieurs années dans les prisons, avant qu'on les examine et qu'on les juge; et quelquesois, après qu'ils ont été jugés et condamnes à mort, il demeurent encore quelques années en prison, avant qu'on les exécute. Avant l'administration du marquis de Pombal, les geoliers laissoient souvent sortir les prisonniers sur parole. L'un d'eux, qui avoit obtenu cette faveur, en jouit pendant sept ans, quoiqu'il eût été condamné à mort. L'ordre d'exécuter la sentence arriva; sur la sommation du geolier, le coupable qui travailloit dans la province, revint, sans balancer un instant, se remettre dans la prison : ce respect pour sa promesse lui fit accorder sa grace. Plusieurs des coupables sont tirés des prisons. pour être envoyés dans les établissemens Portugais, au Brésil; d'autres, enrôlés comme soldats, sont embarqués pour les Indes. -Le régime des prisons en Espagne est très - rigoureux; les prisonniers y sont souvent entassés les uns sur les autres; ils sont souvent mis aux fers, et plongés dans des cachots humides; un criminel condamné, obtient rarement sa grace du roi. Lorsqu'il est jugé, les autres prisonniers le conduisent dans la chapelle, où sa sentence lui est lue par un secrétaire, en présence de tous. Il est accompagné par un moine, qui ne l'abandonne plus jusqu'à la mort. On ne peut pénétrer dans les prisons de l'inquisition. John Howard a visité aussi les prisons

de Paris et celles des différentes provinces de France. Il indique, dans leur régime, plusieurs abus à réformer; mais la voix de l'humanité fut étousée par la révolution; les hommes les plus dévoués au soulagement des misères humaines, furent euxmêmes chargés de fers.

HOWARD, V. II. ARUNDEL.

—I. CROMWBL. —et HENRI VIII,

n° XX.

HOWE, (N... Lord) amiral Anglois, servit avec distinction sa patrie dans la guerre d'Amérique, et fut mis en 1793 à la tête de la flotte Britannique sur l'Océan. Le premier juin 1794, il remporta près d'Ouessant une victoire complète sur les François, auxquels il enleva sept vaisseaux de ligne. Son courage étoit calme, son éloquence persuasive. Il l'employa en 1797 pour appaiser la révolte qui s'étoit déclarée dans la flotte de Portsmouth, et il parvint à faire rentrer tous les équipages dans le devoir. Howe recut en récompense l'ordre de la Jarretière, et mourut quelques temps après cet honneur, dans le courant de 1799.

HOWEL, (Jacques) laborieux écrivain Anglois, mort en 1666, à 72 ans, fut secrétaire d'ambassade et secrétaire du conseil pendant les guerres civiles. Ses depenses excessives le firent enfermer dans une prison, où il fut obligé de travailler pour vivre. Ses ouvrages en anglois sont : I. L'Histoire de Louis XIII. H. La Forêt de Dodone, traduite en françois, Paris, 1652, in-4.º III. De la prééminence des Rois de France, d'Espagne et d'Angleterre, traduite en latin, Londres,

1664, in-8.º IV. Des Poèsies, 1663, in-8°, etc. Après avoir été zèlé Royaliste, il embrassa le parti de Cromwell, et fut néanmoins Historiographe du Roi après son rétablissement sur le trône.

HOUZEAU, (Jacques) sculpteur de Bar-le-Duc, mort à Paris en 1691, à 67 ans, étoit de l'académie, et lui faisoit honneur par la vérité de son ciseau.

HOY, (André) Hoyus, professeur royal en gret à Douai, natif de Bruges, s'acquit une grande réputation par ses Poéstes latines, 1587; in-8°, et par son Ézéchiel Paraphrasi poetica illustratus, 1598; in-4° On a encore de lui: De pronunciatione Græca, 1620, in-8°, et d'autres ouvrages. Il mourut au commencement du 17° siècle, âgé de plus de 80 ans.

I. HOZIER, (Étienne d') gentilhomme Provençal, capitaine de la ville de Salon, né en 1547, est auteur de plusieurs Pièces de Vers imprimées, tant en françois qu'en provençal. Il travailla beaucoup sur les anciennes chartes. Ge goût a passe successivement à ses descendans. Il a composé des Chroniques, assez bien faites pour le temps où il vivoit. César Nostradumus, son cousin, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , le cite à la dernière page de son Histoire de Provence, imprimée à Lyon en 1614, comme un de ceux à qui il étoit redevable de différens mémoires qui lui avoient. servi pour la composition de son ouvrage. Il mourut à Aix en 1611. On a de lui un Journal de sa vie on manuscrit dans lequel il conte une chose singulière. Dans

sà 45<sup>6</sup> année, sa barbe de noire devint blanché en moins de huit jours, de façon que ses amis lè méconnoissoient.

II. HOZIER, (Pierre d') file du précédent, chevalier, seigneur de la Garde en Provence juge d'armes de la noblesse de France, chevalier de l'ordre du roi, et conseiller d'état d'épée. né à Marseille en 1592, servit etant jeune, dans la compagnio des Chevaux-Légers du maréchal de Crequi. Ensuite s'étant livré tout entier à l'étude de l'histoire généalogique, il fut employé par beaucoup de gentilshommes qui cherchoient des alimens à leur vanité. Les lumières et la probité d'Hozier, lui méritèrent la confiance des rois Louis XIII et Louis XIV. Le premier voulant se l'attacher particulièrement le fit, en 1620, l'un des cent gentilshommes de l'ancienne bande de sa maison; le décora, en 1623, de l'ordre de Saint-Mirhel; lui accorda, en 1629; une pension de douze cents livres, et le pourvut, en 1641 \* de la charge de juge d'armes de France, sur la démission du vicomte de Saint-Maurice, qui l'indiqua lui-meme au roi pour son successeur. [ Gette charge, qui avoit été créée à la sollicitation des états généraux, par édit du mois de juin 1615, fut conférée la même année à François de Chévriers de Saint-Maurice, seis gneur de Salagny, d'une ancienne. maison du Mâconnois, chevalier de l'ordre du roi, et gentilhomme ordinaire de sa chambre. 1 La : reputation d'Hosier angmentant chaque jour, le roi le sit, en 1642, l'un de ses maîtres d'hôtel le commit, en 1643, pour lui certifier la noblesse des écuyers

Tome VI.

et des pages de ses grande et petite écuries, et l'admit enfin dans son conseil d'état en 1654. C'est aux correspondances qu'il s'étoit établies, qu'on est particulièrement redevable de la Gazette de France, commencée en 1631. Comme il étoit intime ami de Théophraste Renaudot, il lui communiquoit toutes ses nouvelles. A l'égard de ses ouvrages, il y en a eu beaucoup d'imprimés, indépendamment de ceux qui sont demeurés manuscrits. Il est auteur d'une Histoire de Bretagne, in-folio, et de plusieurs Généalogies. Il mourut à Paris le 1er décembre 1660, à 68 ans. On l'a peint comme un homme qui allioit les vertus morales avec les vertus chrétiennes, ami fidelle et officieux, d'une société douce et d'une conversation agréable. Boileau fit ces vers pour mettre au bas de son portrait :

Des illustres Maisons il publia la gloire;

Ses talens surprendront tous les âges suivans :

Il rendit tous les morts vivans dans la mémoire;

Il ne mourra jamais dans celle des vivans.

III. HOZIER, (Charles-René d') fils du précédent, juge d'armes de la noblesse de France à Paris, et chevalier de l'ordre de Saint-Maurice de Savoie, né en 1640, s'est aussi distingué par l'étendue de ses connoissances dans l'art héraldique, ainsi que par plusieurs ouvrages qu'il fit par ordre de Louis XIV. Il mourut à Paris le 13 février 1732. On a de lui, le Nobiliaire de Champagne, Châlons, 1673, in-folio, qu'il dressa sous la direction de Caumartin. Il eut pour successeur dans sa charge de juge

d'armes , Louis - Pierre d'No= ZIER, son neveu, conseiller du roi en ses conseils, et chevalierdoyen de son ordre, mort à Paris au mois de septembre 1767, âgé de 82 ans. C'est pendant son exercice qu'ont paru les 10 volin-folio de l'Armorial, ou Registres de la Noblesse de France. –M. d'Hozien de Sérighy, son fils, chevalier, grand'croix honoraire de l'ordre de Saint-Maurice, ci-devant juge d'armes, est auteur de la suite de cet ouvrage qu'il a discontinué, pour ne pas s'exposer à mortifier la vanité de certains nobles, ou à trahir la vérité.

HUART, (N.) n'est guère connu que par la Traduction françoise des Hypothèses de Sextus Empiricus, 1725, in-12. Il l'accompagna de notes, dans lesquelles il tâche de fortifier les sentimens de ce fameux Pyrrhonien.

HUARTE, (Jean) natif de Saint-Jean dans la Navarre Francoise, s'acquit au 17<sup>e</sup> siècle de la réputation, par un ouvrage espagnol, intitulé: L'Examen des Esprits. Ce livre a été traduit en latin et en françois. On estime l'édition de Cologne 1610, in-12.

I. HUBER, (Samuel) étoit originaire de Berne, et professeur en théologie à Wittemberg, vers l'an 1592. Luther avoit enseigné que Dieu déterminoit les hommes au mal comme au bien. Ainsi, Dieu seul prédestinoit l'homme au salut ou à la damnation; et tandis qu'il produisoit la justice dans un petit nombre de fidelles, il déterminoit les autres au crime ét à l'impénitence. Huber ne put s'accommoder de ces

principes; il les trouva contraires à l'idée de la justice, de la bonté et de la miséricorde divine, et il donna dans un excès opposé. Allenseigna, non-seulement, que Dieu vouloit le salut de tous les hommes; mais encore que Jésus-Christ les avoit en effet tous rachetés, et qu'il n'y en avoit pas un pour lequel Jesus-Christ n'eût satisfait réellement et de fait. De sorte que les hommes n'étoient damnés, que parce qu'ils tomboient de cet état de justice dans le péché, par leur propre volonté, et en abusant de leur liberté. Cette doctrine fit chasser Huber de son université. On a de lui : l'Explication des chapitres ix , x et xi de l'Epltre aux Romains, in-8.0

II. HUBER, (Ulric) né à Dockum, en 1636, devint professeur en droit à Francker, et mourut en 1694, après avoir eu de grands démèlés avec le célèbre Perizonius. On a de lui I. Un traité De Jure civitatis, 1708, in-4.º II. Jurisprudentia Frizica. III. Specimen Philosophiæ civilis. IV. Institutiones Historiæ civilis, 1690, in-8°, et plusieurs autres ouvrages sur différens points de droit civil; publiés en différens temps, en 7 vol. in-4.º

III. HUBER, (Marie) née à Genève, morte à Lyon le 13 juin 1753, âgée d'environ 39 ans, est connue par quelques ouvrages qui ont eu quelque cours. Les principaux sont : I. Le Monde fou préfèré au Monde sage, 1731—1744, in-12. II. Le Système des Théologiens anciens et modernes, sur l'état des ames séparées des corps, 1731—1739, in-12. III. Suite du même Ouvrage, servant de Réponse à

M. Ruchat, 1733-1739, in-124 IV. Réduction du Spectateur Anglois; cet abrégé, qui n'a pas réussi, parut en 1753, en six parties in-12. V. Lettres sur la religion essentielle à l'homme. 1739 et 1754, 6 parties in-12. Cet ouvrage, traduit en anglois et en allemand, a essuye des contradictions et de justes censures. L'auteur se borne au pur déisme. Mile Huber étoit Protestante. Elle avoit des connois sances et de l'esprit; mais elle ne savoit pas toujours développer ses idées, et leur donner cet éclat lumineux qui dissipe l'obscurité de la métaphysique. Elle n'avoit jamais lu d'autre livre que la bible.

I. HUBERT, (Saint) évêque de Maestricht, fut l'apôtre des Ardennes. Il étoit né dans l'Aquitaine, d'une famille noble, qui le placa à la cour de Thierri III. " On ne peut douter, dit Baillet, qu'il ne se soit marié, et que Floribert n'ait été le fruit de son union avec Floribane, fille de la première qualité. Après avoir vecu dans le monde, il en concut un dégoût, qui fut le commencement de sa conversion. On a voulu que l'apparition de Jésus-Christ en croix, sur la tête d'un cerf qu'il poursaivoit, en ait été l'occasion. De quelque instrument que Dieu se soit servi, il quitta tout pour se sanctifier sous la discipline de St. Lambert, évêque de Maestricht, dont il fut le successeur. Il imita ses vertus. et perfectionna ses ouvrages, » Son corps fut transféré à l'abbaye d'Aindain, qui porte aujourd'hui son nom. C'est dans ce monastère que l'on mène ceux qui ont été mordus de chiens enragés. On leur fait une incision au front, dans laquelle on enferme un petit morceau de l'étole de ce saint prélat. Ses descendans prétendent guérir du même mal, en faisant quelques prières; mais l'église n'ayant pas encore décidé qu'ils eussent ce droit, on n'est pas plus obligé d'ajouter foi à ces guérisons, que de croire que ceux qui se disent de la race de St. Martin guérissent de l'épilepsie, que les descendans de St. Boch peuvent demeurer sans danger au milieu des pestiférés, et quelquefois même les guérir. St. Hubert mourut le 30 mai 727.

II. HUBERT , ( Matthieu ) prêtre de l'Oratoire, né à Châtillon dans le Maine, mort à Paris le 22 mars 1717, à 77 ans, remplit les chaires les plus brillantes des provinces, de la capitale et de la cour, avec beaucoup de succès. Le P. Bourdaloue l'entendoit lorsqu'il pouvoit; et le Jésuite mettoit l'Oratorien au nombre des premiers prédicateurs de son temps. Le P. Hubert méritoit encore son estime par sa tendre piété, et sur-tout par sa profonde humilité. Il disoit que « Massillon, son confrère, devoit prêcher aux maîtres, et lui aux domestiques. » Une personne de distinction lui avant rappelé, dans une grande compagnie, qu'ils avoient fait leurs études ensemble : Je n'ai garde de l'oublier, lui répondit Hubert : Vous aviez alors la bonté de me fournir des livres, et de me donner de vos habits. - Ses Sermons, publiés à Paris en 1725, en 6 vol. in-12, ont satisfait les gens de goût et les personnes pieuses. « Sa manière de raisonner, dit le P. de Monteuil, éditeur de ce recueil, n'avoit point cette sécheresse qui fait perdre quelquefois l'onctions du discours; et sa façon de s'exprimer ne tenoit rien de cette élocution trop étudiée, qui l'afficibilit à force de la polir. » L'Oraison funèbre de la reine Marie d'Autriche, n'est pas la meilleure pièce de cette collection. Le Père Hubert étoit plus propre pour l'éloquence chrétienne, que pour l'éloquence académique. —Il y a eu du même nom André Hubert, mort en 1700, excellent comédien François pour les rôles des femmes.

III. HUBERT, (Jean) né à Lyon en 1646, y allia aux connoissances d'un grand négociant l'amour des lettres. Après avoir voyagé en Italie, en Angleterre et en Hollande, il revint dans sa patrie, où il fut l'oracle du négoce par ses avis et ses arbitrages. Echevin en 1705, il publia en 1716, en 1 vol. in-4°, les Priviléges et Franchises du Franc - Lyonnois. Il mourut en 1737, renversé par un cheval fougueux.

IV. HUBERT, (François) né en Suisse, perdit dès sa jeunesse l'usage de la vue. Il n'en prit pas moins pour l'étude de l'histoire naturelle une passion qu'il conserva toute sa vie. Aidé d'un domestique du pays de Vaud, nommé François Burnens, qui lui servoit de lecteur et d'observateur, il sit une foule de découvertes et d'observations curieuses. Ce fut sur-tout la connoissance des abeilles, de leurs mœurs, de leur fécondation, de leurs maladies, de leur produit, qui devint l'objet principal de ses recherches. On lui doit l'invention des ruches à feuillets. Deux sociétés savantes, instituées en Allemagne, sous le nom d'acedémies des Abeilles, étudioient le En ystère de leur fécondation. L'une établie à Bautzen dans la haute Lusace, soutenoit que les femelles étoient fécondes sans le concours des màles. L'autre, établie à Lautern, prétendoit que les œufs étoient fécondés à l'extérieur par les faux-bourdons. Hubert prouva qu'elles se trompoient l'une et l'autre, et que les mères-abeilles. étoient fécondées dans leur vol par les bourdons. Il est mort à la fin du 18° siècle.

HUBNER, (Jean) professeur de géographie à Leipzig, et recteur de l'école de Hambourg, mourut dans cette ville le 21 mai 1732, à 64 ans. On a de lui, une Geographie universelle, où l'on donne une idée abrégée des quatre Parties du Monde. C'est le titre de la traduction qu'on en a faite de l'allemand en françois, à Basle 3757, 6 vol. in-8.º La méthode de l'auteur est, en général, claire et facile. L'ouvrage est assez exact pour la partie de l'Allemagne; mais il l'est beaucoup moins pour les autres pays. Trop attaché aux anciens géographes, il érige en villes une foule d'endroits, qui sont aujourd'hui de petits villages. Il se trompe souvent sur la position des villes, sur les distances et l'étendue des royaumes et des provinces. Il laisse ignorer de quelle espèce de lieues il entend parler, lorsqu'il marque cette étendue. Il y a tel endroit de son ouvrage, dit D. Vaissette, qui pourroit faire douter s'il connoît les premiers principes de la sphère. Il manque assez souvent de critique, donne dans la minutie, et adopte, quoique Protestant, des erreurs populaires.

HUBY, (Vincent) Jésuite, mé à Hennebond en 1608, mort

à Vannes en 1693, introdnisit dans ce diocèse l'adoration perpétuelle, et opéra un grand nombre de conversions par ses sermons et ses ouvrages. On a de lui, une Retraite, Paris, 1755, in-12.

HUDDE, (Jean) Bourguemestre d'Amsterdam, grand politique, savant mathématicien, mort à Amsterdam en 1704, est auteur de quelques Opuscules estimés. François Schotten les a insérés dans son Commentaire sur la Géométrie de Descartes.

HUDEKIN, nom d'un esprit follet, que la tradition dit avoir paru autrefois au diocèse de Hildesheim, dans la Saxe. On en raconte des choses merveilleuses. Tantôt il paroissoit en habits de paysan et se plaisoit sur-tout dans la conversation des hommes; et tantôt il les entretenoit sans se faire voir. Il donnoit souvent des avis aux grands seigneurs sur ce qui leur devoit arriver, et rendoit service aux uns et aux autres. Sa retraite ordinaire étoit la cuisine de l'évêque, où il se familiarisoit avec les cuisiniers, et les aidoit en tout ce qui regardoit leur métier. Il ne nuisoit à personne, à moins qu'on ne l'attaquât ; mais il pardonnoit rarement. C'est ce qu'éprouva un garçon de cuisine de l'évêque qui l'avoit accablé d'injures. Hudekin en avertit le chef de cuisine; et voyant qu'il ne lui faisoit point satisfaction, il étouffa son ennemi lorsqu'il dormoit, le coupa en morceaux, et le mit cuire sur le feu. Non content de cette vengeance, il s'attacha depuis à tourmenter les officiers de cuisine, et les seigneurs même de la cour de l'évêque, qui, par la force de ses exorcismes, le contraignit de sortir de son diocèse-Voilà ce que rapporte Trithème; voilà ce qu'on croyoit dans son siècle. Il est bon de rappeler ces fais au nôtre, pour détromper les imbécilles qui pourroient penser comme on pensoit dans ces temps d'ignorance, de grossièreté et de mensonge.

·I. HUDSON, (Henri) fut pilote Anglois. Ses compatriotes ont donné son nom à un détroit et à une baie qui sont au Nord du Canada, pour prouver qu'ils ont les premiers découvert et possédé ce pays-là. Il est certain que Hudson fit quatre voyages dans les mers du Nord en 1607, 1608, 1609 et 1610. Mais il n'est pas moins vrai que s'il a donné son nom au détroit, il n'y a fait aucun établissement, n'a point . été dans la baie, et n'a laissé aucune marque de prise de possession. Il périt dans sa dernière course par la trahison des siens. Des cartes angloises marquent un voyage dans la Baie d'Hudson en 1665; mais les François y avoient arboré les armes du roi de France dès l'année 1656.

II. HUDSON, (Jean) né à Wedhop dans la province de Cumberland vers l'an 1662, professa avec beaucoup d'applaudissement la philosophie et les belles-lettres à Oxford. Son mérite le fit choisir en 1701, pour succéder à Thomas Hyde dans la charge de bibliothécaire de la bibliothèque Bodleïenne, et en 1712, pour occuper la place de principal du collège de la Ste Vierge à Oxford. Il remplit ces deux emplois avec distinction jusqu'à sa mort, arrivée le 27 novembre 1719, à 57 ans. Ses travaux multipliés abrégèrent ses jeurs. La république des lettres lui doît de savantes éditions de Velléius-Paterculus; de Thucidide; de Denys d'Halicarnasse; de Longin; d'Esope; de Josèphe; des Petits Géographes Grecs. Oxford 1698 à 1712.4 vol. in-8. Toutes les autres éditions d'Hudson sont in-fol. et imprimées à Oxford en différentes années.

HUERGA, (Cyprien de la) religieux Espagnol de l'ordre de Citeaux, enseigna l'Ecriture—Sainte dans l'université d'Alcala, et mourut en 1560. On a de lui des Commentaires, I. sur Job; II. sur les Pseaumes; III. sur le Cantique des Cantiques, etc. lis sont savans.

HUET, (Pierre-Daniel) ne à Caen le 8 août 1630, sit ses études au collège des Jésuites, et se préparoit à étudier en droit, lorsqu'il prit du goût pour la philosophie dans les Principes de Descartes, et pour l'érudition dans la Géographie sacrée de Bochart. Il accompagna ce dernier en Suede, où Christine lui fit le même accueil dont elle honoroit les savans consommés. De retour dans sa patrie, il institua une académie de physique, dont il fut le chef, et à laquelle Louis XIV fit sentir les effets de sa libéralité. En 1670, le grand Bossuet ayant été nominé précepteur du Dauphin, Huet fut chiosi pour sous-précepteur, C'est alors qu'il forma le plan des éditions ad usum Delphini : lesquelles il dirigea en partie, Pour rendre ces éditions plus utiles, Huet voulut qu'elles fussent accompagnées d'un index général de tous les mots que chaque auteur avoit employés, et de la citation des pages où ils se trouvoient places. Il avoit, dit-on, conçu l'idée d'un ouvrage très-important qu'il eut le regret de ne pouvoir faire exécuter : c'étoit de former de ces index particuliers, un index général de tous les mots qui se trouvent dans les auteurs latins anciens. Il devoit être rédigé de manière qu'on pût voir tout d'un coup, la première époque de l'usage d'un mot, ses divers emplois, ses progrès, et le temps auquel il étoit tombé en désuétude. Ses services furent récompensés par l'abbaye d'Aunai en 1678, et en 1685 par l'évêché de Soissons, qu'il permuta avec Brulart de Sillery, nommé à celui d'Avranches. Les travaux de l'épiscopat ne purent ralentir ses travaux littéraires. Continuellement enfermé dans son cabinet et dans sa bibliothèque, il faisoit répondre à ceux qui venoient lui parler d'affaires, qu'il étudioit. Eh! pourquoi, disoit-on, le Roi ne nous a-t-il pas donné un Evéque qui ait fait ses études ? Les fonctions du ministère absorbant une partie du temps qu'il vouloit donner au travail, il se démit de cet évêché, et obtint à la place l'abbaye de l'ontenai près de Caen. C'est là qu'il s'étoit proposé de se fixer. Sa patrie lui avoit paru très-aimable, tant qu'il n'y avoit en que des amis: mais du moment qu'il y posséda des terres, les procès l'assaillirent de tous les côtés, et l'en chassèrent, quoiqu'il cût anssi, graces à son air natal, quelque ouverture pour le jargon de la chicane. Il se retira donc peu de temps après chez les Jésuites de la maison professe à Paris, auxquels il légua sa bibliothèque. Il partagea ses jours entre l'étude et la société des savans, jusqu'à sa mort, arrivée le 26 janvier 1721, a gr. ans. Il étoit de l'a-

cadémie Françoise. L'érudition chez Huet n'étoit ni sauvage, ni rebutante. Humain, affable, prévenant, d'une humeur égale, d'une conversation aisée et agréable, il instruisoit les savans, et savoit plaire aux ignorans même. Mais sa politesse tenoit plus de la douceur d'un littérateur indulgent, que des agrémens d'un courtisan poli. On trouve à la sin des Mémoires de Mile de Montpensier, un portrait de Huet, adressé à lui-même par une dame de ses amies. En voici les traits principaux : « Vous êtes commode, point critique, et si peu porté à juger mal, que je crois que votre bonté pourroit même quelquefois duper votre esprit. Vous estimez plus légèrement que vous ne méprisez. Vous êtes, franc et sincère, et vous avez la franchise d'un vrai homme d'honneur, qui ne sent rien dans son ame qu'il ait intérêt de cacher, ni qu'il puisse avoir honte de dire. Ainsi vous parlez de vos sentimens fort franchement. Mais. autant que vous êtes franc sur ce . qui ne regarde que vons, autant étes-vous réservé sur le secret des autres : vous y êtes même un pen trop scrupuleux. Vous êtes incapable de vous venger, en rendant malice pour malice, et vous êtes si peu médisant, que même le ressentiment ne vous arracheroit pas une médisance de la bouche contre vos ennémis. Je trouve que vous ne les ménagez que trop selon le monde s je n'entends pas dire pourtant que vous manquiez de sensibilité pour la gloire et pour l'honneur; au contraire, vous y êtes délicat jusqu'à l'excès. Vous êtes sage, fidelle et sûr, autant qu'on le pent être. Vous avez beaucoup. de modestie , et jusqu'à avoir

378

honte et être déconcerté quand on vous loue. Je me souviens qu'un jour que vous m'aviez fàchée; pour m'en venger, je vous fis rougir devant M. de Longueville, en vous reprochant votre doctrine. Mais votre modestie est plus dans les sentimens que vous avez de vous-même, que dans votre air; car vous êtes modeste sans être doux, et vous êtes docile, quoique vous ayez l'air rude. Vous êtes si prompt, et yous soutenez vos opinions avec une impétuosité si grande, qu'il semble qu'elles vous deviennent une passion. Votre humeur n'est ni trop enjouée. ! i trop mélancolique. Vous n'étes pas incivil; mais votre civilité manque un peu de politesse. Vous êtes pieux sans être dévot, et vous avez su vous servir de la science , qui gâte les autres, pour vous affermir dans la foi. » Ce prelat a beaucoup écrit, en vers et en prose, en latin et en françois. Ses principaux onvrages sont: I.Demonstratio Evangelica, Paris 1679, in-fol. : c'est là l'époque de la Ire édition de cet ouvrage fameux. Elle renferme plusieurs passages particuliers, que Huet retrancha dans la seconde, donnée aussi à Paris en 1690, in-fol. Celle-ci est cependant plus ample malgré les retranchemens; et c'est pourquoi les curieux rassemblent les deux éditions pour avoir tout. Celle de Naples en 1731, en 2 vol. in-40, a été faite sur celle de Paris 1690. Ce livre est charge d'érudition, mais foible en raisonnement : ce qui fit dire à beaucoup de personnes. suivant Niceron, qu'il n'y avoit de démontré que la grande lecture de l'auteur. Il auroit falla, pour un pareil ouvrage, le génie de Pascal ou de Bossuet; et l'auteur ne l'avoit pas. En général, tout ce qui nous reste de lui, même ce qui regarde les matières philosophiques, est peu pensé. C'est ainsi qu'en jugeoit l'abbé Trublet, très-capable d'apprécier les écrivains penseurs. II. De clarie Interpretibus, et de optimo genere interpretandi; la Haye 1683, in-8.º III. Une édition des Commentaires d'Origène sur l'Ecriture-Sainte; Rouen, 1668, 2 vol. in-fol. en grec et en latin; Cologne 1685, 5 vol. in-fol. Huet avoit rapporté de Stockholm, uz manuscrit grec de cet auteur, IV. Un savant traité de l'Origine des Romans, in-12, à la tête de celui de Zaïde. V. Quæstiones Alnetanæ de concordid rationis et fidei; à Caen 1690., in-4.0 VI. Traité de la foiblesse de l'Esprit humain , Amsterdam 1723, in-12: traduit en latin; Amsterdam, 1738 : et en Allemand, par Christian Gross; Francfort, 1724, avec des notes où le commentateur prétend réfuter le texte. Ce Traité est une traduction de la première partie de Quæst. Alnetanæ. Quelques savans ont cru y voir une espèce de plagiat des Hypothèses Pyrrhoniennes de Sextus Empyricus; mais les deux ouvrages sonttrèsdifférens. Voltaire , dans son Siècle de Louis XIV, dit que ce Traité a fait beaucoup de bruit, et s paru démentir sa Démonstration Evangélique; mais un critique moderne remarque qu'on trouve les mêmes principes dans les préliminaires de la Démonstration. Le dessein d'Huet est de montrer que le système des anciens sceptiques, réduit à de certaines bornes, n'est pas si déraisonnable qu'on le croit communément; qu'il n'est point appasé aux preuves de la religion, qui

resteroient démontrées, quand znéme le doute se répandroit sur la plupart des sciences humaines. Le P. Castel a prétendu que cet ouvrage n'étoit pas de Huet; mais d'Olivet a prouvé le contraire. VII. De la situation du Paradis Terrestre; Amsterdam, 1701, in-12. Il prétend dans ce livre que le jardin de nos premiers parens étoit sur le canal que forment le Tigre et l'Euphrate, après leur jonction, entre l'espace où ils se joignent, et celui où ils se divisent de nouveau avant que d'entrer dans le Golfe Persique. Selon le texte de l'Ecriture, il sortoit de ce lieu de volupté, un fleuve qui se partageoit en quatre têtes : co sont les quatre canaux que les deux fleuves font, deux avant leur jonction, l'Euphrate et le Tigre, et deux lorsqu'ils se divisent; le Phison qui coule tout autour de la terre d'Hévilath, c'est le canal formé vers l'occident par le sleuve lorsqu'il sort du Paradis terrestre, et qu'il arrose le pays habité par Chivalath, fils de Chus; et le Gehon qui parcourt tout le pays de l'Ethiopie, c'est le bras oriental du fleuve qui se décharge dans le Golfe Persique. Cette opinion n'est pas sans difficulté, et il est à présumer que les savans ne feront jamais de découverte certaine sur un lieu si éloigné de nous. VIII. Histoire du Commerce et de la Navigation des Anciens, in-12; réimprimée à Lyon, chez Duplain, in-80, en 1763. Ces deux derniers ouvrages renferment une érudition immense. Le premier safisfit les curieux. et le second les citoyens. IX. Commentarius de rebus ad eum persinentibus, 1718, in-12. Ce sont des Mémoires particuliers de sa

vie. On y trouve un grand nombre d'anecdotes littéraires, relatives aux savans de son temps. X. Des Poésies latines et grecques, des Odes, des Elégies, des Eglogues, des Idylles, des Pièces héroïques, et son Voyage en Suède, dont on a donné dernièrement une traduction dans le 6° vol. des Mélanges de littérature étrangère, Utrecht, 1700, in-12. Les vers de ce prélat respirent l'antiquité; la latinité en est aussi pure qu'élégante; mais l'imagination poétique y domine peu. XI. Censura Philosophia Cartesianæ, in-12: critique qui détruit quelques erreurs de Descartes; mais qui prouve, lorsqu'on la compare aux écrits de ce grand homme, combien Huet étoit au-dessous de lui. Quand Huet entroprit cette censure il étoit piqué contre les Cartésiens. Il trouvoit manvais que ces philosophes préférassent ceux qui cultivent leur raison à ceux qui ne font que cultiver leur mémoire, et qu'ils exigeassent qu'on travaillat plutot à se connoître, qu'à connoître ce qui s'étoit passé dans les siècles reculés. XII. Origines de Caen; Rouen, 1706, in-8.º XIII. Diane de Castro, 1728, in-12. XIV. Il orna de Notes le Manilius ad usum Delphini, donné par du Fay. L'abbé de Tilladet fit imprimer, après la mort de Huet, 2 Nol. in-12 de Dissertations et de Lettres, presque toutes de ce prélat... Voyez son Eloge au-devant de l'Huetiana, in-12, recueil qui renferme des Pensées diverses et des Poésies: il a été publié par l'abbé d'Olivet, son ami, à qui le savant évêque l'avoit confié. Sa mémoire s'étoit fort affoiblie à la suite d'une maladie qu'il ent en 1712. Alors, n'étant plus capable d'aucun ouvrage suivi, il jeta sur le papier des pensées détachées; et c'est ce qu'on a sous le titre d'Huetiana. Plusieurs articles de ce recueil ne donnent pas une grande idée, selon d'Alembert, de la philosophie, de la logique, ni même de la justesse de goût de son auteur. On y verra qu'il fait assez peu de cas de Montaigne, de la Rochefoucauld, de Tacite; mais en revanche, il estime beaucoup la Pucelle de Chapelain. Il rejette le sublime qu'on a trouve dans le Fiat Lux de la Genèse, parce que l'expression en est simple : comme si le vrai sublime n'étoit pas l'union de la grandeur de l'idée à la simplicité de l'expression. Un recneil de Lettres manuscrites, cité par d'Alembert, nous servira à ajouter quelques traits à son portrait. Il s'y plaint beaucoup de la noire médisance et de la lâche ingratitude de ses compatriotes de Caen, en prenant cependant beaucoup d'intérêt aux progrès qu'ils pourroient faire dans les lettres. Il paroit ne souffrir guères plus patiemment les attaques des censeurs de Paris, que les satires de ses compatriotes. S'il n'aimoit pas la critique, il avoit le même éloignement pour les éloges en face. Il se montre ami des Jésuites, mais seulement comme hommes de lettres. Il s'occupoit peu, et avec raison, de leurs querelles avec les Jansénistes. Cependant sa liaison avec la Société lui faisoit regarder d'un œil peu favorable ses ennemis. Enfin, quoiqu'il prît peu de part aux disputes théologiques, il en prenoit beaucoup aux intérêts et à l'honneur de l'église catholique. Nous avons dit qu'il avoit laissé sa bibliothèque aux Jésuites, et

son motif fut: afin qu'elle nestit pas dispersée. Le père qui ca mourant laissa une pension à son fils Jésuite, en cas que la société sut détruite, se montra, dit d'Alembert, plus prévoyant dans l'avenir.

HUFNAGEL, (George) naquit à Anvers en 1545, et mourut dans cette ville en 1600, à 55 ans. Ses parens voulurent en faire un architecte; mais la nature en fit un peintre. L'empereur Rodolphe employa son pinceau à représenter toutes sortes d'animaux, genre dans lequel il excelloit. Cet artiste s'est encore acquis quelque réputation dans la Poésie allemande, ainsi que dans la latine. Il eut un fils, qui se distingua comme lui dans la peinturc.

HUGHES, (Jean) poete Anglois, ne à Marlborough en 1677, fut d'un tempérament valétudinaire, qui l'obligea à ne s'occuper que des arts agréables, tels que le dessin, la poésie et la musique. Il termina sa vie en 1719 , à 42 ans. Il est regardé par les Anglois, comme un de leurs plus agréables écrivains. Ses Poésies ont été publiées en 1735, 2 vol. in-12. On y trouve une Ode au créateur de l'univers, qui passe pour un des plus beaux morceaux lyriques Anglois; et le Siège de Damas, tragédie, pleine de génie, de détails touchans, et de situations intéressantes. Cet auteur, ami et compatriote d'Addisson, eut beaucoup de part au Spectateur Anglois, etc. -Jahez Hugues, son frère, poëte comme lui, mort le 17 janvier 1732 à 46 ans, a traduit en vers quelques morceaux de Lucain et de Claudien, et en prose Suetone 1717, et les nouvelles de Cervantes 1719.

## I. HUGO, Voy, HUGON.

II. HUGO, (Charles-Louis) chanoine Prémontré, docteur en théologie, abbé d'Etival, évêque de Ptolémaide, mourut à Étival le 2 septembre 1739, à 74 ans. Ce prélat avoit de l'érudition; mais il se laissoit emporter quelquefois par sa vivacité en écrivant et en agissant. On a de lui: I. Les Annales des Prémontres, en 2 vol. in-fol., en latin; elles sont plemes de recherches. On y trouve la description et le plan des monastères, et l'histoire de l'ordre. Quelques inexactitudes font tort à cet ouvrage, dont les deux tomes se relient ordinairement en un seul volume. II. La Vie de St. Norbert, Fondateur des Prémontrés, in-4°, 1704. III, Sacræ antiquitatis Monumenta historico-dogmatica, 1725, 2 vol. in-fol. IV. Traité historique et critique de la majson de Lorraine, in-8°, à Nanci, sous le titre de Berlin, 1711. Dom Huga se cacha sous le nom de Balcicourt, pour donner un plus libre cours à sa plume. Cet ouvrage est plein de traits hardis, qui déplurent à la France : il fut fletri par arrêt du parlement en 1712. L'année d'après, il fit imprimer un autre ouvrage sur la . même matière, intitulé: Réflexions sur les deux Ouvrages concernant la Maison de Lorraine, in-8.º Ces deux ouvrages ne se trouvent pas communément rassembles. On peut voir le Jugement de M. Hugo, Evêque de Ptolémaide, en 1736, in-80, par Dom Blanpin, un de ses confreres. Cet ouvrage est solidement écrit.

HUGOLIN, (Barthélemi)
anoniste de Lombardie, mort
an 1618, est auteur de plusieurs

ouvrages en latin, qui sont estimés. Il présenta son Traité des Sacremeus, Rimini, 1587, infolio, au pape Sixte V, qui le récompensa en pontife libéral.

HUGON, (Herman) Jésuite, né à Bruxelles, en 1588, mort de la peste à Rhimberg en 1629, à 41 ans, est auteur d'un traité savant et curieux : De militid equestri antiqua et nova, à Anvers, 1630, in - fol., avec des planches en taille-douce. Il s'est aussi distingué sur le Parnasse . latin, par ses Pia desideria, Paris, 1658, in-32, à l'instar des Elzevirs, avec des figures d'un goût singulier. Ce recueil, contenant 45 pièces, est divisé en 3 livres. Le 1<sup>er</sup> a pour titre : Gemitus animæ pænitentis; le 2º, Vota animæ sanctæ; le 3e, Suspiria animæ amantis. Ce sont de longues paraphrases, en vers élégiaques, de passages choisis de l'Ecriture-Sainte. Le but de l'auteur étoit de nourrir la piété chez les jeunes gens; il ne l'atteignit pas toujours, et il n'a guères d'autre mérite que d'avoir noyé dans une soixantaine de vers chacun des versets qu'il a pris pour texte. Il a substitué à l'onction et à la simplicité sublime de ses divins modèles, de froides amplifications : il versifie assez bien . il est même quelquefois poëte; mais il n'est pas inspiré de la muse de David. On a encore de lui : I, Obsidio Bredana; Anvers, 1629, in-fol. Il avoit été présent à ce siège. Cet ouvrage a été traduit en Espagnol. II. De verà side capessendà, 111. De prima scribendi origine et universæ rei litterariæ antiquitate; Anvers, 1617, in-3.0

I. HUGUES, (Saint) évêque de Grenoble en 1080, recut St. Bruno et ses compagnons, et les conduisit lui-même à la Grande-Chartreuse. Il mourut le 1er avril 1132, avec la joie d'avoir donné à l'Église une pépinière de Saints. Au commencement de son épiscopat, St. Hugues avoit quitté son évêché pour se faire moine à la Chaise - Dieu. Le pape lui ordonna de reprendre la conduite de son troupeau. Il fit de nouvelles tentatives, quelque temps avant sa mort; mais Honorius II lui répondit : Que les bons évêques étant si rares, c'étoit une raison de plus pour l'exhorter à soutenir le fardeau de l'épiscopat. On a de lui, un Cartulaire, dont on trouve des fragmens dans les Œuvres posthumes de Mabillon; et dans les Mémoires du Dauphiné, d'Allard, 1711 et 1727, 2 vol. in-fol.

II. HUGUES, (Saint) DE CI.UNI, étoit d'une maison distinguée, qui descendoit des anciens ducs de Bourgogne. Ayant rejeté les vues d'ambition que sa naissance pouvoit lui inspirer, il se consacra à Dieu dans l'ordre de Cluni. Son mérite et sa piété l'en firent élire abbé après la mort de St. Odillon. Il gouverna cette grande famille avec autant de zèle que de prudence. Il étendit la réforme de Cluni à un si grand nombre de monastères, qu'un ancien auteur a écrit qu'il avoit sous sa juridiction plus de dix mille moines. Une mort sainte vint terminer ses travaux en 1109, à 85 ans, après avoir gouverné près de 60 ans. Il fit bâtir, par les libéralités d'Alphonse IV, roi de Castille, l'Église qui subsiste encore à Cluni. On fut vingt ans à bâtir cet édifice immense. Ge qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'y a aucune charpente,

et les tuiles sont posées immédiatement sur la voûte. St. Hugues étoit un homme aussi modéré que pieux. Henri IV, empereur d'Allemagne, étoit son filleul, et il lui étoit fort attaché. Quoiqu'il fût excommunié, Hugues dit, à la messe du Vendredi saint, 1087, l'oraison qui est dans le missel pour l'empereur. L'archevêque de Lyon le trouva mauvais. L'abbé de Cluni répondit, qu'il avoit dit en général cette prière pour quelque empereur que ce fût. Mais cette réponse ne satisfit point le prélat, qui lui suscita d'autres querelles. Hugues se contenta de faire le bien, sans chercher, ce qui est impossible, à se concilier tous les suffrages. L'ordre de Chini fut, de son temps, au plus haut point de sa splendeur; mais il commença à décheoir après sa mort. On trouve quelques ouvrages de lui dans la Bibliothèque de Cluni.

III. HUGUES-CAPET, chef de la 3e race des rois de France, étoit comte de Paris et d'Orléans. Voyez I. CHIFFLET ... I. DANTE ... I. WITIKIND. Son courage et ses autres qualités le firent proclamer roi de France à Noyon, en 987. Il fut sacré à Rheims par l'archeveque Adalberon , le 3 juillet de la même année. Charles I, duc de la Basse-Lorraine, fils de Louis d'Outre-Mer, qui avoit seul, par sa naissance, droit à la couronne, en fut exclu par plusieurs circonstances. Il voulut défendre son droit; mais il fut pris et enfermé à Orléans. Hugues s'étoit déjà associé son fils Robert, pour lui assurer la couronne. C'est . au règne d'Hugues-Capet, qu'on fixe ordinairement le commencement de la pairie de France. Depuis l'usurpation des siefs, la

pairie, dit le président Hesnault, devint plus ou moins considérable, suivant le plus ou moins de puissance du seigneur suzerain des pairs : en sorte que les pairs du roi de France étoient de plus grands seigneurs que les pairs du comte de Champagne; et que par la même raison, la monvance de la couronne caractérisoit les premiers pairs. Ainsi, le duc de Bretagne, qui, par a, naissance, pouvoit traiter d'égal à égal avec le duc de Normandie, lui étoit inférieur en dignité; parce qu'originairement celui-ci ne relevoit pas de la couronne, mais du roi seulement. comme duc de Normandie, et que la Normandie ayant été aliénée, il n'en fut plus que l'arrièrevassal. De là vient qu'encore aujourd'hui une seigneurie relevant d'un seigneur particulier, ou bien relevant du roi à cause de tel ou tel domaine spécial, est distraite de cette mouvance, pour ne plus relever que de la couronne, quand la même seigneurie est érigée en duché-pairie. Cette introduction d'une dignité nouvelle, valut la couronne à Hugues - Capet. Il y avoit alors sept pairs laïques de France, c'est-à-dire, sept seigneurs dont les seigneuries relevoient immédiatement du roi. Ils choisirent celui d'entr'eux , qui pouvoit joindre le plus de provinces à la royanté. Ce prince mourut le 24 octobre 996, à 57 ans, après en avoir régné dix. Pour parvenir au trône, il falloit de la valeur et de la politique : Hugues-Capet avoit l'une et l'autre. Il prit presque tonjours la voie de la douceur et des ménagemens. On l'avoit qualifié d'usurpateur; on s'étoit ligué contre lui; on lui avoit contesté sa descendance. Hugues-

Capet ayant triomphé, déclara à ceux qui lui inspiroient des desseins de vengeance, que ce n'étois pas au Roi de France à venger les inimitiés des Comtes de Paris et d'Anjou. Il subjugua, en partie. ses ennemis en les flattant, et regardoit comme ses amis, ceux qui ne se déclaroient point ouvertement contre lui. Ayant voulu, dit du Radier, réprimer les entreprises d'Audebert, comte de la Marche, fils de Bo-son I, qui assiégeoit Tours sans sa permission et à son insçu, il députa vers le comte de la Marche, et lui fit demander, qui l'avoit fait Comte. — Ce sont, répondit Audebert, ceux-là même qui vous ont fait Roi, vous et votre fils Robert. Le procédé d'Audebert fut conforme à sa réponse; il continua le siége, et prit Tours malgré Hugues-Capet, qui aima mieux dissimuler, que d'avoir à se venger par les armes. Le nom de Capet lui fut donné, selon les uns, à cause de la grosseur de sa tête; selon d'autres, à cause de sa prudence. On a dit de lui :

Si je donne à la France une race nouvelle,

Roi nouveau, je la rends plus brillante et plus belle.

Cette troisième race, qui a produit trente-deux rois, a eu cinq branches différentes. La première, surnommée des Capétiens, qui a donné quatorze rois; la seconde, qui est la première des Valois; dont il y a eu sept rois; la troisième, de la maison d'Orléans, qui ne produisit qu'un souverain; la quatrième, qui est la seconde des Valois, laquelle en donna cinq; enfin, la cinquième, de la maison de Bourbon, qui en a produit le même nombre, en y comprenant Louis XVI.

IV. HUGUES le Grand, comte de Paris, appelé aussi Hugues l'Abbé, on Hugues le Blanc, prince plein de courage et de hardiesse, étoit fils de Robert, roi de France, et de Béatrix de Vermandois. Il fut surnommé le Grand, à cause de sa taille et de ses belles actions : le Blanc, à cause de son teint; et PAbbé, parce qu'il s'étoit mis en possession des abbayes de Saint-Denis, de Saint-Germain-des-Prés, et de Saint - Martin de Tours. Il fit sacrer roi à Laon, Louis d'Outre-mer. (Voyez ce mot) en 936, prit Rheims, donna du secours à Richard I, duc de Normandie, contre ce même Louis IV; lui fit en son propre nom une guerre opiniatre pour le comté de Laon, qu'il fallut enfin céder à ce roi, et fut créé par Lothaire, son successeur, duc de Bourgogne et d'Aquitaine. Il mourut le 16 juin 956.

V. HUGUES des Patens,. (De Paganis) de la maison des comtes de Champagne, uni avec Géofroi de Saint-Omer et sept autres gentilshommes , institua l'ordre des Templiers, le modèle de tous les ordres militaires, et en fut le premier grand-maître. Ces neuf chevaliers se consacrèrent au service de la religion, l'an 1118, entre les mains de Gormond, patriarche de Jérusalem, promettant de vivre dans la chasteté, l'obéissance et la panvreté, à l'exemple des chanoines de leur siècle. Le premier devoir, qui leur fut imposé par les évêques, étoit de garder les chemins contre les voleurs, pour la sureté des pélerins. Comme cette nouvelle milice n'avoit ni eglise, ni logement, Baudouin II, roi de Jérusalem, leur accorda

un appartement dans le palals qu'il avoit auprès du temple; de là leur vint le nom de Templiers. On leur donna une règle en 1128, dans le concile de Troyes : elle leur prescrivoit la récitation de l'office divin, l'abstinence les lundis et mercredis, et presque toutes les observances monastiques. Mais cette règle fut si mal remplie dans la suite, que, deux siècles après leur fondation, ces chevaliers, qui faisoient vœu de combattre pour Jesus - Christ, furent accusés de le renier, dadorer une tête de cuivre, et de n'avoir pour cérémonies secrètes de leur réception dans l'ordre, que les plus horribles débauches. Nous sommes bien éloignés de croire que ces imputations absurdes fussent fondées, mais elles prouvent du moins que l'ordre étoit tombé dans le relâchement Il y a grande apparence que le libertinage de quelques jeunes chevaliers retomba sur tous les Templiers, qui furent abolis en 1312. Voyez Molay. Hugues des Païens mourut en 1136, regretté de tout ce qu'il J avoit de Chrétiens zélés dans la Palestine.

VI. HUGUES, né en 1065, abbé de Flavigni au commencement du 12º siècle, s'étant va enlever sa crosse, par l'évêque d'Autun, qui la fit donner à un autre, supplanta, à son tour, à l'instigation de l'évêque de Verdun , St. Laurent , abbe du monastère de Saint-Vannes, dont il avoit été moine, et garda cette dignité jusqu'en 1116; depuis ce temps, son existence est ignorée. Il est auteur d'une Chronique en deux parties. La première est pen intéressante, et remplie de fantes: la seconde est très-importante

pour l'histoire de l'eglise de France de son temps. Elle est connue sous ce nom: Chronique de Verdun. On la trouve dans la Bibliotheca Manuscriptorum du P. Labbe.

VII. HUGUES DE FLEURY, moine de cette abbaye, vers la fin du onzième siècle, a laissé: I. Deux livres de la puissance Royale, et de la dignité Sacerdotale, dans lesquels il s'élève au -dessus des préjugés de son temps. C'est un monument précieux de la véritable doctrine de l'Eglise, si obscurcie alors par les funestes démèlés des papes et des empereurs. On le trouve dans le tome IV des Miscellanea de Baluze. II. Une petite Chronique, depnis 996 jusqu'en 1109: publiée par Duchesne, à Munster, 1638, in-4.º Elle est courte, mais bien digérée, et contient en peu de mots beaucoup de choses. Ce moine est encore surnommé de Sainte-Marie, du nom d'un village dont son père étoit seigneur.

WIII. HUGUES D'AMIENS, archevêque de Rouen, un des plus grands et des plus savans prélats de son siècle, mourut en 1164. On a de lui, 3 Livres pour prémunir son clergé contre les erreurs de son temps, et quelques autres ouvrages. On trouve les premiers à la fin des Œuvres de Guibert de Nogent, publiées par Dom d'Achery, et les autres dans les collections de Dom Martenne et Durand.

IX. HUGUES, thanoine régulier de la maison de ce nom à Paris, mourut le 11 février 1142, à 44 ans. Il professa la théologie avec tant d'applaudissement, qu'on l'appela un second Augustin. Ce père fut le modèle qu'il

suivit pour la forme et pour le fonds de ses ouvrages. Le plus considérable est un grand Traité des Sacremens. Les questions y sont traitées d'une manière fort claire, et dégagées des termes de l'école, de la méthode dialectique, et sur-tout de ces questions obscures et inutiles, qui font de la plus belle des sciences, la plus dégoûtante et la plus futile. Ses Ouvrages ont été recueillis à Rouen en 1648, en 3 vol. in-fol. C'est la bonne édition. On en trouve quelques-uns dans le Thesaurus de Martenne,

X. HUGUES DE ST.-CHER 4 Dominicain du 13º siècle, docteur de Sorbonne, cardinalprêtre du titre de Sainte-Sabine, recut la pourpre des mains d'Innocent IV, 1244. Ce pape, et Alexandre IV, son successeur, le chargèrent des affaires les plus épineuses : ce fut pour lui une occasion de faire éclater sa sagesse, sa modération, son esprit, sa fermeté. Il mourut à Orviette, le 19 mars 1263. On lui fit une Epitaphe, dans laquelle on disoit, qu'à sa mort; la Sagesse avoit souffert une éclipse. On a de lui, plusieurs ouvrages de l'Ecriture, qui ne sont guères que des compilations. Le plus important est une Concordance de la Bible, Cologne, 1684, in-8.º Hugues de St.-Cher à au moins la gloire d'avoir imaginé le premier ce genre de travail. On a encore de lui : I. Speculum' Ecclesiæ, Paris, 1480, in-4. U. Correctorium Bibliæ, non imprimé, et dans la bibliothèque de la Sorbonne : c'est un recueil de variantes des manuscrits hébreux, grecs, latins, de la Bible.

XI. HUGUES DE PRATO, d'une ville de ce nom en Fos-

cane, se sit Dominicain en 1276, et mourut à Prato, le 4 décembre 1322. Il se sit une réputation par ses Sermons, imprimés en partie, à ce que l'on croit, à Louvain, en 1484, et partie à Heidelberg 1485, réimprimés à Anvers en 1614. Ils se ressentent de la grossièreté du siècle de l'auteur.

XII. HUGUES, (Herman) Jésuite, né à Bruxelles en 1388, publia quelques livres historiques et des poésies médiocres, sous le titre de Pia desideria emblematibus illustrata, 1624, in-8°; et 1629, in-12. Les figures dont il accompagna ses vers, en font le principal mérite. Il mourut de la peste, à Rhimberg, le 10 septembre 1629, à 41 ans.

' HUGUET, (François-Armand) plus connu sous le nom d'Armand, naquit à Richelieu. en 1609, d'une famille honnête du Poitou. Il eut l'honneur d'être tenu sur les fonds de baptême au nom de M. le maréchal de Richelieu, qui n'étoit alors guères plus âgé que son filleul. L'enfant fut éleve sous le nom d'Armand, qu'il a porté toute sa vie, par un sentiment de respect pour son parrain. L'abbé Nadal. Poitevin comme lui, le plaça chez un notaire à Paris; mais un penchant invincible pour les plaisirs et pour le théâtre, lui fit abandonner la chicane. Après diverses aventures, dignes de Gilblas de Santillane, il joua la comédie en Languedoc, et revint ensuite à Paris, où il débuta sur le théâtre de la comédie Francoise en 1723. La nature lui avoit donné le masque le plus propre à caractériser les talens d'un valet adroit et fourbe, et c'est principalement dans ce rôle

qu'il excelloit. Il contrefit si bien le Pantalon des Italiens, dans la comédie de la Françoise italienne, que celui-ci s'écria: Si je ne me sentois au parterre, je me croirois sur le théatre. Ce comédien mourut à Paris le 25 décembre 1765, à 66 ans. Il voyoit tout gaiement ; et dans les affaires les plus sérieuses, il ne pouvoit se refuser quelque plaisanterie. Il narroit d'une façon à faire distinguer les différens interlocuteurs qu'il mettoit en action dans ses récits; il imitoit leurs vois et moindres gestes. Ses amis étoient quelquefois les victimes de ses facéties. On eût dit qué Scarron l'avoit deviné dans son personnage de la Rancune. Il fit en société avec Derozée, l'Heureux événement, divertissement, 1751. Il laissa un fils, auteur de quelques petites pièces pour le théatre de Fontainebleau.

HUGUÉTAN, (Jean) célèbre libraire de Lyon, fut obligé de quitter le royaume, lors de la révocation de l'édit de Nantes, et passa en Hollande. Il offrit à Louis XIV un prêt considérable. si la cour vouloit lui rembourset une autre somme qui lui étoit due. Il toucha la somme et alla se cacher en Allemagne, jusqu'en 1720, pour ne pas effectuer sa promesse. Huguetan se retira ensuite en Danemarck où il établit des compagnies de commerce, des manufactures de laîne et de soie, une banque qui devint célèbre. « Augmentant, dit la Baumelle, son bien en marchand et le dépensant es seigneur. » Fréderic IV ériget en sa faveur la terre de Suldestéen en comté. Huguétan mourut à Copenhague en 1750, âgé de 104 ans.

HUILLIOT,

# HUI

HUILLIOT, (Claude) peintre en fleurs, ne à Rheims, mort en 1702, à 77 ans, orna de ses tableaux le palais de Versailles.

HULDRIC, (Jean-Jacques) ministre Protestant, ne à Zurich en 1683, mort en 1731, à 48 ans, étoit un homme trèssavant. Il publia en 1705, in-80, à Leyde, un ouvrage recherché et peu commun : c'est l'Histoire de JESUS-CHAIST, telle que les Juis la racontent. Huldric la tira d'un vieux manuscrit hébreu, la traduisit en latin, et l'enrichit de notes, qui prouvent la fausseté des contes inventés par la haine judaïque, touchant le divin fondateur du Christianisme.

HULOT, simple tourneur en bois, perfectionna l'art du tour; et se livrant à son goût pour la mécanique, et à son génie inventif, il exécuta diverses machines ingénieuses, utiles à divers arts; et sur-tout à l'horlogerie. On lui doit l'ouvrage, intitulé: L'art de Tourneur. Halot mourut à Paris, au mois de juillet 1781; âgé de 65 ans.

HULSEMANN, (Jean) savant théologien Luthérien, naquit à Esens en Frise, l'an 1602: Après avoir voyagé en Allemagne, en France, en Hollande, il devint professeur de théologie, puis burintendant à Leipzig, et moutut en 1661; à 59 ans. Son principal ouvrage est une Relation en allemand du Colloque de Thorn, où il avoit été envoyé, en 1645, à la tête des Luthériens, et où il s'étoit distingué. On s'imagine bien qu'il donne la victoire à lui et aux siens.

I. HULSIUS, (Antoine) theologien Protestant, naquit à Hilde, Tome VI.

petit village du duché de Bergue en 1615. Après avoir étudié avec succès à Wesel et à Deventer, où les langues Orientales furent l'objet de ses veilles, il voyagea en Angleterre, en France et en Hollande. Il fut ministre pendant 25 ans à Breda, jusqu'en 1676, qu'on lui donna une chaire de théologie et des langues, à Leyde, où il mourut en 1685, a 70 ans. Il est auteur d'un ouvrage savant, intitule: Theologia Judaica, public en 1653, in-4:0 — Son fils Henri Hvisius, mort en 1723, a laissé aussi quelques productions, entr'autres une Somme latine de Théologie ...

II. HULSIUS, (Levinus) natif de Gand, vivoit encore au commencement du 17e siècle. Il s'est rendu célèbre par ses connoissances dans la géographie, les mathématiques, et dans la science des médailles. On a de lui: I. x11 Cæsarum ac LXIV ipsorum uxorum ac parentum effigies ex antiquis numismatibus; Francfort, 1596, in-4.0 II. Series Numismatum Imperatorum Romanorum à Julio Cæsare ad Rudolphum II, Francfort, 1603. Ces recueils sont rates. III. Transilvaniæ, Moldaviæ et Walachiæ descriptio. IV. Chronologia Hungariæ, etc. usque ad annum 1597: V. De usu quadrati et quadrantis geometrici, etc.

HUMBERT II, dauphin de Viennois, né en 1312, succèda en 1333, à Guigue VIII, son frèré, et non Guigue VI, comme l'avance le Dictionnaire de Ladvocat. Il épousa, en 1332, Marie de Baux, alliée à la maison de France, dont il n'eut qu'un fils unique. On dit que, jouant avec cet enfant à Lyon, il le laisse.

tomber d'une fenêtre dans le Rhône, où il se noya. D'autres placent cette scène tragique ailleurs. Livré depuis à la douleur, et conservant un ressentiment vif des affronts qu'il avoit essuyés de la part de la maison de Savoie, il résolut de donner ses états à celle de France. Cette donation, faite, en 1343, au roi Philippe de Valois, fut confirmée en 1349, à condition que les fils aînés de nos rois porteroient le titre de Dauphin. C'est ainsi que le Dauphiné fut réuni, à la couronne. Philippe donna à Humbert, en reconnoissance de ce bienfait, 40 mille écus d'or, et une pension de dix mille livres. Ce prince entra ensuite dans ·l'ordre des Dominicains. Le jour de Noël, 1351, il recut tous les ordres sacrés successivement aux trois messes, des mains du pape Clément VI. Ce pontife le créa patriarche d'Alexandrie, et lui donna l'administration de l'archevêché de Rheims. Humbert passa le reste de ses jours dans le repos et dans les exercices de piété, et mourut à Clermont en Auvergne le 22 mars 1355, à 43 ans. Guerrier pusillanime et prince indolent, il fut bon religieux et bon évêque. S'il ne montra pas assez de vigueur dans le gouvernement de son état, il montra du moins de la bienfaisance : priviléges accordés aux villes et aux particuliers, fondations d'églises et de monastères, entreprises pour la défense de la chrétienté. Matthieu Villani dit que, dans sa jeunesse, il aima trop le plaisir; mais sa régularité dans le cloître, et ses travaux dans l'épiscopat, réparèrent bien les égaremens du premier àge.

HUMBERT DE ROMANS, cinquième général des Dominicains, succéda, en 1254, su P. Jean le Teutonique, et mourut le 14 juillet 1277. On a de lui, une Lettre sur les vœux de religion, imprimée en Allemagne dès le 15e siècle, et à Haguenau l'an 1508. On lui attribue aussi De eruditione religiosorum; mais ce traité est du P. Péraldus, dominicain. Possevin croit qu'il est l'auteur du Dies iræ.

HUME . (David) né le 26 avril 1711, à Edimbourg en Ecosse, d'une famille noble, mais peu riche, fut d'abord destiné au barreau. Le talent de la parole ne lui ayant été accordé que dans un degré médiocre, il quitta la jurisprudence pour cultiver la littérature et la philosophie. A ne négligea point la politique; et ses connoissances en ce genre lui valurent, en 1746, la place de secrétaire d'ambassade du général Saint-Clair, qu'il accompagna à Vienne et à Turin. Il fut attaché au lord Hersord pendant son ambassade à la cour de France en 1765; et, sous le ministère du général Conwai, il obtint, en 1767, l'emploi de sous-secrétaire. Enfin, il renonça entierement aux affaires publiques, pour se livrer à une vie donce et tranquille. Il mourut le 25 août 1776, à l'âge de 65 ans. Co philosophe étoit d'un caractère doux, d'une humeur gaie et sociable, capable d'amitié, peu susceptible de haine, et modéré dans ses passions. Il avoit l'air froid, et paroissoit avoir peu sacrille aux graces. Le desir de la renommée littéraire, qui le dominoit, n'altera point sa tranquillité. Sa probité étoit sûre; et, quoique naturellement économe, il fit des actions de générosité. Voy. Roussman, (Jean-Jacques)

no m. « Ma conversation, dit-il dans le Portrait qu'il a fait de lui-même, n'étoit désagréable ni aux jeunes gens, ni aux oisifs, ni aux hommes studieux et instruits; et comme je trouvois un plaisir particulier dans la société des femmes honniètes, je n'ai pas eu lieu d'être mécontent de la manière dont j'en ai été traité. En un mot, quoiqu'il n'y ait guères en d'homme distingué, en quelque genre que ce soit, qui n'ait eu à se plaindre de la ·alomnie, je n'ai jamais senti l'atteinte de sa dent envenimée; et quoique je me sois exposé assez légèrement à la rage des factions politiques et religieuses, elles ont paru se dépouiller, en ma faveur, de leur férocité ordinaire. Mes amis n'ont jamais en besoin de justifier aucune circonstance de ma conduite, ni de mon caractère. Ce n'est pas que les fanatiques n'eussent été disposés, comme on peut bien le croire, à fabriquer et à répandre des fables à mon désavantage; mais ils n'ont jamais pu en inventer une seule qui eût quelque apparence de probabilité. » On a de lui : I. Des Recherches sur l'entendement humain; l'Histoire naturelle de la Religion; des Essais de morale et de politique; des Discours politiques. Ces différens ouvrages, traduits en Francois, Amsterdam, 1764, 6 vol. in-80, qu'on peut relier en 3, sont Pleins de réflexions profondes, mais quelquefois obscures, et pen favorables aux vérités fondamentales de la religion. Il creuse les fondemens de la métaphysique; mais souvent il va trop loin, et il n'a ni la clarté de Locke, ni l'agrément de Mallebranche. Ce sont cependant ces Essais qui lui procurèrent des

prôneurs parmi les philosophes du jour. II. Une Histoire d'Angleterre, qui est remarquable, en général, par son impartialité et par la sagesse des réflexions; mais le style est dur, roide, et l'on y desire souvent cette éloquence douce, qui anime les ouvrages historiques des anciens. et qui entraîne le lecteur sans l'égarer. Comme cette Histoire parut favorable aux Stuarts; comme Hume traitoit, avec une justice rigoureuse, les fanatiques de la liberté et du patriotisme, elle ne réussit pas d'abord dans un pays rempli de factions et de partis. «J'étois, dit-il, plein de confiance sur le succès de cet Ouvrage. Je croyois être le seul historien qui eût dédaigné à la fois le pouvoir, le crédit, la fortune et les clameurs des préjugés; et comme le sujet étoit à la portée de tout le monde, je comptois sur l'approbation universelle. Mais je fus inhumainement frustré dans ces espérances ; il s'éleva contre moi un cri général de censure, d'improbation, et même de détestation : Anglois, Ecossois et Irlandois; Wighs et Torys; Anglicans et Sectaires; Esprits forts, et Dévots; Patriotes et Courtisans, tous se réunirent dans leur fureur contre un homme qui avoit eu l'audace de répandre une larme généreuse sur le sort de Charles I, et sur celui du comte de Strafford. " Dans les premiers mouvemens de sa sensibilité, l'auteur prit la résolution de se retirer dans quelque ville de province en France, de changer de nom, et de renoncer, pour jamais, à la gloire littéraire : ses amis l'entpechèrent d'exécuter ce dessein. Son Histoire est divisée en trois périodes: des maisons de Plante-

genet, de Tudor et de Stuart. Mad. Benoît a traduit, en francois, les deux premières périodes, et l'abbé Prévot la dernière. Chaque période, 2 vol. in-40 et 6 vol. in-12. Voyez Prévot. « Hume avant commence son ouvrage par ha fin, dit Mably, et avant que d'avoir étudié et démêlé la chame qui lie tons les siècles et les événemens d'une nation, il n'est point surprenant que le règne des Stuart laisse' mille choses à desirer. Il a ensuite fait remonter son Histoire jusqu'aux anciens Bretons; mais on trouve un historien qui n'a lu que les chroniques : il a ignoré les lois des Normands; et tout ce qu'il dit sur la police des fiefs est inintelligible, on du moins je n'y ai rien compris.... Hume ne connoît point sa nation, et on ne découvre point l'influence du caractère national dans les événemens qu'il rapporte. » Est-ce un éloge on une critique qu'on doit faire de lui? Nons en laissons le jugement à nos lecteurs. Hume a laissé quelques ouvrages posthumes : tels sont des Dialogues sur la nature des Dieux; et sa Vie, composée par lui-même. Ce dernier livre est écrit du style de la conversation la plus familière; et l'on y découvre, malgré une forte teinte d'égoisme, une ame honnête et vraie, la vanité naïve d'un enfant, l'indépendance d'un philosophe, et la fermeté d'un mourant qui aimoit la vie sans la regretter. « Au printemps de 1775, dit-il, je fus attaqué d'un mal d'entrailles qui d'abord ne me donna aucune inquiétude; mais qui depuis est devenu, à ce que je crois, mortel et incurable. Je compte main-Tenant sur une prochaine dissolution. Cette maladie a été aocompagnée de très-peu de dotleur; et, ce qui est plus étrange, je n'ai jamais senti, malgré le dépérissement de toute ma personne, un seul instant l'abattement de l'ame: en sorte que s'il me falloit dire quel est le temps de ma vie où j'aimerois le mieux revenir, je serois tenté d'indiquer cette dernière période. Je n'ai jamais eu, en effet, plus d'ardeur pour' l'étude, ni plus de gaicté en société. Je considère, d'aillears, qu'un homme de 65 ans ne fait, en mourant, que se dérober à quelques années d'infirmités; et quoique plusieurs circonstances puissent me faire espérer de voir ma réputation littéraire acquérir enfin un peu plus d'éclat, je sais que je n'aurois que peu d'années à en jouir. Il est difficile d'être plus détaché de la vie, que je le suis à présent. Le docteur Dundas lui disoit un jour : Je dirai à votre ami le Colonel Edmondstone, que je vous ai laissé beaucoup mieux, et en bon train de guérison. - Docteur, lui répondit Hume, comme je crois que vous n'avez envie de direque la vérité, vous feriez mieux de lui dire que je m'en vais aussi vite que mes ennemis, si fen ai, peuvent l'attendre, et aussi doucement que mes meilleurs amis peuvent le desirer. On a imprimé une Traduction françoise de sa Vie, à Paris en 1777.

HUMIÈRES, (Louis de Crévant D') maréchal de France, d'une ancienne maison originaire de Tours, se distingua par sa valeur aux prises des villes d'Aire, du fort de Linck, de Saint-Guillain, de Courtrai, de Dixmude, et à la bataille de Cassel. Il fut fait lieutenant général en 1657, et maréchal de France

en 1668. Il avoit épousé, en 1653, Louise de la Chatre, qui ne contribua pas peu à le faire parvenir à la dignité de maréchal de France. Le bâton lui fut accordé à la prière du vicomte de Turenne, qui ne put résister aux charmes et à l'esprit de la marquise d'Humières. C'est à cette occasion que Louis XIV ayant demandé au chevalier de Grammont, s'il savoit qui il venoit de faire maréchal de France. Celuici répondit : Oui, SIRE; c'est Madame d'Humières. Il mourut à Versailles en 1694, ne laissant que des filles. Il avoit été nommé grand-maître de l'artillerie en 1685, et chevalier des ordres du Roien 1688. Sa terre de Mouchi, érigée en duché sous le nom d'Humières, passa à Anne-Louise-Julie, sa fille, qui avoit épousé Louis-François d'Aumont, duc dHumières à cause de sa femme. – Il y avoit une ancienne mai– son d'Humières, dont le dernier mâle mourut sans enfans en 1595-Sa sœur Jacqueline fit passer tout le bien de sa famille dans celle de Crevant.

HUMILIES, Voyez Jean de Máda, nº xv; et Pie v.

HUMILITÉ, (Sainte) née à Baenza en 1226, d'une bonne famille, ayant engagé son mari à wire dans la continence, fonda, qui ans après son mariage, les Heligieuses de Vallombreuse; et mourut le 3: décembre 1310, à 84 ans. Elle étoit parvenue à cet âge, malgré les austérités extraordinaires dont sa vie avoit été semée.

HUMPHREY, (Laurent) théologien Anglois, né dans le duché de Buckingham en 1519, pourut doyen de Winchester en

1590, à 71 ans. Il étoit fort versé dans les matières théologiques, et il seroit parvenu aux premières dignités par ses mœurs et par son savoir, si son attachement au Calvinisme ne l'en avoit fait éloigner. On a de ce savant plusieurs ouvrages de controverse et de littérature. On trouve dans les premiers bien des calomnies contre l'église Romaine; dans les autres, il y a peu de goût et peu de philosophie. Les principaux sont: I. Epistola de Gracis litteris, et de Homeri lectione et imitatione, à la tête d'un livre d'Adrien Junius, Copiacorpu; Basilese, 1568, in-fol. II. De Religionis conservatione et reformatione, deque primatu Regum; à Basle, 1559, in - 8. III. De ratione interpretandi Auctores, in-8.0 IV. Optimatas, sive De nobilitate ejusque origine, in-8.º V. Josuitismi pans prima et secunda, in-2.º VI. Pharispismus vetus et novus, in-8.0

HUNAUD OF HUNALDB, duod'Aquitaine, fils d'Eudes, promit foi et hommage à Pepin; mais dès que ce prince fut occupé contre les rebelles d'Allemagne. il se révolta en 743, entra sur les terres des François, et s'avanca jusqu'à Chartres, qu'il prit et brûla. L'année suivante, il fut contraint de mettre bas les armes, et de donner des ôtages de sa fidélité. Alors, tournant, sa fureur contre ses proches, il attira auprès de lui son frère Hatton, dont il étoit mécontent, et lui fit crever les yeux. Les remords de ce crime l'obligèrent de se faire moine dans le monastère de l'isle de Rhé. En 769, il voulut reprendre le gouvernement de sesétats. Charlemagne marcha contre lui, et obligea le duc deGascogne, auprès de qui Hunaud s'étoit retiré, de le lui livrer: mais il usa avec modération de la victoire, et permit à ce prince inconstant de se retirer à Rome. Hunaud ayant demeuré quelque temps dans cette ville, passa chez les Lombards, où il périt misérablement sous une grêle de pierres.

HUNGARIA, (Bernardin d') ainsi nommé, parce qu'il étoit du royaume de Hongrie, se sit capucin, et passa en qualité de missionnaire en Afrique. Il en remplit les fonctions avec beaucoup de zèle dans le royaume. de Loango, et eut la satisfaction de baptiser le roi et la reine de cette vaste contrée. Ses missions ne se bornèrent pas à cette province, il pénétra fort avant dans l'intérieur de l'Afrique, pour gagner des ames à J.C. Revenu à Loango, il y mourut immédiatement après avoir célébré la messe, le 18 juin 1664. On a de cet homme apostolique, l'Histoire de son Voyage et de sa Mission, avec une relation des mœurs des habitans du Loango. L'abbé-Proyart a donné une Histoire de ce pays, Paris, 1776, in-12.

HUNIADE, (Jean-Corvin) vaivode de Transylvanie, et général des armées de Ladislas, roi de Hongrie, fut un des plus grands capitaines de son siècle. Il combattit en héros contre les Turcs, et gagna des batailles importantes en 1442 et 1443, contre les généraux d'Amurat, qu'il obligea de se retirer de devant Belgrade, après un siège de sept mois. Il ne signala pas moins son courage l'année d'après à la bataille de Varnes, où Ladislas sut tué, et qui sut si fatale à la chrétienté. Nommé

gouverneur de la Hongrie, il rendit son nom si redoutable aux Turcs, que les enfans mêmes de ces infidelles ne l'entendoient prononcer qu'avec fraveur, et qu'ils l'appeloient Janius Laen, c'està-dire Jean le Scélérat. Il fut néanmoins vaincu par les Turcs en 1448; mais il eut plus de bonheur dans la suite. Il empécha Mahomet II de prendre Belgrade, que ce sultan avoit assiégé l'an 1456; et il mourut à Zeimplen, le 10 septembre de la même année. Mahomet II témoigna une couleur extrême de la perte de ce héros, qu'il appeloit le plus grand homme qui eut porté les armes. Il s'estimoit même malheureux, dit-on, «de ne trouver plus de tête assez illustre dans l'univers, contre laquelle il pût tourner ses armes et venger l'affront qu'il avoit essayé devant Belgrade. » Le pape Cal-Liste III versa des larmes, lorsqu'il apprit la mort de ce général, et tous les Chrétiens en furent affligés.

HUNNERIC, roi des Vandales en Afrique, succeda a son père Genseric, en 477. Ce prince étoit infecté des erreurs de l'Arianisme. Il permit d'abord aux Catholiques le libre exercice de leur religion; mais il les persécuta dans la suite de la manière la plus emportée et la plus barbare. Il bannit 4966 ecclésiastiques, publia divers édits contre eux, et en fit mourir jusqu'à 40,000 par des tourmens inouis, à la persuasion des évèques Ariens. Théodoric son frère et ses enfans, le patriarche des Ariens, et tous ceux contre lesquels il avoit conçu quelques soupçons, furent les victimes de sa cruauté; il employoit indifféremment le

Fer et le feu pour la satisfaire. Ce furieux mourut la huitième aranée de son règne, l'an 448. Victor de Vite dit, qu'il fut mangé des vers qui sortoient de toutes les parties de son corps. Grégoire de Tours écrit, qu'étant entré en frénésie il se mangea les mains. Isidore ajoute, que ses entrailles sortoient de son corps, et qu'il eut la même sin qu'Arius, dont il avoit voulu établir la secte par tant de massacres. On ne peut nier que ce prince ne méritat de mourir d'une mort violente; mais il est disficile de concilier tant de récits différens, faits par des historiens dont le discernement est souvent en défaut.

HUNNIUS, (Gilles) ministre de Wittemberg, et théologien Luthérien, mort en 1603, à 53 ans, a beaucoup écrit contre les Calvinistes. On cite sur-tout son Calvinus Judaisans, Wittemberg, 1595, in - 8.º Il y charge le réformateur de Genève, de toutes les hérésies possibles, et avec la violence la plus outrée. On a de lui d'autres Ouvrages de controverse, en 5 vol. in-folio, où il attaque également les Catholiques et les Calvinistes. Hs prouvent plus sa bile que ses lumières.

HUNNOLD, (François) né dans le pays de Nassau, entra chez les Jésuites, et se distingua par ses Sermons, qui sont peut-être les meilleurs parmi ceux qui ont été faits en Allemagne, vers le commencement du dernier siècle. Ils sont en 6 vol. in-folio, d'abord imprimés à Cologne et à Augsbourg. Les éditions en ont été multipliées dans différentes provinces d'Allemagne. On lui reproche de s'écarter quelquefois

des plans qu'il annonce; et de ne choisir pas toujours bien les exemples qu'il apporte en preuve des vérités qu'il avance. Il mournt à Trèves en 1746.

HUNTER, (Guillaume) célèbre médecin Anglois, né à Kilbride dans le comté de Lanerk en 1718, mort à Londres en 1783, fut président de la Société des médecins de cette ville, associé de celle de Paris, et de l'académie des Sciences. Il se distingua sur-tout comme professeur d'anatomie. Son Anatomie de l'Utérus, avec 34 planches, 1775, in-folio, est recherchée. On a encore de lui, divers Mémoires dans les Transactions Philosophiques. La Description de son cabinet de médailles, a paru en 1783, in-4.º Cette collection, à laquelle il sacrifia la moitié de sa fortune, est l'une des plus riches de l'Europe. Hunter ne fut pas moins bon chirurgien que sage médecin. Il observoit bien, et avoit le coup d'œil prompt et la tête froide. —Il-ne faut pas le confondre avec Robert HUNTER, auteur d'une Lettre sur l'Enthousiasme, où l'on tronve des réflexions judicieuses. Celui - ci, après avoir rempli différens postes an Angleterre et en Amérique, mourut gouverneur de la Jamaique en 1734. Voy. le Parallèle de Guillaume Hunter avec Desault à l'article de ce dernier.

HUNTINGTHON, Voyez. Henri, no xxiii.

HUR, fils de Caleb, petit-fils d'Esron, étoit époux de Marie, sœur de Moise, si l'on en croit Josèphe. Lorsque Moise envoya Josué combattre controles Amalécites, il monte sur

4

la montagne avec Aaron et Hur. Pendant qu'il élevoit les mains en haut, priant le Seigneur, Aaron et Hur lui soutinrent les bras, afin qu'ils ne retombassent point, et que Dieu ne cessat d'être favorable aux Israelites.

HURAULT, Voy. II. Hos-

I. HURAULT, (Philippe) comte de Chiverni, conseiller au parlement de Paris, ensuite maitre des requêtes de l'hôtel, fit sa fortune en épousant une fille du président de Thou. Ce magistrat lui céda la charge de chancelier du duc d'Anjou, qui, étant monté sur le trône de France sous le nom d'Henri III, le nomma garde des sceaux en 1578. Ses liaisons avec les Ligueurs le firent disgracier dix ans après; mais Henri IV le rappela. Ce ministre mourut le 30 juillet 1599, à 72 ans, avec la réputation d'un courtisan adroit et d'un homme vain. Le titre de comte le flattoit plus que celui. de chancelier. Il a laissé des Mémoires, où l'on trouve bien peu de particularités curieuses. Ils sont connus sons le nom des Memoires d'Etat de Chiverni. La meilleure édition est celle de 1,636, in-4.º On lit dans le même volume des Instructions politiques et morales, qui sont plus estimées que les Mémoires. Hurault ne laissa qu'un fils mort sans postérité en 1648. Mais il existe des branches collatérales de sa famille.

N. HURAULT, (Philippe) de la même famille que le précédent, desint évêque de Chartres, et acheta des héritiers de Brèves, ambassadeur à Constantinople, une riche bibliothèque, qui a passé à celle du roi, sous le régna de Louis XIII. Elle renfermoit quatre cent dix – huit volumes, et cent dix manuscrits syriaques, arabes, turcs et persans, avec les matrices des caractères de ces diverses langues.

HURE, (Charles) d'abord professeur d'humanités dans l'université de Paris, ensuite principal du collège de Boncourt, naquit à Champigny-sur-Yonne, d'un laboureur, en 1639, et mourut à Paris le 17 novembre 1717, à 78 ans, avec la réputation d'un bon humaniste et d'un ecclésiastique fervent. Il s'étoit proposé de ne rien ignorer de ce qui peut faire l'objet des connoissances théologiques, et il cultiva avec succès le champ aride des langues orientales. Il avoit puise auprès des Solitaires de Port-Royal le goût de la piété. et des lettres. Nous avons de lui : L Un Dictionnaire de la Bible. en 2 vol in-folio, 1715, beaucoup moins parfait et moins étendu que celui du savant Dom Calmet. II. Une edition latine du Nouveau - Testament, avec de courtes Notes estimées, en deux vol. in-12. III. La traduction françoice du Nouveau - Testament, et de ses Notes latines augmentées; Paris, 1702, quatre vol. in-12. Cette traduction est celle de Mons un peu retouchée, IV. Grammaire sacrée, on Règles pour entendre le sens littéral de l'Ecriture sainte; Paris, 1707, in - 12. Hure étoit un Quesnel un peu mitigé, suivant l'auteur du Dictionnaire des Livres Jansénistes : mais on sait quel cas on doit faire des jugemens d'un homme prévenu.

HURET, (Grégoire) graveur de Lyon, acquit de la réputation

Anns son art, et publis quelques Ecrits polémiques contre Sallo, auteur du Journal des savans. Cet artiste est mort à la fin du derpier siècle.

I. HURTADO, (Thomas) célèbre théologien de Tolède, enseigna à Rome, à Alcala, et à Salamanque, avec beaucoup de réputation, et mourut en 1659. On a de lui, une Philosophie selon la doctrine de St. Thomas, production très-mauvaise. On fait plus de cas de ses Resolutiones orthodoxo-morales, Colonia, 2653, in-fol. Il est encore auteur d'un traité De unico Martyrio. contre celui De Martyrio per pestem, du Jésnite Théophile Raynaud, qui lui répondit d'une manière victorieuse.

II. HURTADO, Voyez III. MENDOZA.

HURTRELLE, (Simon) sculpteur, né à Béthume, mort à Geneyrellier près de Paris, en 1724, à 74 ans, orna les jardins de Versailles de ses ouvrages.

HUS, (Jean) paquit à Hus, petit bourg de Bohême, de parens de la lie du peuple. Ses talens le tirèrent de l'obscurité dans laquelle il étoit né ; il devint recteur de l'université de Prague, et confesseur de Sophie de Bavière, épouse de Venceslas, roi de Bohême, sur laquelle il eut beaucoup d'ascendant. L'hérésiarque Wiclef avoit débité depuis peu ses erreurs; Jean Hus hut ses livres, et en prit tout le poison, en adoptant une partie des opinions du réveur Anglois contre l'église Romaine. Il n'attaqua d'abord, ni le pouvoir que les prêtres ont d'absoudre. ni la nécessité du Sacrement de Pénitence, ni même le dogme des indulgences, pris en lui-

même, mais il en condamna l'abus; il crovoit qu'on l'expliquoit mal aux Fidelles, et qu'ils comptoient trop sur ces indulgences; il croyoit, par exemple, qu'on ne pouvoit accorder des indulgences pour une contribution aux Croisades. Il prétendit qu'on n'abusoit pas moins du pouvoir de pardonner, et que le pape excommunicit pour des causes trop légères, pour ses intérêts personnels. Il soutint qu'une pareille excommunication ne séparoit point les Fidelles du corps de l'église; et que puisque le pape pouvoit abuser de son pouvoir. lorsqu'il infligeoit des peines, c'étoit aux Fidelles à voir et à juger si l'excommunication étoit juste ou injuste, et que s'ils voyoient clairement qu'elle étoit injuste, ils ne devoient point la craindre. Ce principe portoit un coup mortel à l'autorité des papes et à celle du clergé; autorité que Jean Hus regardois comme un obstacle invincible à la réforme qu'il souhaitoit qu'on établit. Il tourns donc tous ses efforts vers cet objet, et pour rassurer les consciences contre la crainte de l'excommunication. il entreprit de faire voir que l'excommunication injuste ne séparoit, en effet, personne de l'église. C'est ce qu'il se proposa d'établir dans son traité de l'Eglise. « La base de ce traité, c'est que l'Eglise est un corps mystique, dont Jésus - Christ est le chef, et dont les justes et les prédestinés sont les membres : comme aucun des prédestinés ne peut périr, aucun des membres de l'église n'en peut être séparé par aucune puissance; ainsi l'excommunication ne peut exclure. du salut éternel. Les réprouvés n'appartiennent point à cette.

HUS

église; ils n'en sont point de vrais membres : ils sont dans le corps de l'église, parce qu'ils participent à son culte et à ses Sacremens; mais ils ne sont pas pour cela du corps de l'église. comme les humeurs vicieuses sont dans le corps humain, et ne sont point des parties du corps humain. Le pape et les cardinaux composent donc le corps de l'église, et le pape n'en est point le chef. Cependant le pape et les évêques, qui sont les successeurs des apotres dans le ministère, ont le pouvoir de lier et de délier; mais ce pouvoir n'est, selon Jean Hus, qu'un pouvoir ministériel, qui ne lie point par lui-même : car le pouvoir de lier n'a point plus d'étendue que le pouvoir de délier ; et il est certain que le pouvoir de délier n'est dans les évêques et dans les prêtres, qu'un ponvoir ministériel, et que c'est J. C. qui délie en effet, puisque pour justifier un pécheur, il faut une puissance infinie qui n'appartient qu'à Dieu: de là Jean Hus conclut que la contrition suffit pour la rémission des péchés, et que l'absolution ne remet pas nos péchés, mais les déclare remis. Le pape et les évèques abusent, selon Jean Hus., de ce pouvoir purement ministériel; et l'église ne subsisteroit pas moins quand il n'y auroit ni pape, ni cardinaux. Les Chrétiens ont dans l'Écriture un guide sûr pour se conduire: il ne faut pourtant pas croire que les évêques n'aient aucun droit à l'obéissance des Fidelles; sans doute, les Fidelles doivent leur obéir : mais cette obéissance ne doit pas s'étendre jusqu'aux ordres manifestement injustes, et contraires à l'Ecriture : car l'obéissance quo les Fidelles doivent est une obéissance raisonnable. Tous ces sujets sont traités avec assez d'ordre et de methode par Jean Hus: on y trouve des invectives grossières; c'étoit le ton du siècle, et les livres de Jean Hus ont servide répertoire aux réformateurs qui l'ont suivi. » ( Pluquet, Dictionnaire des hérésies.) On dénonç# ces opinions au pape Jean XXIII, et on cita l'auteur à comparoître vers l'an 1411. Il ne comparut point. On assembla cependant le concile de Constance. L'empereur Sigismond, frère de Venceslas, roi de Bohême, l'engagea à aller se défendre dans ce concile. L'hérésiarque Bobémien y vint en 1414, avec toute la confiance d'un homme qui n'auroit eu rien à se reprocher. Dès qu'il fut arrivé, les Pères l'entendirent. Après lui avoir fait la lecture de vingt-six articles erronés tirés de son ouvrage sur l'Eglise, le cardinal de Cambrai lui dit: « Vous voyez de combien de crimes atroces vous étes accusé! c'est à vous de bien examiner ce que vous devez faire. Vous avez à choisir entre deux partis : ou de vous soumettre humblement à la sentence et au jugement du concile, ou de vous résoudre à subir la peine que mérite votre obstination. Répondez. — Jean Hus répondit : Je suis prêt à recevoir du concile toutes les lumières qu'il voudra bien me donner; mais je vous conjure, au nom de Dieu, notre père commun, de ne pas me forcer à blesser ma conscience, et à mettre en danger mon salut éternel: je le ferois en abjurant les articles qu'on vient de me proposer. Si quelqu'un m'enseigne quelque chose de meilleur, je suis prêt à faire sincèrement ce qu'on exigera de moi. Quant aux articles qu'on m'impute, je ne dois ni ne puis les abjurer, sans donner à entendre que j'en suis l'auteur. - Mais, répliqua l'Empereur, quelle répugnance trouvez-vous à renoncer aux articles qui vous sont attribués? Pour moi, je suis dans la disposition d'abjurer toute sorte d'erreurs : s'ensuit - il, de là, que je les aie défendues?» Comme Jean Hus persistoit dans son opiniatreté, on le reconduisit en prison. L'empereur, les princes, les prélats, eurent beau lui demander une rétractation : caresses, menaces, excommunication, châtimens, rien ne put l'engager à se soumettre. Il fut enfin condamné dans la 15° session à être dégradé, et ses livres à être brûles. Après la cérémonie de la dégradation, on mit sur sa tête une mitre de papier, haute d'une coudée, en forme pyramidale, sur laquelle on avoit peint trois Diables, avec cette inscription : L'HERESIARQUE. Dès ce moment, l'Eglise se dessaisit de lui et le livra au bras séculier. Le magistrat de Constance, à qui l'empereur l'avoit remis, le condamna à expirer dans les hammes. Les valets de ville se taisirent aussitôt de lui ; et après l'avoir fait passer devant le palais épiscopal pour voir brûler ses livres, ils le conduisirent au lieu du supplice. Son obstination l'y suivit : il crioit au peuple que s'il étoit condamné, ce n'étoit pas Pour ses erreurs, mais par l'injustice de ses ennemis. Enfin, après qu'on l'eut attaché au poteau, et qu'on eut préparé le bois , l'électeur Palatin et le maréchal de l'empire l'exhortoient encore à se rétracter : il persista; et l'électeur s'étant retiré, on alluma le feu. Un gros tour-

billon de fumée, poussé par le vent contre son visage, l'étouffa dans l'instant, en 1415. Ses cendres furent sogneusement ramassées, et on les jeta dans le Rhin, de peur que les sectateurs de ce fou ne les requeillissent pour en faire des reliques. Æneas Sylvius dit que les Hussites raclèrent la terre dans l'endroit où leur maître avoit été brûlé, et qu'ils l'emportèrent précieusement à Prague. Cet auteur ajoute, que jamais les Sages de l'antiquité ne souffrirent la mort avec plus de constance. Jeun Hus laissa des Commentaires sur divers morceaux de l'Ecriture-Sainte, et plusieurs Traités dogmatiques et moraux, dont quelques-uns furent écrits pendant sa priso .. La conduite du concile à l'égard de cet enthousiaste, muni d'un saufconduit de l'empereur, fit beaucoup murmurer dans le temps. Bien des gens en sont encore étonnés aujourd'hui; mais il faut faire attention. 1.º One ce saufconduit ne lui avoit été donné que pour venir se justifier au concile: il n'y a donc point d'apparence, que l'intention de Sigismond ait été de prendre Jean Hus sous sa protection en cas qu'il fût condamné par le concile. 2.º Le sauf-conduit ne dit point que l'on ne pourra arrêter Jean Hus, quelque jugement que le concile porte sur sa doctrine et sur sa personne : il n'est donné que pour la route, depuis Progue jusqu'à Constance, dans laquelle il étoit difficile de voyager, surtout pour Jean Hus, qui avoit un grand nombre d'ennemis en Allemagne, depuis qu'il avoit fait ôter aux Allemands les priviléges dont ils jouissoient dans l'université de Prague, de laquelle tous les Allemands s'étoient retirés.

3.º Jean Hus lui - même no croyoit point que le sauf-conduit qu'il avoit demandé et obtenu, lui assurat l'impunité de sa réeistance au concile, quel que filt le jugement du concile; on le voit par les lettres qu'il écrit avant que de partir pour Prague. Il dit dans une de ses lettres, qu'il s'attend à trouver dans le Concile plus d'ennemis que J. C. n'en trouva dans Jérusalem. Dans cette même lettre. Jean Hus demande à ses amis le secours de leurs prières, afin que s'il est condamné, il glorifie Dieu par une sin chrétienne. Il y parle de son retour comme d'une chose fort incertaine. Est-ce là le langage d'un homme qui croit avoir un sauf-conduit capable de le mettre à l'abri des suites du jugement du concile? On remarquera, avant de finir cet article, que le concile condamna les propositions de Jean Hus, sans les qualifier chacune en particulier. C'est la première et l'unique fois qu'un concile général ait suivi cette méthode; mais on crut devoir en user ainsi, parce qu'il s'agissoit de propositions révoltantes, et manisestement contraires à la doctrine catholique. Des cendres de cet hérésiarque. sortit une guerre civile. Ses sectateurs, au nombre de quarante mille, remplirent la Bohême de sang et de carnage. Tous les prêtres qu'ils rencontroient, payoient de leur tête la rigueur des magistrats de Constance. L'édition des Ouvrages de cet hérésiarque, faite à Nuremberg, en 2 vol. in-folio, 1558, redonnée en 1715, et qui comprend sa Vie et selle de Jérôme de Prague, est recherchée par ceux qui s'intéressent à la mémoire de ces deux hérétiques.

HUSSEIN, favori d'Ibrahime empereur des Turcs, avoit été berger. Comme il faisoit paître son troupeau près de la prison de ce prince, il l'avoit diverti par ses chansons rustiques, et par les airs qu'il jouoit sur son flageolet. Ibrahim ne fut pas plutôt sorti de son cachot et elevé sur le trône, qu'il fit Hussein son confident. Ce fayc riabusa des saveurs de son prince, et sit même étrangler le grand visir Méhomet. Cette barbarie lui attira la haine du peuple, qui le mit en pièces l'an 1648.

HUSZTI, (André) fut long-temps professeur de belleslettres à Coloswar ou Clausenbourg en Transylvanie; mais ayant été cité par le synode de la confession helvétique, à cause de sa manvaise vie, et n'ayant point comparu, il fut privé de son emploi et excommunié par ce synode, l'an 1742. Il mene pendant quelque temps une vie errante, et embrassa enfin la religion Catholique, ce qui lui procura un emploi honorable à Alba-Julia, aujourd'hui Carlsbourg. La sainteté de cette religion no réforma point ses mœurs; il continua à vivre dans la crapule : on le chassa, et it erra de nouveau jusqu'à sa mort, arrivée l'an 1755. On a de lui: I. Jurisprudentia Hungarico-Transylvanica, Hermanstadt, 1742, in -4°, très - estimé. II. Dacia vetus et nova. C'est une histoire de la Transylvanie, appuyée sur des monumens peu authentiques. III. Commentarii de rebus Hunnorum. Ces deux derniers ouvrages sont manuscrits. Le P. Pray, savant Jasuite, fait un grand éloge de . ces Commentaires, et dit en avoir

Beaucoup profité pout ses An-

HUTCHESON , (François) originaire d'Ecosse, né en 1694 clans le nord de l'Irlande, fut appelé en 1729, à Glasgow pour y professer la philosophie. Il y remplit ce poste avec distinction, jusqu'en 1747, qu'il mourut à 53 ans. On a delui: I. Un Sysseme de Philosophie morale, publié après sa mort à Glasgow, en 1755, in-4°, par François Hutcheson, son fils, docteur en médecine; et traduit en françois par M. Eleos, à Lyon, 1770, 2 vol. in-12. H. Recherches sur les idées de la Beauté et de la Vertu, etc. Hutcheson établit dans cet ouvrage le sens moral, par lequel nous distinguons le bien du mal. III. Essai sur la nature et sur la conduite des Passions et des affections, avec des éclaircissemens sur le sens moral, 1728. Cet ouvrage soutint la réputation de l'auteur qui avoit du talent pour la métaphysique. C'étoit un philosophe chrétien, qui joignoit à un génie plein de sagacité, les vertus que la religion inspire. Il donnoit, chaque dimanche, un Discours sur l'excellence et la vérité du Christianisme.

HUTCHINSON, (François) naturaliste Anglois, s'attacha particulièrement aux fossiles. Ses ouvrages forment 12 vol. in-8°, 1744 à 1748. Il mourut en 1737, à 63 ans.

HUTINOT, (Louis) sculpteur de Paris, mort en 1679, Agé de 50 ans. Cet artiste avoit du talent; mais il vint dans un siècle trop fécond en grands hommes, pour pouvoir primer. Il y a de lui, dans les jardins

de Versailles, une figure représentant Cérès.

I. HUTTEN, (Ulric de) poëte Latin, né dans le château de Steckelberg, en 1488, servit en Italie dans l'armée de l'empereur Maximilien, qui lui conféra la couronne poétique. L'impétuosité de son caractère lui sit des ennemis presque par - tout. Il mourut d'une maladie hontense, le 23 août 1523, à 36 ans, après avoir mené une vie inquiète et agitée. Il publia, le premier, en 1518, deux livres de Tite - Live , qui n'avoient point encore vu le jour. Il a aussi travaillé aux Epistolæ obscurorum Virorum. Voyez GRA-Tius. On a encore de lui : I. De Guaïaci medicina, in-8°, réimprime dans le recueil des Traités de la maladie Vénérienne. Leyde, 1728, 2 vol. in-folio. L'auteur, dans son Epître dédicatoire, avoue qu'il a eu longtemps à souffrir de cette maladie. II. Des Poésies qui parurent à Francfort, en 1538, in - 12. III. Des Ecrits contre le duc de Wittemberg, très-rares, et imprimes a Steckelberg, 1519, in-4.º Ils roulent sur l'assassinat de son cousin Jean Hutten, grand maréchal de sa cour, dont la femme étoit aimée du duc. On a de lui, deux autres Pièces en vers sur cette mort, publiées dans les Vitæ summorum Virorum, à Cologne, 1735, in-4.0 IV. Des Dialogues en latin sur le Luthéranisme, 1520, in-4°, qui sont au nombre des livres rares. Après avoir long-temps balancé, il se déclara entièrement pour cette secte. On peut voir sa Vie par Burchard, Wolfembutel, 1717, in-12; et dans le tome quinzieme des Mémoires de Niceron, un article curieux sur Hutten.

IL HUTTEN, (Jacob) enthousiaste Silésien du 16e siècle disciple de Storck, fut après lui, l'un des chefs des Anabaptistes. Il acheta dans la Moravie un terrain assez étendu et dans un canton fertile, mais inculte; et après avoir rassemblé des frères, il leur proposa un symbole et des lois. Ce symbole portoit, dit l'abbé Pluquet, que nous suivons dans tout cet article : 1.º « Que Dieu , dans tous les siècles, s'étoit choisi une nation sainte, dépositaire du vrai culte: et ce peuple chéri étoit sans doute celui que Hutten avoit réuni en Moravie. 2.º Qu'il faut regarder comme impies toutes les sociétés qui ne mettent pas leurs biens en commun; qu'on ne peut pas être riche en particulier, et chrétien tout ensemble. 3.º Que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais prophète. 4.º Que des Chrétiens ne doivent pas reconnoître d'autres magistrats que les pasteurs ecclésiastiques. 5.º Que toutes les marques extérieures de religion sont contraires à la pureté du christianisme, dont le culte doit être dans le cœur; et qu'on ne doit pas conserver d'images, puisque Dieu l'a défendu. 6.º Que tous ceux qui ne sont pas rebaptisés, sont de véritables infidelles, et que les meriages contractés avant la nouvelle régémération, sont annullés par l'engagement que l'on prend avec Jesus-Christ. 7. Que le Baptême n'effaçoit pas le péché originel, ni ne conféroit la grace, qu'il n'étoit qu'un signe par lequel tout Chrétien se livroit à l'Eglisc. 8.º Que la Messe est une invention de Satan, le Pur-

gatoire une rêverie, et l'invocation des Saints une injure faite à Dieu; que le corps de Jésus-CHRIST n'est pas réellement présent dans l'Eucharistie. » Les Frères de Moravie, car c'est ainsi qu'ils s'appeloient, n'accordoient le baptème qu'aux adultes Ils recevoient la cène deux fois l'année. C'étoit presque leur seul exercice de religion. Ils s'assembloient cependant tous les mercredis et tous les dimanches dans des maisons particulières, pour entendre de mauvais sermons pròchés sans ordre et sans préparation. Ils habitoient toujours la campagne et exploitoient les terres des gentilhommes, qui les prenoient de préférence pour leurs fermiers, parce qu'ils étoient remplis de probité, et excellens travailleurs. Lorson une colonie s'etoit chargée de faire valoir un domaine, elle vivoit en commun; ne souffrant parmi elle aucun homme oisif. Dès le matin, après une prière que chacun faisoit en secret, les uns se répandoient à la campagne pour la cultiver, d'autres exerçoient dans des ateliers les métiers qu'on leur avoit appris. Personne n'étoit exempt du travail: ainsi lorsqu'un homme de condition s'étoit fait Frère, on le réduisoit, selon l'arrêt da Seigneur, à manger son pain à la sueur de son from Tous les travaux se faisoient en silence, c'étoit un crime de le rompre au réfectoire. Avant que de toucher aux viandes, chaque frire prioit en secret, et demeuron près d'un quart-d'heure les mains jointes sur la bouche, dans une espèce d'extase. On ne sortoit point de table , qu'on n'eût prie en secret un quart-d'heure. Après le repas, chacun reprenoit son travail. Le silence étoit observé

rigoureusement aux écoles parmi les enfans. On les auroit pris pour des statnes, qui avoient la même parure ; car tous les frères et toutes les sœurs avoient des habits de la même étoffe, et tail-Lés sur le même modèle. Les mariages n'étoient point l'ouvrage de la passion ou de l'intérêt. Le supérieur tenoit un registre des jeunes personnes des deux sexes qui étoient à marier : le plus âgé des garçons étoit donné à tour de rôle pour mari à la plus âgée des filles. Celle des deux parties qui refusoit de s'allier avec l'autre, passoit au dernier rang de ceux qui devoient être mariés; alors on attendoit que le hasard assortit ces personnes. Le jour des noces étoit célébré avec peu d'appareil, seulement l'économe commun angmentoit de quelques mets le repas des nonveaux époux, et ce seul jourlà étoit pour eux un jour de fête. On les exemptoit de travail. Alors on leur assignoit une hutte séparée dans l'enclos, à condition que la femme se trouveroit tous les jours à son poste dans la salle des travaux, et que le mari se transporteroit à l'ordinaire à la campagne ou dans son atclier, pour s'acquitter de ses emplois. Le vice n'avoit point corrompu ces sociétés; on n'y voyoit ausune trace des dérèglemens qu'on reprochoit aux autres Anabaptistes. Cependant ils furent persécutés. L'empereur Ferdinand envoya des soldats pour les chasser de leur désert. Hutten donna lieu à cette persécution par ses déclamations contre les magistrats, et par la manie qu'il avoit d'établir une parfaite égalité parmi les hommes. On prétend qu'il fut brûlé à Inspruck; mais ce fait est contesté. Quoi qu'il en soit, après sa mort le luxe s'introduisit parmi ses disciples, et y attira tous les vices.

HUTTERUS, (Élie) théologien Protestant, ne à Ulm vers l'année 1554, et mort à Nuremberg vers 1602, à 48 ans, consacra ses jours à l'étude des langues. Il parvint à apprendre toutes celles de l'Occident et de l'Orient. Les fruits de cette étude furent les ouvrages suivans : I. Une édition de la Bible en hébreu, intitulée : Via Sancta, sivè Biblia sacra Hebræa veteris. testamenti, etc. in-fol. Elle est remarquable par le Pseaume 117, qui se trouve à la fin en trente langues différentes; elle l'est encore en ce que les lettres radicales sont imprimées en caractères noirs et pleins, les serviles en caractères creux et pleins, et les quiescentes et déficientes en petits caractères en-dessus de la ligne. Cette méthode fut approuvée des uns et blamée des autres. II. Deux Polyglottes. La première, en quatre langues, parut à Hambourg en 1596, en 3 vol. in-fol. La deuxième parut à Nuremberg en 1599. Elle comprend l'hébreu, le chaldéen, le grec, le latin et l'allemand de la version de *Luther*. On y trouve encore ou le sclavon ou le francois, ou l'italien, ou le saxon, suivant que les exemplaires ont été destinés particulièrement à ces diverses nations; mais il n'y a d'imprimé en ces quatre dernières langues que le Pentateuque & les livres de Josué, des Juges et de Ruth: Ces Polygioties sont aujourd'hui presque oubliées. Les savans n'y ont pas trouvé assez de choix pour les versions, et l'éditeur a corrigé trop hardiment le travail des autres. III. Un

Nouveau-Testament, en donze langues, Nuremberg, 1599, 2 vol. in-fel. ou 4 vol. in-4.º — Il ne faut pas le confondre avec Léonard HUTTERUS, mort professeur de théologie à Wittemberg en 1616, dont on a : Ilias malorum Regis Pontifico-Romani, 1609, in-4.º

I. HUYGHENS . (Chretien) Hughenius, vit le jour à la Haye en 1629, de Constantin Hayghens, gentilhomme Hollandois, connu par de mauvaises Poésies latines, qu'il a très - bien intitulées : Momenta desultoria, 1655, in-12. Chrétien montra, dès son enfance, les plus heureuses dispositions pour les mathématiques, et fit de grandes découvertes dans cette science. Après avoir parcouru le Danemarck , l'Allemagne , l'Angleterre, la France, il fut fixe à Paris par une forte pension que Colbert lui fit donner par une place à l'académie des Sciences. Il avoit déjà été reçu de la Société royale de Londres, et il méritoit de l'être de toutes les Sociétés consacrées à la physique et aux mathématiques. Il découvrit, le premier, un Anneau et un quatrième Satellite autour de Saturne. On lui est redevable des horloges à pendule; mais c'est à tort qu'il prétendit avoir trouvé le premier la Cicloïde, inventée pour en rendre toutes les vibrations égales. Le Traité qu'il donna sur cette découverte, que l'abbé de Hauteseuille lui a disputée, vit le jour à Paris, en 1673, in-fol., sous le titre d'Horologium oscillatorium. Voy. HAUTEPEUILLE et HOOKE. On lui doit encore des Télescopes, plus parfaits que ceux qu'on avoit vus avant lui. Voyez Divini. Cet

habile homme mourut à la Hate le 8 juin 1695, à 66 ans. Son caractère étoit aussi simple que son génie étoit supérieur. Quoique passionné pour le cabinet et pour la vie méditative, il n'avoit point cette humeur sauvage que les livres inspirent, lorsqu'on me voit qu'eux. Il n'ambitionnoit qu'une vie paisible : passion d'un vrai philosophe, qui ne connoît de bien dans ce monde que la tranquillité d'esprit. Ses ouvrages ont été rassemblés dans deux recueils ; le premier intitulé : Opera varia, 1724, 2 vol. in-40; à Leyde ; et le second : Opera reliqua, 1728, en 2 vol. in-40; à Amsterdam. C'est le célèbre s'Gravesande qui dirigea l'édition de ces deux recueils; il y fit plusieurs additions tirées des manuscrits de l'auteur. C'est à tort que les Dictionnaires Historique de Ladvocat et de Barral disent; que son Traité de la pluralité des Mondes a servi de canevas à l'ouvrage de Fontenelle sur le même sujet. Celui-ci avoit vu le jour en 1686, et le livre d'Huyghens ne parut qu'en 1698, c'està-dire douze ans après. Quoiqu'il ne soit point écrit avec élégance, il fut traduit en francois par Dufour, ordinaire de In musique du roi , 1702 in-12. Voyez Fontenelle.

II. HUYGHENS, (Gommare) ne à Lier, dans le Brabant, en 1631, professa la philosophie avec distinction à Louvain, et mourut dans cette villé
le 27 octobre 1702, à 71 ans,
président du collège du pape
Adrien VI. C'étoit un homme
d'un zèle ardent, de mœurs trèspures, intimement lié avec Arnauld et Quesnel, dont il défendit la cause avec seu. Il resus

d'écrire

d'écrire contre les quatre articles du Clergé de France; refus qui indisposa contre lui la cour de Rome. On a de Huyghens: I. Methodus remittendi peccata, #674 et 1686, in-12. Cet ouvrage a été traduit en françois, aussi in - 12. Le Jansénisme y est répandu à pleines mains, à ce que dit l'auteur du Dictionnaire des Livres Jansénistes; d'autres ont pensé que ce n'étoit que l'Anti-Jésuitisme. II. Conferentiæ Theologicæ, 3 vol. in-12. III. Des Thèses sur la Grace, in-4.º IV. Un Cours de Théologie, publié sons le titre de Breves observationes: il est pourtant en 15 vol. in-12

HUYSUM, (Jean) Voyez, VAN-HUYSUM.

L HYACINTHE, (Mythol.) fils d'Amiclès roi de Sparte, d'autres disent d'Æbalus, roi d'Amycle en Laconie, fut aimé d'Apollon et de Zéphire. Comme il montroit plus d'inclination pour le premier, l'autre en conçut de la jalousie; et pour s'en venger, un jour qu'Apollon jouoit au disque ou au palet avec Hyacinthe, il poussa violemment contre la tête de celui-ci le palet qu'Apollon venoit de lancer, et le tua. Le Lieu, inconsolable de la mort de son ami, changea son sang en une fleur qui porte son nom.

II. HYACINTHE, (Saint) religieux de l'ordre de Saint-Dominique, né à Sasse en Silésie, l'an 1183, de l'ancienne famille des Oldrovanski, prit l'habit des mains de ce saint fondateur à Rome, en 1218. De retour dans son pays, il y fonda divers monastères de son ordre; alla prêmer la foi dans le Nord, où il

Tome VI.

convertit un nombre infini d'infidelles et de schismatiques; et mourut le 15 août 1257, à 74 ans, à Cracovie, dont son oncle avoit été évêque. Clément VIII le canonisa en 1594.

III. HYACINTHE de l'Assomption. Voyez Montargon.

HYACINTHIDES. Les filles d'Érectée ou Érictée, roi d'Athènes, s'étant généreusement dévouées pour le salut de leur patrie, reçurent ce surnom, à cause du lieu où elles furent immolées; cet endroit étant appelé Hyacinthe.

HYAGNIS, (Mythol.) père de Marsias, vaincu par Apollon, inventa, selon Plutarque, la flûte et l'harmonie Phrygienne, environ 1500 ans avant J. C.

## HYARBAS, Voy. HIARBAS.

HYAS, (Mythol.) fille d'Ethra, fut dévorée par un lion. Elle avoit sept sœurs, qui en moururent de douleur; mais Jupiter les changea en sept étoiles, qu'il plaça sur le front du taureau, où elles continuèrent de pleurer. C'est pour cela qu'on les appela Hyades, d'un nom grec signifiant pleuvoir. Les Latins leur donnérent le nota de Gueules. D'autres disent que les Hyades étoient les nourrices de Bacchus, et les mettent en nombre des Nymphes appeties **Dodonides**, de Dodone, mile d'Epire : ils ajoutent que Just : ter, pour les soustraire à la som lère de Junon, les changes en étoiles.

I. HYDE, (Edouard) comte de Clarendon, né en 1608 duns le Wiltshire, fut chanceller d'Au-

gleterre sous Charles II. La guerre ruineuse avec la Hollande, terminée en 1667 d'une manière peu avantageuse, avoit aigri l'humeur inquiète des Anglois. Charles, pour les calmer, leur sacrifia Clarendon, dont la vertu lui étoit devenue importune. Dans une cour dissolue, ce ministre avoit conservé des mœurs austères. Il n'avoit aucune complaisance pour les maîtresses du roi: il génoit ses plaisirs, et s'opposoit à ses prodigalités. Le peuple cependant n'étoit pas favorable à ce chancelier, qui parloit souvent pour lui. Clarendon avoit même (ce qui arrive ordinairement aux gens en place) tous les partis contre lui. Les Presbytériens lui reprochoient la persécution, et ce reproche étoit fondé. Les Catholiques connoissant son zèle pour l'église nationale, et désespérant d'obtenir la tolerance, se plaignoient de son inflexibilité. Quoique la guerre de Hollande eût été entreprise contre son avis, on lui en attribuoit le peu de succès, parce qu'on vouloit le trouver coupable. Les sceaux lut furent donc ôtés, le 31 août 1667. Aussitôt un membre des communes se déclara son accusateur. L'accusation rouloit sur dix-sept articles, dont le plus grave étoit la vente de Dunkerque, conseillée à Charles II, ou plutôt non désapprouvée par le chancelier. La chambre haute, sachant qu'un conseil ou une approbation ne sont pas des crimes capitaux, refusa de faire arrèter Clarendon, qui aima mieux se retirer que de se défendre. Le parlement le bannit, et le roi donna son consentement au bill. Le chancelier passa en France et se fixa à Rouen, où 🕯 mourut le 10 décembre 1674, à 66 ans, avec la réputation d'un sage, d'un homme d'état et d'un illustre citoyen. Il avoit passé sa jeunesse dans l'étude des lois, et peu de jurisconsultes connoissoient aussi bien celles de sa patrie. Son père l'exhortoit souvent à ne point relever l'autorité royale aux dépens de la liberté publique, et il mourut d'apoplexie, un jour qu'il lui répétoit cette leçon. Un accident si terrible s'imprima profondément dans le cœur du fils. Son zèle pour son souverain fut toujours celui d'un Anglois attaché aux principes de la constitution nationale; et c'est peutêtre cette façon de penser qui contribua à sa disgrace auprès de Charles II. On a de lui: I. L'Histoire des guerres civiles d'Angleterre, depuis 1641 jusqu'en 1660, 3 vol. in-fol., à Oxford, 1704, en anglois; et à la Haye, en 6 vol. in-12, cn françois. C'est un des meilleurs morceaux d'histoire que l'Angleterre ait produits. II. Divers Discours au Parlement, et d'autres ouvrages, dans lesquels il fait paroitre les sentimens d'un honnête homme et d'un bon patriote. Il eut beaucoup de part à la Polyglotte d'Angleterre. Henri, son fils, né en 1638, mort en 1709, fut en faveur sous Jacques II, et persécuté sous Guillaume III. On a publié sa Correspondance pendant son gouvernement d'Irlande, depuis 1687, jusqu'en 1690, Oxford, 1763, 2 vol in-4.0

II. HYDE, (Thomas) né à Billingsley en Angleterre, l'an. 1636, fut premier bibliothécaire de la bibliothèque Bodleïenne, dont il donna le Catalogue in-fol., imprimé à Oxford en 1674. En 1691, il devint pro-

Resseur d'Arabe dans l'université de cette ville. Il s'est fait un nom par son Traite de la Religion des anciens Perses, in-40, a Oxford, 1700. Cet ouvrage écrit en latin, renferme une érudition étonnante. Je ne voudrois pourtant pas dire qu'il n'y a point de Persan qui ait connu la religion de Zoroastre comme ce savant, ainsi que l'assure l'auteur du Siècle de Louis XIV. Son ouvrage est écrit d'ailleurs d'une manière confuse. Il est rare, de la première édition; mais on l'a reimprimé en 1760, in-4.º Hyde mourut le 18 février 1703, à 67 ans, chanoine d'Oxford. Il étoit extrêmement laborieux : la teule liste des ouvrages qu'il laissa en manuscrit, ou qu'il compila sur d'autres livres, formeroit un catalogue considérable. Il possedoit le Chinois presqu'aussi bien que le Persan. On a encore de lai : I. De ludis Orientalibus, Oronii, 1694, 2 vol. in-8.º IL La traduction latine de la Cosmographic d'Abraham Péritsol, imprimé en hébreu et en latin, à Oxford, 1691, in-4.º III. De herbæ CnA collectione, cum Epistola de mensuris Chinensium, Oxonii, 1688, in-80.... Grégoire Sharp a donné le recueil de ses Dissertations avec sa Vie, Oxford, 1767, 2 volumes in-4.0

HYDULPHE, (Saint) Voy. HiDULPHE.

HYGIE, Voy. SALUS.

I.HYGIN, (Saint) fut chargé du gouvernement de l'Église, après la mort du pape St. Télesphore, l'an 139, et mourut en 142. Ce fut de son temps que i lentin et Cerdon, allèrent à l me. Les deux Décrétales qu'on

lui attribue sont supposées, et ce qu'on dit de son martyre n'est nullement certain.

II. HYGIN, (O. Jules) grammairien célèbre, affranchi d'Auguste, et ami d'Ovide, étoit d'Espagne, selon les uns, et, selon d'autres, d'Alexandrie, d'où Jules César l'avoit amené à Rome après la prise de cette ville. On lui attribue : I. Des Fables, cum notis Variorum, à Hambourg 1674, in-80; et dans les Mythographi latini, Amsterdam, 1681, 2 vol. in-80, qui se joignent aux Auteurs cum notis Variorum, et qui ont été réimprimés à Leyde, 1742, en 2 vol. in-4.0 II. Astronomiæ Poeticæ libri 1r, à Venise, 1482, in-4.º Mais ces ouvrages sont de quelque écrivain du Bas-Empire : la barbarie du style en est la preuve.

HYLARET, (Maurice) né à Angoulême en 1539, prit l'habit de Cordelier en 1551, et se distingua comme théologien et comme prédicateur. Pendant les troubles qui agitèrent la France. il se laissa entraîner par l'esprit de faction qui animoit alors la plupart des religieux. Il fut même un des plus ardens promoteurs de la Ligue, par ses sermons séditieux, et par les confréries du Nom de Jésus, et du Cordon de St. François. A sa mort, arrivée en 1591, à 52 ans, les Ligueurs en firent un autre St. Paul, et poussèrent la sottise et l'impiété jusqu'à dire « qu'il faisoit, dans le Ciel, la Seconde Trinité avec les Guises.» On a de lui, des Homélies en latin, publiées en différens temps à Paris et à Lyon, en 5 vol. in-8.º Elles donnent une très-mauvaise idée du goût, du jugement et des lumières de l'auteur. Le fanatisme y perce à chan que page. On y trouve beaucoup de traits d'indécence et mille fables ridicules.

HYLAS, (Mythol.) fils de Théodamas, roi de Mysie, fut enlevé par Hercule. Ce héros, s'étant enfui de Calydon avec Déjanire et son fils Hyllus, envoya demander, en passant, au roi Théodamas, de quoi donner à manger au jeune Hillus, qui avoit faim. Le roi l'ayant refusé, Hercule lui prit un de ses bœufs, l'égorgea et le fit cuire. Théodamas, irrité de cette violence, fit prendre les armes à ses sujets, et marcha contre Hercule. Le héros les mit en fuite, tua Théodamas, et emmena son fils Hylas, qu'il aima si tendrement, qu'il fut de tous ses voyages, et même de celui des Argonautes, pour la conquête de la Toison d'or. Hercule ayant cassé sa rame, sortit du vaisseau avec Hylas, pour en couper une dans les forêts de la Mysie. La chaleur étoit extrême. et le héros, tourmenté de la soif, envoya Hylas avec un vase, puiser de l'eau dans le fleuve Ascanius, qui étoit proche, mais dont les rives étoient escarpées. Hylas, en se baissant, tomba dans le fleuve et se noya. C'est ce qui a donné lieu aux poëtes de dîre que les Nymphes l'avoient enlevé. Hercule ne le voyant point revenir, fut si touché de l'avoir perdu, que laissant les Argonautes continuer leur route, il parcourut toute la Mysie pour le chercher.

HYLÉE, (Mythol.) nom d'un Centaure que Pirithoüs avoit invité à ses noces. On dit qu'étant échauffé par les fumées du vin, il voulut faire violence à une des Nymphes qui étoient du festin, et qu'il fut assommé par les Lapithes.

HYLLUS, (Mythol.) étoit fils d'Hercule et de Déjanire. Après la mort de son père, il épousa Iole; mais Euristhée le chassa, aussi bien que le reste des Héraclides. Il se sauva à Athènes, où il fit bât un temple à la Miséricorde, dans lequel les Athèniens voulurent que les criminels trouvassent un refuge assuré.

I. HYMENÉE ou Hymen, (Mythol.) Divinité qui présidoit aux noces; il étoit fils de Bacchus et de Vénus. Catulle et d'autres disent, d'Uranie. Comme on croyoit qu'il avoit institué le mariage, on l'invoquoit dans ces circonstances, et on lui adressoit des prières dans les Epithalames, comme on le voit dans Catulle et ailleurs. Quelques auteurs ont écrit qu'Hymen étoit un jeune homme, qui fut écrasé le jour de ses noces, dans sa maison, et que pour expier ce malheur, les Grecs avoient établi qu'on l'invoqueroit dans ces sortes de cérémonies, comme on invoquoit Thalassius à Rome. Les peintres et les sculpteurs représentoient le dieu Hymen sous la figure d'un jeune homme couronné de roses, avec un flambeau à la main. On appeloit aussi de ce nom les vers qu'on chantoit pour les noces.

II. HYMENÉE d'Éphèse, converti aux premières prédications de St. Paul, embrassa depuis l'erreur de ceux qui nioient la résurrection de la chair, et fut excommunié par cet Apòtre, l'an 63 de J. C. On ne sait ce qu'il devint depuis.

HYPACE ou HYPATIUS, neveu d'Anastase, empereur d'Orient, eut beaucoup de part à l'administration de l'empire, sous

le règne de son oncle. Après la mort de Justin, la faction des Blancs et des Verts excita une révolte à Constantinople. Un parti des factieux traina Hypace à la place de Constantin, et le proclama empereur en 531, malgré les pleurs de sa femme, qui leur représentoit qu'au lieu de lui faire honneur, ils le conduisoient à la mort. Les séditieux n'ayant point de diadême, lui mirent un collier d'or sur la tête. La révolte ayant été appaisée, Justinien fit arrêter Hypace, et le condamna au dernier supplice. Cet infortuné, revêtu de la pourpre malgré lui, montra beaucoup de courage dans ses derniers momens. Il dit à ceux qui le plaignoient, qu'il étoit honteux de gémir et de pleurer, lorsqu'on souffroit la mort sans l'avoir ménitée. Son corps fut jeté dans la mer; ses biens furent confisqués, mais Justinien les rendit à ses enfans.

HYPACIE, fille de Théon, philosophe et mathématicien célèbre d'Alexandrie, eut son père pour maître. Elle le surpassa dans la connoissance des mathématiques, et sur-tout dans la géométrie, dont elle avoit fait son étude principale. Pour se perfectionner dans les sciences, elle alla à Athènes, et y fit de si grands Progrès, qu'on lui donna la chaire de professeur que le célèbre Photin avoit occupée à Alexandrie. Sa reputation se répandit partout, et on vint de toute part l'entendre. Elle étoit d'une rare beauté, et tous ceux qui ha voyoient en étoient épris. Toujours tentée, elle fut toujours sage. Un de ses écoliers conçut pour elle un amour si violent, qu'il mit tout en usage pour avoir

ses faveurs; mais elle ne répondit jamais aux instances de son amant, que par des raisonnemens philosophiques. Tous les préfets d'Egypte recherchèrent son amitic. Oreste sur-tout fut lié très-étroitement avec elle. Comme St. Cyrille et ce préfet étoient brouillés, et que celui-ci ne voulut pas se raccommoder avec le saint évêque, le peuple crut que c'étoit par le conseil d'Hypacie, qui étoit païenne comme lui. La populace conçut contre elle une haine implacable, qui s'aigrit de plus en plus. « Une troupe de gens emportés, dit Fleury, conduits par un lecteur nommé Pierre, la guettèrent, comme elle entroit chez elle, la tirèrent de sa chaise, et la traînèrent à l'église nommée Césarée. Ils la déponillèrent, la tuèrent à coups de pots cassés, la mirent en pièces, et brûlèrent ses membres au lieu nommé Cinarion. Cette action, dit l'historien Socrate, attira un grand reproche à Cyrille et à l'Eglise d'Alexandrie : car ces violences sont tout-à-fait éloignées du Christianisme. Puis il ajoute: Cela. se passa la quatrième année de Cyrille, sous le xe consulat d'Honorius, et le vie de Théodose, au mois de mars, pendant les jeûnes , c'est-à-dire le Carême de l'an 415. » Hypacie avoit commenté le mathématicien Diophante, et composé plusieurs ouvrages, qui ne sont pas venus jusqu'à nous. Voyez sa Vie, par l'abbé Goujet, dans le tome cinquième des Mémoires de littérature du P. Desmolets.

HYPARCHIE, Voyez HIP-

HYPATIUS, Foyez HE-

HYPÉRIDE, Athénien, orateur, disciple de Platon et d'Isocrate, gouverna avec sagesse la république d'Athènes, et défendit avec courage la liberté de sa patrie. Des députés d'Antipater, admis à l'audience de l'Aréopage, parlèrent de ce prince comme du plus honnête homme du monde. Nous savons, répondit Hypéride, que votre Monarque est un honnete homme; mais nous savons aussi que nous ne voulons pas d'un Maître, quelque honnête homme qu'il soit. Après la malheureuse issue du combat de Cranon, il fut pris et mené à Antipater, qui le fit mourir. Cet éloquent républicain, que l'on compte parmi les dix célèbres orateurs Grecs, avoit composé un grand nombre de Harangues, qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous, à l'exception d'une seule, qui donne une idée avantageuse de la donceur et de l'élégance de son style.

HYPERION, (Mythol.) Titan, fils de Cœhis. Il fut chargé, dit-on, de conduire le char du Soleil: ce qui l'a fait regarder par quelques—uns, comme père du Soleil, et par d'autres, comme le Soleil lui-même.

HYPERIUS, (Gérard-André) professeur de théologie à Marpurg, naquit à Ypres en 1511, et mourut en 1564, à 53 ans. C'étoit un homme qui joignoit le talent de la parole à des connoissances très-étendues; mais il se laissa surprendre par les nouvelles erreurs. Il avoit d'ailleurs les qualités sociales. Sa douceur dans la conversation égaloit sa modestie dans les festins. « Autant il haïssoit, dit le Morcri de Hollande, les verres énormes qu'on fait vider à nos convives,

et les vaines plaisanteries de noi entretiens, autant se plaisoit-il dans les repas bien réglés et assaisonnés de railleries honnêtes et agréables. » On a de lui, deux Traités, in-8°, l'un De rectè formando Theologiæ studio; l'antre, De formandis Concionibus sacris. Ils furent estimés dans leur temps. Il y a affecté de se taire sur les matières controversées par les hérétiques. Le P. Laurent de Villa-Vicentio, augustin espagnol, et docteur de Louvain, a donné une édition de ces ouvrages, corrigés. On a encore de lui . des Traités Théologiques, en 2 vol. in-80, Basle, 1570 et 1571; et des Commentaires sur St. Paul , Zurich , 1582 et 1584, 3 vol. in-fol. remplis d'invectives contre l'église catholique.

HYPERMNESTRE, (Myth.) est celle des 50 filles de Danaüs, roi d'Argos, qui ne voulut point obéir à l'ordre cruel que Danaüs avoit donné à toutes ses filles, de tuer leurs maris la première auit de leurs noces. Cette princesse sauva la vie à Lyncée son époux, après qu'elle lui eut fait promettre de ne point violer se virginité. Voyez II. Lincée.

HYPSICRATÉE, femme de Mithridate, roi de Pont, célèbre par sa vertu et sa beauté, accoutuma son corps délicat aux plus rudes fatigues, à monter à cheval, à supporter le poids des armes, pour ne point quitter son époux, et pouvoir le suivre dans toutes ses expéditions guerrières.

HYPSIPILE, fille de Thoas, roi de Lemnos, sauva la vie à son père, lorsque les femmes de cette isle firent un massacre général de tous les hommes qui

Thabitoient. Hypsipile cacha son père avec soin, et fit accroire qu'elle s'en étoit défait : alors les femmes l'élurent pour leur reine. Quelque temps après, les Argonautes abordèrent dans l'isle de Lemnos, où, trouvant toutes les femmes sans maris, ils eurent commerce avec elles. Hypsipile s'attacha à Jason leur chef, et en eut deux enfans jumeaux, dont I'un fut nommé Thoas, comme on grand-père, et l'autre Enneus, le même qui conduisit les troupes des Lemniens au siège de Troie. Jason l'abandonna avec ses enfans, et continua son voyage. Après son départ, les Lemniennes avant découvert qu'elle avoit épargné son père Thoas, la chassèrent de l'isle, et elle se retira dans le Péloponnèse.

I. HYRCAN Ier, (Jean) souverain sacrificateur et prince des Juifs, succèda à son père Simon Macchabée, tué en trahison par Ptolomée son gendre. Ce traître avoit été gagné par Antiochus Sidètes, roi de Syrie. Après avoir massacré son beau-père, il voulut faire égorger son beau-frère Jean Hyrcan; mais ce héros fit arrêter et punir de mort les assassins. Ce fut alors que le perfide Ptolomée appela Antiochus dans la Judée. Hyrcan, enfermé dans Jérusalem, y fut assiégé par le roi de Syrie. Après un siège long et opiniâtre, durant lequel Antiochus donna du secours aux assiégés que la famine tourmentoit, et fournit même des vases précieux, des parfums et des victimes pour la fête des tabernacles; la paix fut conclue. Les conditions furent, que les Juifs lui remettroient leurs armes avec les tributs qu'ils recevoient de Joppé et des autres villes hors de la Judée. Après la mort d'Antiochus, Hyrcan profita des troubles de la Syrie pour venger son pays. Il prit plusieurs villes en Judée, subjugua les Iduméens, démolit le temple de Garizim, s'empara de Samaric, et mourut l'an 106 avant Jésus-Christ.

II. HYRCAN II, fils aîné d'Alexandre I, succéda à son père au pontificat chez les Juifs, l'an 78e avant J. C.; et selon le droit d'aînesse, il devoit lui succéder à la couronne. Son frère Aristobule la lui dispusta après la mort d'Alexandra leur mère, qui avoit gouverné 9 ou 10 ans, et la lui ravit, les armes à la main. Par un traité qui suivit cette victoire, l'an 66 avant J. C., Hyrcan se contenta de la dignité de grand-prêtre; mais depuis il eut l'imprudence d'aller mendier le secours d'Arétas, roi des Arabes. qui assiégea Aristobule dans le temple, ce dernier ayant gagné Scaurus, lieutenant de Pompée, fit lever le siège, et défit Arétas et Hyrcan, à qui Pompée, Gabinius, et ensuite César, laissèrent la grande sacrificature. Hyrcan tomba ensuite entre les mains de son neveu Antigone, qui lui fit comper les oreilles. Enfin, s'étant laissé persuader par Alexandra, la fille, mère de Mariamne, femme d'Hérode, de se retirer vers les Arabes; ce dernier prince le fit mourir à l'âge de 80 ans, l'an 30 avant J. C.

HYRÉE, (Mythol.) paysan de la Béotie en Grèce, eut l'honneur de loger dans sa cabane Jupiter, Neptune et Mercure. Ces Dieux voulant le récompenser du bon accueil qu'il leur avoit fait, lui donnèrent le choix de demander ce qu'il voudroit, avec assurance de l'obtenir. Il borna ses souhaits à

avoir un fils, sans néanmoins prendre de femme. Les Dieux, pour satisfaire à leur promesse, urinèrent sur la peau d'une genisse, son seul bien, qu'il avoit sacrifiée généreusement au repas de ses hôtes; et dix mois après, il en vint un enfant, qui fut nommé Urion, à cause de l'urine dont il étoit né. Dans la suite, la première lettre de son nom fut changée en O; et il fut appelé Orion.

HYSTASPES, fils d'Arsame, de la famille des Achéménides,

fut père de Darius, qui régna dans la Perse, après avoir tué le mage Smerdis. Il étoit gouverneur de la Perse propre, quand son fils eut la couronne. Ctésias ajoute qu'il survécut peu après cet événement; et qu'ayant voulu qu'on le portat au tombeau que son fils s'étoit fait faire entre deux montagnes, les prêtres qui étoient chargés de l'y monter avec sa femme, laissèrent échapper les cordes qui le suspendoient, et qu'Hystaspes mourut de cette chûte; mais ce récit a l'air d'un conte.

I

A, fille d'Atlas, couvrit de laine Achille, étant à l'extrémité. La fable rapporte qu'elle fut changée en violette.

IACCHUS, (Myth.) étoit fille de Cérès. Cette déesse, en cherchant sa fille Proserpine, arriva à Eleusis chez la vieille Baubo, où Iacchus consola sa mère et lui sit oublier, pour un peu de temps, sa douleur, en lui faisant boire d'une liqueur appelée Circéon, qu'il avoit composée; et que c'est pour cela que dans les sacrifices qu'on faisoit à Eleusis, on invoquoit Iacchus avec Cérès et Proserpine. - C'est aussi un des noms de Bacchus. Les bacchantes prononçoient ce mot parmi les cris qu'elles poussoient en célébrant les orgies; ce qui a donné lieu aux poëtes de l'attribuer à ce dieu.

IAMBE, (Mythol.) fille de Pan et d'Echo, fut servante de Métanire, femme de Céléus, roi d'Eleusine. Personne ne pouvant consoler Cérès, affligée de la perte de sa fille Proserpine, elle sut la faire rire par ses bons mots, et adoucir sa douleur par des contes plaisans dont elle l'entretenoit. On lui attribue l'invention des Vers Iambiques.

IAPIX, fils de Dédale, conquit une partie de la Pouille ou Apulie; ce qui fit donner le nom d'Iapigie à cette contrée d'Italie.

IARBE, Voyez HIARBAS.

IASIUS, fils de Cérite, roi de Toscane ou Etrurie, disputa, après la mort de son père, avec son frère Dardanus, pour la succession du trône, et fut la victime de cette querelle jalouse.—Le père d'Atalante, laquelle se signala à la chasse du sanglier de Calydon, s'appeloit aussi Iasius.

IBARRA, (Joachim) imprimeur de la chambre du roi d'Espagne, naquit à Saragosse, et mourut le 23 novembre 1785, à 60 ans. Il porta la perfectione de son art à un point qui étoit inconnu en Espagne. Ses presses ont produit les belles éditions de la Bible, du Missel Mozarabe, de l'Histoire d'Espagne par Mariana, du Don Quichotte et du Salluste espagnol, 1772, in-fol. Cette traduction faite par l'infant Don Gabriel est très-rare, parce que ce prince a pris toute l'édition pour en faire des présens. Ibarra étoit inventeur d'une encre, dont il augmentoit ou diminuoit à l'instant l'épaisseur. C'est lui qui, le premier, a fait connoître à ses compatriotes le moyen de lisser le papier imprimé pour en faire disparoître les plis et lui donner un coup d'œil plus agréable. Il dut presque tous ces secrets à lui-même; car il n'avoit pas voyagé hors de son pays.

IBAS, évêque d'Edesse, dans le cinquième siècle, fut d'abord Nestorien, et ensuite orthodoxe. Il écrivit, dans le temps qu'il

étoit infecté par l'erreur, à un Persan nommé Maris, une Lettre, qui fut quelque temps après une source de disputes. Il blâmoit dans cette lettre Rabulas, son prédécesseur, d'avoir condamné injustement Théodore de Mopsueste, auquel il prodiguoit les louanges. Dans le siècle suivant, Théodore, évêque de Césarée en Cappadoce, conseilla à Justinien, pour donner la paix à l'église, de condamner les écrits de Théodore de Mopsueste, les anathèmes que Théodore de Cyr avoit opposés aux anathèmes de St. Cyrille, et la lettre d'Ibas. Ce prince les fit condamner dans le cinquième concile général, tenu à Constantinople l'an 553. C'est ce qu'on appela l'Affaire des trois Chapitres, qui causa un schisme dans l'église pendant plus d'un siècle. Ibas avoit eu beaucoup à souffrir de la part de son clergé. On intenta contre lui plusieurs accusations; mais divers conciles le lavèrent, particulièrement le concile général de Chalcédoine, en 451, qui reconnut l'orthodoxie personnelle de cet auteur, et non celle de sa lettre.

IBATZĖS, Voyez Daphnomèle.

I. IBRAHIM, favori d'Amurat III, et gouverneur de la
province de Romélie, causa des
chagrins au sultan son maître. Le
parvenu s'attira, par son trop
grand crédit, l'envie et la haine
de tous les ministres Ottomans,
qui conjurèrent sa perte: car,
outre le malheureux penchant
qu'il avoit pour s'emparer du bien
d'autrui, il avoit encore trouvé
l'invention de rogner et d'altérer
les monnoies; ce qui diminuoit
eonsidérablement la solde des

troupes et les appointemens des officiers. Ses ennemis saisirent cette occasion pour soulever contre lui les Janissaires, qui s'attroupèrent au nombre de cinq mille, et vinrent investir le sérail le 22 avril 1590, demandant qu'on leur livrât Ibrahim pour en faire justice, et qu'on réformât la monnoie. Amurat parut pour tâcher de les appaiser : mais quoi qu'il pût leur dire, tons ses discours ne purent contenir cette soldatesque impérieuse et courroucée. Ils étoient même prèts d'en venir aux dernières extrémités , lorsque le sultan , par le conseil de ses ministres, se fit violence, et leur abandonna à regret son favori, qui eut aussitôt la tête tranchée en présence d'une foule innombrable de peuple; ce meurtre rétablit le calme.

II. IBRAHIM, empereur des Turcs, fut tiré de prison le huit février 1640, pour être mis sur le trône après la mort de son frère Amurat IV, dont il eut tous les vices, avec plus de foiblesse et nul conrage. Voy. Hus-SEIN. Ce fut cependant sous son règne que les Turcs conquirent Candie. Une aventure singulière attira les armes Ottomanes sur cette isle. Dix galères de Malte s'emparèrent d'un grand vaisseau Turc, et vinrent avec leur prise mouiller dans un petit port de l'isle nommée Calismène. On prétendit que le vaisseau Turc portoit un fils du grand seigneur; ce qui le fit croire, c'est que le Kislar-Aga, chef des eunuques noirs, avec plusieurs officiers du sérail, étoient dans le navire; et que cet enfant étoit élevé par lui avec des soins et des respects. Cet eunuque ayant été tué dans le combat, les officiers asaurèrent que l'enfant appartenoit à Ibrahim, et que sa mère l'envoyoit en Egypte. Il fut longtemps traité à Malte comme fils du sultan, dans l'espoir d'une rançon proportionnée à sa naissance. Le sultan dédaigna de leur en faire proposer une. Ce prétendu prince, négligé enfin par les Maltois, se fit Dominicain. On l'a connu long-temps sous le nom de P. Ottoman; et les FF. Prêcheurs se sont toujours vantés d'avoir eu le fils d'un Sultan dans leur ordre. La Porte ne pouvant se venger sur Malte, qui de son rocher inaccessible brave la puissance Turque, fit tomber sa colère sur les Vénitiens. Elle leur reprochoit d'avoir, malgré les traités de paix, reçu dans leur port la prise faite par les galères de Malte. La flotte Turque aborda en Candie. On prit la Canée en 1645, et peu après toute l'isle. Ibrahim, livré à la mollesse et aux plaisirs du sérail, n'eut aucune part à cette conquête. Les Janissaires ne pouvant plus souffrir un maître si foible, le déposèrent, et le firent même étrangler, à ce que prétendent nos historiens, le 17 août 1648.

III. IBRAHIM, Voyez ABRA-HAM, nº II.

IV. IBRAHIM EFFENDI, Polonois d'origine, élevé par son courage et ses lumières aux premières dignités de l'empire Ottoman, établit la première imprimerie Turque en 1728. Le comte de Bonneval lui en fournit, diton, l'idée et les caractères. Le premier ouvrage qui en sortit fut un traité sur l'art militaire. Elle publia ensuite une relation de l'expédition contre les Aghuans, une histoire et une grammaire turques. Cet établissement utile

disparut bientôt sous les attaques de la superstition. On prétendit dans le divan, suivant M. Peignot dans son savant dictionnaire de bibliologie, qu'en imprimant l'Alcoran, on pourroit trop aisement y glisser des fautes, et que d'ailleurs il seroit inoui de voir tracer le nom de Dieu avec une encre dans laquelle il entre du fiel de bœuf.

IBYCUS, poëte lyrique Grec, florissoit vers l'an 540 avant J. C. On dit qu'il fut assassiné par des voleurs, et qu'en mourant, il prit à témoins une troupe de grues qu'il vit voler. Quelque temps après, un des voleurs avant vu des grues, il dit à ses compagnons : Voilà les témoins de la mort d'Ibicus. Ces paroles ayant été rapportées aux magistrats, les voleurs furent mis à la question, avouèrent le fait et furent pendus; d'où vient le proverbe: Ibyci Grues. Ce poëte avoit laissé des ouvrages, dont il ne nous reste que des fragmens. recueillis avec ceux d'Alcée par H. Etienne.

I. ICARE, fils de Dédale, prit la fuite avec son père, de l'isle de Crète où Minos les per→ sécutoit. On prétend que, pour se sauver plus promptement, ils inventèrent les voiles de vaisseau. Ce fait a donné lieu aux poëtes de feindre que Dédale avoit ajusté des ailes de cire à Icare son fils. Les historiens ajoutent que ce jeune homme fit naufrage. Les poëtes ont imaginé que le soleil avoit fondu ses ailes, et qu'il étoit tombé dans la mer, qui depuis fut nommée la Mer d'Icare ou Icarienne, pour éterniser son infortune. Dédale et Icare ont été représentés dans un tableau renommé de Garnier, peintre moderne. Chacun des deux personnages, a dit un connoisseur, a le caractère qui convient à son âge et aux pensées dont il est occupé. On lit sur la physionomie du père les conseils de la modération et de la prudence; dans les regards du fils, les propjets ambitieux qu'il médite et dont il ne peut manquer d'être bientôt la victime. Ce tableau a reparu dans l'exposition du sallon de l'an 10.

II. ICARE, (Mythol.) fils d'Oebalus, et père d'Erigone. Ayant fait boire du vin à des paysans qui ne connoissoient pas cette liqueur, ils en furent enivrés jusqu'à perdre la raison. D'autres paysans les croyant empoisonnés, se jetèrent sur Icare, le tuèrent et le jetèrent dans un puits. Les femmes des assassins furent saisies aussitôt d'une fureur, qui dura jusqu'à ce que l'oracle eût ordonné des fêtes en l'honneur d'Icare : de là vinrent les Jeux Icariens. Ces jeux consistoient à se balancer sur une corde attachée à deux arbres; ce que nous appelons l'Escarpolette. Lorsqu'Icare fut tué, il y avoit près de lui une chienne appelée Méra, qui retourna promptement à la maison trouver Erigone, fille d'Icare; et prenant le bas de sa robe avec les dents, elle la tira malgré elle jusqu'au puits où l'on avoit jeté le cadavre de son maître. Erigone à ce spectacle entra dans une telle fureur, qu'après avoir vomi mille imprécations contre les meurtriers de son père, elle se pendit de désespoir. La chienne demeura constamment auprès du puits, et y sécha de douleur et de regret. Jupiter, touché de compassion pour ses maîtres et

pour elle, les transports au cief, et les mit au rang des constellations. *Icare* est le Bootés ou Bouvier; *Erigone*, le signe de la Vierge dans le zodiaque; et la chienne, la Canicule.

III. ICARE, autre roi de Laconie, fut père de Pénélope. Ne pouvant se résoudre à se séparer de sa fille, il conjura Ulysse de fixer sa demeure à Sparte; mais inutilement. Ulysse étant parti avec sa femme, Icare monta sur son char, et fit si grande diligence, qu'il revit sa chère fille, et redoubla ses instances auprès d'Ulysse pour l'engager à retourner à Sparte. Ulysse ayant alors laissé à sa femme le choix, ou de retourner chez son père, ou de le suivre à Ithaque, Pénélope ne répondit rien ; mais baissant les yeux, elle se couvrit de son voile. Icare n'insista plus, il la laissa partir, et fit dresser en cet endroit un autel à la Pudeur.

ICASIE, née à Constantinople, se trouva au nombre des plus belles filles de sa patrie que l'empereur Théophile fit assem→ bler pour faire choix d'une épouse parmi elles. Les charmes d'Icasie séduisirent l'empereur, et il alloit lui donner la préférence sur toutes ses rivales, lorsque l'esprit de celle-ci nuisit à son élévation et détruisit sa fortune. Une réponse trop fine, faite par Icasie à son amant, le fit réfléchir qu'avec autant d'esprit sa femme pourroit le subjuguer, et sur-lechamp il en choisit une autre moins spirituelle. Icasie se retira dans un monastère où elle com-. posa divers ouvrages de piété.

ICTINUS, célèbre architecte Grec, l'an 430 avant J. C., bàtit plusieurs temples magnifiques, Athènes, et celui d'Apollon secourable dans le Péloponnèse. Ce dernier édifice passoit pour un des plus beaux de l'antiquité.

IDACIUS, évêque Espagnol dans le 5° siècle, laissa une Chronique, qui commence à la première année de l'empire de Théodose, et qui finit à la 11° de celui de Léon, en 467. On lui attribue encore des Fastes Consulaires, imprimés plusieurs fois. Le P. Sirmond a publié ces deux euvrages en 1619, in-8°, à Paris.

IDATHYRSE ou INDATHYRSE, roi des Scythes Européens, succéda à son père Saulie, et refusa sa fille en mariage à Darius, fils d'Hystaspes, roi de Perse. Ce refus causa une guerre très-vive entre ces deux princes. Darius marcha contre Idathyrse, avec une armée de 700,000 hommes; mais ses troupes ayant été défaites, il fut obligé de repasser dans la Perse. Idathyrse est nommé Jancire par Justin, L. II. c. 6.

IDE, (Sainte) comtesse de Boulogne en Picardie, née l'an 1040, de Godefroi le Barbu, duc de Lorraine, épousa Eustache III, comte de Boulogne. Elle en eut Eustache III, comte de cette ville; le fameux Godefroi de Bouillon, duc de Lorraine; et Baudouin, qui succéda à son frère au royaume de Jérusalem: outre plusieurs filles, dont l'une épousa l'empereur Henri IV. Elle mourut saintement le 13 avril 1113.

IDIOT, ou le SAPANT IDIOT, auteur que l'on a souvent cité ainsi, avant que le P. Théophile Raynaud eût découvert que Raymond Jordan, prévôt d'Uzès en

138 f, puis abbé de Celles au diocèse de Bourges, est le véristable auteur des ouvrages qui se trouvent dans la bibliothèque des Pères, sous le nom d'Idiot. Voy. Théophile Raynaud, Opuscul. Tom. II.

IDIOTS, Voyez Achéus et II. Atticus.

IDMON, (Mythol.) fameux devin parmi les Argonautes, étoit fils d'Apollon et d'Astérie. Il mourut dans son voyage, comme il l'avoit prédit.

IDOMÉNÉE, (Mythol.) roi de Crète, étoit fils de Deucalion, et petit-fils de Minos. Il se signala au siége de Troie. En retournant dans ses états, son vaisseau fut battu par une tempête violente. Il s'adressa aux Dieux pour la calmer, et fit vœu à Neptune de sacrifier la première chose qui se présenteroit à lui, s'il en échappoit. Ce prince se repentit bientôt d'avoir fait un tel vœu; car il rencontra son fils dès qu'il arriva à terre, et l'immola. Ce sacrifice fut cause d'une peste si cruelle, que ses sujets indignés le chassèrent. Il alla fonder un nouvel empire dans la Calabre, y bâtit la ville de Salente, et rendit son peuple heu⊷ reux. L'aventure d'Idoménée a fourni le sujet d'une tragédie à Crébillon , et d'un bel épisode à Fénélon, dans son Télémaque.

IDOTHÉE, (Mythol.) fille de Prothée, enseigna à Ménélas le moyen d'obliger son père de lui découvrir un expédient pour sortir de l'isle où il étoit retenu avec ses compagnons à son retour de Troie, et ce qui devoit lui arriver.—Inothée est aussi le nom d'une des nymphes qui prirent soin de l'enfance de Jupiter.

I. IGNACE, (Saint) disciple de St. Pierre et de St. Jean, fut ordonné évêque d'Antioche, l'an 68, après St. Evode, successeur immédiat de St. Pierre en ce siège. Il gouverna son église avec le zèle qu'on devoit attendre d'un élève et d'un imitateur des Apòtres. Rien n'égala l'ardeur de sa charité, la vivacité de sa foi, et la profondeur de son humilité. Toutes ces vertus parurent avec éclat dans la IIIe persécution qu'éprouva le Christianisme. Ignace parut, et parla devant Trajan, avec toute la grandeur d'ame d'un héros Chrétien. Traduit d'Antioche à Rome, pour y être martyrisé, il vit St. Polycarpe à Smyrne, parcourut différentes églises, écrivit à celles qu'il ne put visiter, encourageant les forts, et fortifiant les foibles. Lorsqu'il fut arrivé à Rome, il s'opposa aux fidelles, qui vouloient l'arracher à la mort. Exposé à deux lions, il les vit venir sans trembler, leur servit de pâture, et rendit son ame à Dieu, le 10 décembre 107 de J. C. Les fidelles eurent soin de recueillir ses ossemens pour les porter à Antioche. Nous avons de lui sept Epitres, qu'on regarde comme un des plus précieux monumens de la foi et de la discipline de la primitive église. Elles sont écrites avec beaucoup de chaleur, de force et d'élévation. Elles sont adressées aux Smyrnéens, à Saint Polycarpe, aux Ephésiens, aux Magnésiens, aux Philadelphiens, aux Tralliens, et aux Romains. Les meilleures éditions que nous en ayons, sont: celle de Cotelier dans ses Patres Apostolici en gree et en latin, Amsterdam, in-folio, 1698, avec les Dissertations d'Ussérius et de Pearson; et celle de 1724 donnée par le Glerc, et augmentée des remarques de ce savant. Outre ces sept Epîtres, il y en a quelques autres sous le nom de St. Ignace; mais elles sont supposées.

II. IGNACE, (Saint) fils de l'empereur Michel Curopalate, monta sur la chaire patriarcale de Constantinople, en 846. Il y brilla par ses lumières et ses vertus. Le zèle avec lequel il reprenoit les désordres de Bardas, tont-puissant à la cour d'Orient, irrita tellement ce courtisan, qu'il fit mettre à sa place *Photius*, ordonné contre toutes les lois en 857. Cet indigne successeur du saint patriarche, assembla un concile à Constantinople, en 861, pour le condamner. Il s'y trouva 318 évêques, parmi lesquels on comptoit 2 légats du pape, qui, demandérent qu'on fit venir Ignace. L'empereur Michel, dit l'Ivrogne, le Néron de l'empire d'Orient, le persécuteur de l'hompe apostolique, et le protecteur de l'eunuque intrus, ne consentit qu'Ignace vînt, qu'à condition qu'il paroîtroit en habit de moine. Il cut à y souffrir les insultes et les outrages les plus cruels, tant de la part du prince, que de celle des légats et du reste de l'assemblée, qui, n'ayant pu obtenir qu'il donnat sa démission, le dépouilla de ses habits, et le renvoya couvert de haillons. La cruauté de Michel ne fut pas satisfaite de cet affront public. Il le fit enfermer dans le tombeau de Copronyme, et le Irvra à trois hommes barbares pour le tourmenter. Après l'avoir défiguré à force de coups, ils Maissèrent long-temps couché, presque tout nu, sur le marbre, au plus fort de l'hiver. Pendant les quinze jours qu'il y fut, dont il passa la moitié sans manger, ils imaginérent mille supplices différens pour vaincre sa constance. N'ayant pu y réussir, l'un d'eux lui prit la main de force, et lui sit faire une croix sur le papier, qu'il porta ensuite à Photius. Celui-ci y ajouta ces mots : IGNACE , indigne Patriarche de Constantinople, je confesse que je suis entré irrégulièrement dans le Siège Patriarcal, et que j'ai gouverné tyranniquement. L'empereur le sit relacher sur ce prétendu aven, et lui permit de se retirer au palais de Pose, que l'impératrice sa mère avoit fait bàtir. L'illustre persécuté en appela au pape, qui déclara nulle sa déposition et l'ordination de son persécuteur. Le saint évêque ne vécut pas moins dans l'exil. Mais lorsque Basile le Mucédonien fat monté sur le tròne impérial, il rappela Ignace et relégua Photius l'an 867. Le Ive concile général de Constantinople, assemblé deux ans après, à cette occasion, anathématisa celui-ci, et avec lui tous ceux qui ne voulurent pas abandonner sa cause. Ignace ne survécut pas longtemps à son triomphe. Cet illustre vieillard mourut le 23 octobre 877, à 78 ans. Trois jours après, Photius, qui avoit séduit Basile par une fausse généalogie, reprit possession de la chaire patriarcale.

III. IGNACE DE LOYOLA, (Saint) nommé Inigo en espagnol, né l'an 1491, d'un père seigneur d'Ognez et de Loyola, au château de ce dernier nom en Biscaïe, fut d'abord page de Ferdinand V. Il porta ensuite les armes sous le duc de Najara contre les François, qui voulument en vain retirer la Navarre

des mains des Espagnols. Le siége ayant été mis devant Pampelune en 1521, le chevalier Biscaïen, qui montra dans cette occasion plus de courage que de prudence ; fut blessé d'un éclat de pierre à la jambe gauche et d'un boulet de canon à la droité. Une Vie des Saints qu'on lui donna pendant sa convalescence, lui fit naître le dessein de se consacrer à Dieu. La galanterie, et la galanterie romanesque l'avoit occupé jusqu'alors. Né avec une imagination vive et disposée à l'enthousiasme, il la porta dans la religion. Les mœurs de son pays et de son temps jetèrent, sur les commencemens de sa dévotion, une apparente singularité. Quand il fut guéri, il se rendit à Notre-Dame de Mon*ferrat*, fit la veille des arme**s**, s'arma chevalier de la Vierge et voulut se battre avec un Maure qui avoit contesté la virginité perpétuelle de Marie. « Ignace étant parti de Montferrat le jour de l'Annonciation de la Vierge, en habit de pélerin, poursuivit, dit le continuateur de Fleury, son chemin jusqu'à Manrèse , à trois lieues de Montferrat. Il s'y retira dans l'hòpital, en attendant qu'il pût aller s'embarquer à Barcelone, pour faire son voyage de la Terre-Sainte : là, il ent tout le temps qu'il desirois pour faire pénitence sans être connu. Il jeuna toute la semaine an pain et à l'eau, excepté le Dimanche, qu'il mangeoit un peu d'herbes cuites. Il se serra les reins d'une chaîne de fer; il prit un rude cilice sous son habit de toile; il châtioit son corps trois fois le jour, couchoit sur la terre, et dormoit peu. Outre cela, il alloit mendier son pain de porte en porte, affectant un air gros-

sier, et toutes les manières d'un gueux. Son visage tout couvert de crasse, et ses cheveux sales et jamais peignés, sa barbe et ses ongles qu'il laissoit croître, rendirent sa figure affreuse et ridicule à tout le monde. Aussi, quand il paroissoit, les enfans le montroient au doigt, lui jetoient des pierres, et le suivoient par les rues avec de grandes huées. Cependant le bruit ayant couru dans Manrèse, qu'il pouvoit bien être un homme de qualité qui faisoit pénitence, il alla se cacher dans une caverne sous une montagne déserte, à un quart de lieue de Manrèse. Les mortifications excessives qu'il y pratiqua, affoiblirent extrêmement sa santé, et lui causèrent des foiblesses continuelles. Quelques personnes qui avoient découvert sa retraite, l'y trouvèrent évanoui, le firent revenir de sa défaillance, et le ramenèrent, malgré lui, à l'hôpital de Manrèse, où il fut attaqué de la tentation de quitter le genre de vie qu'il menoit, et de s'en retourner chez lui. Il se retira cependant chez les religieux Dominicains de Manrèse; mais, loin d'y trouver du soulagement, il se sentit encore plus tourmenté qu'à l'hôpital : il y tomba dans une noire mélancolie; et étant un jour dans sa cellule, il eut la pensée de se jeter par la fenêtre pour finir ses maux. Il revint néanmoins de cet état, en implorant la grace de celui en qui il avoit mis sa confiance. Mais, passant à une autre extrémité, il résolut de ne prendre aucune nourriture, qu'il n'eût rétabli la paix de son ame. Il jeûna sept jours entiers sans boire ni manger, et, qui plus est, sans rien relâcher de ses exercices ac-

confumés; et sans doute auroitil été plus loin, si son confesseur ne lui eût ordonné de prendre quelque nourriture. Dieu récompensa cette obéissance, en lui rendant sa première tranquillité. » Dès que le calme eût été rétabli dans son esprit, il partit pour la Terre-Sainte, où ilarriva en 1523. Le pieux pelerin, de retour en Europe, étudia, quoique âgé de 33 ans, dans les universités d'Espagne. Mais les traverses que son génie ardent lui occasionna, et la confusion que les études de la langue latine, de l'éloquence, de la métaphysique, de la physique et sur-tout de la théologie scolastique, jetèrent dans sa tête, le déterminèrent de passer à Paris en 1528. Il recommença ses humanités au collége de Montaigu, mendiant son pain de porte en porte pour subsister, et montrant un esprit plus singulier que solide et pénétrant. Il fit ensuite sa philosophie au collège de Ste-Barbe, et sa théologie aux Dominicains. Ce fut à Ste Barbe qu'il s'associa, pour l'établissement d'un nouvel ordre de religieux, François Xavier, Pierre le Fèvre, Jacques Lainez, Alfonse Salmeron, Nicolas Alfonse Bobadilla, Simon Rodriguez. Les premiers membres de la société se lièrent par des vœux en 1534, dans l'église de Montmartre. Ils passèrent ensuite à Rome, et de là à Venise, où ils furent ordonnés prêtres. Ils préchoient dans la place publi→ que. « Comme ils avoient la mine étrangère, dit le P. Fabre après le P. Bouhours, et qu'ils parloient mal italien, le peuple qui les prenoit pour des Tabarins et des Saltimbanques venus des pays éloignés, s'assembloit en foule autour d'eux. Mais quelquefois ceux

المطلبة المستعد

ceux qui ne s'étoient arrêtés que pour rire, s'en retournoient en pleurant leurs péchés ».... Ignace retourna à Rome en 1537, et présenta au pape Paul III le projet de son institut. Le fondateur en espéroit de si grands avantages pour l'Eglise, qu'il ne voulut jamais entrer dans l'ordre des Théatins, quelques instances que lui fit le cardinal Cajetan. Le pape fit d'abord quelques difficultés d'approuver son ordre; mais Ignace ayant ajouté aux trois vœux, de panvreté, de chasteté et d'obéissance, un quatrième vœu d'obéissance absolue au pontife Romain, Paul III confirma son institut en 1540, sons le titre de Compagnie de Jesus. Ignace avoit donné ce nom à sa nouvelle milice, pour marquer que son dessein étoit de combattre les Infidelles sous la bannière de J. C. Ses enfans prirent ensuite le nom de Jésuites, du nom de l'Eglise de Jésus ou'on leur donna à Rome. Ignace. élu le 22 avril 1541 général de la famille dont il étoit le père, eut la satisfaction de la voir se répandre, en Espagne, en Portugal, en Allemagne, dans les Pays-Bas, dans le Japon, dans. la Chine, en Amérique. François Xavier et quelques autres missionnaires sortis de sa société. porterent son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Sa compagnie, qui n'avoit pas encore pu penétrer en France, y eut un établissement en 1550, l'année même que Jules III donna une nouvelle bulle de confirmation. Le pape dit dans cette bulle, datée du 21 juillet: « Qu'ayant appris par Paul III son prédécesseur, le grand avantage qu'Ignace de Loyola et ses compagnons prosuroient à l'Eglise, par leurs Tome VI.

prédications, leur vie exemplaire. leur charité, et leur dévouement entier aux successeurs de sains Pierre, il confirme leur institut, et avertit que tous ceux qui voudront entrer dans cette compagnie, à laquelle il donne le nom de Société de Jésus, doivent y combattre sous l'étendard de la croix de J. C., obéir au souverain pontife son vicaire en terre. après les vœux solemnels de chasteté, de pauvreté et d'obéissance: se persuader qu'ils deviennent membres d'une société, qui n'est établie que pour la défense et la propagation de la Foi, pour l'avancement des ames dans la vie Chrétienne, pour prêcher et instruire en public, et remplir tous les exercices spirituels; pour enseigner les élémens de la Religion aux enfans et aux peuples; écouter les fidelles en confession, leur administrer les sacremens; consoler les affligés, réconcilier ceux qui sont divisés; visiter les prisonniers et les pauvres dans les hôpitaux; et exercer toutes les œuvres de charité, qui concourent à la gloire de Dieu et au bien public, en faisant tout gratuitement et sans recevoir aucune récompense. » Malgré ces éloges. le nouvel institut essuya en France de grandes traverses. Le parlement de Paris, la Sorbonne, l'université, alarmés de la singularité de ses priviléges et de ses Constitutions, s'élevèrent contre lui. La Sorbonne donna un décret en 1554, par lequel elle le jugea plutôt né pour la ruine que pour l'édification des fidelles. Ce décret ayant été envoye à Rome, les principaux Jésuites voulurent répondre dans les formes, pour faire connoître aux docteurs qu'ils jugeoient mal de l'institut de la société. Ignace,

•

plus prudent que ses confrères, crut que la meilleure réponse étoit un profond silence. « Dans certaines causes, disoit-il à ses pères, il vaut mieux se taire que de parler; et l'on n'a pas besoin de se venger ou de se défendre par la plume, quand la vérité se venge et se défend ellemême. Quelque grande que soit l'autorité des théologiens qui nous condamnent, elle ne doit point nous faire peur; Dieu est notre défense : mettons notre cause entre ses mains, et nous triompherons de la calomnie. » On ajoute qu'il les assura que, malgré tous ces obstacles, la société seroit reçue en France, et que le collége qu'elle auroit à Paris, seroit un des plus célèbres de l'Europe. Il fut prophète. La patience et la politique dissipèrent peu à peu ces orages. Le parlement de Paris consentit enfin à l'établissement des Jésuites en France, parce qu'ils lui parurent propres à combattre les Protestans. Le saint fondateur mourut content, le 31 juillet 1556, à 65 ans. Il étoit, suivant ses historiens, d'une taille moyenne, plus petite que grande. Il avoit le teint olivâtre, la tête chauve, les yeux enfoncés, mais pleins de feu, le front large, et le nez acuilin. Il étoit resté boiteux, de la blessure qu'il avoit reçue autrefois au siège de Pampelune; et quoiqu'il se fût fait recasser Ia jambe, pour en cacher la difformité, elle demeura plus courte que l'autre. Mais le soin qu'il prenoit de cacher ce défaut en marchant, faisoit qu'on ne s'en appercevoit presque point. Il avoit vu l'accomplissement des trois choses qu'il desiroit le plus : son livre des Exercices spirituels, approuvé par le saint Siége : la

Société confirmée; et ses Constitutions rendues publiques. Sa compagnie avoit déjà douze provinces, qui avoient au moins cent colléges, sans les maisons professes. On comptoit an commencement du dernier siècle, environ vingt mille Jésuites, tous soumis à un général perpétuel et absolu: mais leur nombre diminue tous les jours, depuis qu'ils ont été supprimés par le pape Clément XIV. Pie VII, par sa bulle du 7 mars 1801, dérogeant à la constitution de ce pontife du 21 juillet 1773, a rétabli la compagnie de Jésus dans l'empire de la Russie supérieure, nommant pour général François Kareu, et lui enjoignant néanmoins de ne pas former d'établissemens ailleurs. Il est probable que cette ligne de démarcation sera repectée. Ce fut dans le temps de la suppression des Jésuites, que Pasquin dit : ET DIVITES DINI-SIT INANES. En effet, ces religieux avoient joui jusqu'alors de l'éclat le plus brillant, et des plus grandes richesses, ou du moins de la réputation d'être très-riches. On les a vus gonverner dans les cours de l'Europe, se faire un grand nom par leurs études et par l'éducation qu'ils ont donnée à la jeunesse ; aller réformer les sciences à la Chine, rendre pour un temps le Japon chrétien, et donner des lois aux peuples du Paragnay. Le zèle a fait entreprendre à la société des choses étonnantes. Il est glorieux pour elle d'avoir été la première qui ait porté dans les contrées de l'Amérique, l'idée de la religion, jointe à celle de l'humanité. Il seroit à souhaiter que la réconnoissance que lui devoit le genre humain, pour avoir tiré des hommes sauvages des bois et les

woir civilisés, n'eût pas été af-Foiblie par la cupidité et la passion de dominer, qui animèrent quelques - uns de ses membres. Nous disons quelques-uns; car, selon le Père d'Avrigny, « dans toutes les compagnies, ce n'est pas la pluralité des suffrages qui l'emporte. Peu de ressorts remuent quelquefois ces grandes machines. D'ordinaire, cinq ou six hommes adroits ou ardens trouvent le secret de se mettre à la tête des affaires. Tout passe par leurs mains, et ils décident souverainement. La réputation du corps est en leur disposition; il leur est obligé, s'ils ne la ruinent pas. b Cet esprit d'intrigue et d'intérêt, qu'on reproche à quelques-uns des successeurs de saint Ignace, n'étoit point celui qui animoit ce fondateur. Si sa jeunesse eut des défauts et des singularités, sa vieillesse fut un modèle de toutes les vertus. On peut en voir le tableau plus détaillé , dans les Vies de cet illustre fondateur, par Maffei et par Bouhours, deux de ses enfans. Ils lui ont attribué à la vérité, trop de visions, d'extases, de miracles; mais il faut pardonner quelque chose à la tendresse filiale. Les louanges que Bouhours donne à son patriarche, Voyez Bouhours, sont très-modérées, en comparaison de celles qui lui furent prodiguées en Espagne dans le temps de sa béatification. Le Jésuite Sollier a donné la traduction de trois Discours préchés alors, dans lesquels on trouve : « 1.º Qu'Ignace, avec son nom écrit sur un billet, avoit opéré plus de miracles, que Moïse n'en avoit faits au nom de Dieu avec sa baguette. 2.º Que la sainteté d'Ignace étoit si relevée, même à l'égard des Bien-

heureux et des Intelligences célestes, qu'il n'y avoit que les papes, comme St. Pierre, les impératrices, comme la Mère de Dieu, quelques monarques, comme Dieu le Père et son Fils, qui enssent l'avantage d'avoir prééminence sur lui. 3.º Que les autres fondateurs religieux avoient été sans doute envoyés en faveur de l'Eglise; mais que Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son fils Ignace, qu'il a établi héritier de toutes choses. 4.º Enfin, qu'Ignace affectionnoit particulièrement le pape de Rome, le regardant comme le légitime successeur de J. C. et son vicaire sur la terre. » Voyez aussi Ca-JETAN. Ignace laissa à ses disciples: I. Les Exercices spirituels an Louvre, 1644, in-folio. Ils ont été traduits en françois par. l'abbé Maupertuis, et dans presque toutes les langues de l'Europe. On prétend que cet ouvrage n'est qu'une copie de celui que le P. Cisneros, abbé du mont Serrat, mort en 1510, avoit publié, en 1500, pour les Cénobites de cette montagne. Ceux qui ont vu le livre original, imprimé au mont Serrat même, no doutent point de ce plagiat, fait sans doute à bonne intention. II. Des Constitutions. Plusieurs écrivains les attribuent, peutêtre mal-à-propos, à Lainez, second général des Jésuites. Il y a, selon eux, trop de pénétration, de force d'esprit, de fine politique, pour qu'elles puissent être de St. Ignace, qui étoit, à la vérité, un grand Saint, mais qui, selon les mêmes auteurs, . n'avoit pas autant d'étendue de génie que Lainez. Cela pourroit être . mais il est vraisemblable que St. Ignace, en rédigeant les Constitutions, consulta les pre-

miers membres de la société; et il y avoit alors de bonnes têtes, pleines d'idées saines, et capables de diriger celles des autres. Quoi qu'il en soit, ces Constitutions parurent pour la première fois en 5 peries, à Rome, en 1558 et 1559, in-8.º La dernière édition est de Prague, 1757, deux vol. petit in-folio. Il y a sur le même objet : Regulæ Societatis JESU, 1582, in-12; et le Ratio studiorum, 1586, in-8°, rare. Ce dernier a été imprimé avec des changemens, en 1591, în-8.º Le Bénédictin Constantin Cajetan, le même qui avoit revendiqué avec quelque raison, les Exercices spirituels, comme un ouvrage de Garcias Cisneros son confrère, prétend dans son Vindex Benedictinorum, que saint Ignace avoit pris sa règle sur celle de St. Benoît, et qu'elle avoit été composée au mont Cassin par quatre Bénédictins. Je ne crois pas qu'aucun enfant de St. Benoît s'avise aujourd'hui de réclamer ce bien, qui d'ailleurs ne leur a jamais appartenu. Il est clair que les intérêts des particuliers sont peu ménagés dans la règle du fondateur de la société, et que tout y est ramené à l'autorité d'un seul, et à l'avantage d'une puissance étrangère. - Voy. I. Lainez. — I. Estampes, — et V. Ricci.

IGNACE, etc. de Graveson, Voy. Graveson.

IGNACE-JOSEPH DE JÉSUS MARIA; Voy. SANSON (Jacques).

IGOR, souverain de Russie, succéda à son père Rourik, dans le gouvernement de ce vaste empire. Après avoir fait long-temps la guerre aux peuples voisins, il partit avec dix mille barques et quatre cent mille combattans,

pour aller ravager l'Orient, inonda de sang le Pont, la Paphlagonie et la Bithynie. Les Grecs ne purent s'en délivrer qu'à l'aide du feu grégeois qu'ils lancèrent sur la flotte Russe. Igor mourut en 945, laissant le gouvernement de ses états à son épouse Alga, qui, dans sa vieillesse, embrassa le Christianisme.

IHRS, (N.) savant Allemand, connu par un Glossaire de sa langue dans le moyen âge. Il est mort au milieu du siècle qui vient de finir.

ILDEFONSE, ou HILDE-PRONSE, disciple de St. Isidore de Séville, d'abord abbé d'Agali, ensuite archevêque de Tolède, fut l'ornement de cette église pendant neuf ans qu'il la gouverna. Il mourut le 23 février 667, à 82 ans, laissant plusieurs ouvrages, dont le seul qui nous reste, est un Traité de la Virginité perpétuelle de Marie.

ILDEGARDE, Voy. HILDE-GARDE.

ILDERIC, roi des Vandales, étoit petit-fils du fameux Genseric. C'étoit un esprit doux, liant, protecteur des Orthodoxes et ennemi de la guerre. Son cousin Gilimer profita de ses dispositions pacifiques, pour lui enlever le trône en 532, et la vie en 533. Voy. GILIMER.

ILIA, Voy. RHÉA-SYLVIA

ILLHARRART DE LA CHAM-BRE, Voy. III. CHAMBRE.

ILLIERS, (Milon d') d'une famille distinguée qui descendoit en ligne directe des anciens comtes de Vendôme, fut évêque de Chartres depuis 1459 jusqu'en 1480. C'étoit un prélatingénieux et qui avoit la répartie prompte.

Louis XI l'ayant rencontré sur une mule magnifiquement enharnachée: Ce n'est pas en cet équipage, lui dit le prince, que marchoient les évêques des temps passés. — Cela est vrai, SIRE, répondit d'Illiers, mais c'étoit dans le temps que les Rois avoient la houlette, et gardoient les troupeaux.... Le même prince reprochant à ce prélat sa passion pour les proces : Ah ! Sire, Iui repondit-il, je vous supplie de m'en laisser vingt ou trente pour mes menus plaisirs. - Son neveu René B'ILLIERS lui succéda, en 1480, dans l'évêché de Chartres, et mourut en 1507.

ILLUS, Voy. Léonce.

ILLYRICUS, (Flaccus-) Voy. Francowitz.

ILUS, (Mythol.) quatrième roi des Troyens, fils de Tros, et frère de Ganimède et d'Assaracus, aïeul d'Anchise, reçut ordre de l'Oracle de bâtir une ville au lieu où se coucheroit le bœuf dont lui avoit fait présent Bysis, roi de Phrygie. C'est la ville qui fut appelée Itium de son nom. Ilus continua, contre Pelops, fils de Tantale, la guerre que Tros avoit déclarée à Tantale, et le chassa de ses étais. Il régna 54 ans.

I. IMBERT; (Jean) ne à la Rochelle, avocat, puis lieutenant criminel à Fontenai-le-Comte, mourut à la fin du 16° siècle, avec la réputation d'un des plus habiles praticiens de son temps. On a de lui: I. Enchiridion Juris scripti Galliæ, traduit en françois par Theveneau, 1559, in-4.º II. Une Pratique du Barreau, sous le titre de Institutiones Forenses, m-8°, 1541. Guenoys et Automne ont fait

des remarques sur ces livres, qui ont été beaucoup consultés et cités autrefois.

IL IMBERT, (Joseph - Gabriel) peintre de Marseille, né en 1654, étudia quelque temps sous Vander-Meulen et sous le Brun. Dégoûté du monde, il entra dans l'ordre de Saint-Bruno, à trentequatre ans, en qualité de frère. Ses supérieurs, sensibles à l'excellence de ses talens, lui permirent de les exercer, et lui en facilitèrent les moyens. Parmi plusieurs ouvrages considérables, qu'ils lui procurèrent pour la décoration de plusieurs Chartreuses, on met au premier rang les Tableaux qu'il a peints pour la Chartreuse de Villeneuve - les-Avignon, où il avoit fait profession, et où il mourut en 1749. Son chef - d'œuvre est au maître autel des Chartreux de Marseille. C'est un tableau d'une grandeur au-dessus du commun, représentant le Spectacle du Calvaire. Le goût du dessin, le ton de couleur, les nuances du pathétique et du pittoresque, le contraste, la justesse des expressions, y sont ménagés avec beaucoup d'intelligence.

III. IMBERT, (Barthélemi) de l'académie de Nîmes sa patrie, naquit en 1747. Il cultiva la poésie et la littérature avec succès. Son poëme du Jugement de Paris, plein de détails agréables, de tableaux peints avec fraîcheur et de vers heureux, fut bien accueilli, et l'auroit été encore mieux, si l'auteur avoit su resserrer l'action principale, abréger les longs discours, et soigner davantage son style. On a encore de lui, un volume de Fables, imaginées en général avec esprit, ct contées avec élégance, mais

374

non avec cette naïveté et ce naturel de l'inimitable la Fontaine. Imbert voulut encore être son rival dans le genre des Contes; et il en publia un volume, où l'on rencontre des traits piquans. de la facilité dans quelques-uns, de la trivialité dans plusieurs autres, soit dans l'invention, soit dans le style. Les autres ouvrages d'Imbert sont des Historiettes en vers et en prose, 1781; les Egaremens de l'Amour, roman agréablement écrit, publié en 1776, et réimprimé en 1793; un Choix d'anciens Fabliaux, en 2 vol. in-12, où l'auteur a rajeuni le style de nos aïeux, sans rien faire perdre au naturel et à la simplicité de leurs contes ; le Lord Anglois, comédie qui n'eut pas de succès. Imbert termina sa carrière littéraire par deux autres comédies, le Jaloux sans le savoir , et le Jaloux malgré lui ; et par la tragédie de Marie de Brabant. L'auteur', forcé et foible dans le tragique, fut plus ingénieux que plaisant dans le comique. Ses pièces réussirent pourtant, parce qu'elles offroient quelques scènes bien filées, et . des Vers bons à retenir. Ce jeune écrivain étoit d'une société donce et agréable. Une forte constitution lui promettoit de longs jours, lorsqu'il fut emporté par une sièvre maligne, le 23 août A790.

IMBYSE, (Jean d') est célèbre dans l'histoire de la conjuration des Flamands contre l'Espagne. C'étoit un homme sier. avare, ambitieux; mais comme Gand lui devoit ses fortifications et plusieurs établissemens, il s'étoit attiré l'amour et l'estime du peuple Gantois. On le fit consul. Il profita de l'autorité que sa

charge lui donnoit, pour faire révolter les Gantois contre les Catholiques, en 1579. Non contens d'avoir confisqué tous les biens du clergé, ils les firent vendre à l'encan, démolirent les monastères et les églises, et abolirent entièrement l'exercice de la Religion Romaine. Leur but. étoit non-seulement de se soustraire à la domination Espagnole, mais même à celle des états. Ils engagèrent Bruges et Yprodans leur parti, et y mirent des gouverneurs, aussi bien que dans la ville de Dermonde, d'Oudenarde, d'Alost, et dans toutes les autres petites places de Flandre. Ils rassemblèrent toutes les cloches des églises, et en y joignant du cuivre et de l'airain, fondirent un nombre de canons très-considérable. Mais le prince d'*Orange s*'étant rendu maître de Gand, en chassa le brouillon intrigant qui l'avoit fait révolter. Quelque temps après, Imbyse cabala pour les Espagnols, après avoir cabalé contr'eux : les partisans du prince d'Orange lui frent son procès, et il fut décapité en 1584.

IMHOFF, (Jean-Gnillaume) fameux généalogiste, d'une famille noble d'Allemagne, mort en 1728 dans un âge avancé, avoit une profonde connoissance des intérêts des princes, des révolutions des états et de l'histoire des grandes familles de l'Europe. On a de lui divers ouvrages : I. De notitid Procerum Germaniæ, à Tubinge, 1732-1734, 2 vol. in-folio. II. Historia Genealogica Italiæ et Hispaniæ, Nuremberg, 1701, in - folio. - Familiarum Italia, Amsterdam, 1710, in-folio. - Familiarum Hispania, Leipzig, 1712,

IMO.

in-folio. - Gallia, 1687, in-. folio. - Portugaliæ, Amsterdam, 1708, in-folio. - Magnæ Britanniæ, cum appendice, Nuremberg, 1690 - 1691, 2 parties in-folio. III. Recherches sur Les Grands d'Espagne, Amsterdam, 1707, in-80.... Voyez les titres de ces différens ouvrages, plus détaillés dans les tomes x et xiv de la Methode pour étudier l'Histoire, de Lenglet.

IMOLA, Voyez JEAN DI-MOLA, -et TARTAGNI.

I. IMPÉRIALI, (Jean-Baptiste) ne à Vicence en Italie, l'an 1568, mort en 1623, exerça la médecine dans sa patrie avec beaucoup de succès. La république de Venise, la ville de Messine et plusieurs autres, s'efforcèrent de l'enlever à Vicence; mais il préféra toujours ses concitoyens aux étrangers. Ce médecin cultiva aussi la poésie : il tâchoit d'imiter Catulle, et n'en approchoit que de fort loin. Nous avons de lui : Exoticarum exercitationum Libri duo; Venise, 1603, in-4.0

II. IMPÉRIALI, (Jean) fils du précédent, né en 1602, est plus connu dans les facultés de médecine que son père, et ne l'est pas moins dans la république des lettres. On a de lui : I. Musceum Historicum, in-40, Venise, 1640. C'est un recueil d'Eloges historiques. II. Musæum Physicum, sivè De humano ingenio, imprimé avec le précédent.

III. IMPÉRIALI, (Joseph-René) cardinal, né à Gênes en 1651, mort à Rome en 1737, à 86 ans, fut employé par les papes dans diverses affaires, et les termina toujours avec succès. Dans le conclave de 1730, il ne lui manqua qu'une voix pour être

pape. Sa mémoire est précieuse aux gens de lettres, par le present qu'il fit au public; en mourant, de sa riche bibliothèque. C'est un des ornemens de Rome.

IMPRIMERIE, (les Inventeurs de l') Voyez Fusth et Gut-TEMBERG, COSTER et MENTEL.

INA, roi de Westsex en Angleterre, se rendit célèbre par ses différentes expéditions contre la plupart de ses voisins qui troubloient sa tranquillité. En 726, après un régne glorieux de 37 ans, il alla à Rome en pélerinage, y bâtit un Collège Anglois, et assigna, pour son entretien, un sou par année sur chaque maison de son royaume. Cette taxe, appelée Romescot, fut étendue depuis, par Offa, roi de Mercie, sur toutes les maisons de la Mercie et de l'Estanglie; et comme l'argent qu'elle produisoit, se délivroit à Rome le jour même de St. Pierre, on nommacette taxe, le Denier St-Pierre. Les papes prétendirent dans la suite, que c'étoit un tribut que les Anglois devoient payer à saint Pierre, et à ses successeurs. Voyez ETULPHE.

INACHUS, (Mythol.) premier roi des Argiens dans le Péloponnèse, vers l'an 1858 avant: J. C., fut père de Phroronée, qui lui succeda; et d'Io, qui fut aimée de Jupiter.

INCARNATION, (Marie de l') Voyez Auxillor.

INCHOFER, (Melchior) Jésuite Allemand, ne à Vienne en 1584, professa long-temps à Messine la philosophie, les mathématiques et la théologie. En 1630, il publia un livre infolio sous ce titre : Epistola

Aa4

B. MARIE Virginis ad Messinenses Veritas vindicata. Cet ouvrage, réimprimé à Viterbe. in-fol., 1632, et dans lequel il croyoit avoir démontré que la sainte Vierge avoit écrit aux citoyens de Messine, lui attira quelques tracasseries. On trouva mauvais à Rome qu'il eût parlé si affirmativement d'un fait si douteux. La congrégation de l'Index l'obligea de comparoître : il en fut quitte, en réformant le titre de son livre, et en y faisant quelques changemens peu considérables. Il passa quelques années à Rome. Mais les délais et les chicanes qu'il essuyoit de la part des examinateurs de ses livres, le dégoûtèrent de cette ville. Deux raisons y contribuèrent encore. Zacharie Pasqualigo, dans ses Décisions morales. avoit justifié l'usage d'avoir des musiciens à voix de femme, connus sous le nom de Castrati. Inchofer ayant réfuté son opinion, déplut à tous les amateurs de la musique; et comme ils étoient en grand nombre , il avoit une partie de Rome contre lui. D'ailleurs, on l'avoit fait entrer dans les congrégations de l'Index et du St-Office. Il falloit qu'il donnât à la révision des ouvrages des autres, un temps qu'il vouloit employer à la perfection des siens. Il se retira donc à Macerata pour être plus tranquille. et ensuite à Milan, où la continuité du travail lui procura une fièvre dont il mourut le 28 septembre 1648, à 64 ans. On a de lui, diverses productions, entr'autres : I. Annalium Ecclesiascorum regni Hungariæ Tomus primus, 1644, in-fol., ouvrage plein de recherches : il n'y a que ce tome premier. II. Historia trium Magorum, 1639, in-4.0

L'auteurn'y paroît guères meilleur critique, que dans son Traité sur la prétendue lettre de la sainte Vierge. III. De sacrd Latinitate, 1635, in-4.º IV. On lui attribue l'ouvrage traduit en françois et imprimé à Amsterdam en 1722, in-12, sous le titre de Monarchie des Solipses; mais d'autres prétendent avec plus de raison, que ce livre est de Jules-Clément Scotti, ex-Jésuite. Quoi qu'il en soit, c'est un tableau satirique de l'esprit, de la politique et de la souplesse de cette société. L'abbé Bourgeois, qui étoit à Rome lorsque l'ouvrage parut pour la première fois, prétend qu'Inchoser, ayant été condamné à mort par le général et les assistans des Jésuites, fut enlevé la nuit et conduit assez loin au-dela du Tibre par des chevaux tout prêts; mais que, ayant été ramene par ordre du pape Innocent X, on le vit le lendemain matin au collège des Allemands. On peut consulter sur cette anecdote, que le P. Oudin a tenté de réfuter, 1.º le tome xxxv des Mémoires de Niceron, depuis la page 322 jusqu'à 346... 2.º la Relation de Bourgeois, page 89 jusqu'à 97... 3.º le 1er vol. des Mélanges de M. Michaut, depuis la page 349 jusqu'à 354-4.º l'abbé Barral, dans son Dictionnaire historique, tome 3 page 883. Inchofer est le seut Jésuite que cet auteur ait loué de bon cœur. Il dit, avec sa douceur ordinaire : Que le P. Oudin se débat comme un énergumène, pour enlever l'ouvrage à Inchofer, et le donner à Scotti, un autre de ses confrères. Mais qu'importe, après tout , que cet ouvrage soit de l'un ou de l'autre? est-ce bien la peine de dire des injures à un homme estimable, pour un livre

médiocre? Au reste, ce livre fut réimprimé à Venise en 1652, avec le nom d'Inchoser... Voyez Scotti.

INCORRUPTIBLES, Voy. Eutique.

INDAGINE, (Jean DE) Voy. JEAN, no LXXVI.

INDATHYRSE, Voyez IDA-THYRSE.

INDIBILIS, Voyez MAN-

INÈS de Castro, dame d'honneur de la princesse Constance, première femme de Don Pèdre, ou Pierre I, roi de Portugal, , inspira un amour violent à ce prince, qui n'étoit encore qu'infant. Constance, indignée d'avoir une telle rivale, succomba à la jalousie que lui donnoit la passion de son époux. Sa mort ayant donné plus de liberté aux deux amans, l'infant Don Pèdre épousa Inès en secret, et en eut Jean I. Alfonse IV, son père, fut instruit de cette union; et comme il desiroit une alliance plus illustre, il prit le parti de sacrifier Ines à la politique. Il se rendit au palais qu'elle occupoit à Coimbre; mais, touché de sa beauté et de celle de ses enfans. il céda aux mouvemens de la nature, et se retira sans exécuter son dessein. Alvarès, Gonzalès, Pacheco, et Coello, trois courtisans qui l'avoient déjà irrité contre Inès, le sirent enfin consentir à sa mort, et la poignardèrent en 1344, entre les bras de ses femmes. Don Pèdre, furieux, s'unit d'intérêt avec Ferdinand et Alvarès de Castro, frères de sa maîtresse. Il prend les armes contre son père, et met tout à feu et à sang dans

les provinces où les assassins avoient leurs biens. Alfonse ne put le calmer qu'en les bannissant de son royaume. Dès que Don Pèdre fut sur le trône, il chercha à se venger des meurtriers de son épouse. Le roi de Castille, qui avoit besoin de lui. et qui avoit d'abord accordé un asile à ces malheureux, lui livra Gonzalès et Coello, Don Pèdre les fit mettre à la question, et eut la cruauté de les tourmenter lui-même. Ensuite, on les fit monter sur un écahafaud, où on leur arracha le cœur pendant qu'ils étoient encore vivans, à l'un par les épaules, et à l'autre par la poitrine. Ils furent ensuite brûlés, et leurs cendres jetées an vent. Pacheco, qui avoit prévu ce qui devoit arriver aux complices de son crime, s'étoit retiré en France, où il mourut. Don Pèdre ayant satisfait sa vengeance, fit exhumer le corps d'Inès. On le revetit d'habits superbes, on lui mit une couronne sur la tête, et les principaus seigneurs du Portugal vinrent rendre hommage à ce cadavre, et reconnoître Inès pour leur souveraine. Après cette cérémonie, le corps fut transporté à Alcobace, et enfermé dans un tombeau de marbre blang, que son époux lui avoit fait élever. La mort d'Inès a fourni à Camoëns un bel épisode, et à la Mothe un sujet de tragédie très-intéressant.

INGELBERGE, Voyez En-

INGELBURGE ou ISEM-BURGE, fille de Valdemar I, roi de Danemarck, épousa Philippe-Auguste, roi de France en 1193. Ge prince conçut pour elle, dès le jour même de ses noces, une aversion invincible : ce qu'on

attribua dans le temps à un sortilége; et sous prétexte de parenté, il fit déclarer nul, des le quatrième mois, son mariage, dans une assemblée d'évêques et de seigneurs, tenue à Compiegne. Un si prompt changement marquoit beaucoup de légèreté dans le mari, on quelque défaut caché dans l'épouse. Le roi, sans s'expliquer, relégua la reine à Etampes, où elle ne manquoit de rien, et étoit servie en reine, selon les courtisans; mais où elle fut traitée fort durement, si nous l'en croyons elle - même. « Sachez, dit-elle dans une lettre au pape, que je souffre des maux insupportables sans la plus légère consolation. Personne ne vient me visiter, si ce n'est quelqu'ame religieuse. Je ne puis ni entendre la parole de Dieu, ni me confesser. Je n'assiste que rarement à la messe. On m'épargne la nourriture et les habits. On m'ôte la liberté de me faire saigner et de prendre le bain. Je n'entends que des choses désagréades, par des personnes qui cherchent à me rebuter. » En effet, Philippe vouloit la contraindre par cette dureté, à fourpir elle-même des prétextes au divorce; car, trois ans après, il se remaria avec Agnès de Méranic. Ingelburge se plaignit au pape; et après deux conciles. l'un tenu à Dijon en 1199, l'autre à Soissons en 1201, le roi craignant l'excommunication, fut Obligé de reconnoître sa femme. Il ne la reprit pourtant qu'au bout de 12 ans, et lui laissa 10,000 livres par son testament. Cette princesse mourut & Corbeil, en 1237, à 60 ans, avec les sentimens de piété qui l'avoient animée pendant sa vie. Elle étoit aussi belle que vertueuse. Etienne, évêque de Tourinai, dit dans une lettre qui nous reste: « Qu'elle égaloit Sara en prudence, Rebecca en sagesse, Rachel en graces, Anne en dévotion, Hélène en beauté, et que son port étoit aussi noble que celui de Polixène... Qui, ajoute-t-il, si notre Assuèrus connoissoit bien le mérite de son Esther, il lui rendroit ses bonnes graces, son amour et son trône.»

INGENUUS, ( Decimus Lalius) gouverneur de la Pannonie, distingué par ses talens militaires, se fit déclarer Auguste par les troupes de la Mœsie en 260. Les peuples le reconnurent dans l'espérance que son courage les garantiroit des incursions des L'empereur Gallien Sarmates. ayant appris la révolte d'Ingenuus, marcha contre lui, et le vainquit près de Murse. Le vainqueur fit passer au fil de l'épée la plus grande partie des peuples. et des soldats de la Mœsie; et il écrivit, à cette occasion, à un de ses officiers: Tuez, massacrez, pourvu que cela ne paroisse pas trop odieux; et que ma colère vous enflamme !... On ignore quel fut le sort d'Ingenuus; les uns disent qu'il fut tué par ses sol-. dats après la victoire de Gallien; d'autres assurent qu'il se donna lui-meme la mort. Il n'avoit porté le dangereux titre d'empereur que pendant quelques mois. .

INGOBERGE, princesse aimable et vertueuse, devint femme de Cherebert, roi de France. Son époux s'étant rendu amoureux de deux filles de basse naissance, l'une appelée Miroflède, l'autre Mircouesue, et toutes deux filles d'un ouvrier en laine, la reine Ingoberge fut indignée de l'inEndélité de son mari, et de la bassesse de son choix. Pour la faire sentir plus vivement au roi son époux, elle sit venir le père de Miroflède , sans en avertir Cherebert, et lui ordonna de tra-▼ailler à des ouvrages de son métier. Lorsqu'elle le vit occupé. elle engagea le roi à entrer dans L'appartement où cet artisan travailloit. Vous allez voir , lui ditelle, un spectacle nouveau. Cherebert, sur le point d'entrer, et appercevant le père de Miroflède, recula quelques pas. Eh! pourquoi, lui dit Ingoberge, ne pas' vous donner le plaisir de voir l'adresse avec laquelle votre beaupère démêle sa laine? Le reproche fut très-mal reçu, et plus encore la manière de le faire. Le roi, outré de colère contre Ingoberge, la répudia, et mit Mirosiède à sa place. La princesse détrônée chercha sa consolation dans les œuvres de piété. Les crimes et les intrigues de ses rivales lui firent bénir sa disgrace. Elle vécut très-long-temps depuis sa retraite, et ne mourut qu'après Cherebert en 589, âgée de 70 ans.

INGONDE, fille du roi Sigebert, fut mariée à Herminigilde, prince Visigoth, et Arien. Elle entreprit la conversion de son époux, qui fut réconcilié à l'église, et condamné à la mort par son père Lewigilde. Voyez ce dernier mot. Ingonde eut part aux souffrances et à la couronne d'Herminigilde; et elle mourut quelque temps après en Afrique, comme les Grecs l'emmenoient prisonnière à Constantinople. Ce fut vers l'an 580.

INGOULT, (Nicolas-Louis) Jésuite, né à Gisors, mort en 1753, à 64 ans, cultiva le talent de la chaire. Après avoir été applaudi dans la capitale, il prêcha le carême à la cour en-1735, et ne recut pas moins d'éloges qu'à Paris. La précision, la justesse des plans, la connoissance des mœurs, caractérisoient ses Sermons; mais on trouvoit un pen d'affectation dans son style ef dans ses gestes. C'est lui qui a publié le tome viii des Nouveaux Mémoires des Missions de la Compagnie de Jesus dans le Levant, 1745, in-12. Il y a quelques-uns de ses discours dans le Journal Chrétien.

INGRASSIA, (Jean - Philippe) médecin de Palerme, délivra sa patrie, en 1575, du fléau de la peste. On a de lui divers livres sur son art. L'un des plus recherchés est sa Veterinaria medicina; Venise, 1568, in-4.º Il mourut en 1580, à 70 ans.

INGUIMBERTI, ( Dominique-Joseph-Marie d') né à Carpentras le 16 août 1683, entra dans l'ordre de St. Dominique, et s'y rendit habile dans les sciences ecclésiastiques. Le desir d'une plus grande perfection, joint à quelques mécontentemens, l'engagea à prendre l'habit de Cîteaux dans la maison de Buon-Solazzo, où son mérite le sit parvenir aux premières charges. Envoyé à Rome pour les affaires de son monastère, il s'acquit l'estime de Clément XII. Ce pontise le nomma archevêque de Théodosie in partibus, et évêque de Carpentras, le 25 mai 1733. Son discernement et ses lumières éclatèrent dans cette place, autant que sa charite. Il vécut en simple religieux; mais les richesses qu'il épargna, ne furent, ni pour lui, ni pour ses parens. Il institua les pauvres ses légataires universels; il fit bâtir un vaste et magnifique Hopital; il recueillit la plus riche bibliothèque qui fût en province, et la rendit publique. Ce généreux bienfaiteur des lettres et de l'humanité, mourut à Carpentras en 1757, des suites d'uné attaque d'apoplexie, dans la 75° année de son âge. Dès sa plus tendre jeunesse, on vit en lui les prémices d'une piété éminente, qui ne se démentit point. On lui reprocha quelques singularités; mais elles ne firent aucun tort à sa vertu, si elles en firent à son caractère. Piganiol de la Force, dans sa Description de la France, dit en parlant de Carpentras : « Qu'il n'a vu de remarquable dans cette ville , que l'Eveque, et la Bibliothèque que ce prélat y a fondée.... » Inguimberti est connu dans la république des lettres par divers ouvrages. Les principaux sont : I. Genuinus character Rever.admodùm in Christo Patris D. Armandi Joannis Butillierii Rancæi, in-4°, Romæ, 1718. II. Traduction en italien de la Théologie religieuse, ou Traité sur les devoirs de la vie monastique, à Rome, in-fol. 3 vol. 1731. III. Une autre traduction dans la même langue, du Traité du P. Petit-Didier, sur l'infaillibilité du pape à Rome, in-fol. 1732. IV. Une édition des Œuvres de Barthélemi des Martyrs, avec sa Vie , 2 vol. in-fol. V. La Vie séparée, 1727, 2 vol. in-4°, etc.

INGULFE, Anglois, d'abord moine de l'abbaje de Saint-Vandrille en Normandie, et ensuite abbé de Croiland en Angleterre, mort vers l'an 1109, avoit été secrétaire de Guillaume le Conquérant. Il a laissé une Histoire aes Monastères d'Angleterre, depuis 626 jusqu'en 1091. Nous l'avons dans le recueil des Historiens de cette nation par Savil, Londres, 1696, in-fol.

INIGO. Voyez Jones.

INNOCENTS, (les Saints) On appelle de ce nom, dans l'église, les enfans qu'Hérode fit mourir à Bethléem et dans les environs, depuis l'àge de deux ans et au-dessous. Ce tyran espéroit envelopper dans ce massacre le nouveau Roi des Juifs, dont il avoit appris la naissance par les Mages. Le culte des Innocens est très-ancien dans l'église, qui les a toujours regardés comme les fleurs des martyrs. L'hymne qu'elle leur a consacrée, est pleine de graces naïves et touchantes, et feroit honneur aux poêtes les plus célèbres dans le genre naturel et tendre.

Salvete, flores martyrum, Quos vita ipso in limine Christi insecutor sustulit, Seu turbo nascentes rosas. Vos prima Christi victima, Grex immolatorum tener, Aram sub ipsam simplices Palmå et coronts luditis.

Voltaire, qui n'a pas fait difficulté d'assurer qu'aucun ancien auteur n'avoit fait mention du massacre des Innocens, n'avoit qu'à ouvrir Macrobe; il en parle dans ses Saturnalia, liv. 2, ch. 4.

I. INNOCENT Ier, (Saint) natif d'Albane, fut élu pape d'un consentement unanime en 402, après Anastase I. On ne sait rien de sa vie, sinon qu'il prit la défense de St. Jean Chrysostôme; qu'il condamna les Novatiens et les Pélagiens, et qu'il éclaira le monde Chrétien par ses lumières, autant qu'il l'édifia par ses vertus. Il vit home en prois

wax barbares, et le paganisme rouvrir ses temples. Ces malheureux hâtèrent sa mort, arrivée à Ravenne, le 14 février 4 17. Quelques mois auparavant, il avoit écrit à St. Jérôme, pour le consoler des horribles violences exercées par les Pélagiens **contre les personnes pieuses dont** il prenoit soin. Nous avons de ce saint pontife, plusieurs Lettres dans les Epitres des Papes, de D. Coustant, in-fol. Elles sont écrites à différens évêques qui le consultoient sur la discipline ecclésiastique. On remarque qu'il relève beaucoup, et avec raison, la dignité du siège de Rome.

II. INNOCENT II, appelé auparavant Grégoire, de la maison des Papis ou Paperescis, chanoine régulier de Latran, cardinal-diacre de Saint-Ange, étoit Romain. Il monta sur la chaire pontificale le 17 février 1130, après Honorius II. Il ne fut élu que par une partie des cardinaux; l'autre partie donna la tiare au petit-fils d'un Juif nommé Pierre de Léon, qui se sit appeler Anaclet II. Celui-ci fut reconnu par les rois d'Écosse et de Sicile; mais Innocent II le fut par le reste de l'Europe. Ce pontife, opprimé à Rome par la faction d'Arnauld de Bresse, se réfugia en France, l'asile des papes et des rois persécutés. Il y tint plusieurs conciles à Clermont, à Rheims, au Puy, etc. De retour à Rome, après la mort de l'antipape Anaclet, et l'abdication de son successeur Victor IV, il célébra le second concile de Latran en 1139, composé d'environ mille évêques, et y couronna empereur le roi Lothaire. Voyez ce mot, no II. Un auteur contemporain, rapportant la harangue

que le pape prononça à l'ouverture de ce concile, lui fait dire, entr'autres choses : Vous savez que Rome est la capitale du monde; que l'on reçoit les dignités ecclésiastiques par la permission du Pontise Romain comme par droit de fief, et qu'on ne peut les posseder légitimement sans sa permission. On n'avoit point encore vu cette comparaison des dignités ecclésiastiques avec les fiefs. Après le concile, le pape marcha contre Roger, roi de Sicile, qui venoit de subjuguer la meilleure partie de la Pouille. Il fut fait prisonnier par ce prince, et ne recouvra la liberté qu'en donnant à son vainqueur l'investiture de ce royaume. A cette guerre en succeda une autre que les Romains firent aux habitans de Tivoli. Elle avoit été terminée à des conditions raisonnables, lorsque les Romains, assemblés tumultuairement au Capitole, résolurent de rentrer en campagne. Le chagrin qu'en concut le pape. lui causa une fiévre violente, dont il mourut le 24 septembre 1143. Ce fut un foible honneur pour lui que d'avoir, dit-on; après sa mort, la même conque de porphyre qui avoit servi à l'empereur Adrien. Un plus grand honneut fut d'avoir eu des mœurs pures et une partie des vertus de son état. Il se conduisit, pendant quelque temps, par les conseils de St. Bernard, mais il se refroidit ensuite à son égard, et cessa même de lui écrire. « Le pape, en général, dit le P. Fontenay, n'approuvoit pas toujours que St. Bernard entrât aussi avant et aussi ardemment qu'il le faisoit dans bien des affaires, où le poids de sa médiation ne le laissoit pas quelquefois entièrement maître d'en user comme il auroit voulu.» Cependant, comme St. Bernard lui avoit rendu des services essentiels et donné des avis sages. Innocent II lui devoit de la reconnoissance. Ce pape veilla à Rome sur la justice. On rapporte un serment qu'il faisoit prêter aux avocats, par lequel il paroît qu'il y avoit alors dans cette ville des juges et des avocats gagés par le pape, pour y exercer leurs fonctions gratuitement. Voyez son Histoire par D. de Lannes; Paris, 1751, in-12.

III. INNOCENT III, appelé auparavant Lothaire Conti, natif d'Anagni, de la maison des comtes de Segni, étoit connu par son savoir, qui lui avoit mérité le chapeau de cardinal. Il fut élevé sur la chaire de St. Pierre, le 8 janvier 1198, à 37 ans, après Célcstin III. Son premier soin fut d'unir les princes Chrétiens pour le recouvrement de la Terre-Sainte; et afin d'y réussir, il youlut commencer par détruire les hérétiques, et sur-tout les Albigeois, qui desoloient le Languedoc. Il ne ménagea pas plus les monarques que les hérétiques. Philippe-Auguste ayant fait divorce avec Ingelburge, il mit en interdit le royaume de France; il excommunia Jean Sans-Terre. roi d'Angleterre, qui ménageoit peu les droits du clergé, déclara ses sujets absons du serment de fidélité, et le déposa du trône par une bulle. Voy. anssi I ED-MOND. Il traita de même Haimond. comte de Toulouse. Sous lui, la puissance temporelle des papes fut bâtie sur des fondemens solides. La Romagne, l'Ombrie, la Marche d'Ancone, Orbitello, Viterbe, reconnurent le pape

pour souverain. Il domina en effet d'une mer à l'autre. La république Romaine n'en avoit pas plus conquis dans ses quatre premiers siècles; et ces pays ne lui valurent pas ce qu'ils valoient au pape. Innocent III conquit même Rome; le nouveau Sénat plia sous lui; il fut le Sénat du Pape, et non des Romains. Le titre de consul fut aboli. Innocent donna au préfet de Rome l'investiture de sa charge, qu'il ne recevoit auparavant que de l'empereur. Les souverains pontifes commencerent alors à être rois en effet, et la religion les rendoit, suivant les occurrences, les maîtres des rois. Innocent III se signala encore par la convocation du 4e concile de Latran, en 1215. Ce concile est compté pour le xille œcuménique. Ses décrets sont fameux chez les canonistes, et ont servi de fondement à la discipline observée depuis. Le 3e canon défend d'établir de nouveaux Ordres Religieux, « de peur que la trop grande diversité d'habits et de règles n'apportat de la confusion dans l'Eglise. » Ce fut cependant sous le pontificat d'Innocent III, que l'Eglise vit naître les enfans de St. Dominique et de St. François, les Trinitaires et quelques autres Innocent mournt à Pérouse, le 20 juillet 1216, avec la réputation d'un homme aussi vertueux que Grégoire VII, mais ardent et aussi peu modéré. « On ne pouvoit lui contester, dit le Père Fontenay, de grandes lumières, de grandes vues, un grand courage; mais on lui auroit desiré quelque chose de moins roide et de moins entier. » Des sa jeunesse, il s'étoit fait admirer par ses talens; et aussitôt qu'il fut pape, il les employs à

ŧŧ

op.

Ø.

phis

(O)

kn.

ba.

t 2

roj

ht

150

Ç

Vn

**c**ti

rétablir le bon ordre, et à faire régner la justice. Il la rendoit toujours par lui-même dans les consistoires publics dont 'il rétablit l'usage, et qui attirèrent à Rome bien des causes célèbres. Baluze a publié, en 1680, les Lettres de ce pape, en 2 vol. in-fol. Elles sont intéressantes pour la morale et pour la discipline : mais le style est marqué au coin de son siècle. Dans celle qu'il écrivit au roi Jean Sans-Terre, en lui envoyant quatre anneaux garnis de pierreries, il y a des allusions un peu singulières. Il l'invite à considérer la forme, le nombre, la matière et la couleur de ces anneaux. La forme, qui est ronde, représente l'éternité, et doit le détacher de toutes les choses temporelles, pour le faire aspirer aux éternelles. Le nombre, qui est quatre, désigne la fermeté d'une ame supérieure aux vicissitudes de la fortune, et fondée sur les quatre vertus cardinales. La matière, qui est l'or, le plus précieux des métaux, signifie la sagesse, que Salomon préféroit à tous les biens. La couleur n'est pas moins mystérieuse que le reste. Le vert de l'émeraude annonce la foi; le bleu du saphir, l'espérance; le rouge du rubis, la charité; et le brillant de la topaze, les bonnes œuvres. On a encore de lui trois livres, remplis de piété et d'onction : De contemptu mundi, sivè De miseria humanæ conditionis, dont on a plusieurs éditions, une entr'autres de Paris, 1645, in-8.º Voyez IX. ALEXIS. Ses Œuvres ont été imprimées à Cologne, 1575, in-fol., ou Venise, 1578. C'est de lui qu'est la Prose, Veni, sancte Spiritus, que des derivains ont attribuée, sans fon-

dement, à Robert I, roi de France. Innocent III a aussi passé pour auteur de l'Ave, mundi spes, Maria; et du Stabat Mater dolorosa, qui est de Jacopone da Todi.

IV. INNOCENT IV, (Sinibalde de Fiesque) Gênois, fut d'abord chancelier de l'église Romaine. Grégoire IX l'honora de la pourpre en 1227. Il fut pape le 24 juin 1243 après la mort de Célestin IV. Il obtint le pontificat dans le temps des querelles de Fréderic II avec la cour de Rome. Cet empereur avoit été fort uni avec Innocent, lorsqu'il n'étoit que cardinal; ils se brouillèrent irréconciliablement, dès qu'il fut pape, parce que Fréderic ménageoit peu les droits de l'église, et qu'Innocent croyoit devoir les soutenir. Ce pontife. retiré en France, convoqua, en 1245, le concile général de Lyon, dans lequel il excommunia et déposa Fréderic. St. Louis, à qui l'empereur se plaignit, n'approuva point des démarches si peu modérées. Il entreprit de réconcilier Fréderic avec le pape et l'on croit que ce fut le principal sujet de la conférence qu'il eut avec lui à Cluni, à la sinz de l'année. Mais il ne put rien obtenir du pontife. Cependent, l'empereur menaçoit de veriir à Lvon, à la tête d'une puissante armée; afin, disoit-il, de puilder lui-même sa cause devant le Pape... Innocent étoit comme prisonnier dans cette ville. On avoil, dejà pris plusieurs particuliers, qui avoient voulu attenter à sa vie. Son palais étoit pour lui un cachot; il sy faisoit garder nuit et jour. St. Louis, en passant par Lyon pour aller à la Terre-Sainte, représenta à Innocent que sa dureté envers Frédenic pou-

voit attirer de facheuses affaires à la France, pendant qu'il seroit en Orient. Mais le pape répondit; **T**ant que je vivrai, je défendrai la France contre le schismatique Fréderic, contre le roi d'Angleterre, mon vassal, et contre tous ses autres ennemis. La croisade que ce pontife fit prêcher contre Fréderic, nuisit beaucoup à celle de la Terre-Sainte; parce que le pape accordoit la même indulgence, pour y exciter davantage. Cette croisade causa de grands mouvemens en Allemagne. Dans quelques villes, on se souleva ouvertement contre les exécuteurs des ordres du pape. Marcellin, évêque d'Arezzo, prélat guerrier, qu'Innocent avoit mis à la tête d'une armée contre l'empereur, fut pris et pendu par ordre de ce prince. La mort de Fréderic, arrivée en 1250, termina ce différent. Le pape quitta Lyon l'année suivante, après y avoir demeuré 6 ans et 4 mois. De retour en Italie, il fut appelé à Naples pour recouvrer ce royaume. Ses troupes furent battues par Mainfroi, et cette défaite hâta sa mort, arrivée le 13 décembre 1254, à Naples même. Ce pape étoit profond dans la jurisprudence; on l'appeloit le Père du Droit. Il a laissé Apparatus super Decretales, in-fol. souvent réimprimé. On prétend que c'est lui qui a donné le Chapeau rouge aux cardinaux. Quant au caractère de ce pontife, nous avons tàché de le peindre par les faits, dans cet article et dans celui de Fréderic. Il fut du nombre de ces papes qui, malgré leurs vertus, s'imaginèrent, suivant les expressions d'un écrivain ingénieux, « que Rome moderne pouvoit disposer aussi souverainement des couronnes avec des

bulles, que l'ancienne Rome l'advoit fait avec des armées. » Une fausse jurisprudence canonique les trompa; mais leurs successeurs plus éclairés ont renoncé à une partie de leurs prétentions.

V. INNOCENT V, ( Pierrs de Tarantaise) né dans cette province, entra dans l'ordre de Saint-Dominique, devint archevêque de Lyon, cardinal, et enfin pape, le 21 février 1276; il mourut le 22 juin de la même année, laissant des Notes sur les Epttres de St. Paul, sous le nom de Nicolas de Goram; Cologne, 1478, in-fol.; et des Commentaires sur le livre des Sentences, imprimés à Toulouse en 1652. Ses ennemis lui imputèrent des erreurs; mais St. Thomas d'Aquin, son confrère, le justifia.

VI. INNOCENT VI. (Étienne d'Albert') cardinal-évoque d'Ostie, puis grand pénitencier, naquit près de Pompadour, dans la paroisse de Beissac, au diocèse de Limoges. Sa famille étoit assez obscure; il l'honora par son savoir et ses vertus. Il fut d'abord professeur en droit à Toulouse, ensuite évêque de Noyon, puis de Clermont, enfin cardinal. Il parvint à la papauté, le 1er décembre 1352. après Clément VI. Il diminua beaucoup la dépense de la maison du pape, que son prédécesseur avoit portée trop haut. Il renvoya les bénéficiers dans leurs bénéfices; fit une constitution contre les commendes; fonda, quatre ans après son exaltation. la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon; travailla avec ardeur à réconcilier les rois de France et d'Angleterre, et mourut le 12 septembre 1362. Il eut, comme Clément VI, trop d'empressement

à élever ses parens; mais avec cette différence, que les siens lui firent honneur, et que ceux de Clément ne firent pas toujours honneur à ce pontife. Innocent VI eut d'ailleurs toutes les qualités d'un bon pape. Ami de la justice, il punit dans sa cour les scandales. Protecteur des gens de lettres, il en avança plusieurs, et fit du bien à d'autres. Zélé pour les intérêts de l'église, il en fit restituer les biens usurpés. Plein de charité, il montra tant d'amour pour les pauvres, que les mendians se multiplièrent beaucoup sous son pontificat. Les malheurs de la France excitèrent vivement sa sensibilité. Il la cacha si peu, que les Anglois, après la bataille de Poitiers, en faisoient des plaisanteries. Le P. Berthier cite celle-ci, qui n'est, selon lui, ni spirituelle, ni dėcente. Le Pape, disoient-ils, est devenu François, mais Jésus-Christ est tout Anglois.... On a quelques Lettres de lui dans le Thesaurus de Martenne.

VII. INNOCENT VII, (Côme de Meliorati) né à Sulmone dans l'Abruzze, fut élu pape, le 17 octobre 1404, par les cardinaux de l'obédience de Boniface IX, dans le temps du schisme', après avoir fait le serment d'abdiquer le pontificat, si Pierre de Lune lui en donnoit l'exemple. Il oublia sa promesse, fut chassé de Rome par les armes de Ladislas, roi de Naples, fut rappelé ensuite, et mourut le 6 novembre 1406, regardé comme un savant jurisconsulte.

VIII. INNOCENT VIII, Jean - Baptiste Cibo ) noble nois, Grec d'extraction, nat en 1432, vécut long-temps cour de Naples. Ayant quitté Tome. VI.

cette ville, il s'attacha au cardinal de Bologne, frère du pape Nicolas V. Il s'éleva peu à peu. Il fut enfin cardinal, et évêque de Melsi. Il mérita et obtint la tiare, le 24 août 1484, par le succès avec lequel il avoit rempli plusieurs commissions importantes sous Sixte IV, dont il étoit dataire. Il parut fort zélé pour la réunion des princes Chrétiens contre les Turcs, et se sit remettre, par le grand maître de Malte, Zizime, frère de Ba-jazet II: action qui valut à Pierre d'Aubusson le chapeau de cardinal. Mais ce zele prenoit, dit-on, sa source dans l'envie qu'il avoit d'amasser de l'argent. et d'enrichir ses enfans. Avant que d'être dans les ordres, il en avoit eu plusieurs, dont il ne negligea point la fortune durant son pontificat. A ce défaut près, Innocent VIII fut un modèle de douceur et de bienfaisance. On le vit toujours semblable à lui-même, savant sans faste, pontife sans orgueil, politique impénétrable, et grand pacificateur. Il eut cependant des différends avec les Vénitiens, qui assiégèrent inutilement Ferrare pendant cinq mois, et qui, malgré leurs pertes, obtinrent des princes d'Italie une paix avantageuse. Le chagrin que lui causa cette paix, faite sans sa participations, et qui lui étoit favorable, redoubla les accès de sa goutte, et le réduisit à l'extrémité. Il étoit tombé en apoplexie deux ans auparavant, et il refusa de mettre à exécution le conseil d'un médecin Juif, qui prétendoit le guérir en lui faisant boire le sang de trois enfans âges de dix ans. Il mourut avec beaucoup de résignation, le vingthuit juillet 1492, à 60 ans, après

huit ans de pontificat. Ce pape étoit savant pour son temps. Il donna quelques Traités sur le Sang de Jésus - Christ; sur la puissance de Dieu; sur l'immaculée Conception de la Sainte Vierge. Il ordonna que ce dogme seroit prêché pieusement par toute l'église, sans cependant qu'on pût accuser d'hérésie ceux qui soutiendroient en particulier l'opinion contraire. Il avoit entrepris de concilier la doctrine de St. Thomas et celle de Scot: Ce qu'il eut eu, dit l'abbé de Choisi, de la peine à exécuter. Il fit tout ce qu'il put pour assoupir la grande dispute sur les stigmates de Ste Catherine de Sienne. Les Jacobins les soutenoient réelles, et les Franciscains les nioient. Innocent VIII eut la sagesse de leur imposer un silence, qu'ils ne gardèrent point. Ensin ce procès sut jugé par Urbain VIII, qui, en réformant le bréviaire Romain, y fit insérer une légende, où la Sainte est honorée des stigmates, mais non visibles, comme celles de St. François... Innocent VIII confirma l'ordre des Minimes. la congrégation des Augustins déchaussés, et l'ordre de la conception de la Vierge, institué par Béatrix de Silva. Il condamna plusieurs propositions avancées par Jean Pic de la Mirandole, comme suspectes d'hérésie, on du moins de témérité. Il aima la justice, et n'éleva à la pourpre Romaine, que des personnes de mérite.

IX. INNOCENT IX, (Jean-Antoine Facchinetti) né à Bologne, en 1519, se signala au concile de Trente. Il fut fait eardinal par Grégoire XIII, menta sur la chaire de St. Pierre,

le 29 octobre 1591, et mouruit deux mois après, sans avoir pa exécuter les grands projets qu'il avoit formés. Son dessein étoit, dit le P. Fabre, de faire net-toyer le port d'Ancone, pour faciliter la navigation; et de creuser un canal près du château Saint-Ange, pour mettre la ville de Rome à couvert des inondations fréquentes du Tibre. Il avoit aussi résolu de délivrer le peuple Romain des impôts dont on l'avoit chargé depuis per, de travailler à la conversion des infidelles, d'extirper les hérésics, et de soulager, par ses libéralités, l'église du Japon affligée sous la tyrannie du prince qui y régnoit; mais la mort viit interrompre tous ces projets. Une fièvre l'emporta en huit jours, le 30 décembre de la même année, après avoir tenu le saint siège seulement pendant deux mois. Quelque temps avant 12 mort, la chaleur naturelle l'avoit tellement abandonné, qu'il demeuroit presque toujours an lit, et étoit même obligé dy donner ses audiences.

X. INNOCENT X, (Jean-Baptiste Pamphili ) Romain, saccesseur du pane Urbain VIII, le 4 septembre 1644 , à l'âge de 72 ans, chassa de Rome les Barberins, auxquels il devoit son élévation. Il est principalement célèbre par sa bulle contre les cinq propositions de Jansénius. Elle fut publiée le 31 mai 1653. Les propositions y sont qualifiées chacune en particulier. Les trois premières sont déclarées hérétiques; la quatrième fausse et herétique; et la cinquième sur la mort de Jésus-Christ, fausse, téméraire et scandalense. Innocent X mourut le 6 janvier 16551

A 3r ans. L'ascendant qu'il laissa prendre sur lui à Olympia Mal-Jachini sa belle-sœur, et à la princesse de Hossano, sa nièce, lui fit tort dans l'esprit des Romains. Il avoit cependant d'excellentes qualités: sobre, vivant de peu, haïssant le luxe, économe dans les dépenses superflues, magnifique dans les nécessaires; rendant exactement la justice à ses sujets, et jugeant des affaires avec esprit, célérité et discernement.

XI. INNOCENT XI, ( Benoît Odescalchi) naquit à Côme dans le Milanez en 1611. Après avoir passé par différentes dignités, il fut élu pape le 21 septembre 1676. Il avoit porté les armes avant de porter la tiare. Il ne lui resta, de son ancien métier, qu'une certaine fermeté, qui ne savoit pas s'accommoder au temps. Il se sit toujours un honneur de résister à Louis XIV, dans les disputes de la régale : il soutint fortement les évêques qui disputoient ce droit à ce monarque. La querelle fut si vive, tru'il refusa des bulles à tous les François nommés aux bénéfices, après les assemblées du clergé de 1681 et 1683, de facon, qu'à sa mort, il y avoit plus de trente églises qui manquoient de pasteurs. Il ne montra pas moins de fermeté, dans la dispute sur les franchises du quartier des ambassadeurs; il excommunia teux qui prétendoient les conserver. Il fit plus: en 1689, il s'unit, dit-on, avec les alliés contre Jacques 11, parce que Louis XIV protégeoit ce prince. est alors qu'un plaisant dit, à que prétend un historien, que r mettre fineaux troublès de trope et de l'Eglise, il falloit

que le roi Jacques se fit Huguenot, et le Pape Catholique. Ce pontife inourut le 12 août 1689. a 78 ans, après avoir condamné les erreurs de Molinos et des Quiétistes. Burnet dit qu'il entendoit très-bien l'économie; et son exaltation fut fort utile à la chambre apostolique, épuisée par les prodigalités de ses prédécesseurs. Mais il lui resuse toute autre connoissance. Il prétend qu'il ne savoit pas plus de latin que de théologie. Si Innocent, ajoute-t-il. haïssoit les Jésuites, et paroissoit faire grand cas des Jansénistes, ce n'étoit point qu'il ent étudié leurs disputes theologiques: c'étoit uniquement parce que les premiers exaltoient Louis XIV, et que ce prince n'ain oit pas les autres. Mais je ne sais si l'on peut s'en rapporter entièrement au témoignage d'un homme tel que Burnet, dont la vue étoit souvent éblouie par ses préjugés contre l'Eglise Catholique et ses pontifes. Le P. d'Avrigny peint ainsi Innocent N I. « Il étoit d'une taille excessivement haute; et ce qui en est une suite assez ordinaire, il étoit sec et maigre. Il avoit le nez grand, les yeux vifs, l'air chagrin, les manières fières, le jugement bon . l'esprit pénétrant. Il savoit peu, parce qu il avoit peu c'indié. D'ailleurs, il étoit fort homme de bien, se réglant dans la pratique sur des maximes qui étoient austères jusqu'à la dureté; mais opiniatre dans ses sentimens, inflexible ne revenant presque point de ses premières impressions, persuadé qu'elles étoient fondées sur la raison et la justice. » Le satirique Misson renchérit sur d'Avrigny et sur Burnet, en parlant d'Innocent XI, dans son Voyage Bba

d'Italie. Il prétend qu'il alléguoit toujours quelque fluxion, pour s'excuser de remplir les fonctions publiques du souverain pontificat. Cette allégation est très-maligne. Innocent X I eut une vieillesse insirme. Est-il étonnant qu'un pape, accablé d'années et de maladies, se refuse à des fonctions, dont les longues cérémonies exigent sinon de la jeunesse, du moins de la santé; et qu'un vieillard, à qui la retraite étoit absolument nécessaire, ne voulût pas sortir de la sienne. Misson devoit-il en conclure qu'il falloit qu'il y eut quelque chose de particulier dans la religion d'Innocent XI? Quel homme seroit à l'abri de la calomnie, si l'on pouvoit attaquer sa religion sur de pareils sonpcons? Les historiens les moins favorables aux pontifes Romains, Voltaire luimême, avouent que celui-ci étoit un pape vertueux ; et aucun n'a paru douter de son attachement au christianisme. Yoyez Nostre et Louis XIV.

XII. INNOCENT XII, (Antoine Pignatelli) Napolitain d'une famille distinguée, né le 15 mars 1615, fut employé, par les papes, dans plusieurs affaires importantes, et élevé aux premières dignités de l'Eglise. Enfin, le 12 juillet 1691, il succéda dans le souverain pontificat, à Alexandre VIII. Ce gu'Innocent XI n'avoit pu faire pour l'abolition du Népotisme, celui-ci l'exécuta par sa bulle de 1692. Il avoit toujours joni d'une haute réputation, et son pontificat ne le démentit point. Son élection fut une fête pour les Romains, et sa mort un deuil public. Son amour pour les pauwres étoit si tendre, qu'il les appeloit ses Neveux. Il répandif sur eux tous les biens que la plupart de ses prédécesseurs prodiguoient à leurs parens. Son pontificat fut marqué par la condamnation du livre des Maximes des Saints, de l'illustre Fénélon. Il mourut le 27 septembre 1700, à 85 ans, comblé de bénédictions. L'État de l'Église lui doit la fondation de plusieurs hôpitaux, et l'agrandissement des ports d'Anzio et de Nettuno.

XIII. INNOCENT XIII, (Michel-Ange Conti) Romain, le huitième pape de sa famille, naquit le 15 mai 1655. Il fut élu le 8 mai 1721, et mourut le 7 mars 1724, à 69 ans, sans avoir eu le temps de signaler 902 pontificat par des actions éclatantes. Les maladies dont il fut affligé depuis son exaltation, ne lui permirent pas de faire tout ce que son zèle lui inspiroit A son avénement au trône pontifical, il fit présent au prince Stuart, fils de Jacques III, d'une pension de huit mille écus Romains. Comme on le pressoit, à l'heure de la mort, de remplir les places vacantes dans le sacré collége, il répondit : Je ne suis plus de ce monde. Duclos prétend que le chagrin d'avoir donné la poupre à *Dubois* , qu'il avoit promise, sous la condition que la faction de France lui procureroit la tiare, et les intrigues et les ruses dont se servit l'abbé de Teruin, pour avoir lui-même le chapeau, après l'avoir sollicité pour Dubois, conduisit Innocent XIII au tombeau. Cependant il est à croire que Conti auroit été pape, sans ancune manœuvre des négociateurs Fran-çois, et qu'il auroit obtenu le pontificat par sa naissance et

la considération dont il jouissoit.

INO, (Mythol.) fille de Cadmus et d'Hermione, avoit épousé Athamas, roi de Thèbes, après que Néphélé, sa première femme, l'eut quitté pour suivre les Bacchantes dans les forêts. Ino traita en marâtre les enfans du premier lit, qui étoit Phry xus ct Hellé; elle les obligea de s'enfuir et d'implorer la protection de Junon. La Déesse, pour punir Ino de ses mauvais traitemens, rendit Athamas furieux, de façon que, dans ses accès, prenant Ino pour une lionne et les deux fils qu'il avoit ens d'elle pour des lionceaux, il les poursuivoit pour les tuer. Il avoit déjà écrase Léarque, l'aîne de ses fils, contre un rocher, et auroit traité de même le plus jeune, si sa mère ne l'eût pris entre ses bras, et, dans sa frayeur, ne se fût précipitée avec lui dans la mer. Les poëtes disent que les Dieux, bouchés de compassion, changerent Ino en Nymphe, que les Grecs révéroient sous le nom de Leucothoé, et les Latins sous oelui de Matuta, et que son fils Mélicerte fut appelé Palémon ou Portunus, dieu des ports. Voyez Albunée. Le romancier tragique la Grange a puisé, dans cette fable, le sujet d'une tragédie intéressante.

INSTITOR, (Henri) Dominicain Allemand, nommé par Innocent VIII, en 1484, inquisiteur général de Mayence, de Cologne, de Trèves, etc. composa, avec Jacques Springer son confrère, le Traité connu sous le titre de Malleus maleficiorum, à Lyon, 1484; et réimprime plusieurs fois depuis, in-8° et in-4.° Cet ouvrage décèle un

homme qui n'étoit pas au-dessus de son siècle. On a encore de lui, un Traité De Monarchia, et un autre Adversi's errores circa Eucharistiam, Lipsiæ, 1495, in-4.°

INTAPHERNES, fut I'un des sept principaux seigneurs de Perse qui conspirèrent ensemble, l'an 521 avant Jésus - Christ. pour détrôner le faux Smerdis qui avoit usurpé la couronne. Ce seigneur, fâché de n'avoir pas obtenu le sceptre, s'étant soulevé, Darius le condamna à la mort avec tous ses parens, complices de sa révolte. Avant l'exécution, la femme d'Intaphernes alloit tous les jours à la porte du palais de Darius, implorer sa miséricorde. Ce roi, touché de ses larmes, lui accorda la liberté de celui de ses parens qu'elle aimeroit le mieux. Cette dame infortunée, ne pouvant obtenir tout ce qu'elle souhaitoit, demanda la vie de sonfrère : Darius, étonné, voulut savoir la raison de ce choix : Je puis trouver, lui dit-elle, un autre mari et d'autres enfans ; mais, mon père et ma mère étant morts, je ne puis avoir d'autres frères. Le roi, admirant oette réponse, pardonna à son fils aîné et à son frère, qu'il fit mettre en liberté. Intaphernes et les autres complices périrent par le dernier supplice.

INTERIAN DE AYALA, (Jean) religieux de la Merci, mort à Madrid le 20 octobre 1730, à 74 ans, est principalement connu par un Traité sur les erreurs où tombent la plupart des peintres lorsqu'ils peignent des sujets pieux. Il leur donne des avis pour les éviter. Son ouvrage est intitulé: Pictor

Christianus eruditus, in-folio, Madrid, 1720. On a encore de lui, des Poésies et d'autres écrits. Sa versification est facile, naturelle, mais trop prosaïque.

INTEVILLE, (Les trois Frères d') Voyez I. Monte-cucul.

INVÈGES, (Augustin) né à Siacca en Sicile, se fit Jésuite, et enseigna la philosophie et la théologie. Il quitta ensuite la société. et mourut à Palerme en 1677, à 82 ans. Il est auteur d'une Histoire de la ville de Palerme, 1649, - 50 et - 51, en 3 vol. in-folio, en italien, dont le troisième est rare; et de l'Historia Paradisi terrestris, 1651, in-4.º On a encore de cet écrivain, l'Histoire de la ville de Cacabe en Sicile, aujourd'hui Cacamo, sous le titre de : La Cartagine Siciliana, etc., imprimée à Palerme en 1661, in-4.0 Il dit dans cet onvrage : « Que les habitans de Cacamo et ceux de Palerme furent ceux qui chantèrent le premier motet des Vêpres Siciliennes, avec l'applaudissement général de tous les historiens. » Y Cacamosi coi Panormitani nel Vespro Siciliano cantaroni il primo motetto, con molto applauso di tutti gli Scrittori.

INVILLE, (Philippe d') né à Paris, entra chez les Jésuites, et y mourut vers l'an 1715 dans la maison professe. Il est connu par un poëme agréable sur les Oiseaux, imprimé à Paris chez Lambin, en 1691, in-ra.

IO ou Isis, (Mythol.) étoit fille d'Inachus et d'Ismène, Jupiter la métamorphosa en vache, pour la soustraire à la vigilance de Junon; mais cette Déesse la

lui demanda, et la donna à garder à Argus. Mercure endormit cet Argus au son de sa finte, et le tua par ordro de Jupiter. Junan envoya un taon qui piquoit continuellement Io, et qui la fit errer par-tout. En passant auprès de son père, elle écrivit son nom sur le sable avec son pied, ce qui la fit reconnoître. Mais dans le nioment qu'Inachus alloit se saisir d'elle, le taon la piqua si vivement, qu'elle se jeta dans la mer. Elle passa à la nage toute la Méditerrance, et arriva en Egypte, où Jupiter lui rendit sa première forme, et eut d'elle Epaphus. Les Egyptiens dressèrent des autels à cette divinité vagabonde, sous le nom d'Isis. Jupiter lui donna l'immortalité, et lui fit épouser Osiris. On représente Isis portant sur sa tête, ou de grands feuillages bizarrement assemblés, ou une cruche, ou des tours, ou des créneaux de murailles, ou un globe, ou un croissant, ou enfin une coiffure très-basse. Assez souvent on la trouve dans les anciens monumens avec un enfant qu'elle tient sur ses genoux, ou à qui elle présente la mamelle. Dans dautres figures, elle est toute couverte de mamelles; dans d'autres, elle est serrée d'une grande enveloppe, qui s'étend depuis les épaules jusqu'aux pieds, et qui est pleine de figures hiéroglyphiques. On la voit aussi portant à sa main droite, ou la lettre T suspendue à un anneau; ou un sistro, instrument de musique , qui a la forme d'un cerceau ovale; ou enfin une faucille, que quelques auteurs prennent pour une clef. On la confond souvent avec Cybèle. Son culto passa de Grèce à Rome, où on lui bațit un temple dans le champ

de Mars, qui étoit le rendez-vous de toutes les femmes galantes. Ses prêtres appelés Isiaci, avoient la tête rasée, parce qu'Isis, à la mort de son mari, s'étoit arraché les cheveux de désespoir. Les femmes senles avoient droit de célébrer les fêtes d'Isis auxquelles elles se préparoient par des sacrifices; le vin leur étoit défendu pendant le temps qu'elles

IOD

IODAMIE, (Mythol.) étoit prêtresse de Minerve. Etant entrée pendant la nuit dans le sanctuaire du Temple, la Déesse la pétrifia en lui montrant la tête de Méduse.

duroient. Voyez I. PAULINE.

fils d'Iphiclus et neveu d'Hercule, fut le compagnon des travaux de ce héros. On dit qu'il brûloit les têtes de l'Hydre, à mesure qu'Hercule les coupoit. Hébé, pour récompense de ce service, le rajeunit à la prière d'Hercule, qu'elle avoit épousé dans le ciel.

IOLE, (Mythol.) fille du second lit d'Euryte, roi d'Œchalie, fut aimée d'Hercule, qui la demanda en mariage. Iole lui ayant été refusée, il l'arracha à son père, qu'il tua, et emmena avec lui sa conquête, après avoir précipité du haut d'une tourson frère Iphite. Déjanire, femme d'Hercule fut si irritée de cette passion, qu'elle envoya à son volage époux la chemise empoisonnée de Nessus; don fatal qui fit périr le héros.

ION, fils de Xutus et de Créuse, fille d'Erecthée, épousa Hélicé, dont il eut plusieurs enfans, et regna dans l'Attique, qui fut assez long-temps appelée Ionie, de son nom. - On cite

aussi un Ion, poëte de Chio. dont les Tragédies se sont perdues.

IOXUS, petit-fils de Thésée, fut le père des Ioxides en Carje, qui observoient des pratiques singulières dans leurs sacrifices; entr'autres, de n'arracher ni de brûler jamais des asperges et des roseaux auxquels ils rendoient une espèce de culte.

IPHIANASSE, (Mythol.) fille de Prætus, roi d'Argos, accompagna ses sœurs Iphinoé et Lysippe, au temple de Junon, pour y insulter cette Déesse, en lui soutenant que le palais de leur père étoit plus riche et plus brillant que son temple; d'autres IOLAS ou lolaus, (Mythol.) · ajoutent qu'elles osèrent préférer leur beauté à la sienne. La Déesse, indignée de leur insolence, les changea toutes trois en vaches furieuses.

> IPHICLUS, (Mythol.) fils de Philacus et de Périclimène et oncle de Jason, fut célèbre par sa grande agilité. Il fut un des Argonautes, et accompagna son neveu à la conquête de la Toison d'or. -Il y eut un autre IPHICLUS, fils d'Amphitryon, et frère utérin d'Hercule. Il mourut d'une blessure qu'il reçut en combattant avec Hercule, contre les Éléens. - Un des princes Grecs qui allèrent au siége de Troie, avoit aussi ce nom : ce dernier fut père de Protésilas. - Voyez encore MELAMPUS.

IPHICRATE, général des Athéniens, fils d'un cordonnier, naquit avec toutes les qualités qui font les grands hommes. De simple soldat, il parvint au commandement général des armées. Il battit les Thraces, rétablit Seuthès, allié des Athéniens, et remporta des avantages sur les

Bb 4

Spartiates l'an 390 avant J. C. Il se rendit principalement recommandable par son zèle ponr la discipline militaire. Il changea l'armure des soldats, rendit les boucliers plus étroits et plus legers, alongea les piques et les épées, et fit faire des cuirasses de lin, prépare de façon qu'il se durcissoit, et devenoit aussi difficile à pénétrer que le fer. La paix étoit pour lui l'école de la guerre : c'étoient tous les jours de nouvelles évolutions. Ses soldats, ternis en haleine par de fréquens exercices, étoient toujours prêts à combattre. Ce grand général épousa la fille de Cotys, roi de Thrace, et mourut l'an. 380 avant J. C. Les auteurs anciens, qui ont fait des recueils de bons mots, en rapportent plusieurs d'Iphicrate. Un homme qui lui avoit intenté un procès, lui reprochant la bassesse de sa naissance, et faisant extrêmement valoir la noblesse de la sienne : Je serai le premier de ma race, lui répondit ce grand homme. et toi le dernier de la tienne, - Un jour, faisant fortifier son camp dans un endroit où il sembloit qu'on n'avoit rien à craindre, il répondit à ceux qui s'en etonnoient : C'est une mauvaise chose pour un Général, que de dire : Je n'y pensois pas. - Un orateur lui ayant demandé ce qu'il étoit, pour avoir tant de vanité: Je suis, répondit Iphicrate, celui qui commande qux autres.

IPHIGÉNIE ou IPHIANASSE, (Mythol.) étoit fille d'Agamemon et de Clytemnestre. Son père ayant eu le malheur de tuer, en Aulide, un cerf consacré à Diane, la Déesse en fut si irritée, qu'elle fit souffler des vents contraires qui suspendirent long-temps le départ de la flotte des Grecs ! pour le siège de Troie. Agamemnon, au désespoir de ce retard, et ne sachant comment appaiser la colère des Dieux, fit vœu de leur immoler ce qu'il y avoit de plus beau dans son royaume. Le sort voulut que ce fût sa fille envoya donc Iphigénie. On Ulysse en Grèce, pour tirer la jeune princesse des bras de sa mère, qui, pour y parvenir, feignit que c'étoit pour la marier à Achille. Aussitôt qu'elle fut arrivée au camp, Agamemnon la livra au grand-pretre pour l'immoler; mais, dans le moment qu'on alloit l'égorger, Diane enleva cette princesse, et sit paroître une biche en sa place. Iphi*génie* fut transportée dans la Tauride, où Thoas, roi de cette contrée, la fit prêtresse de Diane, à laquelle ce prince cruel faisoit immoler tous les étrangers qui abordoient dans ses états. Oreste, après le meurtre de sa mère, contraint, par les Furies qui l'agitoient, à errer de province en province, fut arrêté dans ce pays, et condamné à être sacrifié Mais Iphigénie, sa sœur, le reconnut dans l'instant qu'elle alloit l'immoler, et le délivra, aussi bien que Pylade, qui vouloit mourir pour Oreste. Ils s'en furent tous trois, tuèrent Theas, et emportèrent la statue de Diane... Les anciens sont partagés sur le sacrifice d'Iphigénie. Lucrèce, Cicéron, Virgile et Properce écrivent qu'elle fut reellement immolée; Pausanias, Ovide , Hygin et Juvenal soutiennent le contraire. Voyez I. CREBILLON et GRANGE, nº III.

IPHIMÉDIE, (Mythol.) femme d'Aloeus, quitta son

mari, et se jeta dans la mer pour épouser Neptune, dont elle eut deux fils, nommés Aloïdes.

I. IPHIS, (Mythol.) jeune fille de l'isle de Crète. Lygde, son père, ayant été obligé de faire un voyage, laissa Téléthuse grosse d'Iphis, avec ordre d'exposer l'enfant, si c'étoit une fille. Aussitôt que Téléthuse fut accouchée, elle habilla Iphis en garçon. Lygde de retour, fit élever son prétendu fils, et voulut le marier avec une fille nommée Ianthé. Téléthuse, fort embarrassée, pria la déesse Isis de la secourir; et Isis métamorphosa Iphis en garçon. En reconnoissance d'un si grand bienfait, ses parens firent des offrandes à la Déesse, avec cette inscription:

Iphis paya garçon, ce qu'Iphis promit file.

Vota puer solvit, qua femina voverat Iphis....

II. IPHIS, (Mythol.) jeune homme de l'isle de Chypre, se pendit de désespoir, de n'avoir pu toucher le cœur d'Anaxarette, qu'il amoit; et les Dieux, pour punir la dureté de cette fille, la changerent en rocher.

PHITUS, fils de Praxonides, et roi d'Elide dans le Péloponnèse, étoit contemporain du fameux législateur Lycurgue. Il rétablit les Jeux Olympiques 442 ans après leur institution par Hercule, vers l'an 884 avant Jésus-Christ. Voyez Iole.

IRAIL, (Augustin-Simon) né au Puy en Vélay, le 16 juin 1719, embrassa la profession ecclésiastique et devint chanoine de Monistrol. Après avoir fait une tragédie en prose, intitulée Henri IV, et la Marquise de Ver-

neuil, ou le Triomphe de l'Héroïsme, il se livra à l'étude de l'histoire, et publia en ce genre deux ouvrages estimés; le premier a pour titre : Querelles Littéraires, ou Mémoires pour servir à l'histoire des révolutions de la République des Lettres , 1761 , 4 vol. in-12. La légèreté du style et l'agrément de la narration, firent soupçonner que Voltaire avoit eu part à cet écrit; mais l'unité de ton l'a fait restituer à son véritable auteur. II. Le second est une Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, 1764 , 2 vol. in-12. Elle est écrite également d'une manière brillante et sage. Son auteur est mort au mois de Ventose an deux.

I. IRÈNE, impératrice de Constantinople, célèbre par son esprit, sa beauté et ses forfaits, naquit à Athènes, et épousa l'empereur Léon IV en 769. Après la mort de son époux, Irène gagna la faveur des grands, et se fit proclamer Auguste avec son fils Chastantin VI Porphyrogenète, agé de neuf ans et quelques mois. Elle établit sa puissance par des meurtres. Les deux frères de son mari ayant formé des conjurations pour lui ôter le gouvernement, elle les fit mourir l'un et l'autre. L'empereur Charlemagne menaçoit alors l'empire d'Orient : Irène l'amusa par des promesses, et voulut ensuite s'opposer à ses progrès par les armes ; mais ses troupes furent battues dans la Calabre en 788. L'année d'auparavant, elle avoit fait convoquer le deuxième Concile de Nicée, contre les Iconoclastes; presque tous ces hérétiques se rétractèrent, et le respect dû aux images fut rétabli. Cepen-

dant Constantin, son fils, grandissoit; fàché de n'avoir que le nom d'empereur, il ôta le gouvernement à sa mère, qui le reprit bientôt après, et qui, pour régner plus sûrement, le fit mourir en 797. Ce fut la première femme qui gouverna seule l'empire. Son entrée à Constantinople sur un char brillant d'or et de pierreries, ses largesses au peuple, sur qui elle répandit l'or et l'argent, la liberté donnée à tous les prisonniers, ne la rassurèrent point sur les suites de son usurpation. Elle fit périr les oncles de son fils, et exila quelques ministres. On prétend, que pour mieux s'affermir en Orient et en Occident, elle forma le dessein d'épouser Charlemagne, et que cette alliance étoit sur le point de se conclure, lorsque Nicephore, qui s'étoit fait déclarer empereur, la relégua dans l'isle de Lesbos, où elle mourut le 9 août 803. Le caractère de . cette princesse est assez difficile à développer : chez elle, la vertu et le vice se succédoient; mais le vice dominoit, et sur-tout l'ambition. Elle avoit tout ce qui donne les moyens de la satisfaire: une belle figure, du génie, l'intelligence des affaires, le conrage et l'esprit d'intrigue. ( Voyez III. Nicéphore. ) Son Histoire a été élégamment écrite par l'abbé Mignot, 1762, in-12. Voyez aussi l'Histoire du Bas-Empire , T. 14, L. 66.

II. IRÈNE, jeune princesse Byzantine, brutalement mise à mort par l'empereur Mahomet II, après avoir assouvi ses desirs: Voy. Mahomet, n° III, vers le commencement.

I. IRENÉE, (Saint) disciple de St. Folycarpe et de Papias,

qui eux-mêmes avoient été disciples de St. Jean l'Evangéliste . naquit dans la Grèce vers l'an 130 de J. C. Quelque jeune qu'il fût lorsqu'on le mit auprès de St. Polycarpe, il remarquoit, avec soin, les actions et les paroles de ce saint vieillard, et les gravoit non sur des tablettes, mais dans le plus profond de son cœur. On croit qu'il fut envoyé par lui dans les Gaules l'an 157. Il fut d'abord prêtre dans l'église de Lyon, et succéda ensuite à Pothin, martyrisé sous l'empire de Marc-Aurèle, l'an 177. Devenu le chef des évêques des Gaules, il en fut la lumière et le modèle. La dispute qui s'éleva entre les évêques Asiatiques et le pape Victor Ier, donna occasion à Irenée de faire briller ses talens et son amour pour la paix : il n'oublia rien pour la rétablir. Le sujet de la dispute rouloit sur la célébration de la Pâque. Les évêques d'Asie prétendoient qu'on devoit toujours la célébrer le quatorzième jour de la lune de mars; Victor I et les évêques d'Occident soutenoient, au contraire, qu'elle ne devoit être célébrée que le Dimanche. Le pape lança les foudres ecclésiastiques contre les prélats qui ne pensoient pas comme lui. Irenée désapprouva l'amertume de son zèle, et exhorta, en même temps, les adversaires du pontife Romain à so conformer à la coutume de l'église Romaine. Les lettres qu'il écrivit à ce sujet, éteignirent cette guerre sacrée. La ville de Lyon devint, par ses soins, une de celles où le Christianisme florissoit le plus; aussi fut-elle distinguée des autres, lorsque la cinquième persécution s'éleva. Un très-grand nombre de Chrétiens, à la tête desquels fut

Irenée, soufirirent le martyre. Le saint prélat scella de son sang la foi de J. C. l'an 202, sous l'empire de Sévère. Il nous reste de cet illustre martyr quelques ouvrages, d'un plus grand nombre, qu'il avoit écrits en grec, et dont nous n'avons qu'une mauvaise version latine. Son style, autant qu'on en peut juger, est serré, net, plein de force, mais sans élévation. Il dit lui-même, qu'on ne doit point rechercher dans ses ouvrages la politesse du discours, parce que, demeurant parmi les Celtes, il est impossible qu'il ne lui échappe plusieurs mots barbares. Son érudition étoit variée. Il possédoit les poëtes et les philosophes, et étoit sur-tout versé dans l'histoire et dans la discipline de l'Eglise. Il avoit retenu une infinité de choses que les Apôtres avoient enseignées de vive voix, et que les Evangélistes ont omises. Disciple de Papias, il étoit millenaire comme lui. On croit qu'il adopta cette opinion, en combattant les explications allegoriques sur lesquelles les hérétiques s'appuyoient : il tomba dans l'excès contraire, et prit à la lettre quelques passages de l'Ecriture qui décrivent, sous diverses figures, la gloire de l'Eglise et la félicité éternelle. On doit mettre anssi, parmi les fausses traditions qu'il recut, l'opinion, que J. C. avoit vécu sur la terre plus de 40 ou même 50 ans. L'histoire de l'Evangile suffit pour prouver le contraire. Son principal ouvrage est, son Traité contre les Hérétiques, en 5 livres. C'est en même temps une histoire et une réfutation des différentes erreurs, depuis Simon le Magicien, jusqu'à Tatien. Il établit contre eux le principe qui a tant embarrassé

les disputans : C'est que « Toute manière d'expliquer l'Ecriture sainte, qui ne s'accorde point avec la doctrine constante de la Tradition, doit être rejetée. »! Quoique l'Ecriture, dit ce saint docteur, soit la règle immuable de notre soi, néanmoins elle ne renf. rme pas tout. Comme elle est obscure en plusieurs endroits. il est nécessaire de recourir à la Tradition, c'est-à-dire, à la doctrine que J. C. et ses Apôtres nous ont transmise de vive voix. et qui se conserve et s'enseigne dans les Eglises. En attaquant les hérétiques, Irenée parloit et écrivoit sans ménagement. Notre charité, dit-il, leur parott dure et sévère ; c'est qu'elle perce leurs plaies, pour en faire sortir le venin de l'orgueil qui les enfle. Peut-être auroit-il mieux valu adoucir les malades que de les traiter avec rudesse. Les éditions les plus recherchées des Ouvrages de St. Irenée, sont : I. Celle de Grabe, habile Protestant, qui la publia en 1702, avec des notes. Voyez GRABE. II. Celle du P. Massuet, Bénédictin de Saint-Maur, en 1710, in-folio; avec des fragmens de St. Irenée, cités dans tous les auteurs anciens, de savantes dissertations, et des notes pour éclaireir les endroits difficiles. Depuis cette édition, Pfaff a donné, in-8°, à la Haye en 1715, IV Fragmens en grec et en latin, qui portent le nom de St. Irenée. On peut consulter sur ce Père de l'Eglise le tome II de l'Histoire des Auteurs Ecclésiastiques, de Dom Cellier; et sa Vie par Dom Gervaise, deux vol. in-12.

II. IRENÉE : c'est le nom de deux saints Martyrs, différens du précédent. Le promier, diacre de Toscane, confessa, au prix de son sang, la foi de Jésus-Christ l'an 275, sous l'empire d'An-rélien. L'autre, évêque de Sirmich dans la Pannonie, fut une des victimes de la cruelle persécution de Dioclétien et de Maximien. Il souffrit la mort le 25 mars 304, avec une constance héroïque: il eut la tête tranchée et son corps fut jeté dans la Save.

IRETON, gendre de Cromwel. Il commandoit l'aile gauche de la cavalerie dans la bataille de Nazeby, donnée le 14 juin 1645. Le prince Robert, qui lui étoit opposé, le battit. Ireton fut blessé et fait prisonnier : mais le roi ayant perdu cette bataille, et ayant été obligé de fuir et d'abandonner ses prisonniers . Treton recouvra la liberté. Lorsque le parlement d'Angleterre rappela Cromwel d'Irlande en 1650, celui-ci laissa son gendre dans ce pays-là, avec la qualité de son lieutenant et de lord député. Ireton prit, après le départ de Cromwel, les villes de Waterford et de Limmerich. La prise de la dernieze lui coûta la vie. Il y gagna une maladie pestilentielle, dont il mourut en 1651. Son corps fut transporté en Angleterre, et inhumé dans un magnifique mausolée, que sa patrie lui fit bâtir à Westminster, parmi les tombeaux des rois. Ireton, peu avant sa mort, ayant su que **le** parlement venoit de lui assigner une pension de 2000 liv. sterlings, la refusa en disant: Le Parlement seroit mieux de payer ses dettes, que de faire des présens. Je le remercie de celui qu'il me fait; mais je ne veux point l'accepter, n'en ayant pas besoin. Le serai plus content de lui voir

employer ses soins pour le soulagement de la Nation, que de lui voir faire des libéralités du bien public. La veuve d'Ireton se remaria avec-Fledwood. En 1660, les cadavres d'Olivier Cromwel, d'Ireton, de Bradshaw, etc. furent tirés de leurs tombeaux, et trainés sur une claie au gibet de Tyburn, où ils furent pendus depuis dix heures du matin jusqu'au soleil couchant, et ensuite enterrés sous le gibet.

IRIS, (Mythol.) fille de Thaumas et d'Electre, et sœur des Harpies, fut messagère de Junon. Cette déesse la métamorphosa en arc, et la plaça au Ciel en récompense de ses services. C'est ce qu'on appelle l'Arcen-Ciel. Junon l'aimoit beaucoup, parce qu'elle ne lui annonçoit jamais de mauvaises nouvelles.

IRMENSUL, (Mythol.) dien des anciens Saxons habitant la Westphalie, étoit pour eux le dieu de la guerre. Charlenague renversa son temple et son idole sur la montagne d'Éresbourg.

IRNERIUS, WERNERUS ON Guarnerus, célèbre juriscensulte, Allemand, suivant les uns, et suivant d'autres, Milanois, après avoir étudié à Constantinople, enseigna à Ravenne, ensuite à Bologne l'an 1128, Il eut beaucoup de disciples, devint le père des Glossateurs, et fut appelé Lucerna juris, quoique les glossateurs aient répandu plus de ténèbres que de lumière sur le Droit. On le regarde comme le restaurateur du Droit Romain. Il eut beaucoup de crédit en Italie, auprès de la princesse Mathilde. Il engagea l'empereur Lothaire, dont il étoit chances lier, à ordonner que le Droit de

Justinien reprît son ancienne autorité dans le barreau, et que le Code et le Digeste fussent lus dans les écoles. Irnérius fut le premier qui exerça en Italie cette profession. Il mourut avant l'an 1150, à Bologne. Ce jurisconsulte introduisit dans les écoles de droit, la cérémonie du doctorat. Cet usage passa dans le reste de l'Europe. Les écoles de théologie l'adoptèrent. On prétend que l'université de Paris s'en servit la première fois à l'égard de Pierre Lombard, qu'elle eréa docteur en théologie,

IRUROSQUE, (Pierre) Dominicain du royaume de Navarre, docteur de Sorbonne en 1297, s'appliqua tellement à l'étude, qu'il en perdit la vue. Son principal ouvrage est une Harmonie Evangélique, imprimée en 1557, in-fol., sous ce titre: Series Evangelii. Elle n'est plus ni lue, ni consultée.

TRUS, (Mythol.) mendiant du pays d'Ithaque, faisoit les messages des amans de Pénélope. Ayant insulté Ulysse qui s'étoit présenté à la porte du palais sous la figure d'un mendiant, ce héros, indigné, lui porta un si grand coup de poing, qu'il lui brisa la mâchoire et les dents, dont il mourut. Sa pauvreté étoit passée en proverbe chez les anciens.

I. ISAAC, fils d'Abraham et de Sara, naquit l'an 1896 avant J. C., sa mère étant âgée de 90 ans, et son père de 100. Il fut appelé Isaac, parce que Sara avoit ri lorsqu'un Ange lui annonça qu'elle auroit un fils. Isaac étoit tendrement aimé de son père et de sa mère; il étoit fils unique, et Dieu le leur avoit

donné dans leur vieillesse. Le Seigneur voulut éprouver la foi d'Abraham, et lui commanda de l'immoler, l'an 1871 avant J. C. Le saint patriarche étoit sur le point d'égorger cet enfant chéri lorsque Dieu, touché de la foi du père et de la soumission du fils, arrêta, par un Ange, la main d'Abraham. Quand Isaac eut atteint l'age de 40 ans, Abraham songea à le marier. Eliezer, son intendant, envoyé dans la Mésopotamie, pour y chercher une femme de la famille de Laban. son beau-père, amena de ce pays Rebecca, qu'Isaac épousa l'an 1856 avant J. C. Il en eut deux jumeaux, Esaü et Jacob. Quelques années après, il survint dans le pays une grande famine, qui obligea Isaac de se retirer à Gérare, où régnoit Abimelech. Là, Dieu le bénit, et multiplia tellement ses troupeaux, que les habitans et le roi lui-même, jaloux de ses richesses, le prièrent de se retirer. Isaac se retira à Bersabée, où il fixa sa demeure. C'est là que le Seigneur lui renouvela les promesses qu'il avoit faites à Abraham. Comme il se vit fort vieux, il voulut benir son fils Esaü; mais Jacob, par les conseils de Rebecca, surprit la bénédiction d'Isaac, qui étoit aveugle, et qui la confirma lorsqu'il en fut instruit. Ce saint patriarche, craignant que Jacob ne s'alliat, à l'exemple de son frère, avec une Chananéenne, l'envoya en Mésopotamie pour y prendre une femme de sa race. Il mourut peu de temps après, l'an 1716 avant J. C., à 180 ans.

II. ISAAC, (St.) solitaire de Constantinople au rve siècle, avoit sa cellule auprès de cette

ville, qu'il édifioit par ses vertus et qu'il étonnoit par ses prophéties. L'empereur Valeus, prat à porter les armes contre les Goths, ayant passé devant sa cellule, Isaac s'écria : « Ou aliezvous, Seigneur, vous qui avez fait la guerre contre Dieu? ( 11 favorisoit les Ariens.) C'est lui qui a soulevé les Barbares contre vous, parce que vous avez armé contre lui la langue des blasphémateurs, et que vous avez chassé des maisons religieuses ceux qui chantoient ses louanges. Cessez de lui faire la guerre, et il fera cesser celle qu'on vous fait. Si vous combattez avant de l'avoir appaisé, vous perdrez votre armée, et vous périrez. — Je vaincrai, lui dit Valens plein de colère ; et je te ferai mourir, comme tu le mérites, pour ta fausse prédiction. - Oui, lui dit le Saint, je consens que vous me condamniez à la mort, si ce que je vous annonce ne se trouve pas véritable. » Ce prince se vengea en effet de la prédiction, en faisant enfermer le prophète pour le faire mourir à son retour; mais il fut tué dans une bataille en 378. Isaac sortit de prison, et rentra dans sa cellule; il ne la quitta que pour se trouver au concile de Constantinople, en 381. L'empereur Théodose lui donna de grandes marques d'estime. Le saint solitaire rassembla tous ses disciples dans un monastère au bord de la mer, où il eut le bonheur et la gloire de guider leurs vertus. Il rendit son ame à Dieu, sur la fin du ive siècle.

III. ISAAC Comnène, empercur Grec, étoit fils de Manuel, préfet de l'Orient, d'une famille illustre, originaire de Rome, qui avoit passé à Consa tantinople avec Constantin. Il s'étoit consacré aux armes des sa jeunesse, et il servoit avec distinction on Asie, lorsqu'il fut proclamé empereur, le 8 juin 1057 , par les officiers généraux de Michel Stratiotique, qu'ils chassèrent du trône. Simple particulier, il s'étoit signalé par plusieurs exploits guerriers; monarque, il eut les vertus d'un grand prince. Il veilla sur ses ministres, réforma une partie des financiers, borna les moines au nécessaire, et réunit le superilu à son domaine. Cette action irrita le clergé contre lui : et le mécontentement fut ençore plus grand, lorsqu'il eut envoyé en exil le patriarche Michel. Frappé d'un éclair qui le fit tomber de cheval à la chasse, il se retira l'an 1059, dans le monastère de Stude, où il fit l'office de portier, après avoir cédé l'empire à Constantin Ducas, qu'il croyoit le plus digne de gouverner. Il mourut deux ans après.

IV. ISAAC L'ANGE, Empereur Grec, eut pour père Andronic, fils de Constantin l'Ange; et pour mère, Theodora Comnène, fille d'Alexis I. Né si près du tròne, il fut mis à la place d'Andronic Comnène, le 12 septembre 1185, après avoir fait mourir cruellement son prédécesseur. Il sembla vouloir réparer les manx qu'il avoit faits; il rappela les exilés, et les rétablit dans leurs biens. Mais cette lueur se dissipa bientôt : il déshonora le trône, et tout le monde conspira contre lui. Alexis, son frère, gagna l'esprit des officiers, et se fit proclamer empereur. Isaac, à cette nouvelle, se sauva: mais on l'arrêta, et on lui creve

les yeux l'an 1195. Après la mort d'Alexis, il sortit de prison pour memonter sur le tròne; il mourut peu de temps après, en 1204, agé d'environ 50 ans. C'étoit un prince voluptueux, mou et indolent, pusillanime à la tête des armées, enfant dans le conseil, avare, sans foi, sans religion et sans honneur, si l'on excepte la dévotion qu'il avoit à la sainte Vierge. Il ne se faisoit pas scrupule de faire servir sur sa table les vases de l'église, de boire dans des coupes d'or qui avoient été consacrées à Dieu, ou suspendues sur le tombeau des empereurs. Il lavoit ses mains avant le repas, dans les bassins dont se servoient les ministres de l'autel, en célébrant le saint Sacrifice. Il déponilloit les croix et les livres sacrés, des pierres précieuses dont ils étoient ornés, pour en faire des colliers et des brasselets. Incapable de gouverner, il abandonnoit tout le soin des affaires à des vieillards imbécilles, ou à des jeunes gens sans expérience. Maimbourg dit que ce prince donnoit sa confiance à quelque favori, « qui étoit tantôt un vieil eunuque, et tantôt un jeune garçon à peine sorti de l'école, par lequel il se laissoit conduire comme un aveugle. » L'abbé Guyon dit qu'un de ces jeunes garçons apprenoit encore à écrire , lorsqu'il fut fait. par Isaac, premier ministre. Il avoit été marié deux fois. Il eut de sa première femme Alexis IV et deux princesses. Il se maria avec Marguerite, fille de Bela, roi de Hongrie, dont il eut le prince Manuel, à qui Boniface, marquis de Montferrat, et 2e époux de Marguerite, fit prendre vainement le titre d'empereur.

V. ISAAC LÉVITE, (Jean) savant Juif du XVI<sup>e</sup> siècle, se fit Chrétien et enseigna la langue hébraïque à Cologne. Il défendit avec force l'intégrité du texte hébreu, et prouva doctement contre Guillaume Lindanus, que les Juifs ne l'ont point altéré.

VI. ISAAC LE RABBIN, Voy. NATHAN, nº II.

ISABEAU, Voy. II. ISABELLE, et CREST.

I. ISABELLE, fille de Phi*lippe le Bel* , roi de France , naquit l'an 1292. Elle fut mariée en 1308 à Edouard, prince de Galles, depuis roi d'Angleterre sous le nom d'Edouard II. C'étoit une femme voluptueuse qui, après diverses aventures, fut enfermée par ordre de son fils Edouard III, dans le chàteau de Rising, où elle mourut au bout de 28 ans de prison. Elle avoit les deux qualités les plus séduisantes de son sexe, la beauté et l'esprit; mais elle en avoit aussi les plus dangereuses, l'amour et l'ambition. La bizarrerie de époux. et son attachement à ses mignons, contribuérent beaucoup à rendre sa femme galante. Quelques historiens ont prétendu qu'Edouard III avoit avancé les jours de sa mère. Mais c'est une calomnie, puisqu'Isnbelle ne mourut qu'à l'âge de 75 ans. D'ailleurs, son fils, en la laissant dans le château où il l'avoit confinée, lui rendit toujours une ou deux visites chaque année, et la fit servir en princesse. Voyez CHARLES IV, no III. -EDOUARD II. -EDOUARD III et MORTIMER.

II. ISABELLE, ou ISABEAU DE BAVIÈRE, femme de Charles VI, roide France, étoit fille d'Etienne

dit le Jeune, duc de Bavière, et fut mariée à Amiens le 17 juillet 1385. Les historiens François la peignent comme une marâtre, qui avoit étouffé tous les sentimens qu'elle devoit à ses enfans ; et comme un flambeau fatal, qui alluma la guerre dans le royaume. Etroitement unie avec le duc d'Orléans, qui tiroit à lui toutes les finances du royaume, elle fut accusée d'en envoyer une partie en Allemagne, et d'employer l'autre à satisfaire son luxe et ses plaisirs; tandis que le roi, les princes et les princesses ses enfans manquoient de tout. Le connétable d'Armagnac s'étant rendu maître du cœur du roi, inspira à ce prince de la jalousie contre la reine, qui fut envoyée prisonnière à Tours. On parloit publiquement de ses amours avec un jeune seigneur nommé Louis de Bois-Bourdon, lequel, sans avoir le rang du duc d'Orléans, avoit succédé à toute sa faveur. La dignité du trône et l'intérêt du dauphin exigeoient qu'on écartât un pareil scandále. Le roi étant allé un jour sur le chemin de Vincennes, où decemroit la reine, rencontra, à son retour, Bois-Bourdon, qui alloit au château. Au lieu de s'arrêter. il se contenta de saluer le roi en passant, poussa son cheval et continua son chemin. Le roi, transporté de colère, commanda au prévôt de Paris, de courir après lui, et de le conduire au Châtelet. Il fut mis dans un cachot, les fers aux pieds, et on lui donna plusieurs fois la question, sans qu'il avouat rien. Il fut étranglé la nuit, et son corps jeté dans la rivière. C'est ce que les auteurs du temps appellent Justice souveraine. Is A-BEAU, captive a Tours, no res-

pirant que la haine et la vengeance, vint à bout de briser ses fers, et s'unit avec le duc de Bourgogne. Paris fut pris, et les Armagnac furent, avec tous leurs partisans, exposés aux fureurs d'une milice sanguinaire, de la lie du peuple, que la reine autorisoit. Le connétable fut massacré le 12 juin 1418, et Isabelle en témoigna une joie insolente. Après la mort du roi, arrivée le 22 octobre 1422, cette indigne princesse vécut dans l'opprobre; justement haïe des François, auxquels elle avoit causé tant de malheurs, et méprisée des Anglois qu'elle avoit bassement favorisés. Elle mourut à Paris dans l'hôtel de St-Paul, le 30 septembre 1435, àgée de 64 ans. La Place lui a fait cette Epitaphe:

Reine, épouse coupable, et plus conpable mère,

Après avoir livré le Royaume aux
Anglois,

Objet de leur mépris, exécrable aux
François,

Ci gtt Isabeau de Bavière.

On dit que, pour épargner les frais de ses funérailles, on l'envoya à Saint-Denys dans un petit bateau, où il n'y avoit que le confesseur et un valet qui l'accompagnoient, et deux bateliers pour ramer. Elle a cependant un tombeau et une statue de marbre dans l'église de Saint-Denys, près de son époux Charles VI. On prétend, dit le P. Daniel, que dans ce monument d'honneur, la figure de louve qu'on a mise a ses pieds, n'y est que comme un symbole de sa méchancete. Bien des gens attribuèrent sa mort à un saisissement de cœur, que lui causèrent les sanglantes railleries des seigneurs Anglois:

· lui disoient en face, « que le Charles VII n'étoit point fils on mari; » injure dont ils ne ent le motif que dans le d'outrager cette malin icesse. Elle avoit été cepen-Jant fort galante. Le plus célèbre de ses amans fut son beau-frère Louis, duc d'Orléans. Son cœur étoit extrêmement vindicatif, et son esprit plein de travers pernicieux. Je ne sais pourquoi le P. Daniel lui donne néanmoins un grand esprit. Les traits qu'on voit d'elle dans toutes les Histoires, ne confirment pas cette idée. L'ambition ne suppose pas tonjours le talent. Pour satisfaire cette passion, ainsi que celle de la vengeance, elle prit toujours de fausses mesures; et sa politique ne la conduisit qu'à dégrader sa famille, à ruiner l'état, et à se procurer une vieillesse honteuse. Cette mère dénaturée mit tout en œuvre pour exclure de la couronne le fils unique qui lui restoit, et pour la faire tomber à Henri V, roi d'Angleterre, qui avoit épousé Catherine, sa sixième fille. Voy. HENRI V.

III. ISABELLE DE CASTILLE, reine d'Espagne, fille de Jean II, naquit en 1451. Elle épousa, en 1469, Ferdinand V, roi d'Aragon, et hérita des états de Castille en 1474. Voyez HENRI IV l'Impuissant, no xxii. On lui opposa sa nièce Jeanne, qui avoit des prétentions sur ce royaume; mais le courage d'Isabelle et les armes de son mari la maintinrent sur le trône, surtout après la bataille de Toro en 1476. Les états de Castille et d'Aragon étant unis, Ferdinand et Isabale prirent ensemble le titre de roi d'Espagne. Voyez

Tome VI.

FERDINAND V. « Aux graces et aux agrémens de son sexe, dit Desormeaux, Isabelle joignoit la grandeur d'ame d'un héros, la politique profonde et adroite d'un ministre, les vues d'un législateur, les qualités brillantes d'un conquérant, la probité d'un bon citoyen, l'exactitude du plus intègre magistrat. Elle se trouveit toujours au conseil. Son époux ne régnoit point à sa place; elle régnoit avec son époux. Isabelle voulut toujours être nommée dans tous les actes publics. La conquête du royaume de Grenade sur les Maures, et la déconverte de l'Amérique, furent dues à ses encouragemens. On lui a reproché d'avoir été dure fière, ambitieuse, et jalouse à l'excès de son autorité; mais ces défauts mêmes furent aussi utiles à sa patrie, que ses vertus et ses talens. Il falloit une telle princesse pour humilier les grands. sans révolter; pour conquérir Grenade, sans attirer toute l'Afrique en Espagne; pour détruire les vices et les scélérats de son royaume, sans exposer la vie et la fortune des gens de bien. » L'Espagne la perdit en 1504. Elle mourut d'hydropisie, à l'âge de 54 ans, ne laissant qu'une fille nommée Jeanne, mariée avec Philippe, archiduc d'Autriche, père de Charles-Quint. Isabelle étoit presque toujours à cheval, et cet exercice lui fut funeste. Avant que de mourir, elle fit jurer à *Ferdinand* , dont elle avoit toujours été extrêmement jalouse. qu'il ne passeroit pas à de secondes noces. Le pape Alexandre VI confirma dux deux époux, en 1492, pour eux et pour leurs successeurs, le titre de Rois Catholiques qu'Innocent VIII leur, avoit donné. Ils méritoient ce

titre par leur zèle pour la religion Catholique, qui leur sit établir en Espagne, l'an 1480, l'Inquisition. Ce redoutable tribunal, accusé d'être sanguinaire dans une religion qui abhorre le sang, ne fut pas dans ses commencemens exempt de ces reproches. Il condamna, comme herétiques, dans une seule année, plus de 2000 personnes, qui, la plupart, périrent par le feu. La crainte d'être dénoncé, changea le caractère de la nation, devenue extrêmement silencicuse et grave, malgré la vivacité que donne un climat chaud et fertile. Le monarque qui régne aujourd'hui si heureusement et si glorieusement en Espagne, a remédié à ces tristes effets; et les inquisiteurs, la plupart plus sages et plus modérés qu'on ne les peint ordinairement, se sont prêtés à ses vues.

ISABELLE DE GONZAGUE, Voy. GONZAGUE, nº IV.

ISABELLE DE DOUVRES, Voyez DOUVRES, nº III.

ISABELLE DE HONGRIE, Voyez GARA.

ISABELLE D'ARMAGNAC, Voy. JEAN, comte d'Armagnac, n° LXXI.

ISABELLE. Voyez ELIZA-BETH, nos II et V.

ISAIE, ou ESAIE, le premier des Quatre Grands Prophètes, étoit fils d'Amos, de la famille royale de David. Il prophétisa sous les rois Osias, Joatham, Achaz et Ezéchias, depuis l'an 735 jusqu'à 781 avant J. C. Le Seigneur le choisit dès son enfance pour être la lumière d'Israël. Un Séraphin prit sur l'autel un charbon ardent, et en toucha

ses lèvres pour le purifier. Dien lui ordonna ensuite de se dépouiller du sac dont il étoit convert, et de marcher nu pendant trois ans et demi, pour représenter plus vivement l'état déplorable auguel Nabuchodonosor devoit réduire le peuple de Juda. Ezéchias étant dangereusement malade, Isaïe alla, de la part de Dieu, lui annoncer qu'il n'en relèveroit pas. Dieu, touché par les prières et les larmes de ce prince, lui renvoya le même prophète, qui fit en sa présence rétrogader de dix degrés l'ombre du soleil sur le cadran d'Achaz. pour gage de sa guérison miraculeuse. Le roi Manassès, successeur d'Ezéchias, ent moins de vénération ponr *Isaïe*. Choqué des reproches que le saint prophète lui faisoit de ses impiétés, il le fit fendre par le milieu du corps avec une scie de bois, l'an 681 avant J. C. Il avoit pour lors environ 130 ans. Isaïe parle si clairement de J. C. et de l'Eglise, qu'il a toujours passé pour un évangéliste plutôt que pour un prophète. Sa prophétie contient 88 chapitres, dont le royaume de Juda et la ville de Jérusalem sont principalement l'objet. Il y paroît occupé de trois grands événemens. Le premier est le projet que Phacée, roi d'Israël, et Razin, roi de Syrie, formèrent, sous le règne d'Achaz, de détrôner la maison de David. Le second: 't la guerre que Sennachérib, t oi d'Assyrie, porta dans la Judée au temps d'Ezéchias, et la défaite miraculeuse de son armée. Le troisième est la captivité de Babylone, et le retour des Juifs dans leur pays. Isaïe passe pour le plus éloquent des prophètes. Son style est grand et magnifique, ses expressions

Fortes et impétueuses. St. Jerôme dit que ses écrits sont comme l'abrégé des saintes Écritures, et un précis des plus rares connoissances; qu'on y trouve la philosophie naturelle, la morale et la théologie. Parmi les commentateurs de ce prophète, on distingue Vitriuga, qui a publié son Commentaire en 2 volumes in—folio. M. de Bonneville a mis en beaux vers françois plusieurs fragmens d'Isaïe.

## ISAM, Voyez HISCHAM.

ISAMBERT, (Nicolas) célèbre docteur et professeur de Sorbonne, natif d'Orléans, enseigna long-temps la théologie dans les écoles de Sorbonne, et mourut en 1642, à 77 ans. On a de lui, des Traités de Théologie, et un Commentaire sur la Somme de St. Thomas, en 6 vol. in-fol. qui prouvent autant de savoir que de patience.

ISAURE, (Clémence) fille aussi spirituelle que généreuse, institua dans le 14° siècle les Jeux Floraux, à Toulouse sa patrie. Voyez Loubère. On les célèbre tous les ans au mois de mai. On prononce son éloge, et on couronne de fleurs sa statue de marbre, qui est à l'hôtel de ville. Cette fille illustre laissa un prix pour ceux qui auroient le mieux réussi dans chaque genre de poésie : ce's prix sont une violette d'or, une églantine d'argent, et un souci de même métal. Catel a prétendu que Clémence étoit un personnage imaginaire; mais il a été réfuté par le savant Dom Vaissette... Voyez l'Histoire du Languedoc de ce Bénédictin, tome IV, pag. 198; et sur-tout la note xix à la fin du même volume page 565. On petit aussi consulter les Annales de Toulouse, par la Faille; et le Mémoire imprimé en 1776, au nom de cette société littraire contre les entreprises du corps-de-ville, où il est solidement prouvé que l'illustre Toulousaine a non-seulement existé, mais qu'elle est l'institutrice des Jeux Floraux, et qu'elle en a assuré à perpétuité la vélébration, en laissant de grands biens aux Capitouls ou officiers municipaux, à condition qu'ils en feroient l'emploi prescrit.

ISBOSETH, fils de Saul, régna pendant deux ans assez paisiblement sur les dix tribus d'Israël, lorsque David régnoit à Hébron, sur celle de Juda. Abner, général de son armée, auquel il étoit redevable de la couronne, ayant eu des sujets de mécontentement, passa au service de David, et le fit reconnoître pour roi par les dix tribus, l'an 1048 avant J. C. Quelque temps après, deux Benjamites assassinèrent Isboseth dans son lit, et portèrent sa tête à David. Ces misérables croyoient faire leur fortune par ce présent; mais le généreux monarque lit tuer les deux meurtriers, et sit faire de magnifiques funérailles à Isboseth. Le règne de ce prince fut en tout de sept ans et demi.

ISBRAND, (Eberard) ne à Gluckstad dans le Holstein, s'attacha au czar Pierre, qui l'envoya ambassadeur à la Chine, en 1692. La relation de son voyage par Adam Brand de Lubeck, parut traduite en françois, à Amsterdam, 1699, in-12. Isbrand étoit de retour depuis quatre ans de la Chine, et vivoit encore en 1700.

C c 2

ISCARIOT 'ou' ISCARIOTE; Voyez V. Judas.

ISDEGERDE Ier, roi de Perse, succéda à Sapor, son aïenl, dont il n'imita pas les vertus. Il fut débauché, cruel et avare. Il fit la guerre aux empereurs d'Orient, qui refusoient de lui payer le tribut que ses ancêtres exigeoient d'eux. Théodose le Jeune traita de la paix avec ce prince. La religion Chrétienne fit de grands progrès en Perse sous son règne; mais le zèle indiscret d'un évêque nommé Abdas, excita une persécution, qui commença en 414, et qui dura près de trente ans : Voy. ABDAS. Cette époque, célèbre dans les fastes de l'Eglise, est en partie ce qui nous a engagés à placer Isdegerde dans ce Dictionnaire. Sa mort arriva vers l'an 420. Il éprouva, suivant les historiens Persans, les effets de la vengeance divine. Il fut tué, disentils, par un coup de picd d'un cheval, trouvé par hasard à la porte de son palais, et qui disparut des qu'il eut rué contre le prince; mais c'est un conte que plusieurs écrivains ont rejeté.

I. ISÉE, orateur célèbre, né à Chalcis dans l'isle d'Eubée, passa à Athènes vers l'an 344 avant J. C. et y fut disciple de Lysias et maître de Démosthène. Ce prince de l'éloquence grecque s'attacha à lui plutôt qu'à Isocrate, parce qu'il mettoit de la force et de la véhémence, où l'autre ne mettoit que des fleurs. Un avantage qu'il eut encore sur Isocrate, c'est qu'il tourna l'art de la parole du côté de la politique. Nous avons dix Harangues de lui, dans les anciens Orateurs Grecs d'Etienne, 1575, in-folio.

II. ISÉE, autre orateur Grec, vint à Rome à l'âge de 60 ans, vers l'an 97 de J. C. Il fut les délices et l'admiration de tous ceux qui avoient conservé le bon goût de l'éloquence. Pline le Jeune dit dans ses Lettres qu'il ne se préparoit jamais, et qu'il parloit toujours en homme préparé. Rien n'égaloit, selon le même écrivain, la facilité, la variété et l'élégance de ses expressions. D'après ces éloges, la perte de ses ouvrages est un malheur pour les lettres.

ISELIN, (Jacques-Christophe) Iselius, né à Basle en 1681, obtint la chaire d'histoire et d'antiquités de cette ville, ensuite celle de théologie. Il vint à Paris en 1717, et s'y acquit l'estime et l'amitié des savans. Il avoit dessein d'aller en Angleterre et en Hollande; mais l'université de Basle l'ayant nommé recteur, il fut obligé de retourner dans sa patrie. Peu de temps après, l'académie des Inscriptions et Belles - Lettres de Paris lui donna le titre d'Académicien honoraire Etranger, à la place de Cuper. Iselin fut aussi bibliothécaire de Basle, et mourut le 14 avril 1737, à 56 ans. On a de lui, un grand nombre d'ouvrages, dont les principaux sont : I. De Gallis Rhenum transeuntibus, Carmen heroïcum; 1696, in-4.º II. De Historicis Latinis melioris ævi Dissertatio, 1697, in - 4.º III. Un grand nombre de Dissertations et de Harangues, sur différens sujets. IV. Plusieurs ouvrages de controverse. L'auteur étoit en commerce de lettres avec une partie des savans de l'Europe. Il les aidoit de ses conseils et de ses recherches. Il fournit beaucoup

e pièces au célèbre Lenfant, our son Histoire du Concile de Basle. La plus grande partie de on temps étoit emportée par es correspondances; mais il ne pregrettoit pas, lorsqu'il pouoit être utile.

ISEMBURGE, Voyez Ingelurge.

I. ISIDORE DE CHARAX, aueur Grec du temps de Ptolomée-Lagus, vers l'an 300 avant Jésuslhrist, a composé divers Traités vistoriques, et une Description le la Parthie, que David Hesthélius a publiée. Elle peut être atile. On la trouve aussi dans les Petits Géographes d'Oxford, 1703, 4 vol. in-8.º

II. ISIDORE D'ALEXANDRIE, (Saint) né en Egypte vers l'an 318, passa plusieurs années dans la solitude de la Thébaïde et du désert de Nitrie. St. Athanase l'ordonna prêtre, et le chargea de recevoir les pauvres et les étrangers. Cette fonction lui a fait donner le nom d'Isidore l'Hospitalier. Il joignit à une vie austère, un travail continuel. Il défendit avec zèle la mémoire et les écrits de St. Athanase contre les Ariens. Isidore se brouilla dans la suite avec Théophile d'Alexandrie, et ce patriarche le chassa du désert de Nitrie et de la Palestine, avec 30 autres solitaires. Il se réfugia à Constantinople l'an 400, et y mourut en 403, àgé de 85 ans.

III. ISIDORE DE CORDOUE, (Saint) évêque de cette ville, sous l'empire d'Honorius et de Théodose le Jeune, composa des Commentaires sur les Livres des Rois. Il dédia cet ouvrage vers 412 à Paul Orose, disciple de St. Augustin. On le nomme aussi

Isidore l'Ancien, pour le distinguer d'Isidore le Jeune, plus connu sous le nom d'Isidore de Séville.

IV. ISIDORE DE PELUSE. (Saint) ainsi nommé parce qu'il s'enferma dans une solitude auprès de cette ville, florissoit du temps du concilegénéral d'Ephèse, tenu en 431, et mournt le 4 février 440, avec une grande réputation de science et de vertu. St. Chrisostome avoit été son maître, et il fut un de ses plus illustres disciples. Isidore en forma à son tour, et les conduisit avec prudence. Il reprenoit les uns avec douceur, les autres avec fermeté. On ne gagne, pas, disoit-il, tout le monde par les mêmes moyens, comme les mêmes remèdes ne guérissent pas toutes les maladies. Le courage qu'il montra contre les méchans, lui attira des persécutions. Mais, quelques calomnics , disoit-il, au'on public contre la vertu, quelques louanges qu'on donne au vice , je n'abandonnerai jamais L'un pour suivre l'autre. J'aimerai toujours la vertu, quoique couverte d'opprobres; et je détesterai toujours le vice, fût-il courgnné de gloire. Nous avons de lui, Cinq Livres de Lettres en grec, et quelques autres Ouvrages, dont la meilleure édition est celle de Paris, donnée par André Schot, en 1538; in-fol. en grec et en latin. Le style en est précis, élégant et assez pur. Plusieurs points de morale, de théologie et de discipline ecclésiastique y sont éclaircis, ainsi que plusieurs passages de l'écriture. On y trouve beaucoup de solidité et de précision. Ce Saint est connu aussie. sons le nom d'Isidore de Damiette.

V. ISIDORE DE SÉVILLE. (Saint) fils d'un gouverneur de Carthagène en Espagne, fut élevé par son frère Léandre, évêque de Séville. Après la mort de ce saint prélat, il fut choisi pour son successeur en 601. Pendant près de 40 ans qu'il tint le bâton pontifical, il fut le père des pauvres, la lumière des savans, le consolateur des malheureux et l'oracle de l'Espagne. Il mourut en Saint, comme il avoit vécu, le 4 avril 636, dans un age avancé. Le concile de Tolède, tenu en 653, l'appelle le Docteur de son siècle, et le nouvel ornement de l'Eglise ... ISIDORE avoit présidé à un grand nombre de conciles assemblés de son temps, et en avoit fait faire les réglemens les plus utiles. On a de lui, plusieurs compilations qui décèlent beaucoup de savoir. mais peu de goût. Les principales sont : I. Vingt Livres des Origines ou Etymologies. Elles manquent quelquefois de justesse; mais ce traité renferme beaucoup de recherches, la plupart puisées dans des livres qui n'existent plus; et divers auteurs modernes en ont profité. II. Des Commentaires sur les livres historiques de l'ancien Testament; ils ne sont pas assez littéraux. III. Un Traité. assez curieux. des Ecrivains ecclésiastiques. IV. Un Traité des Offices Ecclesiustiques, interessant pour les amateurs de l'antiquité et de l'ancienne discipline. Isidore y marque Sept Prières du Sacrifice, gui se trouvent encore. avec le même ordre, dans la Messe Mosarabique, qui est l'ancienne Liturgie d'Espagne, dont ce Saint est reconnu pour le principal auteur, L'édition du Missel, 1500, in-folio ; et celle du Bréviaire , 1502, in-folio, imprimées par ordro du cardinal Ximenes, sont

fort rares. On a fait paroltre à Rome, en 1740, in-folio, un Traité sur cette Liturgie. V. Une Règle qu'il donna au monastère d'Honori. Il y dit « qu'un Moine doit toujours travailler, suivant le précepte et l'exemple de saint Paul et des Patriarches... l'ajonte, que ceux qui veulent lire sans travailler, montrent qu'ils profitent mal de la lecture, qui kur ordonne le travail. » VI. Une Chronique depuis Adam jusqu'en 626, utile pour l'Histoire des Goths, des Vandales et des Suèves, quoique l'auteur montre peu de choix dans les faits et trop de crédulité. La meilleure édition de ces différens ouvrages est celle de Don du Breul, benédictin; à Paris, in-folio, en 1601; et à Cologne, 1617.

VI. ISIDORE MERCATOR, on PECCATOR, auteur d'une Collection de Canons, long-temps attribuée à Isidore de Séville, vivoit, à ce qu'on croit, au huitième siècle. Ce recueil renferme les fausses Décrétales de plus de soixante Papes, depuis St. Chiment jusqu'au pape Sirice; et les Canons des Conciles convoqués jusqu'en 683. Riculfe, atchevêque de Mayence, l'apporta d'Espagne, et en sit diverses copies, qu'il répandit en France vers l'an 790 ou 800. On y trouve plusieurs Lettres décrétales, attribuées aux papes Clément, Anaclet , Evariste , et aux autres jusqu'à St. Sylvestre; mais elles contiennent des caractères visibles de fausseté. On y fait parler ces pontifes dans le mauvais style du 8e siècle; les dates sont presque tontes fausses; tout y est plein de fautes contre l'histoire, la geographic et la chronologie; on y suppose d'anciens canons, qui

ordonnent qu'on ne tiendra jamais un seul concile provincial sans la permission du pape, et que toutes les causes ressortiront à lui. Ce fut aussi depuis la publication de la compilation indigeste du faussaire Isidore, que les appellations à Rome se multiplièrent dans toute l'Église latine. Ce fut sur ces fausses décrétales, que s'établit une nouvelle jurisprudence canonique; parce que l'ignorance et le défaut de critique les firent passer pour vraies. L'imposture qui les avoit fabriquées étoit grossière; mais c'étoient des hommes grossiers qu'on trompoit. L'ouvrage d'Isidore abusa les hommes pendant huit siècles; et enfin, quand l'erreur a été reconnue, les usages et les changemens qu'elle avoit introduits dans certains points de la discipline, ont subsisté dans une partie de l'Église : l'antiquité leur a tenu lieu de vérité. Les savans pourront consulter, sur fausses décrétales, l'excellent ouvrage de Blondel, intitulé : Pseudo-Isidorius et Turrianus vapulantes, et sur-tout ce qu'a dit le judicieux Fleuri, dans ses Discours III, IV et VII, sur l'Histoire Eccclésiastique. Outre les preuves de supposition des décrétales rapportées plus haut, il y en a une de décisive. Le fabricateur, dans toutes les citations des passages de l'Écriture, se sert de la Vulgate, version faite par St. Jérôme. Donc les pièces qu'il cite ne sont pas des anciens papes, et sont plus récentes que ce père de l'église. D'ailleurs, elles n'ont aucun rapport avec l'état de l'église, tel qu'il étoit dans les temps où on les suppose écrites.

VII. ISIDORE DE ISOLANIS, Dominicain Milanois, dans le 16° siècle, s'est rendu célèbre par ses opinions singulières et hardies, qui font rechercher ses ouvrages. Les principaux sont : I. De imperio militantis Ecclesiæ, ouvrage rare et curieux. II. Disputationum Catholicarum libri r. Il y traite de l'enfer, du purgatoire et des indulgences. Ce livre est encore plus recherché que le précédent. III. De Principis institutione. Ces trois ouvrages furent imprimés à Milan, en 1517, in-folio.

ISIDORE DE MILET, Voyez ANTHEMIUS, nº II.

ISINGRINIUS. (Michel) célèbre imprimeur de Basle dans le 16° siècle, imprima en grec, tous les ouvrages d'Aristote, avec des caractères et un papier préférables à ceux d'Alde-Manuce. Il a publié, avec la même correction, plusieurs ouvrages de médecine, entr'autres, l'Histoire des Plantes, de Fuchs.

ISIS, Voyez Io, qui, suivant les Grecs, étoit la même qu'Isis. Il est probable, cependant, que le culte de cette divinité étoit né en Égypte, avant que d'être connu dans la Grèce.

ISLE - ADAM., (L') Voyez VILLIERS, nos I et II.

I. ISMAEL, fils d'Abraham et d'Agar, naquit l'an 1910 avant J. C. Ayant un jour maltraité son frère Isaac, Sara obligea Abraham de le chasser avec sa mère Agar. Ces deux infortunés se retirèrent dans un désert, où Ismaël étoit prèt à mourir de soif, lorsqu'un Ange du Seigneur apparut à Agar. Il lui montra un puits plein d'eau, dont ils burent. Ils continuèrent leur chemin, et s'arrêtèrent au désert de Pharan.

Ismaël épousa une Égyptienne, dont il eut douze fils, desquels sortirent les douze tribus des Arabes, qui subsistent encore aujourd'hui. Ses descendans habiterent le pays qui est depuis Hévila jusqu'à Sur. Ismaël se trouva à la mort d'Abraham, et le porta avec Isaac dans la caverne du champ d'Ephron. Enfin, il mourut en présence de tous ses frères, l'an 1773 avant Jésus - Christ. C'est de lui que sont descendus les Arabes et les Agareniens, les Israélites, les Sarrasins et quelques autres peuples. Mahomet dans son Alcoran, se fait gloire d'être sorti de la famille d'Ismaöl.

II. ISMAEL Ier, fot le premier sophi de Perse. Il étoit petit-fils, par sa mère, d'Usum-Cassan. Il rétablit l'empire Persan, l'an 1499, en se disant descendu d'Ali, gendre du faux prophète Mahomet; et en donnant une nouvelle explication à l'Alcoran. C'est ce qui a formé deux sectes parmi les Mahométans, qui se regardent mutuellement comme hérétiques. Ismaël commença son règne vers l'an 1505, et mourut en 1523, après avoir remporté diverses victoires sur ses ennemis. Pour établir plus solidement son trône, il sollicita les princes Chrétiens de joindre leurs armes aux siennes contre les Ottomans; mais le temps des Croisades étoit passé. Ses successeurs prirent, à son exemple, le titre de Sophi, non parce qu'il signifie Sage, en grec, mais parce que ce mot, en langue persienne, veut dire laine: c'est de cette matière que les princes Persans faisoient leurs turbans. Il laissa quatre fils.

III. ISMAEL II, ou SCHAH-ISMAEL, sophi de Perse, succéda à Thamas, en 1575. On le tira de sa prison pour le mettre sur le trône. Il s'y affermit par la mort de huit de ses frères, qu'il fit égorger; mais, après un règne de deux ans, il fut empoisomé par une de ses sœurs, parce qu'il paroissoit avoir trop d'inclination pour la religion des Turcs, que les Persans regardent comme des hérétiques. Il avoit plus de 50 ans.

I. ISMÉNIAS, excellent musicien de Thèbes. On dit qu'ayant été fait prisonnier par Athéas, roi des Scythes, il joua de la flûte devant ce prince, qui, se moquant de l'admiration de ses courtisans, dit tout haut qu'il préféroit les hennissemens de son cheval, aux sons de la flûte d'Isménias.

II. ISMÉNIAS, chef des Béotiens, ayant été envoyé par ses concitoyens en ambassade à la cour de Perse, les servit utilement, après avoir évité adroitement une difficulté qui se présenta à son arrivée. H fut averti qu'il ne pouvoit parler au grand Roi, s'il ne l'adoroit. Quoiqu'il ent résolu de ne pas déshonorer le nom Grec par cette bassesse, il se fit présenter, et en entrant dans la salle où le roi l'attendoit, il laissa tomber sa bagne sur le carreau. L'inclination qu'il st pour la ramasser, passa pour un acte d'adoration. Le roi, satisfait, écouta favorablement Isménias ; et il crut ne devoir rien refuser à un homme qui lui avoit rendu, sans difficulté, un honneur que tous les autres Grecs s'opiniatroient à lui refuser.

ISOCRATE, né à Athènes, l'an 436 avant J. C., étoit fils d'un artiste de cette ville, qui amassa assez de bien en faisant

ISO des instrumens de musique, pour être en état de lui donner une excellente éducation. Isocrate répondit aux soins de son père; il devint, dans l'école de Gorgias et de Prodicus, un des plus grands maîtres d'éloquence ; mais il ne put jamais parler en public dans les grandes affaires de l'état : sa timidité et la foiblesse de sa voix l'en empéchèrent. Ne pouvant le faire lui-même, il l'apprit aux autres. Il ouvrit à Athènes une école d'éloquence, qui fut une pépinière d'orateurs pour toutes les parties de la Grèce. « Il en sortit, dit Cicéron, comme du cheval de Troie, une foule de personnages illustres. Si ses leçons furent utiles aux disciples, elles ne furent pas moins lucratives pour le maître. Isocrate amassa plus d'argent qu'aucun sophiste de son siècle, quoiqu'il n'exigeât rien des citoyens d'Athènes. Le fils d'un roi lui donna soixante mille écus pour un discours, où il prouvoit très-bien qu'il faut obeir au Prince. Mais bientôt après il en composa un autre, où il prouvoit au Prince qu'il doit faire le bonheur de ses sujets. On venoit à lui de toutes parts. Également doné du talent de bien écrire et de celui de

bien enseigner, il donnoit à la fois le précepte et l'exemple. Dans

ce qui nous reste de lui, on voit

un style doux, coulant, agréable, plein de graces naturelles,

ni trop simple, ni trop orné. Ses

pensees sont nobles, ses expres-

sions fleuries et harmonieuses.

Cependant Aristote, apparemment jaloux de ses succès, n'en

parloit qu'avec mépris. Il est

honteux de se taire, disoit-il,

n'en pensoit pas de même. Iso-

erate est le premier, suivant lui,

Cicéron

lorsqu'Isocrate parle.

qui ait introduit dans la langue grecque ce nombre, cette cadence, cette harmonie, qui en font la première des langues. Isocrate n'étoit pas moins bon. citoyen qu'excellent shéteur. La nouvelle de la défaite des Athéniens par Philippe, à la bataille de Chéronée, le pénétra d'une douleur si vive, qu'il ne voulut pas survivre au malheur de sa patrie. Il mourut du chagrin que lui causa cet événement funeste 🗸 l'an 338 avant J. C., à 98 ans, après avoir passé quatre jours sans manger. On lui érigea deux statues, et on éleva sur son mausolée, une colonne de quarante pieds, au haut de laquelle étoit placée une sirène, image et symbole de son éloquence. Ce sophiste désapprouva hautement la condamnation de Socrate. Le lendemain de sa mort, il parut en habit de deuil dans Athènes, aux yeux de ce même peuple, assassin d'un philosophe qui faisoit sa gloire. « Des hommes, qui parloient de vertus et de lois en les outrageant, dit Thomas, ne manquèrent pas de le traiter de séditieux, lorsqu'il n'étoit qu'humain et sensible. Nous avons de lui, trente-une Harangues, traduites du grec en latin par Jérôme Wolfius. Toutes les Œuvres d'Isocrate furent imprimées par Henri Etienne, infolio, 1593. Elles contiennent ses Harangues et ses Lettres: L'imprimeur y joignit la traduction de Wolfius, ses remarques propres, et quelques fragmens de Gorgias et d'Aristide. On estime aussi l'édition des Aldes, 15:3 et 1534, in-folio; et celle de Londres, 1748, in-8.º On a donné à Cambridge, pour l'usage des classes de l'université, une excellente édition de qua-

torze Harangues choisies d'Isocrate, in-8.º On y a joint des variantes et une nouvelle version. avec de savantes remarques. Les littérateurs pourront consulter les recherches de l'abbé Vatry, sur les antres écrits qu'Isocrate avoit composés. On les trouve dans le tome 13e des Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres. L'abbé Auger a publié, en 1781, en 3 vol. in-8°, une Traduction estimée de toutes les Œuvres d'Isocrate. M. l'évêque de Lescar. prélat aussi éclaire qu'éloquent, qui connoît parfaitement la langue de l'orateur Grec, a été d'une grande ressource au traducteur, dont il a corrigé et embelli l'ouvrage.

ISOTTA NOGAROLE,

ISSACHAR, cinquième fils de Lia, et le neuvième des enfans de Jaçob. Ses descendans sortirent d'Egypte, au nombre de 54,400 combattans. Sa tribu s'adonna à l'agriculture. Ce patriarche étoit né l'an 1749 avant J. C.; on ne sait pas la date de sa mort.

ITALUS, étoit, au rapport d'Hygin, fils de Télégon, et, selon d'autres, un roi de Sicile. Denis d'Habycarnasse le fait sortir d'Arcadie, pour venir s'établir dans cette partie de l'Italie qui étoit voisine de la Sicile, et qui s'appeloit Ænotrie; d'autres le font venir d'Afrique. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui donna son nom à l'Italie.

ITHACE, évêque de Sossube en Espagne, poursuivit, sons l'empire de Gratien, les Priscillianistes avec un acharnement qui tenoit de la passion. Poursuivi lui-même par ces hérétiques, il se retira dans les Gaules; mais sous Maxime, il montra encore plus d'acharnement contr'eux, et demanda leur mort. Voyez Martin, nº I. Après la mort de Maxime, il fut privé de la communion ecclésiastique, et envoyé en exil, où il mourut vers l'an 340. Ce prélat Espagnol n'avoit ni la sainteté, ni la gravité d'un évêque. Il étoit hardi jusqu'à l'impudence, grand parlour, fastueux; et son zèle inconsidéré traitoit de Priscillianistes tous ceux qu'il voyoit jeùner et s'appliquer à la lecture.

ITON, roi de Thessalie, étoit fils de Deucalion. On dit que c'est lui qui inventa l'art de fondre le cuivre, l'or et l'argent, pour en faire de la monnoie.

ITTE, ou ITTUBERGE, femme de Pepin, maire du palais sons Dagobert, étoit sœur de saint Modoal, évêque de Trèves. Après la mort de son époux, elle quitta la cour pour vivre dans la retraite. Elle fit bâtir le monastère de Nivelle, pour elle et pour sa fille Ste Gertrude; et elle y mourut en odeur de sainteté, l'an 552.

ITTIGIUS, (Thomas) savant professeur de théologie à Leipzig, travailla aux Journaux de cette ville avec succès, et mourut le 7 avril 1710, à 67 ans. Il avoit du savoir et des vertus. et il eut de la réputation dans son pays. On a de lui : I. Un Traité sur les incendies des Montagnes, Leipzig, 1671, in-8.º II. Une Dissertation sur les Hérésiarques des temps Apostoliques, 1703, in-4°: elle est trèsestimée. III. Une Histoire des Synodes nationaux, tenus en France par les prétendus Réformés, 1705, in -4.º IV. Une Histoire Ecclésiastique des deux premiers siècles de l'Eglise, 1709 et 1711, 2 vol. in-4.º V. Des Œuvres Théologiques. Tous ses ouvrages sont en latin; on les connoît peu en France.

ITTUANFIUS, (Nicolas) vice-palatin de Hongrie, a laissé l'Histoire de ce royaume, depuis 1490, jusqu'en 1612. Elle vit le jour à Cologne, in-folio, en 1622, quelques années après la mort de l'auteur. Cette Histoire est d'autant plus estimable, qu'It-thuanfius avoit été employé par Maximilien II et Rodolphe II dans les affaires les plus importantes.

ITYLE, (Mythol.) Itylus, étoit fils de Zéthus et d'Adéone. Sa mère le tua la nuit par méprise, croyant que c'étoit Amiclèe, fils d'Amphion, à qui elle portoit envie de ce qu'il avoit six fils, et qu'elle n'en avoit qu'un. Lorsqu'elle ent reconnu son erreur, elle en sécha de douleur et de regret. Les dieux qui en eurent pitié, la changèrent en oiseau.

ITYS, ou ITYLE, (Mythol.) fils de Térée, roi de Thrace, et de Progné, fille de Pandion, roi d'Athènes, fut massacré par sa propre mère, qui le fit manger à son mari, pour se venger de ce qu'il avoit violé sa sœur Philomèle. Térée ayant reconnu la tête de son fils, entra en fureur, et l'épée à la main, il poursuivoit sa femme pour la tuer, lorsqu'il fut changé en Hupe, Progné en Hirondelle, Philomèle en Rossignol, et Itys en Faisan.

IVAN, Voyez Basilowitz, Iwan et Yvan.

IVELLUS, Voy. JEWMA

IVES, ou Yves de Chartres, (Saint) Ivo, né dans le territoire de Beauvais, d'une famille noble, fut disciple de Lanfranc, prieur de l'abbaye du Bec, et se distingua tellement par sa piété et par sa science, qu'il devint abbé, puis évêque de Chartres en 1092. Il s'éleva contre le roi Philippe I, qui avoit pris Bertrade de Montsort, semme de Foulques le Rechin, comte d'Anjou, après avoir quitté la sienne, Berthe de Hollande. Il gouverna son diocèse avec zèle, y fit fleurir la discipline ecclésiastique et mourut le 21 décembre 1115, à 80 ans. On a de lui, quelques Sermons, une Chronique abrégée des rois de France, un Recueil de Décrets ecclésiastiques; un grand nombre d'Epitres, fort utiles pour connoître les mœurs de son temps. On voit par ces Lettres, « que ce prélat, dit M. du Radier, étoit plutôt un ministre adroit et opiniatre de la politique de Rome, qu'un évêque François et ferme dans les principes immuables de l'Eglise Gallicane. Sa sincérité est souvent en défaut; il n'est pas toujours d'accord avec lui-même. De tous les auteurs ecclésiastiques. il n'y en a point qui ait un système moins suivi, soit sur les points de discipline, soit par rapport aux libertés de l'Eglise Gallicane et au pouvoir du pape : tantôt il les élève, tantôt il les abaisse. C'est un point de vue que n'a point saisi l'auteur de Esprit d'Îves de Chartres, qu'on croit être Varillas, qui ne l'avoit envisagé qu'à la hâte. Ce n'est pas par une, deux ou plusieurs Lettres, c'est par la réunion et le corps des Lettres, qu'il faut juger de ce prélat. (Anecdotes des Reines de France, tome 2,

pag. 228 et 229.) » Ce jugement de M. du Radier ne s'accorde point avec celui que le P. de Longueval porte d'Îves de Chartres, qu'il peint comme défendant, avec courage, les droits de l'Église, sans donner atteinte à ceux des souverains. Mais ce Jésuite rapporte une Lettre de ce prélat au pape, où il lui donnoit des avis secrets sur les démarches que le roi Philippe faisoit pour obtenir son absolution. « Prenez garde à vous et à nous, et tenez toujours ce prince sous les clefs et dans les chaînes de St. Pierre. » , Cette Lettre prouve que si Ives ne donnoit pas atteinte aux droits des souverains, il avoit du moins avec eux une conduite un peu équivoque. Il nous semble même qu'il leur montroit une fierté un peu déplacée, quoique le zèle pût la faire excuser. Louis le Gros lui ayant un jour écrit pour exiger de lui le présent de quelques pelleteries, Ives lui répondit par la Lettre suivante : « Il ne sied pas à la majesté royale de demander aux évêques des ornemens qui ne servent qu'à la vanite; et il sied encore moins à un évêque de les donner à un roi. Je n'ai pu lire, sans rougir, la lettre par laquelle vous me demandez quatre peaux d'hermines ; j'ai en peine à croire que vous ayez écrit cette lettre. Cependant je ne laisse pas d'y repondre, afin que vous ne demandiez jamais rien de semblable ù un évêque, si vous voulez faire respecter la majesté royale. » Toutes ses Œuvres ont été imprimées à Paris en 1647, in-fol.

IVES, Voyez Yves et Saint-Yves.

IVETEAUX, (Nicolas Vauquelin, seigneur des) poête

François, né à la Fresnaye, châi teau près de Falaise, d'abord lieutenant général de Caen, charge dans laquelle il avoit succédé à son père , ( Voyez FRES-NAYE ) fut nommé précepteur du duc de Vendôme, fils de Gabrielle d'Estrées, et ensuite de Louis XIII, encore dauphin. Sa vie licencieuse le fit renvoyer de la cour avec des bénéfices, dont il se defit, sur les reproches que le cardinal de Richelieu lui fit de la corruption de ses mœurs. Sonlagé du poids d'un état dont il n'avoit ni le goût, ni les vertus, il se retira dans une belle maison du faubourg Saint-Germain, où il vécut en Epicurien. Comme il s'imaginoit que la vie champêtre étoit la plus heureuse de toutes, il s'habilloit en berger; et se promenant avec une joueuse de harpe, la maîtresse de son cœur et de sa bourse, la houlette à la main, la pannetière au côté, le chapeau de paille sur la tête, il conduisoit paisiblement, le long des allées de son jardin, ses troupeaux imaginaires, leur disoit des chansons et les gardoit du loup. Sa maîtresse, nommée Du*puys*, jouoit de la harpe; des rossignols dressés à ce manége. sortoient de leur volière, et venoient se pamer sur l'instrument. Ce poëte voluptueux raffina tous les jours sur les plaisirs. Ce goût ne le quitta pas même à la mort: car, sur le point d'expirer, il se fit, dit-on, jouer une sarabande, afin que son ame passat plus doucement de ce monde à Yautre. D'autres disent, d'après Huet, qu'il mourut repentant. Ce fut en 1649, à l'age de 90 ans, dans une maison de campagne près de Germigny, château des évêques de Meaux. On a de lui : L Institution d'un Prince,

In vers; ouvrage écrit ayec jugement et avec énergie, et plein des plus belles leçons de la morale païenne et chrétienne, quoique composé par un Épicurien. On a dit que ce poëte avoit dégoûté Mézerai de la poésie où il réussissoit mal; ainsi, en nous délivrant d'un mauvais poëte, il nous a donné un meilleur historien.—II. Des Stances, des Sonnets et d'autres Poésies, dans les Délices de la Poésie Françoise, 1620, in-8°, qui ne sont pas celles des gens de goût.

## IVON, Voyez Yvon.

I. IWAN V, ou JEAN ALEXIO-WITZ, czar de Russie, second fils de Michaëlowitz, né en 1661, fut disgracié de la nature. Il étoit presque privé de la vue et de la parole, et sujet à des convulsions. Il devoit succéder à la couronne après la mort de son frère Fædor Alexiowitz, arrivée en 1682; mais comme son esprit étoit aussi foible que ses yeux, on voulut l'enfermer dans un monastère, et donner le sceptre à Pierre son frère, né d'un second mariage. La princesse Sophie, leur sœur, espérant de regner sous le nom d'Iwan, excita une sédition pour lui conserver le tròne. Après bien du sang répandu, on finit par proclamer souverains les deux princes Iwan et Pierre, en leur associant Sophie en qualité de co-régente. Ce gouvernement partagé ne dura que six ans. L'ambitieuse Sophie ayant projeté, en 1689, de sacrifier le czar Pierre à la soif de régner seule, la conspiration fut découverte, et la princesse enfermée dans un couvent. Dès ce moment, Pierre régna en maître : Iwan n'eut d'aure part au gouvernement, que celle de voir son nom dans les actes publics. Il mena une vie privée et tranquille, et mourut en 1696, à 35 ans. Ce prince laissa cinq filles, dont la quatrième, Anne, mariée, en 1710, au duc de Gourlande, monta depuis sur le trône de Russic.

II. IWAN VI, de Brunswick-Bevern , fut déclaré czar après la mort de sa grand'tante Anne Iwanova, le 29 octobre 1740. Il descendoit de la sœur de cette princesse, fille comme elle du czar Iwan V, frère aine de Pierre le Grand. Ernest, duc de Biren, favori d'Anne, devoit avoir la régence sous la minorité de ce jeune prince , qui n'avoit que trois mois; mais, quelques semaines après, le duc de Biren fut destitué, et la régence fut déférée à Anne de Mecklembourg, duchesse de Brunswick-Bevern, mère du jeune empereur. Le 6 décembre 1741, Iwan fut détrôné, et enfermé dans la forteresse de Schlusselbourg, comme un prince foible de corps et d'esprit. Il fut bientôt séparé de ses parens, transporté alternativement dans la forteresse de Riga, et à Oranienbourg dans la froide province de Woronetz. Un moine ayant eu accès dans la prison d'Iwan, l'enleva dans le dessein de le conduire en Allemagne, mais il fut arrêté à Smolensko, et enfermé de nouveau dans un monastère de la ville de Waldaï, située sur la route de Pétersbourg à Moscow. La princesse Elizabeth Petrowna, fille de Pierre le Grand, qui fut déclarée impératrice, étant morte en 1762, et son neveu Pierre III ayant été déposé six mois après; la princesse Catherine d'Anhalt-Zerbst, son épouse, monta sur

le trône. C'est sous le règne de cette princesse que le malheu-reux Iwan fut massacré, le 16 juillet 1764, par ses gardiens Oulousieff et Tchekin, porteurs d'un ordre qui leur enjoignoit de tuer ce prince, si on tentoit de Le délivrer. Des soldats s'étant présentés pour tirer Iwan de sa prison pour le mettre à leur tête et opérer une révolution, hâtèrent sa mort. Voy. MIROWITSCK. Le lendemain, dit Castera, on exposa le corps d'Iwan revêtu d'un simple habit de matelot devant la porte de l'église de Schlusselbourg. Il avoit six pieds de haut, une blonde et superbe chevelure, des traits réguliers et la peau d'une extrême blancheur; aussi, sa beauté, sa jeunesse faisoient encore mieux . sentir le malheur de sa destinée. Son corps fut enveloppé d'une peau de mouton, mis dans un cercueil et enterré sans cérémonie. » Le père du prince Iwan, Antoine Ulric de Brunswick, finit sa carrière à Kolmougri en Russie en 1781, après 39 ans de captivité et dans la 67° année de son âge. Anne régente et mère d'Iwan étoit morte en couches dans la même ville en 1746. Ils laissèrent deux fils et deux filles, auxquels la czarine donna une pension.

IWANOVA, Voy. XI. Anne

IXION , (Mythol.) roi des Lapithes, étoit fils de Phlégias, ou de Léontée. Il refusa à Déionée les présens qu'il lui avoit promis pour épouser sa fille Dia : ce qui obligea ce dernier à lui enlever ses chevaux. Ixion dissimulant son ressentiment, attira chez lui Déionée, et le fit tomber par une trappe dans un fourneau ardent. Il eut de si grands remords de cette trahison, que Jupiter le sit mettre à sa table pour le consoler. Ses premières fautes ne le corrigèrent pas ll osa aimer Junon, et tâcha de la corrompre; mais cette déesse en avertit son époux, qui, pour éprouver Ixion, forma une nuée bien ressemblante à Junon, et la fit paroître dans un lieu secret où Ixion la trouva. Il ne manqua pas alors de suivre les mouvemens de sa passion. Jupiter, trop convaincu de son dessein, foudroya ce téméraire, et le précipita dans les enfers, où les Euménides l'attachèrent avec des serpens à une roue qui tournoit sans cesse. Le crime étoit héréditaire dans cette malheureuse famille. Voyez Phili-GION et PIRITHOUS.

IZABEAU, Voyez Izu

## JAAPHAR BEN TOPHAIL, ou plutôt Joaphar. Voy. ce met.

JABEL, fils de Lamech et d'Ada, de la famille de Cain, fut le père des pasteurs qui habitoient la campagne sous des tentes; c'est-à-dire qu'il inventa la manière de faire paître les troupeaux en les conduisant de contrée en contrée, sans demeure fixe, et sans autre habitation que des tentes, comme depuis ont fait les Scythes, les Nomades, et les Arabes Sénites. Le nom de Père se prend souvent pour maître, chef, instituteur.

JABELLY, (Barthélemi) originaire de la Marche, avocat au parlement de Paris dans le xviie siècle, y suivit le barreau avec succès. On a de lui, les Coutumes de la Marche expliquées, etc. Cet ouvrage estimé a été réimprimé à Paris, en 1744, in-12.

JABIN, roid'Azor, fit, avec trois rois ses voisins, une ligue contre Josué. Ce général, comptant sur la protection du Seigneur, alla au-devant de l'armée ennemie, la tailla en pièces, fit conper les jarrêts aux chevaux, et brûler les chariots de guerre. Josué alla ensuite assiéger Jabin dans sa capitale. Elle fut prise, détruite, et le roi avec tout son peuple passé au fil de l'épée.—Un de ses descendans, nommé Janin comme lui, le vengea deux cents ans après, l'an 1285 avant

J. C., en assujettissant les Israélites. Mais Dieu suscita Barach et Débora pour délivrer son peuple de la servitude. Sisara, lieutenant de Jabin, perdit la bataille et la vie. Jabin, voulant venger la mort de son général, subit le même sort. Sa ville capitale fut, pour la seconde fois, détruite et rasée entièrement.

I. JABLONSKI, (Daniel-Ernest) théologien Protestant, nó à Dantzig en 1660, exerça le ministère dans diverses villes d'Allemagne. Il devint ensuite conseiller ecclésiastique de Berlin, et président de la société des sciences de cette ville. Il mourut le 26 mai 1741, à 81 ans, après avoir travaillé long-temps, et sans succès, à la réunion des Calvinistes et des Luthériens. On a de lui, des Homélies, des Traités théologiques, l'édition d'une Bible, des Réflexions sur l'Ecriture-Sainte, et des Versions latines d'auteurs Anglois, etc. -Voyez I. MASIUS.

II. JABLONSKI, (Paul-Ernest) professeur en théologie et
pasteur de Francfort sur l'Oder,
mort le 14 septembre 1757, à 64
ans, a éclairei divers articles de
la langue et des antiquités Egyptiennes. Son ouvrage le plus
connu en ce genre est intitulé:
Pantheon Ægyptiacum. C'est un
traité sur la religion des Egyptiens, publié en 1750, 3 vol.
in-8°, à Francfort sur l'Oder.
On a encore du même auteur:
L. De Memnone Græcorum ;

Francfort, 1753, in-4°, avec figures. II. Institutiones Historiæ Ecclesiasticæ, 2 vol. in-8°, etc.—Il ne faut pas le confondre avec Charles-Gustave Jablonski, membre de la société de Hall et auteur du Système naturel des Insectes. Celui—ci mourut en 1787.

JACCETIUS ou DIACETIUS, (François-Catanée) habile philosophe Platonicien, et orateur, né à Florence en 1466, fut disciple de Marsile Ficin. Il lui succéda dans sa chaire de philosophie, et mourut à Florence en 1522. On a de lui, un Traité du Beau; un autre de l'Amour; des Epitres, et plusieurs autres ouvrages imprimés à Basle en 1663, in-fol. Il laissa treize fils. L'un d'eux se mela de poésie, et s'avisa d'entrer dans une conspiration contre le cardinal Julien de Médicis, qui lui sit trancher la

I. JACKSON, (Thomas) théologien Anglois, président du collège de Christ à Oxford, ensuite doyen de Péterborough, naquit en 1579, et mourut en 1640. On a recueilli ses Ouvrages en 1673, en trois vol. in-fol. On y trouve une Explication du Symbole, estimée des Puritains, qui, cependant, lui reprochoient de pencher vers l'Arminianisme.

II. JACKSON, Irlandois, ministre de la religion Anglicane, fut chargé, par les patriotes de son pays, de la correspondance avec les jacobins de France, et leur adressa l'état des forces de l'Angleterre. Arrêté à Dublin en 1794, il s'empoisonna, et expira devant le tribunal même qui alloit le condamner.

I. JACOB, célèbre patriarche. fils d'Isaac et de Rebecca, naquit vers l'an 1836 avant J. C. Sa mère avoit plus d'inclination pour lui que pour Esaü son frère, à cause de la douceur de son caractère et de son attachement aux affaires domestiques. Esaŭ lui vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et Jacob lui enleva ensnite la bénédiction que son père vouloit lui donner. Obligé de fuir la colère de son frère, il passa en Mésopotamie, auprès de Laban son oncle. Dans la route s'étant arrêté en un lieu favorable pour se reposer, il vit en songe une échelle mystérieuse, dont le pied touchoit à la terre et le haut an ciel. Les Anges montoient, descendoient, et Dieu paroissoit au haut. Le patriarche étant arrivé chez Laban, s'engagea à setvir sept années pour avoir Rachel, sa fille, en mariage. Il la lui promit: mais il lui donna Lia à sa place, (c'étoit l'ainée de ses filles); et pour avoir la cadette, Jacob s'obligea de servir encore sept autres années. Le Seigneur consola Lia de l'indifférence que son époux avoit pour elle, en la rendant féconde : elle eut quatre enfans, savoir: Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Rachel étant stérile, et Lia ayant cessé de produire, elles donnèrent lours servantes à Jacob, qui eut des enfans de chacune d'elles : savoir, de Bala, servante de Rachel, deux fils, l'un appelé Dan, et l'autre Nephthali; et de Zelpha, servante de Lia, deux autres fils, Gad et Aser. (Lia donna encore à Jacob deux sils, Issachar et Zabulon, et une fille, nommée Dina.) Jacob servoit, depuis près de vingt ans, Laban son beau-père. Cet homme injuste, après lui avoir promis des récompenses,

\*ecompenses, voulut lui enlever le bien acquis à la sueur de son Front. Dieu rendit vaines toutes ces précantions, et bénit Jacob, qui devint très-riche. Il lui ordonna de retourner dans la terre de Ghanaan: il le fit, et partit avec ses femmes, ses enfans, et tous ses troupeaux, sans en avertir Laban; celul-ci courut après lui, et l'otteignit sur les montagnes de Galaad. Après plusieurs plaintes réciproques, le gendre et le beau - père firent alliance entr'eux, et dressèrent un moncean de pierres sur les monts de Galaad pour en être un monument. Ils se séparèrent ensuite; et Jacob continuant son chemin vers la terre de Chanaan, arriva sur le torrent de Jaboc, où des Anges vinrent à sa rencontre. Le lendemain, il lutta toute la nuit avec un de ces esprits célestes. qui, voyant qu'il ne pouvoit le vaincre, lui toucha le nerf de la cuisse, le rendit boiteux, et changea son nom de Jacob en celui d'Israël. Cependant, Esaü, qui demeuroit dans les montagnes de Séir, informé de la venue de Jacob, vint au-devant de lui, et les deux frères s'étant donné ré-. ciproquement des marques d'amitié, Jacob vint s'établir d'abord à Socoth, et ensuite près de Sichem. Pendant le séjour qu'il y fit, sa famille fut troublée par l'outrage fait à Dina, et la vengeance que ses frères en tirèrent. Dieu lui ordonna alors de se retirer à Béthel. En étant parti avec toute sa famille, et étant arrivé près d'Ephrata, appelée depuis Bethléem, Jacob perdit Rachel, qui l'avoit fait père de . Joseph, et qui mourut en acconchant de Benjamin. Il en res-, cette douleur fut augmentée par périrent de chand, de faim et de

la pette de Joseph, (le plus chéri de ses enfans) qu'il crut mort, et que ses frères avoient vendu à des marchands Madianites. Ayant appris ensuite que ce fils, si pleuré, étoit premier ministre en Egypte, il vint l'y trouver l'an 1706 avant J. C. Il y vécut 17 ans; et sentant approcher la fin de ses jours, il fit promettre à Joseph qu'il porteroit son corps dans le sépulcre de ses pères. Il adopta Manassès et Ephraim, fils du même Joseph. Il donna aussi à ses enfans. une bénédiction particulière; et, percant dans l'obscurité des siècles futurs, il prédit à ses fils ce qui devoit leur arriver. Le saint vicillard mourut de la mort des justes, l'an 1689 avant J. C., agé de 147 ans. Joseph. fit embaumer le corps de son père, et obtint du roi la permission de le porter dans la terre de Chanaan, pour l'enterrer dans le tombeau de ses pères. On auroit tort de faire à Jacob et aux autres patriarches, le reproche d'incontinence, sur ce qu'ils eurent plusieurs femmes : St. Augustin remarque fort bien qu'ils étoient plus sages avec plusieurs épouses, que beaucoup de Chrétiens ne le sont avec une seule.

JACOB, chef de la Dynastie des Soffarides. Voy. LAITH.

ILJACOB, fanatique Hongrois, apostat de l'ordre de Citeaux, excita, en 1212, sur une prétendue vision, une multitude d'enfans en Allemagne et en-France, à se croiser pour la Terre-Sainte. Ils partirent tops avec l'empressement de leur âge : mais ils n'allèrent pas loin. La plupart s'égarèrent dans les fesentit une douleur extrême, et. rêts et dans les déserts, où ils

Tome VI.

soif. Jacob, l'instigateur de cette emigration, étoit alors fort jeune. Devenu vieux, il ne fut pas plus sage. St. Louis ayant été pris, en 1250, par les Sarrasins, Jacob se mit de nouveau à faire le prophète. Il cria dans tous les carrefours de Paris, « que la Sainte Vierge lui avoit commandé de prêcher la croisade aux bergers et aux paysans, et qu'elle lui avoit révélé que c'étoient eux qui devoient délivrer le roi. » Des pâtres et des laboureurs commencèrent à le suivre à grandes troupes. Il les croisa, et lenr donna le nom de Pastoureaux. A ces premiers croisés, qui s'enrôlèrent avec lui par simplicité et par fanatisme, se joignirent des vagabonds, des voleurs, des bannis, des excommuniés, et tous ceux qu'on appeloit alors Ribands. La reine Blanche, chargée de la régence en l'absence de son fils, les tolera pendant quelque temps, dans l'espérance qu'ils pourroient délivrer le roi. Mais lorsqu'elle apprit qu'ils prechoient contre le pape, contre le clergé, et même contre la foi, et qu'ils commettoient des meurtres et des pillages, elle prit la résolution de les dissiper. Elle y réussit plutôt qu'elle n'auroit osé esperer. Le bruit s'étant répandu que les Pastoureaux venoient d'étre excommuniés, un boucher tua d'un coup de coignée Jacob, chef de cette multitude, comme il prêchoit un jour avec son impudence ordinaire. A son exemple on les poursuivit par-tout. et on les assomma comme des bêtes féroces.

HI. JACOB BEN-NEPHTHALI, rabbin du ve siècle, inventa, dit-on, avec Ben-Aser, les points hébreux. Ils étoient l'un

et l'autre l'ornement de l'école de Tibériade.

IV. JACOB AL-BARDAI, disciple de Sévère, patriarche de Constantinople, fut un desprincipaux apôtres de l'Entychianisme dans la Mésopotamie et dans l'Armiènie. C'est de lui, à ce qu'on prétend, que les Eutychéens prirent le nom de Jacobites, quoique quelques savans croient que ce nom leur a été donné d'un antre Jacob, disciple de Dioscore et d'Eutichès.

V. JACOB BEN-HAIM, rabbin du 16° siccle, publia la Massore dans toute sa pureté, en 1525, à Venise, 4 vol. in-folio. Il l'accompagna du texte de la Bible, des Paraphrases Chaldaiques, et des Commentaires de quelques rabbins sur l'Écriture.

VI. JACOB, (Louis) né a Chalons-sur-Saône en 1608, entra dans l'ordre des Carmes. fut bibliothécaire du cardinal de Retz, ensuite d'Achille de Harlay, alors procureur général, et depuis premier président. Il mourut chez ce magistrat en 1670, après avoir publié plusieurs ouvrages, dans lesquels on trouve plus d'érudition que de critique. Comme il étoit naturellement bon et crédule, il se reposoit avec. trop d'assurance sur la bonne foi d'autrui : c'est ce qui lui a fait souvent citer comme de belles bibliothèques, des cabinets trèsmédiocres. «Le P. Jacob étoit, dit Niceron, un homme fort laborieux, et qu'une étude continuelle avoit mis assez au fait des livres et des auteurs. Il avoit formé, en ce genre, de grands desseins, dont on auroit pu voir l'exécution, si sa vie avoit été plus longue; mais il n'en a para

tu'une petite partie. Il lui manquoit cependant plusieurs choses, qui lui étoient nécessaires pour réussir dans ce travail. Il n'avoit point cette justesse de discernement, et ce goût critique, sans lesquels on ne peut gueres éviter des fautes. La connoissance qu'il avoit des livres étoitsuperficielle, et se terminoit à ce qu'ils ont d'extérieur.... On ne peut guères l'excuser d'avoir fait passer plusieurs Catholiques pour hérétiques, et d'avoir donné à des hérétiques quelques livres anonymes, qui appartiennent à des Catholiques. On a relevé une faute des plus ridicules, qu'il a faite, lorsqu'il a mis parmi ceux qui ont écrit contre le pape : Articulus Samacaldus, Germanus, Lutheranus, edidit de primatu et potestate Papa librum, faisant ainsi d'un écrit un homme. Ses fautes n'ont pas été moins grossières, lorsqu'il s'est avisé de citer des auteurs qui ont écrit en des langues étrangères. » Ses principaux écrits sont: I. Bibliotheca Pontificia, à Lyon, 1643, in-4°, réimprimée en 1647; compilation mal digérée et inexacte, sur les papes et les antipapes jusqu'à Urbain VIII, avec un Catalogue des écrits publiés pour ou contr'eux. C'est dans cet ouvrage que se trouve la faute qu'on vient de relever. II. Traité des plus belles Bibliothèques, in-80, Paris, 1644; aussi savant, mais aussi inexact que le recueil précédent. III. Bibliotheca Parisina, in-4°, pour les années 1643, 1644, 45, 46 et 47. IV. De claris Scriptoribus Cabillonensibus, 1652. V. Gabrielis Naudæi Tumulus, in - 4.0 VI. Bibliotheca Gallica universalis, pour les années 1643 à 1651. Ces Catalogues sont moins inexacts que les antres ouvrages du P. Jacob. On prétend qu'ils ont donné la première idée des Journaux.

VII. JACOB-JEAN, Arménien, natif de Zulpha, étoit, en 1641, chef des menulsiers du roi de Perse. Il est auteur de plusieurs inventions de mécanique. et dans un voyage qu'il fit en Europe, il concut si bien tout ce qui regarde l'art de l'imprimerie, qu'il en dressa une à Ispahan, et qu'il fit lui-même les matrices des caractères dont il s'est servi. On y imprima, en arménien, les Epîtres de St. Paul; les Sept Pseaumes Pénitentiaux. et on avoit dessein d'imprimer tonte la Bible; mais on ne put trouver le moyen de bien composer l'encre. D'ailleurs, cette imprimerie ôtoit le pain à beaucoup d'écrivains, qui faisoient des plaintes continuelles pour empêcher l'établissement de ce nouvel art qui détruisoit leur métier. La charge de Chef des Menuisiers ne peut être exercée que par un Ma~ hométan, et ce fut par un privilége particulier que Jucob - Jean fut maintenu dans cet office , à cause de l'excellence de son génie. Le roi le sollicita souvent d'embrasser la religion de Mahomet; mais cet habile homme ne voulut jamais renoncer au Christianisme quelque promesse qu'on pat lui

JACOB DE MONTFLEURI Voy. Montfleury.

JACOBÆUS, (Oliger) ne k Arrhus, dans la presqu'isle du Jutland, en 1650, voyagea dans une partie de l'Europe, fut nommé professeur de médecine et de philosophie à Copenhague, par le roi de Danemarck, et ensuite conseiller de justice. Il mourut est

Dd 2

12701, à 51 ans, regardé comme bon mari, bon maître, bon ami, mais d'une humeur mélancolique. On a de lui divers ouvrages de physique, de médecine et de poésie. Ceux du premier genre sont : I. Compendium Institutionum medicarum, in-8.º II. De Ranis et Lacertis Dissertatio, in -8.º III. Musœum Regium, sivè Catalogus rerum tàm naturalium quàm artificialium, quæ in Basilica Bibliothecæ Christiani Quinti Hafniæ asservantur; Hafniæ 1696, fn-fol.: livre curieux. Il avoit épousé une fille du célèbre Thomas Bartholin, don't il eut six enfans.

JACOBATIUS, (Dominique) 'évêque de Lucera, fut employé, en diverses affaires importantes, par Sixte IV, et par les papes suivans. Léon X le fit cardinal en 1517. Il mourut en 1527, a 84 ans. On a de lui, un Traité des Conciles en latin, fort cher, mais inexact, et qui n'est recherché que par les bibliomanes. C'est le dernier volume de la Collection des Conciles du P. Labbe. La première édition est de Rome, 1538, in-fol.; mais on n'estime que l'édition de Paris, faite pour le recueil qu'on vient de citer.

JACOBEL, hérétique du 15° siècle, natif de Mise en Bohême, curé de la paroisse Saint-Michel à Prague, et disciple de Jean Hus, prétendit que l'usage du calice étoit absolument nécessaire dans la communion. Il fut maître du fameux Roquesane.

JACOBINS, Voy. II. Domi-MIQUE (St.).

; JACOBITES, Voyez ZAN-ZALE.

JACOBSEN, habile marin, né à Dunkerque, se mit au ser-

vice d'Espagne, et commandoit en 1588, un vaisseau dans A fameuse armée navale de Philippe II, dite l'Invincible; et ce fut à son courage et à son intelligence, que l'Espagne dut la conservation des débris de cette flotte malheureuse. En 1595, il commanda en chef une escadre Espagnole, qui prit tous les batimens Hollandois employés à la pêche. Nommé en 1632 amiral général, il fit entrer son escadre à Dunkerque, malgré un grand nombre de vaisseaux anglois et hollandois qui défendoient l'entrée du port. Il mourut quelques jours après. Il avoit passé cinquante ans au service du roi d'Espagne, et à faire triompher ses armes. Les Hollandois l'avoient surnommé le Renard de la mer. Il a été enterré à Séville, dans l'église où reposent les cendres de Christophe Colomb et de Fernand Cortez.

JACOBUS, (Nagdalius) nommé Jacobus Goudanus, parce qu'il étoit de Goude, en Hollande, se fit dominicain, s'appliqua à l'étude des langues savantes, et mournt vers 1520. Ses principaux ouvrages sont: I. Ærarium poeticum, Cologne, 1506, in-4.º II. Correctorium Bibliæ, cum difficilium dictionum interpretatione; et compendium Bibliæ, Cologne, 1508, in-4 III. Flavii Josephi liber de inperatrice Ratione, è graco latine versus, Cologne, 1517, in-4.º La traduction qu'en fit le P. François Combesis est présérée à celle-ci.

JACOPONE DE Tont, ancien poëte Italien, ami et contemporain du Dante, naquit à Todi, d'une famille noble: son vrai nom étoit Jacopo de Be-

medetti. Après avoir vécu longtemps dans le monde; devenu venf, il distribua ses biens aux pauvres, et entra dans l'ordre des Frères Mineurs, où, par humilité, il voulut toujours rester frère convers. Il a composé des Cantiques sacrés, pleins de feu et d'onction, qui sont encore admirés aujourd'hui en Italie, malgré la bigarrure de son style, chargé de mots Calabrois, Siciliens et Napolitains. On a de lui, quelques autres Poésies du même genre, en latin; et il est auteur de la prose Stabat Mater, etc. Ce poëte mourut fort vieux, en 1306, et la réputation de sainteté qu'il s'étoit acquise, pendant sa vie, lui mérita, après sa mort, le surnom de Bienheureux, que les Italiens lui donnent. L'édition la plus ample de ses Cantiques spirituels. est celle de Venise, 1617, in-40, avec des notes. La première, Florence, 1490, in-40, est recherchée des curieux, ainsi que celle de Rome, qui est belle, 1558, in-4.°

JACQUELOT, (Isaac) fils d'un ministre de Vassy, naquit en 1647. Il fut donné pour collègue à son père, dès l'âge de 21 ans. Après la révocation de l'édit de Nantes, il passa à Heidelberg, de là à la Haye. Le roi de Prusse s'étant rendu dans cette ville, et l'ayant entendu prêcher, l'appela à Berlin, pour être son ministre. Il accompagna ce titre d'une forte pension, dont Jacquelot jouit jusqu'à sa mort, arrivée le 15 octobre 1708, à 61 ans. On doit à ce vertueux et savant ministre plusieurs ouvrages bien raisonnés, mais qui manquent de méthode et de préeision: I. Des Dissertations sur

l'existence de Dieu, in - 40 4 Amsterdam 1697. L'auteur demontre cette vérité par l'histoire universelle, et par la réfutation d'Epicure et de Spinosa. Les caractères de divinité, marqués dans la religion des Juifs et dans l'établissement du Christianisme, viennent à l'appui de ces premières preuves. Il y a beaucoup de raison et de littérature dans cette production, mais peu d'ordre. II. Trois ouvrages contre le Dictionnaire de Bayle, avec lequel il eut des démêlés fort vifs, terminés par la mort du Lexicographe; le premier a pour titre: Conformité de la Foi avec la raison, in-8°; le second, Examen de la Théologie de M. Bayle, in-12; et le troisième, Réponse aux Entretiens composés par M. Bayle, in-12. III. Des Dissertations sur le Messie, in -8°, 1699. On y trouve de bonnes remarques; mais les citations y sont confuses et beaucoup trop multipliées. IV. Un Traité de l'inspiration des Livres sacrés, 1715, in-8°, en deux parties; la première est pleine de force. V. Avis sur le Tableau du Socinianisme-s ouvrage de Jurieu, lequel suscita une violente persécution contre son censeur. VI. Des Sermons, 2 vol. in - 12. On y remarque, comme dans ses autres ouvrages, de l'esprit, de la pénétration, du savoir. Son extrême vivacité l'empêchoit d'y mettre toute la méthode nécessaire. Quoiqu'il n'eût pas la voix belle, il se fit entendre avec plaisir, parce qu'il soutenoit l'attention par la solidité des matières et par la force du raisonnement. VII. Des Lettres aux Eveques de France, pour les porter à user envers les Réformés, de la douceur qu'on doit attendre des hommes, des Chrétiens, et surtout des ministres d'un Dieu de paix. La plupart des prélats avoient prévenu sa demande par leur charité et leur modération. Cependant le ministre Benoît trouve les lettres de Jacquelot trouve les lettres de Jacquelot trop foibles, et publia des Avis sincères à MM, les Prélats de France, où il y a encore plus de violence que de sincérité.

JACQUEMOT, Voyez

I. JACQUES, (Saint) le Majeur, fils de Zébédée et de Salomé, fut appelé à l'apostolat avec son frère Jean l'Evangéliste. par J. C., tandis qu'ils racom-modoient leurs filets à Bethsaïde, leur patrie. Ils furent témoins, avec St. Pierre, de la transfiguration du Sauveur sur le Mont Thabor. Après la résurrection de Jésus-Christ, les deux frères se retirèrent en Galilée, et revinrent à Jérusalem avant la Pentecôte, où ils recurent le Saint-Esprit avec les Apôtres. On croit que St. Jacques sortit de la Judée avant les autres Apôtres, pour precher l'Evangile aux Juifs dispersés. Il revint en Judée, et y signala son zèle avec tant d'ardeur, que, des Juis l'ayant dénoncé à Hérode Agrippa, ce prince le fit mourir par le glaive, l'an 44 de J. C. St. Jacques fut le premier Apôtre qui recut la couronne du martyre. On voit à Jérusalem une église bâtie sons son nom, à trois cents pas de la porte de Sion. C'est une des plus belles et des plus grandes de la ville. A main gauche, en entrant dans la nef, il y a une petite chapelle, qui est le lieu où l'on croit que ce saint Apôtre eut la tête tranchée; parce que c'é-

toit autrefois la place du marché public. Cette église appartient aux Arméniens schismatiques, qui y ont un monastère bien bàti, où il y a toujours un évèque et douze ou quinze religieux, qui y font le service ordinaire. On dit que l'église et les logemens ant été bâtis par les rois d'Espagne, pour y recevoir les pélerins de leur nation, Le corps de St. Jacques fut enterré à Jérusalem ; mais les historiens Espagnols ont prétende que peu de temps après, ses disciples le portèrent en Espagne, et le déposèrent à Iria Flavia, aujourd'hui El Padron, sur les frontières de Galice. On découvrit ces reliques sous le règne d'Alphonse le Chaste; on les transporta dans une ville voisine, qu'on nomma Giacomo Postolo, qu'on a abrégé en Comopostolo. Le P. Cuper a rassemblé (Acta Sanctorum, tom. 6 julii), un grand nombre de témoignages, pour prouver la tradition de l'église d'Espagne. Les Apôtres n'ayant guères prêché que dans les lieux voisins de la Judée pendant les douze premières années du Christianisme, on conçoit difficilement comment St. Jacques auroit pu porter le flambeau de la foi en Espagne, ainsi que le prétendent quelques historiens, ni pourquoi ses disciples auroient transporté son corps si loin. Cependant il faut avouer que la tradition des Espagnols est ancienne. Elle a été soutenue dans une Dissertation, imprimée Naples, en 1763, et qui a pour auteur l'Espagnol Clemente de Arostegui. Voy. I. MENARD.

II. JACQUES, (Saint) le Mineur, frère de St. Simon et St. Jude, fils de Cléophas et de

Marie, sœur de la Ste Vierge. fut surnommé le Juste, à cause de ses vertus. Jésus-Christ ressuscité lui apparut en particulier. Quelques jours après l'Ascension, il fut choisi pour gouverner l'église de Jérusalem; et en qualité d'évêque, il parla le premier après St. Pierre, dans le concile tenu en cette ville l'an 40 ou 50. Saint Paul l'appelle une des colonnes de l'église. Sa vie parut si sainte, même aux ennemis du christiapisme, que Josèphe croit que la ruine de Jérusalem arriva en punition de ce que les Juifs l'avoient fait mourir. Ananus II, grand sacrificateur des Juifs, le fit condamner, et le livra au peuple. Eusèbe, après Hégésippe, dit que les Juiss l'ayant pressé de désavouer publiquement la doctrine de Jésus-Christ, il l'avoit. soutenue avec une merveilleuse constance, et que cette confession faite sur les degrés du Temple, mettant en fureur les Pharisiens. ses principaux ennemis, ils le précipitèrent en bas. Un foulon acheva de le tuer d'un coup de lévier, l'an 62 de J. C. Il nous reste de ce saint Apôtre une Epitre, qui est la premiere entre les canoniques. Elle est adressée aux Tribus d'Israel dispersées, c'est-à-dire, aux fidelles d'entre les Juifs, qui étoient répandus en divers provinces. Il combat principalement l'abus que plușieurs personnes faisoient du principe de St. Paul, qui dit que « c'est la foi, et non les œuvres de la loi, qui nous rend justes devant Dien. » St. Jacques y établit fortement la nécessité des bonnes œuvres. Sa manière d'écrire, de l'éditeur de la Bible d'Avignon, est serrée et sententieuse. Il me s'astreint point à suivre son sujet, et à lier ses sentences les unes aux autres. Il enseigne la morale comme Salomon dans les Proverbes, et comme font les Orientaux, c'est-à-dire par maximes séparées, et non pas par raisonnemens. On peut lui appliquer ce que St. Jérôme dit des Epîtres canoniques, qu'elles sont abrégées dans les paroles, mais longues dans le grand sens qu'elles renferment": Breves in verbis, longas in sententiis. Saint Jacques ne laisse pas d'appuyer ce qu'il dit sur l'Ecriture, et de l'orner par des similitudes et des allusions aux paroles des Livres saints. Il cite quelques passages qui ne se trouvent pas en termes exprès dans l'Ecriture; mais les auteurs sacrés du nouveau Testament, sur-tout lorsqu'ils parlent aux Hébreux, qui savoient les écritures, et qui sentoient tout d'un coup les allusions qu'on y faisoit, ne s'assujettissoient pas toujours à citer mot pour mot : ils se contentoient de rapporter le sens, et de suivre l'intention de l'écrivain sacré. On attribue encore à St. Jacques une Liturgie, mais qui n'est pas de lui, quoique très-ancienne. Elle fut traduite en latin par Léon Tuschus, qui y joignit celles de St. Basile et de St. Jean Chrysostome, Claudes de Sainctes y ajouta des dissertations et des notes savantes. Ce recueil, rare et curieux, fut imprime à Anvers en 1560, in-8.0 On trouve aussi la Liturgie de St. Jacques dans les Apocryphes de Fabricius. La Fête de Saint Jacques se célèbre avec celle de St. Philippe, le 1er mai. Le culte de ces deux apôtres, dit Baillet, ne fut point séparé pendant longtemps de celui qu'on rendoit à tous leurs coopérateurs, le 29 juin, à l'occasion de St. Pierre et de St. Paul. Ce qui a pu détermi-D d 4

ner à consacrer le premier jour de mai à St. Jacques et à St. Phi-Eppe, a été l'église bâtie par le pape Pélage I' dans Rome. On croyoit posséder leurs corps dans cette église, et l'on faisoit une fête annuelle de leur translation; fête qui semble n'avoir commencé au plutôt que dans le 7° siècle. Quant aux reliques de St. Jacque que diverses eglises se flattent de posséder, nous n'en avons pas de plus précieuse, ni de plus certaine de lui, dit Baillet, que son Epître canonique.

itt. JACQUES, (Saint) évêque de Nisibe, sa patrie, se fit un nom immortel par la charité héroïque et le zèle éclaire qu'il fit éclater, lorsque les Perses assiégèrent cette ville en 338, 347 et 350. Ce saint prélat mourut peu de temps après. Il avoit assisté au concile de Nicée, Il reste de lui plusieurs Ouvrages; Rome, 1756, in-folio, en syriaque et en arménien.

JACQUES ZANZALE, Voy. Zanzale.

IV. JACQUES, (Saint) hermite de Sancerre, ainsi appelé par les étrangers, quoique sa solitude fût à Saxiacum, fort éloignée de Sancerre, étoit Grec de naissance. Après divers voyages, il vint en France l'an 859, et mourut dans la solitude de Saxiacum vers 865.

V. JACQUES, premier patriarche des Arméniens, s'est fait un nom principalement par une Version, en arménien, de la Bille. Elle fut imprimée en Hollande, in-4°, l'an 1666. Elle est secherohée.

VI. JACQUES Ier, roi d'A-

le Belliqueux, monta sur le trône en 1213, après la mort de son père Pierre le Catholique. Plusieurs grands seigneurs avoient profité de sa minorité pour se soustraire à l'autorité royale; il les défit. Il conquit ensuite les royanmes de Majorque et Minorque, de Valence, et plusieurs autres terres sur les Maures qui les avoient usurpées. Peu derègnes ont été aussi glorieux et aussi agites que le sien. Il eut dissérens démêlés avec les papes, qui vouloient rendre son royaume tributaire de l'Eglise Romaine, et il mourut à Xativa le 27 juillet 1276, à 70 ans, après en avdir régné 63. Avant d'expirer, il céda la couronne à son successeur, et se revetit de l'habit de l'ordre de Cîteaux, faisant vœu de mourir dans le cloître, si sa santé se rétablissoit. Son excessive foiblesse pour le sexe lut causa de violens chagrins, de la honte et des remords, sans jamais le corriger.

VII. JACQUES II, roi d'Aragon, fils de Pierre III et petitfils du précedent, succèda à son frère Alphonse III en 1291. Il soumit la Sicile, sur laquelle il avoit des prétentions par sa mère Constance de Sicile. Il fut moins heureux dans une guerre qu'il entreprit contre les Maures et contre les Navarrois. A une assemblée des états du royaume, il fit ordonner que l'Aragon, Valence et la Catalogne seroient irrévocablement unis à la couronne. Il mourut à Barcelonne le 3 novembre 1327; à 66 ans, après en avoir régné 36. Co prince vivra dans la mémoire des hommes, par son consage, sa grandeur d'ame, son équité et sa modération. On rapporte que,

dans une succession qui lui étoit Échue et qu'on lui contestoit, au lieu d'employer l'autorité, il eut recours, comme un simple citoyen, au grand justicier du royaume.

JACQUES DE BOURBON, roi de Naples, Voy. VI. JEANNE.

JACQUES II, roi de Chypre: Voy. les Tables Chronologiques, article Curpne.

VIII. JACQUES Ier, roi d'Ecosse, fils de Robert III, fut pris, en passant en France, par les Anglois, qui le tinrent dixhuit ans en prison, et ne le mirent en liberté qu'en 1424, à condition qu'il épouseroit Jeanne, fille du comte de Sommerset. Il fit punir quelques-uns de ceux qui avoient gouverné le royaume durant sa prison; et fut assassiné dans son lit, en 1437, par les parens de ceux qu'il avoit fait punir : il fut percé de vingt-six coups d'épée. On assure que ce prince se déguisoit quelquefois en habit de marchand, pour apprendre par lui-même comment se gouvernoient ses officiers. Voy. II. STUART.

IX. JACQUES II, roi d'Ecosse, succeda a Jacques premier, son pere, à l'age de sept ans. Il donna du secours au roi Charles VII contre les Anglois, punit rigoureusement les seigneurs qui s'étoient révoltés contre lui, et fut tué au siège de Roxburg, d'un éclat de canon, le 3 août 1460, à 29 ans, et le 23º de son regne. Marie de Gueldre, femme courageuse, épouse de ce roi , vint au siège , et fit emporter la place. Jacques étoit un prince actif et courageux . ennemi implacable des Anglois, contre lesquels il ne cessa de faire des tentatives.

X. JACQUES III, roi d'Écosse, monta sur le trône après Jacques II, son père. Séduit par quelques astrologues, il fit arreter ses deux frères Jean et Alexandre. Le premier fut massacré: et le second s'étant enfui, arma contre lui, le prit prisonnier, et le délivra ensuite. Mais ses cruautés ayant irrité ses sujets. ils se soulevèrent contre lui, et lui livrèrent bataille. Jacques la perdit, tomba de cheval malheureusement dans la déroute, et s'étant sauvé dans un moulin, il y fut pris et tué avec quelquesuns des siens le 11 juin 1488, dans sa 35° année. Les Ecossois aussitôt après s'assemblèrent, et déclarèrent que le tyran avoit été mis à mort justement, et qu'on ne poursuivroit point ceux qui avoient pris les armes contre lui; ni leurs familles. Mais ils reconnurent pour son successeur l'aîné de ses fils, jeune homme, de la part duquel l'exemple récent de son père ne leur laissoit guère d'appréhension.

XI. JACQUES IV, roi d'Écosse, prince pieux et amateur de la justice, succèda à Jacques I II. son père, à l'âge de seize ans; défit les grands du royaume qui s'étojent révoltés contre lui; prit le parti de Louis XII, roi de France, contre les Anglois; et fut tue à la bataille de Floddenfield en 1513. On dit que sa devotion l'avoit porté à s'entourer d'une chaine, à laquelle il ajoutoit un anneau tous les ans. C'est un des plus grands rois qu'ait eus FEcosse. ' Voyez l'art. Perkins. On lui attribue l'institution de l'ordre de St.-André ou du Chardon : l'ancienne marque de cet ordre de chevalerie étoit un collier d'or , formé de fleurs de

chardon et de feuilles de rue, avec cette devise : Nemo me impunè lacesset.

XII. JACQUES V, roi d'Écosse, n'avoit qu'un an et demi, lorsque Jacques IV, son père, mourut. Sa mère ; Marguerite d'Angleterre, eut part au gouvernement pendant sa minorité: ce qui causa des troubles, qui ne furent appaisés que quand le roi voulut gouverner par luimême, à l'âge de dix-sept ans. Jacques V, ayant amené seize mille hommes au secours de François premier, contre Charles-Quint, le roi lui donna par reconnoissance Magdeleine, sa fille aînée, en mariage, en 1535. Cette princesse étant morte deux ans après, Jacques V épousa, en secondes noces Marie de Lorraine, fille de Claude, duc de Guise, et veuve de Louis d'Orléans; duc de Longueville. Il mourut le 13 décembre 1542, laissant Marie Stuart pour héritière, dont la reine étoit accouchée seulement huit jours auparavant. Ce prince, ami de la justice; de la paix et de la religion, défendit les autels contre les réformateurs qui vouloient les renverser. Voy. MURRAY.

XIII. JACQUES VI, roi d'Écosse, dit les depuis qu'il fut roi d'Angleterre et d'Irlande, étoit fils de Henri Stuart et de l'infortunée Marie Stuart. Cette reine étoit enceinte de cinq mois, lorsque son musicien Rizzo fut poignardé à ses yeux. La vue des épées nues et sanglantes fit sur clle une impression, qui passa jusqu'au fruit qu'elle portoit, Jacques premier qui naquit quatre mois après cette funeste aventure, en 1566, trembla toute sa vie à la vue d'une épée nue,

quelque effort que fit son esprit pour surmonter cette disposition de ses organes. ( Voyez DigBY. -Voyez aussi à l'art. Gauric, le danger éminent qu'il courut n'étant encore que roi d'Écosse.) Après la mort d'Elizabeth qui l'avoit nommé son successeur. il monta sur le trône en 1603, et régna sur l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. A son avénement, un Écossois, entendant les acclamations extraordinaires. du peuple, ne put s'empêcher de s'écrier : Hé, juste Ciel! je crois que ces imbécilles gateront notre bon Roi! .. L'événement fit voir qu'il avoit raison. Ce prince, nourri dans les chicanes. de la controverse, signala son avénement à la couronne par un édit qui ordonnoit à tous les prêtres Catholiques, sous peine de mort, de sortir d'Angleterre. Quelques furieux résolurent, en 1605, de se soustraire à cette proscription, en exterminant d'un seul coup le roi, la famillé royale et tous les pairs du royaume. Ils résolurent de mettre 36 tonneaux de poudre sous la chambre où le roi devoit haranguer le parlement. Tout étoit prêt ; on n'attendoit que le jour de l'assemblée pour exécuter ce forfait. C'en étoit fait des plus nobles et des plus sages têtes de l'Etat, si une Lettre anonyme qu'un des conjurés écrivit à un de ses amis pour le détourner de l'assemblée, n'eût fait soupconner la conspiration. On visita tous les souterrains; et l'on trouva à l'entrée de la cave, qui étoit au-dessous de la chambre, un artificier habile, qui, pen d'heures après, devoit faire jouer la mine 🙀 et anéantir le parlement. La crainte arracha tout le secret de la conspiration à ce malheureux. Quelques-uns

des conjurés furent tués en se defendant; plusieurs sortirent du royaume; huit furent pris et exécutés. Voyez les art. de GAR-NEL et d'OLDECORN. Jacques premier, pour s'assurer des Catholiques, fit dresser, en 1606, le fumeux serment d'Allègeance, par lequel ils promettoient d'obeir fidellement au roi, comme à leur légitime souverain; et protestoient contre le pouvoir que quelques controversistes attribuoient alors aux papes, de déposer les monarques et de délier les sujets du serment de fidélité Ceux qui signèrent cette formule, loin d'être persécutés, furent protégés comme les autres citoyens. Ce roi, theologien, censura vivement les Presbytériens, qui enseignoient alors que l'enfer étoit nécessairement le partage de tout Catholique Romain. Son règne fut une paix de vingt-deux années; le commerce florissoit, la nation vivoit dans l'abondance. Ce règne fut pourtant méprisé au dehors et au dedans. Etant à la tête du parti Protestant en Europe, il ne le soutint pas contre les Catholiques. dans la grande crise de la guerre de Bohême. Jacques abandonna son gendre l'électeur Palatin ; négociant quand il falloit combat-tre; trompé à la fois par la cour de Vienne et par celle de Madrid; envoyant toujours de célèbres ambassades, et n'ayant jamais d'allies. Son peu de crédit chez les nations étrangères contribua Beaucoup à le priver de celui qu'il devoit avoir chez lui. Son autorité en Angleterre éprouva une grande diminution, par l'abus qu'il en ht lui-même, en voulant lui donner trop de poids et trop d'éclat. Il ne cessoit de dire à son parlement, que Dieu l'avoit fait

JAC

maître absolu, que tous leurs priviléges n'étoient que des concessions de la bonté des Rois. Par-là. il excitoit les parlemens à examiner les bornes de l'autorité royale et l'étendue des droits de la nation. Ce fut dans celui de 1621, que se formèrent les deux partis, si connus, l'un sous le nom de Torys, pour le roi; l'autre sous le nom de Wighs, pour le peuple. L'éloquence pédantesque du roi ne servit qu'à lui attirer des critiques sévères. On ne rendit pas à son érudition toute la justice qu'il croyoit mériter. Henri IV ne l'appeloit jamais que Maltre Jacques, et ses sujets ne lui donnoient guère des titres plus honorables. Aussi disoit-il à son parlement : Je vous di joue de la flute, et vous n'avez point danse; je vous ai chanté des lamentations, et vous n'avez point été attendris. Ce prince aimoit les calembourgs et les jeux de mots. Ses courtisans, ou , ce qui revient au même , ses flatteurs, lui donnoient le nom de SALONON. Henri IV qui le mén prisoit, et qui avoit adopté les bruits que le public malin avoit répandus sur Marie Stuart sa mère, disoit « qu'ils avoient raison, pouvant bien être, comme Saloman, le fils d'un joueur de harpe » : bon mot qu'on ne doit pas prendre à la lettre : Voyez II. Rizzo. Le meme Henri IV, intéressé à le connoître à fond. parce qu'il étoit son allié et son voisin, le peint avec énergie dans une dépêche à Beaumont, son ambassadeur à Londres. « Je ne trouve, dit-il, dans le caractère de Jacques premier que des sujets de défiance. Je n'y vois ni bonne foi, ni solidité. La légèreté et l'inconstance en font la base. La mauvaise intrigue et l'artifice

mal-adroit y paroissent à leur tour; mais avec l'envie de faire des dupes, Jacques premier finit par l'être toujours lui-même. De la je conclus qu'il n'y aura aucun fonds a faire ni sur les paroles ni sur les actions de ce foible prince. Il intrigue sans cesse à Rome, en Espagne, et par-tout ailleurs, comme il fait avec moi, sans s'attacher à aucun point fixe, selon qu'il est poussé, entrainé ou retenu. Les premières espérances l'élèvent, et l'excitent au gré de celui qui les lui donne. Il se laisse gouverner par tout ce qui l'entoure, sans aucun égard ni pour le mérite, ni pour la vérité. Ainsi je prévois qu'il se laissera tromper dans toutes les occasions. » Ce qui aliena sur-tout le cœur de ses sujets, ce fut la confiance qu'il donna à ses favoris. Un Ecossois nommé Carr le gouverna absolument; et depuis, il quitta ce favori pour George de Villiers. connu sous le nom de Duc de Buckingham, comme une femme abandonne un amant pour un autre. Il mourut le 8 avril 1625, à 59 ans, après 22 de règne, avec la réputation d'un prince plus indolent que pacifique, plus foible que bon, quoiqu'il eût réellement un grand fonds d'humanite, d'un roi pédant, et d'un politique mal-habile. On auroit dit qu'il n'étoit que passager dans le vaisseau dont il étoit, dit l'abbe Raynal, on devoit être le pilote. La chasse fut une de ses passions. Les Anglois disoient de lui qu'il faisoit plus de cas d'un cerf que d'un vaisseau; qu'il aimoit mieux le son des cors que W bruit du canon. Il étoit libéral, mais prodigue. Un de ses favoris voyant passer une chargé d'argent qu'on portoit au trésor, dit à son voisin: Que cet argent me rendroit heureux! Le roi demanda ce qu'il disoit; et sur-le-champ il lui donna toute la somme, qui montoit à trois mille livres sterlings. Vous vous croyez heureux de posséder une pareille somme; et je le suis plus que vous, ajouta-t-il, d'obliger un honnéte homme que j'aime. Voyez Al-FONSE V , no viii. Ses profusions le jetèrent dans une sorte d'indigence. Il fut arrêté un jour dans son carrosse au milieu de Londres, par les archers de la justice. Ses gardes vouloient écarter ces insolens; mais le roi les ayant écoutés paisiblement, apprit d'enx qu'ils n'avoient agi ainsi qu'à la prière du sellier de la cour, à qui l'on devoit, depuis quelques mois, environ 50 louis. Le roi le sit payer à l'instant, en disant : Celui qui fait les lois, doit les observer le premier. Les Anglois se prévalurent du besoin qu'il avoit d'argent , pour lui faire la loi. Ses revenus montoient, dit-on, en 1617, à quatre cent cinquante mille livres sterlings, et les secours extraordinaires qu'il tira du parlement pendant son règne, à trois millions seulement de livres sterlings. La somme de chaque subside étoit bien diminuée, même du temps d'Elizabeth, quoique la nation devînt riche de jour en jour. C'est que la répartition se faisoit fort negligemment, parce qu'on taxoit les propriétaires sur l'ancienne estimation de leurs biens, dont les uns avoient augmenté et les autres diminué de prix. Des colonies Angloises s'établirent en Amérique, sous le regne de Jacques premier , d'une manière trèsavantageuse; mais tontes les tentatives ne réussirent pas. Voyez RAWLEG. Les progrès de l'agri-

vulture augmentèrent sensible= ment, parce qu'Elizabeth avoit permis l'exportation des grains. Les beaux-arts, les plaisirs de la société attiroient la noblesse à Londres. Jacques voyant avec peine l'accroissement de la capitale, invitoit les gentilshommes à se retirer dans leurs provinces. A Londres, leur disoit-il, vous etes comme des vaisseaux en mer qui ne paroissent rien; mais dans vos villages, vous êtes comme des vaisseaux sur une rivière, qui paroissent quelque chose de grand... Jacques premier est le premier qui a pris le titre de Roi de la Grande-Bretagne. On a de lui : I. Quelques ouvrages de controverse, intitulés bizarrement et écrits de même : Le triple Coin pour le triple nœud; Tortura torti : celui-ci est contre Bel-Larmin, qui, dans un de ses ouvrages, avoit pris le titre de Matthæus Tortus. II. La vraie Loi des Monarchies libres. III. Des Discours au parlement. Ses ouvrages protivent que son génie étoit un peu au-dessus du médiocre : sans être un auteur méprisable, ce n'étoit point un homme sublime. Il commenta aussi l'Apocalypse, et voulut prouver que le Pape est l'Ante-Christ. Ses ennuveuses productions furent recueillies à Londres en 1619 in-fol. Voyez Dominis. Jacques premier avoit épousé, en 1590, Anne de Danemarck, fille de Fréderic II, roi de Danemarck. Il en eut Henri-Fréderic, prince de Galles , et Robert , l'un et l'autre morts jeunes; Charles premier, qui lui succéda ; et Élizabeth, mariée à Fréderic V, électeur Palatin, duc de Bavière, dont la postérité succéda depuis à la couronne d'Angleterre.

XIV. JACQUES II, roid'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, né à Londres le 14 octobre 1633, de l'infortuné Charles premier, et de Henriette de France, fut proclamé duc d'Yorck dès le moment de sa naissance : mais les cérémonies de la proclamation furent différées jusqu'en 1643. Les horreurs des guerres civiles l'obligèrent de se sauver en 1648, déguisé en fille. Il passa en Hollande, de là en France, où il se signala sous le vicomte de Turenne; et ensuite en Flandre. où sa valeur n'éclata pas moins sous Don Juan d'Autriche et le prince de Condé. Charles II, son frère aîné, ayant été rétabli sur le trône de ses pères, Jacques le suivit en Angleterre, et fut fait grand amiral du royaume. Il remporta, en 1665, une victoire signalée, après un combat trèsopiniatre, sur Opdam, amiral de Hollande, qui périt dans cette journée, avec quinze ou seize veisseaux. Généralissime des deux armées navales de France et d'Angleterre en 1672, il fut vaincu par l'amiral Ruyter; mais il montra beaucoup de courage dans sa défaite. Jacques II parut digne du trône, tant qu'il ne régna pas; mais dès qu'il y fut monté, après la mort de son frère en 1685, ce ne fut plus le même homme. Voyez I. Co-LOMBIÈRES. - KIRKE. -et Monмоитн. Attaché à la religion Catholique depuis sa jeunesse, il joignit à cet attachement le desir de la répandre. Ce desir, très-louable en lui-même, fut funeste par les moyens dont on se servit. Jacques révoqua le serment du Test, par lequel on abjuroit la présence réelle de J. C. dans l'Eucharistie. Cette loi . qui excluoit des charges et du

parlement tous ceux qui refusoient de s'y soumettre, avoit été portée contre les Catholiques sous le règne de Charles II. On prévit dès - lors ce qui arriva; que la chambre haute et la chambre basse, que les armées de terre, que les floites alloient être remplies par des sujets de la relizion du monarque. « Cependant, dit Burnet, il condamnoit hautement les persécutions, qu'il disoit être aussi opposées aux lois de la religion qu'à celles de la politique. » Il donna des asiles aux Protestans chassés de France. par la révocation de l'Édit de Nantes. Il fit faire des quêtes pour eux, et leur accorda des immunités. Il est très-probable, qu'il vouloit faire triompher la religion Catholique, mais non détruire la religion Anglicane, Jacques accorda donc la liberté de conscience à tous ses sujets, afin, disoit - on, que tous les Catholiques pussent en jouir sans jalousie. Le Jésuite Peters, son confesseur, intrigant, impétueux, dévoré, dit-on, de l'ambition d'être cardinal et primat d'Angleterre, inspira au roi toutes ces démarches, que les ennemis du monarque et de l'église Romaine ne manquèrent pas d'envenimer. L'ambassadeur d'Espagne lui avoit déjà insinué qu'il devoit moins écouter des hommes, qui ne devoient pas se mêler de l'administration. Quoi donc! lui répondit Jacques II, le roi d'Espagne ne consulte-t-il pas son confesseur? — Oui, répliqua l'ambassadeur Espagnol, et ses affaires n'en vont pas mieux. La nation Angloise, déjà alarmée. acheva de s'aigrir par le spectacle inutile d'un nonce qui sit son entrée publique à Londres. Guillaume de Nassau, prince d'O-

range, Stathouder de Hollande, et gendre de Jacques II, appelé par les Anglois pour régner à sa place, vint détrôner son beaupère en 1688. L'infortuné monarque alla chercher un asile en France, après s'être vu chassé de sa maison, arrêté prisonnier à Rochester, insulté par la populace, et après avoir reçu les ordres du prince d'Orange dans son propre palais. Jacques II alla descendre à Paris chez les Jésuifes : il étoit, dit-on, Jésuite lui - même ; étant encore duc d'Yorck, il s'étoit fait associer à cet ordre par quatre Jésuites Anglois, à ce que prétend Burnet, dont le témoignage peut être suspect. Louis XIV lui donna, en 1689, une flotte et une armée pour aller conquérir son royaume. Il passa en Irlande, où mylord Tyrconnel maintenoitencore l'autorité royale; mais l'usurpateur Guillaume l'en chassa bientot. Jacques II fut battu à la bataille de la Boyne, en 1690. Les François combattirent vaillamment dans cette journée; les Irlandois prirent la fuite. Queique Jacques ent toujours montre beaucoup de valeur, il ne parat dans l'engagement de la bataille, ni à la tête des François, ni à la tête des Irlandois, et se retira le premier. Le roi Guillaume, après sa victoire, fit publier na pardon général. Le roi Jacques, vaincu, en passant par une petite ville nommée Galloway, sit pendre quelques citoyens qui avoient vould lui faire fermer les portes. De deux hommes qui se conduisoient ainsi dit un historien, il étoit bien aisé de voir qui devoit l'emporter. Jacques, quoique bon homme, avoit traité plusieurs de ses sujets avec barbarie, soit qu'il fût conseille par

Le cruel Jeffreys, son chancelier; Boit qu'il crût agir par zèle pour la justice; et sa cruauté avoit autant servi à indisposer ses sujets contre lui, que ses imprudences. Le monarque détrôné, desespérant de reconvrer son royaume, passa le reste de ses jours à Saint-Germain, touchant les écrouelles et conversant avec les Jéstites. Il y vécut des bienfaits de Louis XIV, et d'une pension de soixante et dix mille francs, que lui faisoit sa fille Marie, feine d'Angleterre, après lui avoir enlevé sa conronne. Il mourut le 16 septembre 1701, à 68 ans, détrompé de toutes les grandeurs humaines. Il dit à son fils, quelques heures avant de mourir : Si jamais vous remontez sur le trône de vos ancêtres, pardonnez à tous mes ennemis; aimez votre peuple; conservez la Religion Catholique. et préférez toujours l'espérance d'un bonheur éternel à un royaume périssable .... Jacques II avoit peu de génie pour les affaires. On disoit de lui, en le compafant à son frère : « Charles pourroit tout voir s'il le vouloit, et Jacques voudroit tout voir s'il le pouvoit. » Il ne sut pas mieux choisir ses maîtresses, que ses ministres. Charles II disoit, qu'il sembloit que son frère recut ses maîtresses de la main de ses Confesseurs, qui les lui donnoient pour pénitence. Elles étoient toutes assez laides. Voyez I. Firz-JAMES. Il expia ses foiblesses dans les dernières années de sa vie. par les exercices de la mortification. Quelques Jésuites Irlandois prétendirent qu'il se faisoit des miracles à son tombeau, et que ses reliques avoient guéri l'évêque d'Autun de la fistule. Nous ignorous si Jacques II opéra ou n'opéra point des pro-

diges après sa mort : mais il auroit été plus heureux pour ses descendans qu'il en eût fait pendant sa vie. Il avoit d'ailleurs de bonnes qualités : ouvert dans ses inimities, ferme dans ses alliances, plein d'honneur dans les affaires. Sa vie privée fut un spectacle des principales vertus de Phomme et du Chréfien. Dépourvu d'argent, se contentant d'une nourriture frugale, paroissant fort ingenu, il se fit beaucoup de partisans. Ce monarque laissa un fils, JACQUES III, mort à Rome, le 2 janvier 1766 : prince cher à la religion et à l'humanité, par ses verfus et sa piété éclairée. A sa naissance le 20 juin 1688, le parti qui préparoit de loin une révolution en Angleterre, répandit les bruits les plus absurdes. Guillaure d'Orange tàcha bientòt de les accréditer. Il se plaignit qu'on vonloit le frustrer de ses droits à la couronne de la Grande-Bretagne, par la supposition d'un prince de Galles. Il fallut que Jacques II convoquat un grand conseil, où il fit entendre tous les témoins de l'accouchement de la reine. Parmi ces témoins se trouvèrent la reine douairière, le chancelier, plusieurs grands seigneurs, des dames qualifiées. Malgré des preuves aussi authentiques, les partisans du prince d'Orange, entrautres Burnet, tâchèrent d'appuyer la supposition. Leurs raisons étoient qu'on n'avoit pas appelé à l'accouchement l'archevêque de Cantorbery, qui étoit alors enfermé à la tour de Londres, et la princesse Anne qui prenoit les eaux à Bath : comme si l'on avoit pu prévoir le moment précis des couches de la reine, et l'indigne accusation qu'on devoit intenter contre cette princesse. « Si Jacques II n'avoit pas été Catholique, dit d'Avrigny; s'il n'avoit pas fait baptiser son fils, selon le rit Romain, personne he se seroit avisé de leter le moindre doute contre la naissance d'un Prince de Galles. C'est le titre que porta d'abord Jacques III. Le prince Charles-Edouard-Louis-Philippe Casimir, (LE PRÉTENDANT) né à Rome, le 31 décembre 1720, et mort à Florence, le 31 janvier 1788, et Henri-Benoit, cardinal d'Yorck, l'un et l'autre, fils de Jacques III, ont soutenu, par leur courage et leurs vertus, l'éclat de leurs noms. Le prince Edouard voulant remonter sur le trône de ses pères, aborda à la fin d'août 1745, en Ecosse, et publia un manifeste qui exposoit ses droits au royaume d'Angleterre. Son nom et sa valeur rassemblèrent dix mille montagnards sous un morceau de tassetas apporté de France, qui servit de drapeau. Le prince, à la tête de cette troupe, s'empara d'Edimbourg et de plusieurs autres places. Quatre mille Anglois avant voulu l'arrêter à Preston, furent taillés en pièces. Edouard, profitant de ses premiers succès, pénètre en Angleterre, arrive à Lancastre, et s'avance à quatorze lieues de Londres. Le duc de Cumberland vient le combattre avec une armée : le Prétendant est forcé de se replier sur l'Ecosse. La bataille de Falkirk. gagnée par Edouard, le 28 janvier 1746, releva beaucoup ses espérances: mais celle de Culloden les ruina entièrement. Abandonné de son armée, proscrit, fugitif, il erra de caverne en caverne, tantôt avec deux amis, compagnons de son infortune. tantot avec un scul, et poursuivi

sans relâche par ceux qui vous loient gagner le prix mis à sa tête. Un jour, ayant marché dix lienes à pied, pressé de la faint et prêt à succomber, il se hasarda d'entrer dans une maison, dont il savoit bien que le mastre n'étoit pas de son parti. « Le fils de votre roi, lui dit-il en entrant, vient vous demander du pain et un habit. Je sais que vous étes mon ennemi; mais je vous connois assez d'honneur pour ne pas abuser de ma confiance, et de mon malheur. Prenez les lambeaux qui me couvrent, gardez-les; vous pourrez me les rapporter un jour dans le palais des rois de la Grande-Bretagne. » Le gentilhomme fut touché comme il devoit l'être, et le secourut autant que sa pauvreté pouvoit le permettre dans un pays à demi-sauvage. Enfin, le prince Edouard, après avoir essuyé diverses aventures, s'embarqua sur un petit vaisseau qui le conduisit sur les côtes de Bretagne. Il vint à Paris, et y demeura jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, par lequel Louis XV fut obligé de le priver de cet asile. S'étant obstiné & rester malgré le traité et les instances du roi , il fut mené à Vincennes garrotté, et renvoyé ensuite hors de France. Il se retira à Bouillon , et de là à Rome , où il se maria avec la princesse de Stolberg-Gueudern , dont il n'a point eu d'enfans. Il n'a laissé qu'une fille légitimée, connue sous le nom de Princesse d'Albanie. Ce prince étoit non-seulement recommandable par son courage, mais par sa générosité. Après sa défaite à Culloden, par le duc de Cumberland, sa tête ayant été mise à prix. il défendit, par un contraste frappant, d'attenter

1330, désapprouva la Legende

dorée, et chargea le P. Bernard

attenter à la personne du roi reorge II.

XV. JACQUES III, duc de curlande, vécut au commenexment du 17º siècle. Il ne manraa qu'un plus grand théâtre à empire, pour en faire un rince très-renommé. Malgré la Detitesse de ses états, il n'acquit pas moins en Europe beaucoup de Bloire et de considération. Il conclud des traités avantageux avec la France et l'Angleterre ; il eut des finances bien réglées; et ses ♥aisseaux étendirent leur navigation aux Antilles, dans les ports de l'Islande et en Afrique.

XVI. JACQUES DE VORA-GINE, ainsi nommé du lieu de sa naissance dans l'état de Gênes, vit le jour vers 1230. Il se fit Dominicain, fut provincial et définiteur de son ordre, et ensuite archevêque de Gênes en 1292. Il édifia cette église par ses vertus, et tàcha de l'instruire par ses ouvrages. Le plus connu est intitule : Légende dorée. On auroit mieux fait de l'intituler, suivant la pensée d'un homme d'esprit: Légende de fer. C'est le triomphe de l'imbécillité et de l'extravagance. Le peu de vérités qui se trouvent dans ce recueil, y est défiguré par des contes absurdes, et par une foule de miracles bizarres, qui y sont donnés comme fort édifians, et qui, n'étant pas authentiques, produisent un effet tout contraire. Jacques de Voragine n'a pas inventé les fables qu'il débite. On les voit dans Métaphraste, dans Vincent de Beauvais, etc. Mais il a ajouté à ces fables, des ornemens, des circonstances, des dialogues, qui prouvent de l'imagination et du talent pour le genre romanesque. Le P. Berenger de Landore, gé-Tome VI.

Guidonis d'en publier une autre. fondée sur des actes plus fidelles. Jacques de Voragine, prelat, plus pieux qu'éclairé, mourut en 1298. La première édition en latin de sa Légende, est de Cologne 1470; la traduction italienne de Venise est de 1476; la première édition de la traduction françoise, par Jean Batallier, est de Lyon 1476. Ces trois éditions sont in - folio, et fort rares. On a encore de cet écrivain, une Chronique de Gênes, publice dans le tome 26 du Recueil des Ecrivains d'Italie par Muratori; et un grand nombre de Sermons, 1589, 1602, deux vol. in-8.°

XVII. JACQUES DE VITRI, naquit dans un petit bourg de ce nom, près de Paris. Il fut curé d'Argenteuil, suivit les Croisés dans la Terre sainte, obtint l'évêché de Ptolémaïde, ensuite le chapeau de cardinal et l'éveché de Frescati. Employé dans diverses legations, il y montra beaucoup de talent et encore plus de hauteur. Il mourut à Rome en 1244, laissant trois livres de l'Histoire Orientale et Occidentale, en latin. Les deux premiers furent publiés dans les Gesta Dei per Francos, et dans le Recueil de Canisius. Le dernier a vu le our dans le 3° vol. des Anecdotes de Dom Martenne.

JACQUES DE TERAMO, Voyez Palladino ou Ancha-RANO.

JACQUES DE VALENCE; Voy. PARES.

JACQUES, (Frère) Voyes BAULOT.

1. JACQUET DE LA GUERRE, (Elizabeth-Claude) musicienne Françoise, née à Paris en 1669, morte dans la même ville en 1729, à 60 ans, excelloit à toucher le clavecin. Elle réussissoit sur-tout à toucher les fantaisies. Elle y mettoit sur - lechamp des airs suivis, des accords, qui, par leur variété et leur beaute, ravissoient les auditeurs. Elle avoit encore un très-beau génie pour la composition, et beaucoup d'art pour conduire sa voix qui étoit fort belle; enfin, peu de personnes de son sexe ont réuni autant de talens pour la musique. Elle a composé un Opera qui a pour titre : Cephale et Procris; des Cantates; des Sonates, etc.

II. JACQUET, (Pierre) avocat au parlement de Paris, mort à Grenoble sa patrie, au mois d'avril 1766, se fit ordonner prêtre à l'age de plus de 69 ans. Il donna des preuves de son savoir dans differens ouvrages, dont quelques-uns n'eurent qu'un succès médiocro. Nons avons de lui : I. Un Commentaire sur la Coutume de Toursine, 1761, deux vol. in-4°; anquel il substitua le titre de Commentaire sur toutes Ps Coutumes, 1764, 2 volum. in - 8.º 11. Traite des Fiefs, 1762, in-12. III. Traité des Justices des Seigneurs et des droits en dépendans, 1764, in-4.º IV. La Clef du Paradis, on Prières Chrédiennes, 1764, in-12 et in-18.

III. JACQUET, (Jacques) Lyonnois, entra dans l'ordre des Carmes, et publia divers Ecrits de controverse. Celui qui obtint le plus de succès, fint des Dialogues entre un Catholique et un Protestant, publiés en 1604-Jacquet mourat en 1628.

IV. JACQUET, (Louis) no à Lyon, le 6 mars 1732, embrassa l'état ecclésiastique, et devint chevalier de l'église Saint-Jean et membre de l'académie de sa patrie. Il défendit les opprimes dans la profession d'avocat. et le bon goût comme litterateur. De la force, de l'originalité dans les idées, un style net et précis distinguent ses ouvrages. On lui doit un Parallèle ingénieux des tragiques Grecset Francois, 1760, in-12. Il remporta deux prix à l'académie de Besancon; le premier, sur cette question: La candeur et la franchise ne sont-elles pas communément plus utiles dans le maniement des assaires, que la ruse et la dissimulation? Le second, sur celleci : Le desir de perpétuer sou nom et ses actions dans la mimoire des hommes est-il conforme à la nature et à la raison? Ces deux Discours contonnés, furent imprimés en 1761. En 1789, il publia une brochure, intitulée : Idée des quatre Concours, relativement au prix proposé par l'abbé Raynal, sur la découverte de l'Amérique. C'est un modèle de rapport littéraire et de concision. L'abbé Jacquet, admirateur de J. J. Rousseau, avoit dans ses habitudes et la tournure piquante de ses conceptions, plusieurs traits de ressemblance avec cet écrivain célèbre Il travailloit à un long ouvrage, sur l'origine du langage, des arts et de la société, lorsque la mort l'a frappe dans une campagne, près de Luon, où il s'étoit réfugié pendant les jours de deail de 1793. Sa perte fut ressentie parses compatriotes, qui perdirent en la un ami serviable, doné d'un cœu bienfaisant, d'un esprit étenda, et profondément observateur.

JACQUIER, (Maurice) mort en 1753, publia divers ouvrages sur les langues françoise et latine, qui n'eurent qu'un succès éphémère. Les plus connus sont: Sa Méthode d'enseigner le latin, 1752, 4 vol. in-8°, et son Coup d'œil des Dictionnaires françois, 1748, in-12.

JACQUIER, (le Père) Voyez Sunun, (Thomas le) Mintme.

JADDUS, ou JADDOA, souverain pontife des Juifs, dont le pontificat est célèbre par un événement singulier, rapporté par l'historien Josephe, mais dont on ne trouve aucune trace dans la Bible, ni dans les historiens profanes; ce qui l'a fait révoquer en donte par quelques\_ critiques. Alexandre le Grand, irrite contre les Juifs qui n'avoient pas voulu fournir des vivres à son armée pendant le siège de Tyr, vint à Jérnsalem dans le dessein de se venger de leur refus. Jaddus ent recours à Dien, qui lui ordonna d'aller au - devant d'Alexandre, revêtu de ses habits pontificaux, lui promettant d'adoucir le cœur du roi. En effet , Jaddus étant sorti à la tête de ses prêtres et de son peuple, Alexandre se jeta aux pieds du grand prêtre, et adora le nom de Dieu, écrit sur la lame d'or qu'il portoit au front. Parménion Tui demanda la raison d'une telle conduite. Ce prince lui avoua que, lorsqu'il étoit encore en Macédoine, plein du projet de la guerre contre les Perses, ce même homme devant lequel il s'étoit prosterné, et revêtu des mêmes habits, lui avoit apparu en songe, et l'avoit exhorté à passer l'Hellespont, l'assurant que son Dien lui feroit vaincre

13

χ.

Ċ

I.

.....

10

ωű

19

126

les Perses. Ensuite ce conquérant étant entré dans la ville, Jaddus lui montra les Prophéties de Daniel, qui prédisoient la destruction de l'émpire des Perses par un roi de Grèce. Alexandre partit de Jérusalem, après y avoir sacrifié, et avoir comblé les Juifs de ses bienfaits. Jaddus tenoit le pontificat vers l'an 333 avant Jésus-Christ.

JADELOT, (Nicolas) né à Nanci en 1736, suivit avec activité la profession de médecin dans cette ville, et y est mort le 26 juin 1793. On lui doit ontre des Dissertations sur les causes de la mort subite, sur les maladies produites par la suppression de la transpiration insensible, sur les lois de l'économic animale, sur un agneau sans tête, sur la cause de la pulsation des artères, sur les moyens de perfectionner l'enseignement de la médecine, divers ouvrages plus considérables. Tels sont : I. Tableau de l'Economie animale , 1769 , in - 8.º II. Cours complet d'Anatomie, 1772, infolio. On y trouve quinze grandes planches, gravées en couleur par Gauthier d'Agoty. 111. Physica hominis sani, 2 volum. in - 12. IV. Pharmacopée des pauvres, 1784 , in-8.0

## JAEL, Voy. JAHEL.

JÆGER, (Jean-Wolfgang) théologien Luthérien, né à Stut-gard en 1647, d'un conseiller du duc de Wittemberg, eut la charge de son père, et passa par divers emplois jusqu'en 1702, qu'il fut nommé professeur de théologie, chancelier de l'université, et prévot de l'église de Tubinge. Ce savant mourut en 1720, après avoir donné plusieurs ouvrages

Ee 2

au public. Les plus connus sont : I. Une Histoire Ecclésiastique, comparée avec l'Histoire Prosane, Hambourg, 1706, 2 vol. in-fol. II. Un Système et un Compendium de Théologie. III. Plusieurs Traités de Théologie mystique, où il réfute Poiret, Fénélon, etc. 2 vol. in -8.º IV. Des Observations sur Puffendorff, et sur le Traité du Droit de la Guerre et de la Paix de Grotius. V. Un Traité des Lois , in-8.º VI. Examen de la Vie et de la Doctrine de Spinosa. VII. Une Théologie morale. Tous ces ouvrages sont en latin, et pleins d'érudition.

JAFER EL SCADECK, étoit le vie des Imans, ou descendans d'Ali, à qui les Persans prétendent que le califat appartenoit légitimement. Ce fut lui qui ordonna « que le Chrétien, le Juif, on l'Idolâtre qui se feroit Mahométan, jouiroit, comme héritier universel, de tout le bien de sa famille, à l'exclusion de ses frères et de ses sœurs, et même qu'il lui seroit permis de faire telle part qu'il lui plairoit, à son père et à sa mère encore vivans.» Cette loi, qui subsiste encore aujourd'hui, est cause que plusieurs Arméniens, Géorgiens, et d'autres Chrétiens sujets du roi de Perse, se font Mahométans, pour hériter de tout le bien de leur maison; et souvent les autres enfans, pour n'être pas privés de leur héritage, renient leur foi et embrassent la loi de Mahomet.

JAGELLON, roi de Pologne, Voyez Ladislas V, nº vii.

JAHEL, héroïne Juive, épouse de *Heber* le *Cinéen. Si*sara, général de l'armée des Chananéens, ayant été défait par

Barach, se cacha chez cette fèmme, qui le tua en lui enfonçant un clou dans la tête, l'an 1285 avant J. C.: action qu'on ne sauroit justifier, si le maître de la vie et de la mort ne l'avoit lui-même inspirée. La manière dont cette femme parla d'abord à Sisara, supposant qu'elle eût dès-lors envie de le tuer, ne seroit pas susceptible de justification, et il faudroit la regarder conime un mensonge dont elle seroit seule coupable; mais il se peut faire que Dieu ne lui inspira la pensée de tuer Sisara, que lorsque ce général fut en-

JAHIA, Voyez CASSEM.

JAI, Voyez JAY.

JAILLOT, (Alexis-Hubert) géographe ordinaire du roi, s'adonnă d'abord à la sculpture; mais ayant épousé la fille d'un enlumineur de cartes, il prit du goût pour la géographie. Les Sansons lui cédèrent la plus grande partie de leurs dessins, qu'il fit graver avec autant de netteté que d'exactitude. Il ne cessa d'augmenter son recueil jusqu'à sa mort, arrivée en 1712. Les Cartes qui concernent la France entrent dans un grand détail, et sont la plupart exactes. Celle de Lorraine est la meilleure qui ait été faite jusqu'ici sur ce pays. Ses filles cédèrent leur fonds à Jean-Baptiste Renou, sieur de Chauvigné leur parent, qui prit le nom de Jaillot, en épousant une de ces demoiselles. Il devint géographe ordinaire du roi, et mourut le 5 avril 1780. Ses Recherches critiques , historiques et topographiques sur la ville de Paris avec le plan de chaque quartier; 5 vol. in-8°, 1772, sont un livre

savant et curieux; if s'étend depuis le commencement de cette capitale, jusqu'au temps présent.

JAIR, étoit juge des Hébreux, l'an 1209 avant J. C. Sous lui ce peuple fut réduit en servitude par les Philistins et les Ammonites, en punition de son idolàtrie. Jaïr jugea les Juifs pendant 22 années, en comprenant celles de leur esclavage, qui dura dix-huit ans.

JAMBLIQUE, nom de deux philosophes Platoniciens. Le premier, disciple d'Anatolius et de Porphire, étoit de Chalcide et avoit du mérite. Le 2°, né à Apamée en Syrie, ne lui fut point inférieur. Julien l'Apostat lui écrivit plusieurs lettres, où il lui parle du ton le plus flatteur. « Je m'apperçois, lui dit-il, avec. quelle discrétion vous reprenez. Vos lettres sont assaisonnées de louange et de critique, et parlà même doublement instructives. Soyez sûr que si j'avois manqué en la moindre chose à ce que je vous dois, je tâcherois de me justifier, ou je vous avouerois sans détour que j'ai tort; car vous excusez facilement vos amis, quand ils ne font que se méprendre. » Il l'appelle dans la même lettre son Dieu tutélaire. Il est assez étrange que ceux qui ont travaillé sur Jamblique, confondent ensemble les deux philosophes de co nom. Quoiqu'ils aient vécu à peu près dans le même . pays, et qu'ils aient eu tous deux un Sopatre pour disciple ou pour ami, il étoit néanmoins aise de les distinguer par les temps : l'un étoit mort sous Constantin, et l'autre sous Valens. Nous avons une Histoire de la vie et de la secte de Pythagore, sous le nom de Jamblique; Amsterdam 21797.

in-4°; mais on ne sait qui en est l'auteur. On est dans le même embarras par rapport à l'écrit contre la Lettre de Porphyre, sur les Mystères des Egyptiens; Oxford, 1678, in-folio. Il avoit déjà été publié avec d'autres Traites Philosophiques, a Venise, 1407, in-folio. Cet ouvrage est un traité de théologie, dans lequel le Platonisme est ajusté sur le Christianisme : on y voit à travers une foule d'absurdités, beaucoup d'esprit et de sagacité, et une morale sublime. Il n'en est pas de même des Remarques sur l'Arithmétique et le Traité du Destin de Nicomaque, publiées en latin à Arnheim, 1668, in-8.0 Elics passent pour être du Chalcidien.

JAMBRI, dont la famille faisoit sa demeure à Medaba, assassina Jean, frère de Judns; Macchabée et de Jonathas. Mais Jonathas en tira vengeance: lorsqu'il apprit que cette famille menoit en grande pompe la fille d'un des plus qualifiés des Arabes; qu'elle épousoit, il se cacha avec une troupe de soldats, et extermina toute cette famille.

I. JAMES, (Thomas) Jamesius, docteur de l'université d'Oxford, et premier bibliothécaire de la bibliothèque Bodleïenne, né à Newport, en 1571. mort en 1629, à 58 ans., avecune grande réputation de savoir, étoit un homme atrabilaire et mélancolique. Il- est principalement connu par le Catalogus Manuscriptorum academia Oxoniensis, 1600, in-4°, qui passo pour exact; et par un Traité de L'Office de Juge chez les Hébreux et chez les autres Peuples, in-4.0-James a écrit contre l'Eglise Ro-

maine et contre les Jésuites. Il a voulu prouver dans un écrif'particulier, 1626, in-4°: « Qu'il y avoit beaucoup de falsifications dans le texte des saints Pères, donné par les Catholiques; » mais ces prétendues preuves ont fait peu d'impression sur les gens sensés. C'est dans les mêmes vues gu'il composa en 1600, in-4.º le Bellum Papale, mais avec aussi peu de succès. Cette espèce de satire, qui fut imprimée à Londres, fut faite pour relever les différences qu'il y a entre l'édition de la Vulgate, donnée par Sixte V, et celle donnée par Clément VIII. Cette dissertation est assez curiouse. Voy, BIAN-CHINI, à la fin de l'art. L'écrit intitulé : Les Jésuites menacés de leur ruine par les Prêtres séculiers, pour leur mauvaise vie, leurs mœurs corrompucs, leur doctrine hérétique et leur politique, qui l'emporte sur celle de Machiavel, (en anglois) Oxford, 1612, in-40, ne prévient, ni en faveur de l'auteur, ni en faveur de l'ouvrage, qui est un tissu de calomnies. James traduisit en anglois une autre critique intitulée : Fiscus Papalis, seu Catalogus Indulgentiarum et Reliquiarum urbis Romæ; Londres, 1617, in-4.0; plusieurs attribuent cette satire à Guillaume Crashaw, de Cambridge.

II. JAMES, (Robert) médecin Anglois, né à Kinverston en 1703, mort en 1776, est connu par une poudre fébrifuge et par un Dictionnaire de médecine, 3 vol. in-fol.: où l'on trouve plusieurs articles bien faits, et un grand nombre d'autres qui sont incomplets. Il a été traduit en françois, en 6 vol. in-fol. Voyez DIDEROT,

JAMET, (Pierre-Charles) né le 15 février 1701, dans le diocèse de Séez, fut un écrivain laborieux, qui a fourni des notes et des remarques au Dictionnaire de Trévoux, à celui de Droit, à la nouvelle édition de Rabelais, et qui a publié encore : I. Essais mitaphysiques, 1732. in-12; II. Dissertation sur la Création, 1733, in-80; III. *Lettres* sur le goût et la doctrine de Bayle, 1740, in-80; IV. Lettre à Lancelot sur l'infini, 1740, in-80; V. Daneche-Menkan, philosophe Mogol, 1740, in-12; VI. Lettres. sur le lieu et l'espace, 1742, in-12; VII. Du *Devoir* des gens en place, 17531 VIII. Lettres sur les caractères distinctifs de la métaphysique et de la logique, in-12; IX. Autres sur des mémoires manuscrits, relatifs au commerce des Indes, 1754, in-fol. Jamet est mort à la fin du 18e siècle - Son frère, François - Louis JAMET, mort en 1778, étoit aussi un érudit qui a fourni des remarques au Manuel lexique, à l'Histoire des lanternes, aux Lois forestières de France, et plusieurs articles à l'Année listéraire.

JAMIN , (Nicolas) Bénédictin de Saint-Maur, ne à Dinan, en Bretagne, mort à Paris, le 9 février 1782, étoit prieur de Saint-Germain-des-Prés, lorsqu'il publia ses Pensées théologiques, relatives aux Erreurs du temps, in-12, où il a rédigé, avec ordre et précision, ce qu'on avoit dit de meilleur contre les incrédules; mais comme il associa les jansénistes aux philosophes, et que le gouvernement craignoit de renouveler des disputes assoupies, le livre fut supprimé, par un arrêt du conseil du 4 février 1769. On a encore

de D. Jamin : I. Le Fruit de mes **Lectures**, in-12: recueil des plus beaux passages des auteurs profancs, philosophes et poëtes, sur les principaux points de la morale. II. Placide à Scholastique, sur la manière de se'conduire dans le monde, in-12. III. Traité de la Lecture Chrétienne, in-12. IV. Traités des Scrupules, in-12. Les ouvrages de D. Jamin ne sont, proprement; que de bonnes compilations; il n'y a de lui que la forme; et quant au style des morceaux qu'il n'a pas copiés, il n'est pas assez distingué pour lui faire un

JAMYN, (Amadis) poëte François, contemporain et ami du poëte Ronsard, né à Chaource en Champagne, mort dans la même ville vers l'an 1585, fut secrétaire et lecteur ordinaire du roi - Charles IX. On trouve dans les ouvrages de ce poëte de la facilité et du naturel. Quelques auteurs l'ont préféré même à Ronsard, quoique celui-ci sit une réputation bien plus étendue. Ses Œuvres Poétiques, imprimées en 1577 et 1584, 2 vol. in-12, consistent en pièces morales. On a encore de lui, une Traduction des trois premiers livres de l'Odyssee d'Homère, et des xiu derniers de l'Iliade; celle des xi premiers est de Hugue de Salel, 1580, in-8.º Jamyn avoit heaucoup voyagé dans sa jeunesse, et avoit parcouru la Grèce, les , isles de l'Archipel , l'Asie mineure, etc.

JANCIRE, Voy. IDATYRSE.

JANET, (François Clouet, dit) peintre François, florissoit sons les règnes de François II, Charles IX et Henri III. Son

talent étoit la miniature. Il excelloit aussi à peindre le portrait. Ronsard en a fait l'éloge dans ses poésies.

JANIÇON, (François-Michel) ne à Paris, le 24 décembre 1674, d'un avocat au conseil, qui étoit Protestant, fut envoyé en Hollande dès l'âge de neuf ans, pour y étudier. Il suspendit pendant quelque temps ses études, et servit en qualité d'enseigne et d'aide-major. La paix de Ryswick le rendit à lui-même. Il reprit ses travaux littéraires, et travailla long-temps aux Gazettes d'Amsterdam, de Rotterdam et d'Utrecht. Un style simple et historique, une attention singulière à suivre les intérêts des princes, à débrouiller le fil des événemens, à choisir les faits, lui promettoient un succès durable. Mais son imprimerie ayant. été supprimée à cause d'un écrit imprimé chez lui, auquel cependant il n'avoit aucune part, il se retira à la Haye, ch il fut honoré du titre d'agent du landgrave de Hesse. Il y mourut le 18 août 1730, à 56 ans, d'une attaque d'apoplexie. Il s'étoit marié avec Mile de Ville , protestante réfugiée, dont il eut deux filles. On a de lui : I. Ses Gazettes. Elles furent assez recherchées. L'auteur avoit le goût de l'histoire; il écrivoit naturellement ; il savoit les langues, et n'ignoroit point la politique. II. La Bibliothèque des Dames, traduite de l'anglois, de Richard Steele, un des auteurs du Spectateur; en 2 vol. in-12, 1717-1719. Effe est instructive, et quelquefois agréable. C'est un recueil de règles générales pour la conduite des femmes dans les différens états de la vie-III. La Traduction d'une mauvaise Satire contre les moines et les prêtres, publiée sous le titre burlesque de : Passe-partout de l'Eglise Romaine Histoire des tromperies des Prétres et des Moines en Espagne; à Londres, (Amsterdam) 1724. 4 vol. in-12, L'ouvrage original avoit été écrit en anglois par Antoine GAVIN, prêtre Espagnol, qui se sit ministre Anglican. On voit que l'auteur a voulu, à quelque prix que ce fût, flatter le parti qu'il avoit embrassé, en déchirant celui qu'il avoit abandonné. Il met sur le compte des moines d'Espagne, toutes les historie'tes qui se trouvent dans les Contes facétieux et galans, Ainsi, il raconte, comme une chose nouvellement arrivée, une historiette mise en vers par la Fontaine sous le titre de la Confidente sans le savoir. Un tel recueil étoit bien digne d'un moine apostat. IV. Etat présent de la République des Provinces-Unies. et des Pays-Bas qui en dépendent, etc. 1729-1730, 2 vol. in-12. C'est un des ouvrages les plus exacts que l'on ait eu jusqu'à présent sur cette matière. Il n'est cependant pas exempt de défauts. survant Niceron.

JANSEN, (Corneille) peintred'Amsterdam. mort à Londres, où il peignit avec distinction sous Jacques Is et Charles Is, se fit remarquer par la beauté de ses draperies.

I. JANSÉNIUS, (Corneille)
né à Gulst en Flandre, l'an 1510,
mournt évêque de Gand, le 10
avril 1576, à 66 aus. Il eut cet
évêché à son retour du conoile
de Trente, où il avoit fait éclater
son savoir et sa modestie. Il avoit
été auparavant curé de St-Martin
de Courtrai, et ensuite profesa

seur de théologie à Louvain, et doyen de St-Jacques de la même ville. Nous avons de lui : I. Une excellente Concorde des Evangélistes, in-fol. II. Des Commentaires sur plusieurs livres de l'Ecriture-Sainte, III, Une Paraphrase des Pseaumes. Tous ces ouvrages sont écrits en latin avec beaucoup de solidité et d'érudition. Ils sont entre les mains de tous les ecclésiastiques. Le nom des deux Jansénius étoit Jansen; mais comme, pour paroître savant dans leur siècle, il falloit latiniser son nom, ils le latinisèrent.

H. JANSENIUS, (Corneille) né en 1585, dans le village d'Accoy près de Léerdam en Hollande, vint à Paris en 1604. L'abbe de St-Cyran le plaça ches un conseiller, pour être précepteur de ses enfans. La même façon de penser, la même piété, la même ardeur pour les matières théologiques, unirent étroitement ces deux hommes, St-Cyren appela Jansénius quelque temps après à Bayonne, où ils étudierent ensemble pendant plusieurs années, cherchant de bonne foi dans St. Augustin ce qui ny étoit point, mais croyant ly trouver, Le jeune théologien, revenu à Louvain en 1617, prit le bonnet de docteur en 1619; obtint la direction du collége de Sainte-Pulchérie, et me chaire d'Ecriture-Sainte. L'université de Louvain le députa deux fois auprès du roi d'Espagne, pour faire revoquer la permission accordée aux Jésuites de professer les humanités et la philosophie dans cette ville; on le lui accorda. Pour faire sa cont au monarque Espagnol, il publia

vulé : Mars Gallicus, 1637, im-12, traduit en françois par Ch. Hersant, 1638, in-8.º Cet. ouvrage, écrit avec chaleur, fut composé à l'occasion de l'alliance que les François avoient faite evec les puissances Protestantes. On prétend que ce livre, peu connu anjourd'hui, fut la première origine de la haine du cardinal de Richelieu contre Janpénius et ses disciples. Un an après La publication de cette satire, il fut nommé à l'évêché d'Ypres, par Philippe IV, et il gouverna cette église jusqu'au 8 mais 1638, qu'il mourut, à 53 ans, frappé de la peste, et victime de sa sol-Licitude pastorale. Il avoit été attaqué de cette maladie, en distribuant à ses diocésains, affligés de ce ficau, les secours spirituels et temporels. Ce prélat étoit retire, sobre, pieux, charitable. · Il précheit avec beaucoup de zele, et quelquefois avec onction. Quoiqu'il n'estimat pas les scolastiques, parce que la plupart étoient opposés à St. Augusțin, il ne laissoit pas de les étudier pour les mieux combattre. On lui reprochoit seulement d'étre un peu vif, et il comparoit hii-même « ces mouvemens subits d'une colère passagère, au salpêtre qui s'allume à l'instant, et qui s'éteint le moment d'après, sans jeter ni odeur, ni fumée.» Ses ouvrages sont: I. Des Commentaires sur les Evangiles, n-40; sur le Pentateuque, in-40; sur les Pseaumes, les Proverbes, l'Ecclésiastique, Anvers, 1614, in-fol. nleins d'érudition et écrits avec netteté. II. Quelques livres de Controverse. III. L'ouvrage si célèbre, et trop célèbre, qui porte pour titre : Augustinus Corn. JANSBNII Episcopi, seu Doctrina Sancti Angustini de hu-

mana natura sanctitate, agritudine, medicina, adversits Pelagianos et Massilienses; à Louvain, 1640, et à Rouen, 1652, in-fol. Cette dernière édition est la meilleure, parce qu'on y trouve un Ecrit où Jansénius fait le parallèle des sentimens et des maximes de quelques théologiens Jésuites, avec les erreurs et les faux principes des Semi-Pélariens de Marseille. Il doit y avoir à la fin . le traité De statu Parvulorum sine Baptismo decedentium. L'auteur avoit travaillé 20 ans à ce livre, que le savant Leibnitz regardoit comme un ouvrage profond. La doctrine de la Grace prit entre les mains de Jansénius un ordre systématique. Il n'offrit son livre que comme le développement des vérités qu'il croyoit que St. Augustin avoient établies, Pour le composer, il avoit lu dix fois tous les ouvrages de ce grand docteur, et trente fois ses Traités contre les Pélagiens. Ce prélat, soit qu'il prévit l'orage que son ouvrage pouvoit former soit qu'il voulût faire éclater sa soumission au saint-Siège, écrivit, peu de jours avant sa mort, au pape Urbain VIII, qu'il soumettoit sincèrement à sa décision et à son autorité, l'Augustinus qu'il venoit d'achever; et que si le saint Père jugeoit qu'il y fallût faire quelques changemens, il y acquiescoit avec une parfaite obéissance. «Je me trompe, assurément, disoit-il dans cette Lettre, si la plupart de ceux qui se sont appliqués à pénétrer les sentimens de St. Augustin, ne so sont étrangement mépris euxmêmes. Si je parle selon la vérité. ou si je me trompe dans mes conjectures, c'est ce que fera connoître cette pierre, l'unique qui doive nous servir de pierre-de-

touche, contre laquelle se brise tout ce qui n'a qu'un vain éclat, sans avoir la solidité de la vérité. Quelle chaire consulterons-nous, sinon celle où la perfidie n'a point d'accès? A quel juge, enfin, nous en rapporterons-nous, sinon au lieutenant de celui qui est la voie, la vérité et la vie, dont la conduite met à couvert de l'erreur, Dieu ne permettant jamais qu'on se trompe en suivant les pas de son vicaire en terre ?... Ainsi, tout ce que j'ai pensé, dit ou écrit dans ce labyrinthe hérissé de disputes, pour décou- vrir les véritables sentimens de . ce maître très-profond dans ses écrits, et par les autres monumens de l'Église Romaine, je l'apporte aux pieds de votre Sainteté, approuvant, improuvant, .avancant, rétractant, suivant ce qui me sera prescrit par cette . voix de tonnerre qui sort de la nue du siège apostolique. » Cette lettre, quoiqu'écrite d'un style . dur et singulier, étoit édifiante: mais elle fut supprimée par ses exécuteurs testamentaires, Calénus et Fromond. Selon toutes les apparences, on n'en auroit jamais eu aucune connoissance, si,. après la réduction d'Ypres, elle n'étoit tombée entre les mains du grand Condé, qui la rendit publique. Jansénius, quelques heures avant de mourir, et dans son dernier testament, soumit en-. core, et sa personne et son livre, au jugement et aux décisions de 'Eglise Romaine. Voici les propres termes qu'il dicta une demiheure avant d'expirer : Sentio ali- . 2°, après quelques questions pl quid difficulter mutari posse: si . tamen Romana sedes aliquid mutari velit, sum obediens filius, et illius, Ecolesiæ in qua semper vexi, usque ad hunc lectum mortis, et de l'homme ayant sa chite, obediens sum. Ita postrema mea mettant dans un bel ordre fout

voluntàs est. Actum sextà Mall 1638. Ainsi, ce savant évêque devint chef de parti sans le vouloir. Tout son système se réduit, suivant un auteur Jésuite, à ce point capital: « Que depuis la chûte d'Adam, le plaisir est l'nnique ressort qui remue le cœur de l'hommé; que ce plaisir est inévitable quand il vient, et invincible quand il est venu. Si ce plaisir est céleste, il porte à la vertu : s'il est terrestre, il détetmine au vice; et la volonté se trouve nécessairement entrainée par celui des deux qui est actuellement le plus fort. Ces deux délectations, dit l'auteur, sont comme les deux bassins d'une balance; l'un ne peut monter sans que l'autre ne descende. Ainsi, l'homme fait invinciblement, quoique volontairement, le bien ou le mal, selon qu'il est dominé par la grace ou la cupidité. Pelà il s'ensuit, qu'il y a certains conmandemens impossibles, nonseulement aux infidelles, aux aveugles, aux endurcis, mais aux fidelles et aux justes, malgré leur volonté et leurs efforts, selon les forces qu'ils ont; et que la Grace, qui peut rendre ces commandemens possibles, leur manque.» Cette analyse n'a pas paru exacte aux partisans de Jansénius. Voyons donc celle qu'en donne l'abbé Racine , dans son Histoire Ecclesiastique. L'Augustinus est divisé en trois parties. Dans la 170 on expose, avec un grand detail, les sentimens des Pélagiens et des Semi-Pélagiens... Dans la liminaires sur l'autorité de Saint Augustin, dans les matières de prédestination, « il traite de la grace et du bonheur des Anges,

ce que St. Augustin en a dit, et répondant à tout ce qu'on pou-▼oit y opposer. De là, il passe à l'état de l'homme criminel et misérable : expliquant, par Saint Augustin , la nature et les suites funestes du péché originel; et comment tous les hommes naissent criminels, demeurant sous la domination de la concupiscence et dans les ténèbres de l'ignorance, jusqu'à ce que la grace du Sauveur les éclaire et les délivre de ces ténèbres et de cet esclavage. Enfin, il parle de l'état que les théologiens appellent de pure nature; et il prouve évidemment que c'est renverser tous les principes de la doctrine que St. Augustin a soutenue jusqu'à sa mort contre les Pélagiens, et ruiner la nécessité de la Grace, que de reconnoître la possibilité de cet état; rien n'étant plus opposé, selon ce saint docteur, à la sagesse de Dieu, à sa bonté, à sa justice, que de donner l'être à une créature raisonnable, en l'abandonnant à elle-même, quoiqu'elle soit innocente; sans vouloir la faire jouir de sa gloire, sans lui donner aucun secours pour y arriver; ou en lui faisant souffpir les misères de cette vie et la mort, qui ne peuvent être que la peine du péché.... Dans la 3º partie, Jansénius traite de la guérison de l'homme, et de son rétablissement dans la liberté qu'il avoit perdue par le péché. C'est là qu'il · rapporte, avec autant de netteté que d'exactitude, tout ce que St. Augustin a écrit sur cette matière. » Quoi qu'il en soit de la justesse des deux analyses que nous avons données de l'Augustinus, dès que ce livre eut vu le jour, la guerre fut allumée dans - l'université de Louvain. « Jansé-- witts - dans le corps de son ou-

vrage, dit Pluquet, attaque souvent Molina, Lessius, et tons ceux qui pensoient comme eux. Lessius et Molina étoient membres d'une société féconde en savans, en théologiens profonds, qui avoient combattu avec gloire les erreurs des Protestans; Lessius et Molina eurent dans leurs confrères des défenseurs; ils en trouvèrent même parmi les docteurs de Louvain et de Paris. On vit donc alors en France deux partis, dont l'un prétendoit défendre la doctrine de St. Augustin, et combattre dans ses adversaires les erreurs des Pélagiens et des Semi-Pélagiens, tandis que l'autre prétendoit désendre la liberté de l'homme et la bonté de Dieu contre les erreurs de Luther et de Calvin. » Les esprits s'échauffèrent, et chaque jour il paroissoit de petites brochures et de gros livres pour et contre. Urbain VIII crut mettre la paix, en défendant, l'an 1642, le livre de Jansénius, comme renouvelant les propositions condamnées par ses prédécesseurs; mais la guerre, loin de cesser, passa de Flandre en France, et elle n'y fut pas moins vive. La Sorbonne censura cinq propositions extraites de l'Augustinus. Innocent X les condamna peu après, en 1653. Les Jansénistes crurent éluder la Bulle, en distinguant entre le sens hérétique et le sens orthodoxe. Ils prétendirent que ces cinq Propositions n'étoient point dans l'ouvrage de l'évêque Flamand; ou que si elles y étoient, on leur donnoit un mauvais sens. Trente-huit évêques, assemblés à Paris, écrivirent à ce sujet une lettre au pape, le 28 mars 1654, dans laquelle ils marquoient « qu'un petit nombre d'ecclésiastiques rabaissoient honteusement la majesté du Décret Apos-

tolique, comme s'il n'avoit terminé due des controverses inventées à plaisir; qu'ils faisoient bien profession de condamner les cinq Propositions, mais en un autre sens que celui de Jansénius ; qu'ils prétendoient, par cet artifice, se laisser un champ ouvert pour y rétablir les mêmes disputes : qu'afin de prévenir ces inconvéniens, les évêques soussignés, assemblés à Paris, avoient déclaré, par une lettre circulaire, jointe à celle qu'ils écrivoient au pape, que ces cinq Propositions sont de Jansénius; que sa Sainteté les avoit condamnées en termes exprès et très-clairs au sens de Jansénius, et que l'on pourroit poursuivre comme hérétiques ceux qui les soutiendroient.» — Innocent X répondit par un Bref du 29 septembre, dans lequel il déclara que dans les cinq Propo-. sitions de Corneille Jansénius, il avoit condamné la doctrine contenue dans son livre. Alexandre VII confirma la Décision d'Innocent X, par une Bulle du 16 octobre 1656. Il y déclare que les cinq Propositions sont tirées du livre de Jansénius, et qu'elles ont été condamnées dans le sens de cet auteur. Ce pape agissoit de concert avec le plus grand nombre des évêques de France. Ces évêques, non contens d'un formu-

laire qu'ils avoient déjà fait, en

dressèrent un second. En voici

les termes: Je condamne, de cœur et de bouche, la doctrine des

cinq Propositions contenues dans

le livre de Corneille Jansénius;

laquelle doctrine n'est point de St. Augustin, que Jansénius a mal expliqué. Cette formule fit

une foule de rebelles, et encore

plus d'hypocrites. On en exigea

la signature de tous ceux qui pré-

tendoient aux ordres et aux bénéfices. Le mépris des gens sages, le ridicule répandu par les beaux esprits sur les fanatiques des deux partis, ont éteint ces tristes querelles, et il faut espérer qu'il n'en sera plus question en France. Un auteur moderne a cherché à prouver qu'elles avoient été l'une des causes de la révolution françoise. - Leydecker a écrit la Vie de Jansénius en la tin, in-80, Utrecht, 1695. Voy. aussi l'Histoire Ecclésiastique du XVIIe siècle, par Dupin; et l'Histoire des cinq Propositions de Jansénius, par Dumas.

JANSON ou JANSONIUS, (Jacques) né à Amsterdam, en 1547, docteur de Louvain, professeur en théologie, et doyen de l'église collégiale de Saint-Pierre, mourut le 20 juillet 1625, à 78 ans. On a de lui : I. Des Commentaires peu estimés sur les Pseaumes, in-4°; sur le Cantique des Cantiques, in-8°; sur Job, in-fol.; sur l'Evangile de Saint Jean , in-8°; et sur le Canon de la Messe. II. Institutio Catholici Ecclesiasta. III. Enarratio Passionis. IV. Quelques Oraisons funda bres , sans vérité et sans éloquence. — Il y a eu un peintre d'Anvers de ce nom , (Abraham) le contemporain de Rubens, dont il se croyoit le rival, et qu'il atteignit quelquefois d'assez près, mais plus souvent de bien loin.

JANSON, Voyer FORBIN et JENSON.

JANSON, Voyez Blass & Almeloveen.

JANSSENS., (Herman) récollet, né à Anvers, l'an 1685, passa par tontes les charges de son ordre, at monrut pieusement à Anvers, le 5 avril 1761.

- 1

In lui doit: I. Prodromus sacer; Anvers, 1731, in-4.º Il y donne les règles pour traduire l'Ecriture-Sainte, et montre les délauts des traductions flamandes. III. Explanatio rubricarum Mistalis Romani, etc.; Anvers, 1757, 2 vol. in-8.º Cet ouvrage est plus estime que le précédent.

JANUA, (Jean DE) ou JA-NUENSIS, ainsi nommé de Gênes sa patrie : Voyez Balbi.

I. JANVIER, (Saint) Eveque de Bénevent, eut la tête tranchée à Pouzzol, sous l'empereur Dioclétien. Son corps fut transporté à Naples, où il a une magnifique chapelle dans la Cathédrale. Ce qui a servi à donner beaucoup déclat à son culta, est un miracle qui se renouvelle, dit-on, tous les ans, lorsqu'on approche de son chef une phiole pleine de son sang. On prétend que ce sang paroît alors liquide et même qu'il bouillonne, et qu'en tout autre temps il est dur comme du sang caillé, ou mêlé de terre. Plus d'un protestant, après avoir goûté les délices du sejour de Naples, s'est répandu en invectives contre le miracle du sang liquésié. Addisson prétend qu'il n'a jamais vu en Angleterre de tour de charlatan plus grossier. « Tons ces auteurs pouvoient observer, dit Voltaire, que ces institutions ne nuisent point aux mœurs, qui doivent être le principal objet de la police civile et ecclésiastique; et que probablement les imaginations ardentes des climats chauds ont besoin de signes visibles qui les mettent continuellement sous la main de la divinité. » On attribue encore à St. Janvier, suivant Baillet, l'extinction d'un horrible embrasement du Vesuve. Sa fête se célèbre avec beaucoup de solemnité, le 19 septembre et le premier dimanche de mai, jour de la translation de ses reliques de Pouzzol à Naples.

II. JANVIER, (Ambroise) Bénédictin, ne à Ste-Susanne dans le Maine en 1614, se rendit habile dans la langue hébraïque. Après avoir professé pendant plusieurs années dans son ordre avec reputation, il mourut à Paris, dans l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le 25 avril 1682, à 68 ans. On a de lui : I. Une Edition des Œuvres de Pierre de Celles. La Préface de cette édition est du père Mabillon. II. Une Traduction latine du Commentaire hébreu de David Kimchi sur les Pseaumes, 1669, in-4.0

JANUS, (Mythol.) roi d'Italie, commença d'y regner avant qu'Enée vînt s'y établir. Il étoit fils d'Apollon et de Créuse, fille d'Erecthée, roi des Athéniens. Xiphus, mari de Creuse, l'adopta sans le connoître. Janus vint avec une puissante flotte aborder en Italie, en poliça les peuples, leur apprit la religion, et bâtit sur une montagne une ville qu'il appela de son nom Janicule. Dans le temps qu'il signaloit son règne parmi les peuples barbares, Saturne, chassé de l'Arcadie par Jupiter, aborda dans ses états, et y fut reçu en ami. Janus, après sa mort, fut adoré comme une divinité, et c'est la première de celle que ces peuples invoquoient. Romulus lui fit bâtir dans Rome un temple, dont les portes étolent ouvertes en temps de guerre, et fermées en temps de paix. Le temple avoit 12 portes, qui désignoient les 12 mois de l'année. Les Romains

étoient dans l'usage de mettre sur les portes une petite statue de Janus, tenant une clef d'une main, et un bâton de l'autre. L'Histoire Romaine, depuis Romulus jusqu'à la bataille d'Actium, ne fait mention que de deux circonstances où le temple de Janus fut fermé; la première, sous le règne de Numa; et l'autre, après la seconde guerre Punique. On sait qu'il le fut trois fois sous le règne d'Auguste. Les anciens ne sont point d'accord sur la raison pour laquelle le temple de Janus étoit ouvert pendant la guerre, et fermé pendant la paix, et l'on ignore ce qui donna lieu à cet usage chez les Romains; car les Grecs ne connoissoient point Janus, comme le dit Ovide. Des médailles qui sont à la bibliothèque du roi, le représentent avec quatre visages, qui marquent les quatre saisons. On le peignoit communément avec deux visages, comme présidant au jour et à la nuit, et connoissant l'avenir et le passé. Li tenoit un bâton de la main droite, et une clef de la gauche.

JAPHET, fils de Noe, eut sept fils, Gomer, Magog, Madai, Javan , Tubal , Mosoch et Tiras, dont la postérité peupla, suivant quelques savans, une partie de l'Asie et toute l'Europe. C'est de ce fils de Noé, que les poëtes ont fait leur JAPET, fils du Ciel et de la Terre, et roi des Thessaliens, qui de la nymphe Asie eut Hesper, Atlas, Epiméthée Prométhée. C'est du moms le sentiment des auteurs du Moréri. et de quelques mythologistes; mais ce sentiment est rejeté par plusieurs savans éclairés.

JARCHAS, le plus savant des philosophes Indiens, appelés Brackmanes, et grand astronos me, selon St. Jérôme, fut trouvé enseignant dans une chaire d'or, par Apollonius de Tyane, lorsque celui-ci alla aux Indes.

JARCHI, (Salomon) célèbre rabbin, connu aussi sous les noms de Raschi, de Jarki, d'Isaaki, vit le jour à Troyes en Champagne l'an 1104. Il voyages en Europe, en Asie, en Afrique, et devint très-habile dans la médecine et dans l'astronomie, dans la Mischne et dans la Gémare. Il mourut à Troyes en 1180, à 75 ans. On a de lui, des Commentaires sur la Bible, sur la Mischne, sur la Gémare, sur la Pirke-Avoth, qui se trouvent dans la Bible Hebraigne d'Amsterdam 1660, en 4 vol. in-12. Sa nation les recut avec applaudissement, et les estime encore beaucoup.

JARD, (François) pretre Doctrinaire, né à Boulène près d'Avignon en 1675, mort à Auxerre le 10 avril 1768, à 93 ans, étoit très-attaché à la doctrine des solitaires de Port-Royal, dont il imitoit les vertus et étidioit les écrits. Sa piété et ses lumières paroissent sur-tontdans an Religion Chrétienne médice dans le véritable esprit de un maximes, 6 vol. in-12; onvrege fait avec le P. Débonnaire, qui a en du succès. Ses Sermons, publiés en 1768, 5 vol. in-13, ont moins reussi, parce que le style en est froid, et que le fonde n'a rien de neuf.

JARDIN, JDU) Voyez Du-JARDIN. — HORTA. (Garcie d') —et Sellius.

JARDINIER, (Claude Bonat) graveur Paristen, étoif né en 1726, et mourut à l'âge de 43 ans. Sa plus belle estampe est Mile Clairon dans le rôle de Médée, qui a paru sous le nom de MM. Beauvariet et Cars qui la retouchèrent.

- JARDINS, (Marie-Catherine DES) naquit à Alençon vers l'an #640, d'un père qui étoit pré-♥ôt. Les passions et l'esprit furent précoces en elle. Une aventure qu'elle eut avec un de ses cousins, l'avant obligée de quitter Alencon, elle vint à Paris. Dù elle cultiva le genre dramatique. et donna en même temps de petits Româns qui lui firent un nom. Elle eut bientôt des soupirans, parmi lesquels elle distingua un jeune capitaine d'infanterie, plein d'esprit et d'une figure aimable. nommé Villedieu. Il étoit marié depnis un an : elle lui persuada de faire casser son mariage. L'idée étoit extravagante: mais elle ne cherchoft qu'à faire excuser son attachement pour un homme dejà engagé. Villedieu entreprit cependant de la realiser; mais il trouva des oppositions. Sa maîtresse ne le suivit pas moins à Cambrai, où son régiment étoit en garnison; et lorsqu'ils revinrent à Paris, elle y parut sous le hom de Madame de Villedieu. Une telle union ne pouvoit être heureuse. Il y avoit déjà eu de grandes divisions entre les deux amans, lorsque Villedieu fut bligé de partir pour l'armée, où il perdit la vie. Sa prétendue veuve ne sut point une Artémise: partagée entre l'amour, les romans et le théâtre, elle vécut comme on peut vivre lorsqu'on a de tels amusemens. La mort subite d'une de ses amies lui ouvrit les yeux; une maison religieuse fut son asile, et elle y vécut avec sagesse, jusqu'à ce que ses aventures ayant été connues de la communauté, elle fut congédiée. Mad. de'Saint-Romain, sa sœur, recut chez elle la nouvelle dévote, qui ne le fut pas longtemps. Elle trouva dans cette maison un monde choisi, qui lui fit reprendre bientôt son ton de galanterie. Ce fut là qu'elle connut le marquis de la Chasse, qu'elle épousa ensuite. Ce marquis étoit marié; mais il avoit congédié sa femme. Quoique Mad. de Villedicu ne l'ignorat pas, elle ne fit pas de difficulté de lui donner sa main secrètement : le fruit de cette union fut un fils ; qui ne vécut qu'un en. La Chasse le suivit d'assez près: et sa veuve, inconsolable, épousa bientôt en troisièmes noces un de ses cousins, qui lui permit de prendre le nom de Villedien. Après avoir passé encore quelques antiées dans le monde, elle se retira à Clinchemare, petit vil lage dans le Maine , où elle mourut en 1683, à 43 ans. On prétend qu'elle abrègea ses jours par l'excès d'eau de vie qu'elle buvoit, même dans ses repas. Ses Œnvres, en vers et en prose, ont été recneillies, 1702, dix voli in-12; 1721, douze vol. in-124 dont les deux derniers ne sont point de Mad. de Villedieu. On y trouve plusieurs romans; les Désordres de l'Amour; le Portrait des foiblesses humaines; Cléonite ; Carmente ; les Galantéries Grenadines; les Amours des Grands Hommes; Lysandre; les Mémoires du Sérail 3 les Nouvelles Africaines; les Exilés de la Cour d'Auguste ; les Annales galantes. Tout y est peint avec ce pinceau vif, rapide, animé d'une femme ; mais cé pinceau n'est pas toujours asset correct, ni assez réservé. Elle emploie quelquefois des couleurs

trop romanesques; et dans ses Mémoires du Sérail, il y a trop d'événemens tragiques et peu vraisemblables. On ne voit que des foiblesses dans les romans de Mad. de Villedieu, et on voudroit y voir des portraits vrais du caractère et des mœurs des hommes. Ses historiettes ont fait perdre le goût des longs romans, j'en conviens; mais elles n'ont pas donné, il faut l'avouer, le goût des bons ouvrages de ce genre. Cette gloire étoit réservée aux célèbres Duclos, Marivaux, Prévost. Quelle différence des bonnes productions de ceux-ci, à celles de Mad. de Villedieu! Les unes plaisent également au philosophe et à l'homme sensible; les autres ne peuvent plaire qu'aux amans fades et langoureux, ou aux libertins. Un autre reproche qu'on peut faire à Mad. de Villedieu, c'est qu'en prêtant ses intrigues galantes aux plus grands hommes de l'antiquité, elle a également gâté l'histoire et le roman. Ce mélange dangereux de la vérité et de la fable contribue à répandre de l'incertitude sur les faits les plus vrais. et à accréditer les anecdotes les plus fausses, sur-tout dans l'esprit des femmes et des jeunes gens. Les ouvrages poétiques de Mad. de Villedieu sont fort inférieurs à sa prose : sa versification est foible et languissante. Elle a donné deux tragédies, Manlius Torquatus et Nitetis, jouées en 1663. Nous avons son portrait par elle-même, et ce petit écrit, dont nous ne donnons ici qu'un léger extrait, prouve qu'à certains égards, elle n'avoit pas profité du précepte du philosophe : Nosce te ipsum : « J'ai, dit-elle, la physionomie heureuse et spirituelle; les yeux

noirs et petits, mais pleins de feu; la bouche grande, mais les dents assez belles pour ne pas rendre son ouverture désagréable; le teint anssi beau, que pent l'être un reste de petite vérole maligne; le tour du visage quale, les cheveux châtains. Mais j'ose dire que j'aurois bien plus d'avantage à montrer mon ame que mon corps, et mon esprit que mon visage; car, sans vanité, je n'ai jamais eu d'inclination déréglée. Mon ame n'est agitée ni par l'ambition, ni par l'envie, et sa tranquillité n'est jamais troublée que par la tendresse que j'ai pour mes amis. J'ai plus de joie des biens qu'ils recoivent, que s'ils m'étoient envoyés; mais ma tendresse n'est pas aussi générale, qu'elle est forte : car je ne la donne qu'à peu de gens; et, pour qu'un homme soit digne d'être mon ami, il faut que ses inclinations soient conformes aux miennes, et qu'il soit le plus discret homme de son siècle. Co n'est pas que je donne grande matière de discrétion, car j'ai de la vertu, et de cette vertu qui est également éloignée du scrupule et de l'emportement, dont la simplicité fait la force, et la nudité le plus grand ornement. J'ai une fort grande herté; mais comme elle ne sied bien qu'aux belles, et que je ne suis pas de ce nombre, je tâche de mettre en sa place une douceur qui ne m'est pas si naturelle . mais qui m'est plus convenable. J'aime fort à railler, et ne me fache jamais qu'on me raille, pourve que je sois présente, etc. etc. »

JARED fils de Malaléel, fat père d'Hénoch, qu'il engendra dans sa 162° année. Il mourut âgé de 962 ans, 2582 avant J. C.

JARNAC,

JARNAC (Gui Chabot de) d'une famille illustre, originaire de Poitou, gentilhomme de la chambre du roi et maire de Bordeaux, est célèbre par l'avantage qu'il remporta, le 10 juillet 1547, Sur la Châteigneruye, et qui a donné lieu à ce proverbe ! C'est un coup de Jarnac, pour signifier un coup imprévu , et que l'on ne congeoit pas à parer. On trouve le cartel de ces deux combattans dans les Essais sur Paris, tom. I. Le détail du combat est rapporté à l'article Chateignerave (la): Voyez ce mot. Mais un tráit honorable à Jarnac, qui n'y est pas, c'est que le roi Henri II, vaincu par la modestie de ce sei⊢ gneur, lui dit en l'embrassant: Vous avez combattu en Cesar, et parlé en Ciceron.... Ronsard fit une Ode à sa louange. Il avoit épousé, en 1540, Louise de Pisseleu, dont il eut des enfans.

JAROPOL, duc de Kiovie, villé de l'Ukraine, porta, par ses mauvais conseils, tous les reigneurs de Russie à conspirer contre Boleslas III, roi de Po-Aogne, vers l'an 1126. Genk-ci, sous prétexte d'amitié, envoyérent une ambassade à ce roi, qui se trouva tout-à-coup investi de ses ennemis. Le Palatin de Cracovie, qui commandoit la plus grande partie de la cavalerie de Pologne, s'étant retiré au premier bruit de cette surprise. le roi Boleslas, non moins inrligné de cette làcheté que de la perfidie de ces traitres, lui envoya une peau de lièvre, une quenouille avec du lin, et une corde. C'étoit pour lui faire connoître par ces symboles, qu'il s'étoit rendu semblable à un lièvrepar sa fuite; qu'il devoit plutôt manier les armes des femmes, que

Tome VI.

celles des hommes; et qu'enfin pour récompense de sa làcheté; il méritoit le dernier supplice, que la corde lui signifioit. Ce Palatin, au désespoir de ces reproches, se pendit dans une église, aux cordes des cloches : et depuis ce temps-là, le châte-luin de Cracovie a toujours précédé le Palatin, soit pour la dignité, soit pour l'autorité.

JAROSLAW, grand duc de Russie, dans le xe siècle, fit ses delices de la lecture, appela des savans à sa cour, et fit traduire plusieurs livres grecs en langue russe, en roig; il donna aux habitans de Novogorod, sous le titre de Sramota sondepuaja; une espècè de code de jurisprudence : ce sont les premières lois qui ont été rédigées par écrit en Russie. Ge souverain fonda une école publique, où il fit instruire à ses frais; 300 enfans. Il rendit sa cour la plus brillante du Nord, et l'asile des princes malheureux.

JARRIGE, (Pierre) Jésuite de Tulles en Limousin, assez bon predicateur pour son temps quitta son ordre en 1647, et se sauva en Hollande. Lès États-généraux lui firent une pension. Cet apostat publia, peu de temps après, un livre execcable, intitule : Le Jésuite sur l'échafaud, in-12. C'est un des plus sanglans libelles que la vengeance ait en-fantés. Le P. Ponthelier, confrère de ce misérable, étoit alors à la Haye, auprès d'un ambassadeur. Il se conduisit avec tant d'adresse et de prudence, qu'il engageà Jarrige à rentrer dans le sein de l'église Catholique. Retire chez les Jesuites d'Anvers en 1630, il composa une ample retractation de tout ce qu'il avoit avancé dans son Jésuite sur l'échafaud. Il le traita d'avorton, que sa mauvaise conscience avoit conçu, que la melancolie avoit forme, et que la vengeance avoit produit. Cette rétractation fut imprimée à Anvers en 1650, in-12. et l'on y fit deux réponses assez nigres. Jarrige, de retour en France, cut le choix de rentrer dans la Compagnie, on de vivre en prêtre séculier. Il choisit ce dernier parti, et se retira à Tulles, où il resta jusqu'à sa anort, arrivée le 26 septembre 2670, à 65 ans.

I. JARRY, (Laurent Juillard Du) né vers 1658, à Jarry, village près de Saintes, s'adonna de bonne heure à la chaire et à la poésie. Il précha avec applandissement à Paris et en province; et quoique poëte médiocre, il obtint deux couronnes de l'académie Françoise, en 1679 et en 1714. L'auteur de la Henriade, nlors fort jeune, composa cette dernière année pour le prix, et fut vaincu par l'abbé du Jarry. Le poëme couronné, au-dessous du médiocre du côté de la poésie, étoit encore gâté par une méprise qui supposoit dans le poëte une ignorance grossière en ma-Tière de physique, et même de simple géographie : un de ses vers commencoit par Pôles glaces, brulans, etc. Le vainqueur et même les juges, furent trèsplaisantés dans le temps, surtout par le vaincu. L'ablié du Jarry avoit encore remporté le 'prix de l'académie en -1683, ou du moins il le partagea avec la Monnoye. Les deux pièces ayant cu un égal nombre de suffrages, l'académie fit frapper deux médailles, chacune valant la moitié. du prix, et elles furent données

aux deux auteurs. On a de de Jarry: I. Des Sermons, des Panegyriques et des Oraisons funèbres, en 4 vol. in - 12, qui, sans être du premier mérite, ont des béautés, entr'autres l'Uraison sunèbre de Fléchier. Il. Un Recueil de divers onvrages de piété, Paris, 1688, in-12. III. Des Poésies Chrétiennes, héroïques et morales; Paris, 1715, in-12: la versification en est foible, et le poëte étoit en lui encore inférieur à l'orateur. IV. Le Ministère Evangélique, ou Réflexions sur l'éloquence de la Chaire, in-12, Paris, 1726 : l'auteur avoit étudié cette matière plutôt en orateur qu'en philosophe. Voyez Bretteville. Il mourut en 1730, dans son prieuré de N. D. du Jarry, au diocèse de Saintes, à l'age d'environ 72 ans.

JARRY, (Nicolas) maître recrivain, renommé dans le 17° siècle, a produit an simple trait de plume, des chefs-d'œuvre d'ornement et de goût. La beauté de son écriture essaça tout ce qu'on connoissoit jusqu'à lui de supérieur en ce genre. M. Peignot, dans son Dictionnaire de Libliologie, a cité les prix que les connoisseurs out mis dans les ventes publiques à plusieurs ouvrages de Jarry. On peut citer, 1º Heures de Notre-Dame, écrites à la main, 1647, in-80; menuscrit de 120 feuillets sur vélin, en lettres rondes et batardes: ces œuvresse trouvoient dans la bibliothèque de la Vallière, et Debure les désigne ainsi : « Elles sont un chef-d'œuvre d'écriture. Le fameux Jarry, qui n'a pas en encore son égal en l'art d'écrire, s'y est surpassé, et a prouvé que la régularité, la netteté et la précision des caractères du burin et de

- Ptenpression, pouvoient être imitées avec la plume, à un degré de perfection inconcevable. Ce beau manuscrit, orné de sept miniatures, a été vendu, en 1784, 1 601 liv. » H. La Guirlande de Julie, pour Mile de Rambouillet, x 641, in-fol. Ce manuscrit, sur vélin, appelé par Huet le chefd'œuvre de la galanterie, a été décrit par l'abbe Bive. Il a trente miniatures peintes par Robert, et représentant des fleurs; et soixante - un madrigaux, tous écrits sur un feuillet séparé par Jarry. Il a été vendu, à la même époque, 14,510 liv. III. La Copie de ce même ouvrage, simple žn-3° sur vélin, ne contenant en quarante feuillets, écrits en bàtarde, que les madrigaux sans peinture, s'est vendue 406 liv. Jarry étoit de Paris; on ignore l'année de sa mort. Le haut prix de ses pièces d'écritures rappelle que, dans le 10e siècle. un recueil d'homélies fut payé par une comtesse d'Anjou nommée Grécie, deux cents brebis, trois muids de grain, et cent peaux de martre.

I. JARS, (Marie le) Voyez Gornal

II. JARS, (Louis le) secrétaire de la chambre de Henri III, fit jouer, en 1576, la tragi-comédie de Lucelle, imprimée à Paris, la même année, chez le Maignier.

III. JARS, (François de Rosheohouart, chevalier DE) mort l'an 1670, chevalier de Malte, commandeur de Lagny-le-Sce, et abbé de Saint-Satur, étoit un homme d'un génie hardi et d'un caractère ferme. Il fut mis à la Bastille, dans le temps de la dé-

tention du garde des sceaux de Chateauneuf, en 1633. Il étoit accusé d'avoir voulu faire passer la Reine-Mère et Monsieur, en Angleterre. Il n'y avoit pas de preuve. On l'interrogea quatrevingts fois avec toute la sévérité possible. Il se défendit toujours avec la même fermeté, sans jamais se couper, et sans rien dire qui pût embarrasser ses amis. Le cardinal de Richelieu, voulant absolument découvrir le fond de l'intrigue pour laquelle il l'avoit fait arrêter, le fit, dit-on, condamner à mort, en donnant parole aux juges qu'il auroit sa grace. Le chevalier de Jars fut condamné à être décapité. La sentence lui fut lue; il monta sur l'échasaud d'un air héroïque, et lorsqu'il fut en posture de recevoir le coup de la mort, on cria Grace ! Comme il étoit prêt de descendre de l'échafaud, un des jnges eut la bassesse de l'exhorter à reconnoître la clémence du roi, en déconvrant les desseins de Chateauneuf; mais il lui répondit, que s'il y en avoit, rien ne seroit capable de lui faire trahir ses amis. Ce fut Laffemas, qu'on appeloit le Bourreau du cardinal de Richelien, qui fut chargé, avec le présidial de Troyes, de la commission de juger le chevalier de Jars. Jugé par un tel homme, il ne pouvoit qu'etre condamné. Tout son crime, suivant les lustoriens les plus impartiaux, fut d'avoir entretenu une étroite correspondance avec les ennemis du premier . ministre, et d'être instruit de toutes les intrigues qu'on formoit à la cour contre lui. Le chevalier de Jars avant obtenu sa liberté, passa en Trafie. et revint en France après la mo t de Louis XIII.

IV. JARS, (Gabriel) ne à Lyon en 1732, d'un père intéressé dans les mines du Lyonnois, montra beaucoup de goût pour la métallurgie. M. Trudaine, qui en fut informé, le fit entrer dans les ponts et chaussées. Il y prit les connoissances propres à l'emploi auguel on le destinoit : c'étoit de perfectionner l'exploitation de nos mines par l'inspection de celles de l'étranger, et des différentes manières de les exploiter. En 1757, il visita avec Duhamel, les mines de la Saxe, de la Bohême, de l'Autriche, de la Hongrie; et termina en 1759, sa tournée par le Tirol, la Stirie, la Carinthie. En 1765, il fut seul chargé de visiter les mines de l'Angleterre et de l'Écosse. En 1766, son frère fut nommé pour l'accompagner dans l'électorat d'Hanovre, le duché de Brunsvick, la Hesse, la Norwége, la Suède, les pays de Liége et de Namur, et la Hollande. De retour de ses longues et pénibles courses, Jars fut reçu de l'académie des Sciences en 1768, et mourut l'année suivante, à 37 ans. Son frère a publié ses observations sous le titre de Voyages Métallurgiques, en 3 vol. in-4°, dont le premier a paru à Lyon en 1774. C'est une collection complète de minéralogie théorique et pratique. Elle est à la fois curieuse et méthodique. Les procédés prescrits y sont traités avec clarté, et on y trouve des dessins exacts des machines et des fourneaux nécessaires pour l'exploitation des mines.

JASINSKI, noble Polonois, se mit en 1794 à la tête des mécontens qui voulurent arracher leur patrie à l'envahissement des Russes. Il fit insurger Wilna, capitale de la Lithuanie, aves tant d'adresse, que ces derniers y furent surpris et faits prisonniers, sans qu'ils pussent faire lamoindre défense. Jasinski, actif, entreprenant, plein d'esprit et de courage, parcourut rapidement toute la Lithuanie, et y créa une armée qu'il opposa plusieurs fois aux Russes avec succès. Il commandoit une division dans Varsovie, lorsqu'il y périt les armes à la main, en défendant, contre le général Souvarow, le faubourg de Prague.

I. JASON, (Mythol.) étoit fils d'Eson et d'Alcimède. Eson, en mourant, le laissa sous la tu-. telle de Pélias, son frère, qui le donna à élever au centaure Chiron. Ce prince étant devenu grand, gagna tellement l'affection des peuples, que Pélias chercha tous les moyens de le perdre, pour s'assurer le trône. Il persuada à Jason qu'il falloit entreprendre la conquête de la Toison d'or, espérant qu'il n'en reviendroit pas. Le bruit de cette expédition s'étant répandu partout, les princes Grecs voulurent y avoir part. Ils partirent sons ses drapeaux pour la Colchide, où cette toison étoit pendue à un arbre, et défendue par un dragon monstrueux. On les appela Argonautes, du nom de leur vaisseau, nommé Argo. Les auteurs sont partagés sur l'étymo-: logie du nom d'Argo, donné à ce fameux vaisseau. Les uns veulent que ce soit celui du constructeur; les autres disent qu'il. fut ainsi appelé, parce qu'il portoit des Argiens : c'est le sentiment de Cicéron. Il y en a qui tirent son nom de sa vîtesse, et d'autres de sa pesanteur. Tous s'accordent à dire qu'il étoit fort

long, et peut-être le premier de cette espèce qui parut sur les mers de la Grèce; car Pline assure que les Grecs ne se servoient que de vaisseaux ronds. Ce qu'il avoit de plus merveilleux, c'est qu'il étoit construit d'arbres de la forêt de Dodone, qui rendoient des oracles; c'est pour cela que les Poëtes ont dit qu'il articuloit des sons. Quoi qu'il en soit, Jason aborda d'abord à l'isle de Lemnos, où il fut magnifiquement traité par la reine Hypsipile. De là, il se rendit chez le roi Phinée, dont il apprit comment il pourroit pénétrer sarement à Colchos à travers les rochers Cyanées. Y étant beureusement descendu, Médée fille du roi de Colchos, fut si éprise de la beauté de ce jeune prince, qu'elle lui promit, s'il vouloit l'épouser, de hu donner les moyens de dompter les Taureaux à pieds d'airain, et d'assoupir un monstrueux Dragon. qui gardoit la Toison d'or. Jason y consentit, et après avoir triomphé de tous les obstacles, il enleva la Toison; mais son amour et son apparente reconnoissance ne survécurent guères au succès qui en étoit l'objet. S'étant retiré chez Créon, roi de Corinthe. il abandonna sa bienfaitrice pour épouser la fille de ce roi : Voyez II. Créuse. Médée, irritée, après. avoir conseillé aux filles de Pélias de tuer leur père, et de le faire bouillir dans une cuve d'airain. leur faisant espèrer qu'elles le rajeuniroient, massacra elle-même ensuite les enfans qu'elle avoit eus de Fason, et les lui servit par morceaux dans un festin. Ayant de plus empoisonné toute la famille royale de Créon, excepté Jason qu'elle laissoit vivre pour lai susciter continuellement de-

nouvelles traverses, elle se sauva dans les airs sur un char traîné par des dragons ailes. Cependant Jason s'empara de Colchos, où il régna tranquillement le reste de ses jours.

II. JASON, le Cyrénéen, écrivit l'Histoire des Macchabées, en 5 livres... Voy. le Livre II des Macchabées, 2, 24.

III. JASON, frère d'Onias, grand-prêtre des Juifs, acheta d'Antiochus Epiphanes, la grande sacrificature, et en dépouilla son frère, l'an 175 avant J. C. Dès qu'il en fut revetu, il tâcha d'a-bolir le culte du Seigneur dans Jérusalem; mais à peine eut-il exerce deux ans le souverain pontificat, que Ménélaus, de la tribu de Benjamin, le supplanta: à son tour, en gagnant Antiochus par une plus grande somme. Jason, force de ceder, se retira chez les Ammonites. Il s'y tint caché, jusqu'à ce que le bruit de la mort d'Epiphanea s'étant répandu, il sortit de sa metraite, entra à main. armés dans Jérusalem, d'où il chassa Ménélaus, et exerça toutes sortes d'hostilités contre ses citoyens. Le bruit de la prétendue mort du roi s'étant dissipé, il fut contraint de sortir de la ville, et erra quelque temps chez les Arabes, d'où il passa en Egypte. Ne s'y croyant pas en surete, il se retira à Lacedémone, comme dans nne ville alliee; mais il y mourut misérablement, et dans, un tel abandon, que personne. ne voulut prendre soin de sa sépulture.

IV. JASON de Thessalonique, logea chez lui l'apôtre St. Paul. Les Juifs de la ville soulevérent le peuple, et vincent

Ff3

fondre sur la maison de Jason, dans le dessein d'enlever Paul et Silas. Ne les ayant pas frouvés, ils saisirent Jason, et le metérent aux magistrats, qui le tenvoyèrent, à condition de représenter les accusés. Il paroit, par l'Épitre aux Romains, que Jason étoit parent de St. Paul.

Les Grecs le font évêque de Thrace en Cilicie, et honorent sa mémoire le 28 avril.

JATRE, (Matthieu) religieux Grec du 13° siècle, dont on a deux ouvrages considérables en vers grecs, d'une mesure qui est plus propre pour la poésie que pour la musique. L'un roule sur les Offices de l'Eglise de Constantinople, et l'autre sur les Officiers du Palais de la même ville. Le P. Goar les fit imprimer en 1648, in-fol. en grec et en latin, avec des notes.

JAVAN, 4° fils de Japhet, fut père des Ioniens, ou des Grecs qui habitoient l'Asie mineure. Il ent pour fils Elisa, Tharsis, Cethim, et Dodanin on Rhodanim, qui penplèrent l'Elide, la Cilicie, la Macédoine, et le pays de Dodone ou de Rhodes.

JAUBERT, (Pierre) curé de Cestas, près Bordeaux, a traduit Ausone, et a publié un Dictionnaire des Arts et Métiers, qui a en du succès. L'auteur avoit fait des recherches sur l'histoire de Bordeaux qu'il vouloit écrire, lorsqu'il est mort vers 1780.

JAUCOURT, (le Chevalier Louis DE) de la Société royale de Londres, des académies de Berlin et de Stockholm, mort à Compiegne le 3 février 1780, à 76 ans, se distingua autant par son désintéressement et ses vertus que

par la noblesse de son origine. Il prefera la retraite, la vraie philosophie, un travail infatigable, à tous les avantages que pouvoit lui procurer sa naissance, dans un pays où , l'argent excepté, l'ou préfère cet avantage à tout le reste. Il avoit approfondi de bonne heure tout ce qui regarde la médecine, les antiquités, les mœurs des peuples, la morale et la littérature. Les nombreux ar--ticles qu'il a fournis à l'Encyclopédie dans ces différens genres, sont traités d'une manière nette, méthodique, et écrits d'un style facile et agréable, ni trop, ni trop peu chargé d'ornemens. On regrette que certains écrivains, qui ont rempli ce vaste répertoire des sciences, d'une foule de lieux communs paraphrasés avec autant de longueur que d'emphase, ne l'aient pas pris pour modèle. Le chevalier de Jaucourt avoit travaille à la Bibliothèque raisonnée, journal rempli de trèsbons extraits, depuis son origine jusqu'en 1740. Il publia, conjointement avec les professeurs Gaubius, Musschenbroëk et le docteur Massuet, le Musæum Sebæanum, j vol. in-fol., 1734, et années suivantes : livre pen commun, curieux et recherché. Il avoit composé un Lexicon Mcdicum universale. Mais ce manuscrit important, pret à elle imprimé en 6 vol. in-folio, à Amsterdam, périt avec le vaisseau qui le portoit en Hollande. On a encore de lui, quelques autres ouvrages moins étendus, sur des objets de physique ou de médecine. Il fut pendant cinq ans le disciple du célèbre Boerheave. « II me sollicita longtemps, dit-il , avant que je quittasse l'académie de Leyde, d'y prendre le degré de docteur en

médecine; et je ne crus pas devoir me refuser à ce desir, quoique résolu de ne tirer de cette démarche d'autre avantage, que celui de pouvoir secourir charitablement de pauvres malheuroux. » Cependant Boerhaave, charmé de sa déférence et instruit de ses talens, le fit appeler par le Stathouder, aux conditions les plus flatteuses, comme gentilhomme et comme médecin. Mais les promesses de cour ne pouvoient guères toucher un homme sans besoin, sans desir, saus ambition, sans intrigue. Assez courageux pour présenter ses respects aux Grands, assez prudent pour ne les pas ennuyer, et qui s'étoit bien promis d'assuter son repos par l'obscurité de sa vie studieuse. C'est ainsi que le chevalier de Jaucourt se peint lui-même.

JAVELLO, (Chrysostôme) savant Dominicain Italien, enseigna la philosophie et la théologie à Bologne avec beaucoup de succès, et mourut vers 1540. On a de lui: I. Une Philosophie. II. Une Politique. III. Une Œconomie Chrétienne. IV. Des Notes sur Pomponace. V. D'autres Ouvrages imprimés en 3 vol. in-folio: Lyon, 1567, et in-8°, 1574. Toutes ces productions sont médiocrement bonnes, même pour leur temps.

JAUFFROY, (Etienne) prêtre de la Poctrine-Chrétienne, né à Ollioules, diocèse de Toulon, mort le 10 mai 1760, étoit plein de vertus et de lumières. On a de lui : I. Des Statuts Synodaux publiés dans le Synode général tenu à Mende en 1738; 1739, in-12. II. Conférence de Mende, 1761, in-12.

JAULT, (Augustin - François) né à Orgelet en Franche-Cointé, se sit recevoir docteur en médecine et fut professeur en langue Syriaque au collége royal. Il a traduit : I. Les Opdrations de Chirurgie de Scharp, 1742 , in-12. II. Recherche Critique sur la Chirurgie du même, 1751, in-12. III. Histoire des Sarasins, d'Ockley; 1748, 2 vol. in-12. IV. Le Traité des Maladies Vénériennes, d'Astruc; 1740 , 4 vol. in-12. V. Le Traite des Maladics venteuses, de Combalusier; 1754, 2 vol. in-12. VI. Le Traité de l'Asthme, de Floyer; 1761, in-12. VII. Il a travaillé à la nouvelle édition du Dictionnaire Etymologique de Ménage. Ce savant avoit des connoissances très - variées, et ses traductions sont en général exactes. Il mourut en 1757, à 50 ans.

JAUREGNY, (Jacques) domestique d'Amiastro, marchand d'Anvers, tenta, à la persussion de son maître, d'assassiner Guida laume prince d'Orange. Il lui tira un coup de pistolet le 18 mars 1582; mais la balle perca les deux jones sans produire aucum accident mortel. Jauregny fut tné à l'instant. Il avoit été poussé à son crime par un jésuite fanatique, qui lui avoit, dit le continuateur de Ladvocat, promis une place dans le ciel audessus de la sainte Vierge, s'il executoit son dessein.

JAUSSIN, (Louis-Amand) apothicaire à la suite de l'armée de Corse, se fit connoître du public par des Mémoires Historiques sur les principaux évenemens arrivés dans cette isle, en 2 vol. in-12, 1759. Quaidue Ff 4

cet ouvrage ne soit qu'une compilation mal digérée, il y a des recherches et des choses curieuses. On a encore de lui, un Traité jur la perle de Cléopatre, in-8°, et un Mémoire sur le Scorbut, in-12. Il mourut à Paris en 1767.

I. JAY, (Gui-Michel le) savant avocat au parlement de Paris, étoit très-versé dans les langues. N'étant pas content des Polyglottes qui avoient paru jusgu'à son temps, il concut le projet d'en former une nouvelle, et fit venir des Maronites de Rome, pour le syriaque et l'arabe. Sa Polyglotte fut imprimée en 1645, par Vitre, qui fit frapper les caractères par le Bé et Jacques Sanlecque. Le papier fut aussi fabriqué exprès, et il mérita, par sa beauté, le nom de Papier impérial, qu'il conserve encore, Cet ouvrage, en acquérant de la gloire à le Jay, lui coûta plus de cent mille écus, et ruina sa fortune. Les Anglois, auxquels il voulut le vendre trop eher, chargèrent Walton de l'édition d'une. Polyglotte, beaucoup plus commode que celle de Paris. Le Jay auroit pu gagner encore beaucoup, s'il avoit voulu laisser paroître la sienne sous le nom du cardinal de Richelieu, jaloux de la réputation que le cardinal Ximenes s'étoit faite par un ouvrage de ce genre. Le Jay devenu veuf et panvre, embrassa l'état ecclésiastique, fut doyen de Vezelai, obtint un brevet de conseiller d'état, et mourut en 1676, La Polyglotte de Gui-Michel le Jay est en 10 volumes, tres-grand in-fol. C'est un chefd'œuvre de typographie; mais on se plaint, dit Dom Camet, qu'il y a beaucoup de fautes. Elle est d'ailleurs incommode par la

grandeur excessive du format et le poids des volumes. Elle est en sept langues, et a de plus que la Polyglotte de Ximenès, le syriaque et l'arabe. Mais le samaritain, le syriaque et l'arabe ne se trouvant point imprimés à côté des quatre autres langues, celui qui les vent comparer entr'elles, est force de parcourir plusieurs volumes. Il manque d'ailleurs à cette Bible un apparat, pour en faciliter la recherche et l'explication. Elle parut depuis 1628 jusqu'en 1645. - Il ne faut pas confondre Louis Armand la Jay, avec Nicolas LE JAY, baron de Tilly, garde des sceaux et premier président au parlement de Paris, mort en 1640, après avoir rendu des services signalés à Henri IV et à Louis XIII.

JAY, (Gabriel-François le) jésuite, né à Paris en 1662, régenta la rhétorique au collége de Louis-le-Grand pendant plus de trente ans, et s'acquit l'estime de ses élèves par sa science et sa piété. Il étoit collégue du P. Jouvenci, et mourut à Paris, l'an 1734, à 72 ans. On a de lui ; I. Une Traduction en francois des Antiquités Romaines de Denis d'Halicarnasse. II. Bibliotheca Rhetorum, Paris, 1725, 2 vol. in-4.º C'est une collection de ses œuvres classiques, qui contient bien des choses peu analogues au titre. Elle est devenue rare. Elle renferme : 1.0 Rhetorica, divisée en cinq livres. 2.º Orationes sacræ, d'une latinité pure; mais moins riches en choses et en idées qu'en paroles. 3,º Oraționes panegyricæ; co sont des harangues, dont la plupart sont à la lonange de la nation Françoise. 4.º Des Plai-doyers, les uns en latin, les

mutres en françois. 5.º EpisLola. 6.º Fabula. 7.º Poetica.
B.º Tragadia, dont quelquesmême, en vers françois. 9.º Des
Comédies en latin. On a fait un
grand nombre d'éditions de sa
Rhétorique, qui a été long-temps
un livre classique dans bien des
colléges.

I. JEAN, surnommé GADDIS, fils de Mathathias, et frère des Macchabées, fut tué en trahison par les enfans de Jambri, comme il conduisoit le bagage des Macchabées ses frères, chez les Nabuthéens leurs alliés.

## SAINTS.

IL JEAN-BAPTISTE. (Saint), précurseur de Jésus-CHRIST, fils de Zacharie et d'E-Lizabeth, naquit l'an du monde 4004, environ six mois avant la naissance du Sauveur. Un Ange l'annonça à Zacharie son père. qui, n'ajoutant pas assez de foi à ses paroles, parce qu'Elizabeth sa femme étoit avancée en age et stérile, perdit des le moment l'usage de la voix. Cependant Elizabeth devint enceinte. Lorsque la sainte Vierge alla la visiter , Jean - Baptiste tressaillit dans les entrailles de sa mère. Il se retira dans le désert, et y vécut d'une manière très - austère. Son habillement étoit fait de poil de chameau, et sa nourriture n'étoit composée que de sauterelles et de miel sauvage. L'an 29 de Jésus-Christ, il commença à prêcher la pénitence le long du Jourdain, et baptisa tous ceux qui vinrent à lui. La sainteté de sa vie fit croire aux Juifs qu'il étoit le Messie; mais il leur dit : « qu'il étoit la voix de celui qui crie dans le desert. » Jésus-

CHRIST étant allé se faire baptiser, il le montra à tout le monde, en disant « que c'étoit l'Agneau de Dieu, la victime par excellence. » Son zèle fut la cause de sa mort. Ayant repris avec force Hérode-Antipas, qui avoit épousé Hérodias, femme de son. frère, ce prince le fit mettre en prison au château de Macheronte. Quelque temps après, il eut la foiblesse de le sacrifier à la fureur de cette femme, qui sut profiter d'une promesse indiscrette qu'Antipas avoit faite à Salomé, fille d'Hérodias. Saint Jerome dit qu'Herodias lui perça la langue avec une aiguille de tête, pour se venger après sa mort, de la liberté de ses paroles. Les disciples de Jean ayant appris sa décollation, vinrent enlever son corps. L'Evangile ne marque pas où ils l'enterrèrent; mais il n'y a nulle apparence qu'ils l'aient enséveli à Sébaste, comme l'ont écrit quelques Légendaires ; surtout lorsqu'on pense à l'opposition qui étoit entre les Juifs et les Samaritains. Quand il seroit vrai que le saint corps eût été transporté de Macheronte à Sébaste, les Païens, sous Julien l'Apostat, ouvrirent le tombeau qui étoit dans cette ville, et brûlèrent les os de St. Jean-Baptiste, vers l'an 362, avec ceux du prophète Élisée. Les historiens qui rapportent ce fait, n'ont point remarque qu'ils en épargnassent aucune partie; au contraire, ces idolàtres, dans leur fureur autorisée par le prince apostat, brûlêrent avec ces saints corps des ossemens de divers animanx, et ayant mêlé toutes ces cendres , les jetèrent au vent. Il est vrai que Ruffin dit que quelques moines, mêlés parmi les Païens qui ramassoient ces

os pour les brûler, en sauvèrent quelques-uns, qu'ils portèrent à Jérusalem. « Mais c'est un garant peu sûr, que Ruffin, dit le continuateur de Fleury, lorsque les Grecs gardent un profond silence là-dessus. Si les reliques de ce saint n'ont pas été tirées de Sébaste avant Julien l'Apostat, ou si elles n'ont pas été prises à Alexandrie, elles ont dû être suspectes. » La fête de St. Jean est de la plus haute antiquité dans l'Eglise. Il a été un temps que l'on célébroit trois messes ce jour-là , comme à la fête de Noël. On faisoit aussi la fête de sa Conception, le 24 septembre. Comme St. Jean-Baptiste vécut dans la retraite et dans la mortification, St. Jérôme et St. Augustin l'appellent le Maître des Solitaires. et le premier des Moines : Mo-NACHORUM PRINCEPS. Il laissa des disciples.

III. JEAN L'ÉVANGÉLISTE, (Saint) né à Bethzaïde, en Ga-Hice, étoit fils de Zébédée et de Salome, et frère cadet de St. Jacques le Majeur. Leur emploi étoit de gagner leur vie à la pêche. Jean n'avoit que 25 à 26 ans, lorsqu'il fut appelé à l'apostolat par le Sauvenr, qui ent toujours pour Ini une tendresse particulière; il se désigne lui-même ordinairement sous le nom de Disciple · que Jésus aimoit. Il étoit vierge, ret c'est pour cette raison, dit ·St. Férôme, qu'il sut le bionaime du Sauveur, qu'à la Cène il reposa sur son sein; et que Jesus-Christ sur la Croix le traita comme un autre lui-même. Le Sauveur lui donna des marques singulières de son amour, en le rendant témoin de la plupart de 'ses miracles, et sur-tout de sa gloire au moment de la Transfiguration. Dans le jardin des Oliviers, il voulut l'avoir auprès de lui pendant le temps de son agonie. Ce disciple fut le seul qui l'accompagna jusqu'à la Croix, où Jesus - Christ lui laissa en mourant le soin de la Ste Vierge. Après la Résurrection du Sauveur, Jean le reconnut le premier, et fut un de ceux qui mangèrent avec lui. Il assista au concile de Jérusalem, où il parut comme une des colonnes de l'Eglise, selon le témoignage de St. Paul. Ce saint Apôtre alla prècher l'Evangile dans l'Asie, et pénétra jusque chez les Parthes, auxquels il écrivit sa première Epître, qui portoit autresois ce titre. Il fit sa résidence ordinaire à Ephèse, fonda et gouverna plusieurs églises. Dans la persécution de Domitien, vers l'an 95, il fut mené à Rome, et plongé dans de l'huile bouillante, sans en recevoir aucune incommodité. Il en sortit plus vigoureux, et fut relégue dans la petite isle de Pathmos, où il écrivit son Apocalypse. Nerva, successeur de Domitien, ayant rappelé tous les exilés, Jean revint à Ephèse. Ce fut dans cette ville qu'il composa son Evangile, à la sollicitation des évêques d'Asic, pour réfuter les erreurs de Cirinthe et d'Ebion , qui sontenoient que Jésus-Christ n'étoit qu'un homme. Nous avons encore de lui trois Epitres, qui sout an nombre des livres canoniques: la première, citée antrefois sous le nom des Parthes; la deuxième, adressée à Electe, et la troisième à Caïus. Jean vécut jusqu'à une extrême vieiflesse; et ne ponvant plus faire de longs discours, il ne disoit aux fidelles que ces paroles: Mes petits enfant, aimesvous les uns les autres. Ses disciples, étonnés d'entendre toujours la même chose, lui en parlèrent; et il leur répondit : C'est le précepte du Seigneur; et si on le garde, il suffit pour être sauvé. Enfin ce saint Apôtre mourut à Ephèse, d'une mort paisible, sous le règne de Trajan, Ja 100° année de Jésus-Christ; âgé d'environ 94 ans. On le surnomme le Théologien, à cause de la sublimité de ses connoissances et de ses révélations, et sur-tout du commendement de son Evangile; car les autres Evangélistes ont rapporté les actions de la vie mortelle de Jésus-Christ; mais St. Jean s'élève comme un aigle au-dessus des nues, et va découvrir, jusques dans le sein da Père, le Verbe de Dieu égal au Père. C'est la raison pour laquelle on le peint ayant à son coté un aigle, l'un des quatre animaux symboliques marqués dans la vision d'Ezechiel. « On ne peut ôter à ce Saint, dit l'éditeur de la Bible d'Avignon, la grandeur des choses et la majesté de l'expression dans bien des endroits; mais il y en a d'autres où son style paroit simple et bas : on y remarque des traits de la langue syriaque on hébraïque : on y voit des répétitions et des tours de phrase, qui ne sentent pas la délicatesse de la langue grecque. Tout le monde sait que St. Jean l'évangéliste n'avoit pas étudié les lettres, et qu'il n'avoit aucune teinture de l'éloquence, ni de la rhétorique artificielle; et cela ne lui fait pas de tort. Ce petit défaut se trouve bien réparé par les Inmières surnaturelles, par la profondeur des mystères, par l'excellence des choses, par la solidité des pensées et par l'importance des instructions. Le Saint-Esprit qui

l'a choisi et anime, est an-dessus de la philosophie et de la rhétorique. Il possède au souverain degré le talent de porter la lumière dans l'esprit et le feu dans le cœur. Il instruit. il conveine, il persuade sans l'aide de l'art et de l'eloquence.... Ce qu'ont prétenduquelques nouveaux auteurs. qu'il avoit puisé dans Platon, ou dans Philon le Juif, ce qu'il a dit du Verbe, est une prétention chimerique et sans fondement. Il a pu apprendre de vive voix par ses disciples, ou par les philosophes mêmes, quelque chose du Verbe en général, et du principe dont parle Platon; et il y a même beaucoup d'apparence, qu'il les avoit principalement en vue, dans ce qu'il dit au commencement de son Evnagile: mais c'étoit pour les réfuter : et dans son Evangile. le Verbe dont il parle est fort différent de celui des Platoniciens et de Philon. Il est disé à quiconque a du goût et du discernement en matière de style et de philosophie, de reconnoîtra que St. Jean n'avoit aucune teinture ni de la philosophie, ni de l'éloquence des Grecs, ni de celle de Platon en particulier. » On. dépoint St. Jean avec un calice, d'où sort un serpent; parce que des hérétiques lui ayant présenté. du noison dans un verre, il lit le signe de la croix sur le vases, et tout le venin se dissipa sous la forme d'un serpent. Ce miracle, rapporté par le faux Procore, put être fondé sur une tradition plus ancienne que l'auteur qui a pris de nom.

IV. JEAN. (Saint) surnominé Manc, disciple des Apôtres, étoit fils d'une femme nommée *Marie*, ; qui avait une maison dans Jérusalem, poides fidelles et les Apôtres s'assembloient ordinairement. Jean-Marc s'attacha à St. Paul et à St. Barnabé, et il les accompagna dans le cours de leurs prédications, jusqu'à ce qu'ils furent arrivés à Perges en Pamphylie, où il les quitta pour retourner à Jérusalem. Quelques années après, Paul et Barnabé se disposant à retourner en Asie. Barnabé voulut prendre avec lui Jean-Marc, qui étoit son parent. Mais Paul s'y opposant, ces deux Apôtres se separèrent, et Marc suivit Barnabé dans l'isle de Chypre. On ignore ce que fit Jean - Marc depuis ce voyage, jusqu'au temps qu'il se trouva à Rome, en l'an 63, et qu'il rendit de grands services à St. Paul dans sa prison. On ne connoît ni le genre, ni l'année de la mort de ce disciple; mais il y a assez d'apparence qu'il mourut à Ephèse, où son tombeau fut depuis fort renommé.

V. JEAN, (Saint) célèbre martyr de Nicomédie, fut rôti sur un gril pour la défense de la foi de J. C., durant la persécution de Dioclètien, le 24 février 303. On croit que c'est lui qui arracha l'édit des empereurs contre les Chrétiens. Eusèbe et Lactance ne disent point quel fut le Chrétien qui fit cette action. Usuard et Adon l'appellent Jean.

VI. JEAN CALVEITE, (Saint) qui est probablement le même que St. ALEXIS, naquit d'Eutrope et de Théodora, d'une illustre famille de Constantinople. Ils l'élevèrent de bonne heure à l'étude des sciences. A l'âge de douze ans, il se laissa enlever secrètement de la maison patennelle par un religieux Acemète, qui l'emmena dans son monas-

tère. Six ans après, le desir de revoir ses parens le fit retourner à Constantinople. Comme il y revenoit, ayant rencontré un pauvre fort mal vêtu, il lui donna ses habits, et se revêtit des haillons dont ce mendiant étoit couvert. En cet état, il alla se coucher devant la maison de son père, et obtint des domestiques la permission de se faire une cabane sous la porte de la maisen pour s'y retirer. Il y vécut ainsi, sans être reconnu de personne, exposé au mépris et au rebut de tout le monde. Cependant le père. touché de la patience avec laquelle ce malheureux supportoit sa pauvreté, lui envoyoit tous les jours les choses nécessaires à la vie. Enfin, St. Jean-Calybits étant sur le point de mourir, se découvrit à son père et à sa mère, en leur disant : Je suis ce fils que vous avez si longtemps cherché. Il leur témoigne en même 'temps sa reconnoissance, et rendit l'esprit un instant après, vers l'an 450. On prétend avoir son corps, au moins en partie, à Rome, où son culte est devenu célèbre depnis qu'on lui a bâti une belle église dans l'isle du Tibre. Son chef fut porté de Constantinople à Besancon, après la prise de cette ville par les Latins, en 1204. Il fut surnommé Calybite, parce qu'il étoit demeuré long - temps inconnu dans la cabane qu'il s'étoit faite dans sa propre maison. Voyez les Vies des Saints, de Baillet, au 15 janvier.

VII. JEAN - Chrysostôme, (Saint) né à Antioche en 344, d'une des premières familles de la ville, y ajonta un nouveau lustre par ses vertus et son éloquence qui le fit surnommer Chry; rostome, c'est-à-dire Bouche d'or. Après avoir fait ses études avec succès sous le fameux Libanius, il voulut suivre le barreau; mais la grace ayant parlé à son cœur, il quitta toutes les espérances que le monde lui donnoit, pour s'enfoncer dans un désert. Il choisit, pour le lieu de sa retraite, les montagnes voisines d'Antioche. Se trouvant encore trop près du monde, il s'enferma dans une grotte, où il passa deux ans dans les travaux de l'étude et les exercices de la pénitence. Ses maladies l'ayant obligé de revenir à Antioche, Melèce l'ordonna diacre, et Flavien, son successeur, l'éleva au sacerdoce en 383. Il fut bientòt chargé du soin de prêcher la parole de Dieu. Ce fut alors que, sa manière n'étant pas encore assez mûre, ni assez populaire, une pauvre femme lui dit au sortir d'un de ses sermons : Mon Père, nous autres pauvres d'esprit, nous ne te comprenons pas. Il profita de cet avis, se corrigea, et remplit son honorable fonction avec d'autant plus de fruit, qu'à une éloquence touchante et persuasive, il joignoit des mœurs austères. Aussi le peuple d'Antioche écoutoit ses sermons avec une ardeur et une admiration incrovables. On l'interrompoit souvent par des acclamations et des battemens de mains qui blessoient sa modestie; car il ne cherchoit point à plaire à ses auditeurs, mais à les convertir. De quoi me servent vos louanges, leur disoit - il, puisque je ne vois pas que vous fassiez aucun progrès dans la vertu? Je n'ai besoin ni de ces applaudissemens, ni de ce tumulte. L'unique chose que je desire est qu'après m'avoir écouté

paisiblement, et avoir fait connoître que vous comprenez ces vérités, vous les pratiquiez. Ce sont les seuls éloges que j'ambitionne. Ses talens et ses vertus la firent placer sur le siège de Constantinople, après la mort de Nectaire, en 398. Son premies soin fut de réformer le clergé. Il déracina l'abus qui s'étoit introduit parmi les Ecclésiastiques. de vivre avec des Vierges qu'ils traitoient de Sœurs adoptives. ou Sœnrs Agapètes, c'est-à-dire Charitables. Ce bon pasteur donna l'exemple à son troupeau, et sur-tout pour les œuvres de charité. Il fonda plusieurs hôpitaux; il envoya des prêtres chez les Scythes, pour travailler à leur conversion. Ses missions et ses abondantes charités exigeoient ou de grands revenus, ou une grande économie. Le saint patriarche se réduisit à une vie pauvre. Il ne voulut avoir ni meubles précieux 🕏 ni habits de soie. Il usoit de viandes simples et légères, et ne buvoit point de vin, si ce n'est dans les grandes chaleurs. Il mangeoit presque toujours seul, à cause de ses fréquentes maladies et pour éviter l'inconvénient des compagnies et les frais des grands repas. Ces retranchemens lui donnèrent le moyen de soulager tous ceux qui étoient dans l'indigence. Sa charité et son application infatigable à remplir ses devoirs, lui gagnèrent bientôt l'amour et la confiance de son peuple. Constantinople changea de face. Il vint à bout de corriger plusieurs désordres. Il établit l'office de la nuit dans les églises, introduisit le chant des Pseaumes dans les maisons mêmes des particuliers en détourna plusieurs de l'oisiveté et des spectacles, et les rappela à une vie sérieuse et oc

cupée. Cependant la véhémence avec laquelle il parloit contre Porgueil, le luxe et la violence des grands; son zèle pour la réformation du clergé et pour la conversion des hérétiques, lui attiroient une foule d'ennemis : Eutrope, favori de l'empereur; le tyran Gaynas, à qui il refusa une église pour les Ariens; Théophile d'Alexandrie, partisun des Origénistes; les sectateurs d'Arius, qu'il sit bannir de Constantinople, se réunirent tous contre le zélé archevêque. L'occasion de se venger de lui, se présenta bientôt. Chrysostôme crut que son ministère l'obligeoit de s'élever contre les préventions de l'impératrice Eudoxic et de son parti. Il en parla indirectement dans un Sermon sur le luxe des femmes. Ses ennemis ne manguèrent pas d'envenimer ses paroles auprès de l'impératrice. qui, dès-lors, concut une haine mortelle contre lui. Il sustit d'être haï des princes, pour l'être bientôt des courtisans. Quelques-uns de ceux-ci inventèrent des crimes. et présentèrent des mémoires. Eudoxie les appuya; elle fit tenir le fameux conciliabule du Chêne en 403. L'archevêque y fut condamné par Théophile d'Alexandrie, qui s'étoit rendu à Constantinople, avec un grand nombre d'évêques, qu'il avoit appelés des Indes même. Chrysostôme, après sa condamnation, fut chassé de son siège; mais cet exil ne dura pas long-temps. La nuit qui suivit son départ, il arriva un tremblement de terre si violent, que le palais en fut ébranlé. Eudoxie essrayée, pria l'empe-reur de rappeler l'archeveque. Chrysostôme revint donc dans son église. Il y fut reçu aux acclamations de tout le peuple, et

reprit les fonctions de sen ministère, malgré la sentence du conciliabule. Voy. l'article Joan-NITES. A peine avoit-il été buit mois en repos depuis son retour, qu'on dressa, à Constantinople. une statue en l'honneur de l'impératrice. Elle fut élevée cans la place, entre le palais où se tenoit le sénat, et l'église Ste-Sophie. A la dédicace de cette statue, le préfet de la ville, Manichéen et demi-Païen, excita le peuple à des réjouissances extraordinaires, mélées de super⊷ titions. Il y eut des danses . des farceurs qui s'attiroient de granda applaudissemens, et des cris dont le service divin étoit troublé. Le pontise ne put souffrir ces rejouissances; il en parla avec sa liberté ordinaire, et blams nonsculement coux qui les faisoient, mais ceux qui les commandoient Eudoxie offensée jura de nouvem sa perte. « Le zèle des plus grands Saints, dit le Beau, n'est pas toujours exempt d'amertume. Jean-Chrysostome monta en chaire, et loin de chercher à adoucir le colère d'Eudoxie, il commença un sermon par ces mots : Voici encore Hérodiade en surie; elle danse encore; elle demande encorc la tête de Jean . . . Eudoxie ne sit pas entièrement le personnage que l'impétueux évêque lui attribuoit; mais elle résolut de Laire assembler un nouveau concile contre lui. Plusieurs évêques, gagnés par les libéralités de la cour . furent ses accusateurs. Arcade, connoissant la sainteté da prélat, dit à l'un d'eux que celle affaire lui donnoit de grandes inquiétudes. L'évêque dévoné Eudoxie, lui répondit : Seigneur, nous prenons sur notre tele la déposition de JEAN. Le Saint sut condemné, chassé de l'église le

lundi 10° juin 404, et énvoyé en Bithynie. Son exil fut suivi d'une persécution contre tous ceux qui désendoient son innocence. On imagina disférens prétextes pour verser le sang, comme on avoit fait sous les empereurs Païens. Jean-Chrysostôme souffrit beaucoup dans son exil: toute sa consolation fut dans les lettres que lui écrivoient le pape Innocent I, et les plus grands évêques d'Occident , qui prenoient part à son infortune. L'empereur Honorius écrivit inutilement en sa faveur à son frère Arcade. Enfin, après une longue détention à Cucuse, lieu désert et dénué de toutes les choses nécessaires à la vie, on le transféra à Arabysse en Arménie. Comme on le menoit à Pythionte sur le Pont - Euxin, il fut si maltraité des soldats qui le conduisoient, qu'il mourut en chemin, à Comane, le 14 septembre 407, agé d'environ 60 ans, après q ans et 8 mois d'épiscopat, dont plus de trois années d'exil. Ses ennemis, poursuivant sa mémoire même après sa mort, refusèrent long-temps de mettre son nom dans les dyptiques. Mais St. Cyrille d'Alexandrie, successeur de Théophile: imita enfin l'exemple des patriarches, Alexandre d'Antioche et Attique de Constantinople, qui avoient marqué publiquement leur véneration pour Chrysostome. Son culte prit chaque jour des accroissemens. Théodose le jeune ayant fait transporter son corps de Comane à Constantinople, il fut recu en triomphe par le patriarche Proclès, et par toute la ville, le 27 janvier 438. C'est le jour de cette translation que l'Église a choisi pour saire sa sête. Quant à l'Eglise Grecque, elle

érigea en fête la plupart des événemens de sa vie mais sur-tout son retour à son église après son premier bannissement. Cette solennité se célébroit le 13 noyem→ bre. St. Jean-Chrysostome meritoit tous ces honneurs; il a été une des lumières de l'Orient. Ses principaux ouvrages sont : I. Un Traite du Sacerdoce , qu'il composa dans sa solitude. Cet ouvrage est d'autant meilleur que l'auteur donna, durant tout le cours de sa vie, la lecon et l'exemple. II. Un Traité de la Providence, traduit en françois par Hermant. III. Un Traité de la Divinité de J. C. Il la prouve par les merveilles que sa grace opère. IV. Des Homelies sur l'Eeriture saintc. St. Jean-Chrysostome l'avoit étudiée depuis son enfance jusqu'aux derniers jours de son épiscopat. V. Un grand nombre d'antres Homélies sur différens sujets. On peut regarder cet illustre Père comme le Cicéron de l'Eglise Grecque. Son éloquence ressemble beaucoup à celle de ce prince des orateurs Latins. C'est la même facilité, la meme clarté, la même abondance, la même richesse d'expressions, la même hardiesse dans les figures, la même force dans les raisonnemens, la même élévation dans les pensées. Tout porte l'empreinte, chez l'un et chez l'autre, de ce génie henreux, né pour convaincre l'esprit et toucher le cœur. Quelque grand homme que soit St. Augustin, on n'a pas assez loué St. Chrysostome en le comparant à lui, du moins pour l'éloquence de la chaire. Gelle du Pore Latin est défigurée quelquefois par les pointes, les jeux de mots, les antithèses qui faisoient le goût dominant de son pays et de son

ziècle. Celle du Père Grec auroit pu être entendue à Athènes et à Rome, dans les plus beaux jours de ces deux républiques. \* Il est vrai , dit Fleury , que St. Chrysostôme n'est pas si serré que Démosthène, et il montre son art: mais, dans le fond, sa conduite n'est pas moindre. Il sait juger quand it fant parler, ou se taire; de quoi il fant parler, et quels mouvemens il faut appaiser ou exciter. Voyez comme il agit dans l'affaire des Statues. Il demeure d'abord sept jours en silence pendant le premier mouvement de la sédition, et interrompt la suite de ses Hômélies à l'arrivée des commissaires de l'empereur. Quand il commence à parler, il ne fait que compatir à la douleur de ce peuple afflige , et attend quelques jours pour reprendre l'explication ordinaire de l'Écriture. Voilà en quoi conaiste le grand art de l'orateur, et non pas à faire une transition délicate, ou une prosopopée. » La morale de Jean-Chrysostome est très-exacte, excepté lorsqu'il s'est laissé emporter par l'envie de justifier quelques personnages de l'ancien Testament, tels qu'Abraham qu'il excuse d'avoir exposé la vertu de Sara, pour que le roi d'Egypte n'attentat pas à sa vie. Mais un orateur, entraîné par une imagination vive, he peut pas toujours mesurer ses expressions ou ses pensées. De toutes les éditions des Ouvrages de Jean - Chrysostome, les plus exactes et les plus complètes, sont : Celle de Henri Savil, en 1613, 8 tomes in-folio, tout grec; celle de Commelin et de Fronton du Duc, en grec et en latin, 10 vol. in-folio; et celle de Dom de Montfaucon, 1718 2 1734, en 13 vol. in - folio,

en grec et en latin. Cette dernière édition est entichie de la Vie du saint docteur, de Préfaces intéressantes, de notes, de variantes, etc. Quelques critiques ont frouve cependant qu'elle n'étolt ni assez exacte, ni dans un ordre commode pour les lectéurs. Dom de Montfaucon & adopté la Traduction latine du Pere Fronton du Duc, et n'd traduit que les ouvrages qui ne l'avoient point été par le Jésuite. On desireroit que ce qui est de lui, fût d'un style plus élégant, et approchât davantage de la beauté de l'original. Plusieurs des ouvrages du célèbre évêque de Constantinople, ont été traduits en françois. Fontaine a traduit ses Homelics sur la Genèse, deux vol. in-86; (avec Sacy, celler sur St. Matthieu , 3 vol. in-40 ou in-80;) celles sur St. Paul, 7 vol. in-8.º Le P. de Bonrecueil a traduit ses Lettres, z volum: in - 8.º Maucroix a traduit ses Homélies au peuple d'Antioche, in-8.º Bellegarde a traduit ses Sermons choisis, 2 vol. in-8°; ceux sur les Actes des Apôtres, un vol.; et ses Opuscules, un vol. in=80 : en tout, \$9 volum. in-8.º Nous avons deux excellentes Vies de ce Saint; la première, par Hermant, écrite d'un style un peu chilé, mais d'ailleurs très-estimable; la seconde, par Tillemont, écrite plus simplement et avec une exactifude que rien n'égale. Celle-ci se trouvé dans le tome onzième de ses Mémoires.

VIII. JEAN le Nain, (Saint) abbé et solitaire, ainsi nommé à cause de la petitesse de sa taille, se consacra dans la solitude de Sceté au travail, au joune, à la prière, aux exercices de piéte.

Un

Un jour ou lui demanda ce què c'étoit qu'un moine : C'est, répondit-il, un homme de travail. -- Un autre frère lui demandant à quoi servoient les veilles et les jennes : Ils servent, repondit-il, à abattre et à humilier l'ame; afin que Dieu, la voyant abattue et humiliée, en ait compassion et la secoure. St. Jean le Nain avoit aussi contume de dire, que la sureté du Moine est de garder sa cellule, de veiller sur soi, et d'avoir toujours Dieu présent à l'esprit. Il disoit que comme la pluie fait pousser les palmiers; ainsi l'esprit de Dieu, en descendant dans les cœurs des Saints, les reverdit et les renouvelle. Il mourut vers le commencement du cinquième siècle.

IX. JEAN te Silencieux, (St.) ainsi nommé à cause de son amour pour la retraite et pour le silence. naquit à Nicople, ville d'Arménie, en 454, d'une famille illustre. Quand il fut maître de son bien, il bâtit un monastère, où il se retira avec dix autres personnes. Il bannit d'abord de sa retraite l'oisiveté, comme la mère des vices et l'ennemie des vertus. Un travail utile occupoit les compagnons de sa solitude, sans les charger. Jean les exerça à la tempérance, et les gouverna avec une prudence et une douceur, qui engagèrent l'archevêque de Sébaste à l'ordonner évêque de Colonie. Cette dignité n'apporta aucun changement à sa façon de vivre. Il continua tonjours de pratiquer la vie monastique. Neuf ans après, il quitta secrètement son évêché, et se retira dans le monastère de Saint-Sabas, dont il devint économe. Il mourut vers 558, âgé de cent quatre

Tome VI.

X. JEAN CLIMAQUE, (Saint) surnommé aussi le Scolastique et le Sinaïte, naquit dans la Palestine, vers 523. A l'âge de 16 ans, il se retira dans la solitude, et malgré sa résistance. il fut élu abbé du Mont-Sinai. Dans cette place, il fit paroître tant de piété et de sagesse, qu'il fut aimé et admiré de tous les religieux; mais il retourna dans sa cellule, quelque instance qu'on fit pour le retenir. Il mourut, le 30 mars 605, âgé de 80 ans. Nous avons de lui, un livre intitulé : Climax ou l'Echelle des Vertus. Il le composa pour la perfection des Solitaires, et il peut servir à celle des gens du monde. Cet ouvrage, plein d'excellens principes de piété, renferme quelques histoires édifiantes, qui donnent de la force à ces principes. L'Echelle est composée de trente degrés, dont chacun comprend une vertu. Ambroise le Camaldule, l'abbé Jacques de Billi et le Père Rader l'ont traduit de grec en latin: Nous en avons une excellente version en françois, avec la Viè du Saint, par Arnauld d'Andilly r vol. in-12. La meilleure édition de l'original, est celle de Paris, en 1633, in-fol., avec la traduction latine de Rader.

XI. JEAN, (Saint) dit l'Aumonier, à cause de ses charités
extraordinaires, étoit de l'isle de
Chypre, dont son père avoit été
gouverneur. Il fut élevé, l'an
610, sur le siège patriarchal d'Alexandrie, après Théodore. Les
aumônes qu'il répandit étoient
si considérables, que quelques
gens mal-intentionnés en prirent
occasion de dire au gouverneur
Nicétas, qu'il falloit obliger le
Patriarche d'employer, pour les

besoins pressans de l'état, les sommes immenses qu'on lui apportoit de tous côtés. Nicétas l'alla donc trouver, et après lui avoir représenté les grandes guerres que l'empire avoit à soutenir contre tant de peuples barbares, il le pressa de donner l'argent qu'il avoit, pour être mis dans le trésor public. Il ne m'est pas permis, lui dit le saint Patriarche, de donner au Roi de la terre, ce qui a été offert au Roi du ciel; mais voilà le cossre où je mets l'argent de J. C.: saites ce que vous voudrez. Anssitôt le gouverneur ayant appelé ses gens, fit enlever cet argent, et ne laissa au Saint que cent écus. En descendant, il rencontra des gens qui montoient, portant plusieurs petites cruches pleines d'argent, qu'on envoyoit d'Afrique au Patriarche. Il eut la curiosité d'en lire les étiquettes. Il y avoit sur les unes: Miel excellent; sur les autres: Miel tiré sans seu. Comme il savoit que le Patriarche étoit incapable de ressentiment, il le pria de lui envoyer de ce miel. Le Saint, averti de ce qui étoit dans ces cruches, en envoya une à Nicétas, et lui sit dire que toutes les autres, aussi bien que celle-la, étoient pleines d'argent et non pas de miel. Il accompagna ce présent d'un petit billet conçu en ces termes : « Dien, qui nous a promis de ne point nous abandonner, ne peut mentir, et un homme mortel ne sauroit lier les mains à celui qui donne à toutes choses la nourriture et la vie. » Nicétas fut si touché, que, sur l'henre, il fit rapporter tout l'argent chez le Patriarche, en y ajoutant une somme considérable du sien.... Sa tendresse compatissante pour les misérables éclata sur-tout dans

la famine qui désola son people en 615, et dans la mortalité qui la suivit. La crainte qu'il eut des malheurs qui menaçoient la ville d'Alexandrie et l'Égypte, lesquelles tombèrent peu après sous la domination des Perses, le sit résoudre à quitter sa ville épiscopale pour se retirer en Chypre. Il mourut à Limisso, que l'on appeloit alors Amathonte, lieu de sa naissance, le 11 novembre 616, à 57 ans. Son testament fut aussi édifiant que court; le voici: Je vous rends grace, mon Dieu , de ce que vous avez exaucé ma prière, et de ce qu'il ne me reste qu'un tiers de sou, quoiqu'à mon ordination j'aie trouvé, dans la maison épiscopale d'Alexandrie, environ 4000 liv. d'or, outre les sommes innombrables que j'ai reçues des amis de J. C. C'est pourquoi j'ordonne que ce peu qui reste soit donné à vos serviteurs. Ce testament nous fait voir quelles étoient les richesses de l'église d'Alexandrie, et rend plus vraisemblable ce qu'on dit des aumônes immenses du patriarche Jean. L'ordre dit de Saint-Jean de Jérusalem, tire son nom de ce Saint.

XII. JEAN DAMASCÈNE, (St.) on de Damas, savant prêtre, naquit dans cette ville vers l'an 676, de parens riches, qui lui donnèrent une bonne éducation. Il fut instruit dans les sciences par un religieux Italien , nommé Côme, qui avoit été fait prisonnier par les Sarasins. Jean s'acquit de bonne heure l'estime du calife de Damas, quoiqu'il fût Chretien, et qu'il ne se contentât pas de l'être de nom. Ce prince le sit son premier ministre, et lui confia toutes ses vues et tous ses projets. Mais Jean ayant senti

que plusieurs le haïssoient à cause "de sa religion, et craignant de succomber sous leurs calomnies, quitta les lieux où le turban insultoit à la Croix. Il se retira au monastère de Saint-Sabas à Jérusalem, et y pratiqua toutes sortes de vertus. Du fond de son monastère, il défendit avec zèle le culte des Images contre les hérétiques qui les attaquoient. Il mourut vers l'an 760, à 84 ans, après avoir édifié ses frères par ses actions et ses paroles. Un religioux de son monastère, ayant perdu un de ses parens, dont la mort le remplissoit de douleur, demanda à Jean quelques vers pour sa consolation. Le saint So-litaire lui donna l'équivalent de ces vers françois:

Ce que le temps détruit n'est rien que vanité.

Nous avons de lui : I. Quatre Livres de la Foi orthodoxe, dans lesquels il a renfermé toute la théologie d'une manière scolastique et méthodique. On y voit qu'il croyoit que le Saint-Esprit procedoit du Père seulement', et non du Fils. II. Plusieurs Traités Théologiques. III. Des Hymnes. IV. Une Dialectique et une Physique. On lui attribue, mais sans fondement, Liber Barlaam et Josaphat, Indiæ regis, sans date ni lieu d'impression, mais imprime vers 1470, in-fol., rare: it y en a plusieurs traductions françoises, anciennes et peu recherchées. Son zèle pour la foi étoit si grand, qu'il adoptoit quelquefois de pieuses fables pour appuyer des vérités. C'est le premier qui a rapporté la délivrance de Trajan, par le pape St. Grégoire le Grand. Jean de Jérusalem, qui vécut dans le 10° siècle, l'ôta des ouvrages de ce Saint:

Jean Damascène écrivoit avec assez de méthode, de clarté et de force. Bellarmin dit que dans les matières théologiques, il a non-seulement surpassé ceux qui l'avoient précédé, mais qu'il a ouvert des routes nouvelles à ceux qui l'ont suivi. Arnauld ajoute que les Grecs le regardent avec le même respect que les Latins regardent St. Thomas, et que ses décisions sont suivies préférablement à celles des au⊶ tres Pères de l'Église Orientale. Le ministre Claude est du même avis qu'Arnauld, et c'est peutétre la première fois que ces deux grands adversaires se sont rencontrés ensemble. La meilleure édition de ses Ouvrages est celle du P. le Quien, 1712, in-fol. 2 vol. grec et latin.

JEAN CAPISTRAN, Voy. Carpistran (St. Jean de).

XIII. JEAN DE MATERA, (St.) né à Matera dans la Pouille, vers 1050, de parens illustres, s'illustra lui-même par ses prédications et par ses miracles. Il institua sur le Mont-Gargan, vers 1118, un ordre particulier qui ne subsiste plus, et qu'on a applé l'Ordre de Pulsano. Il mourut le 20 juin 1139, à 89 ans, et fut canonisé par la voix du peuple.

XIV. JEAN DE MATHA, (St.)
né en 1160, à Faucon, bourge
de la vallée de Barcelonette en
Provence, reçut le bonnet de
docteur à Paris, où il avoit étudié
avec succès. Sa piété l'unit avec
le saint hermite Félix de Valois;
ils fondèrent, de concert, l'ordre
de la Sainte-Trinité, pour la
rédemption des captifs. Innocent III l'approuva, et leur
donna solemnellement, en 1199,

un habit blanc, sur lequel étois attachée une croix rouge. L'instituteur fit ensuite un voyage en Barbarie, d'où il ramena cent vingt captifs. Il mourut peu de temps après à Rome, le 22 décembre 1214, à 54 ans. Le pape Innocent III, en lui donnant l'habit de son ordre, avoit confirmé sa règle. Elle porte, entr'autres choses, que les frères réserveront la troisième partie de leurs biens pour la rédemption des captifs. L'ordre des Trinitaires fit en peu de temps de grands progrès en France, en Lombardie, en Espagne, et même au-delà de la mer. Le moine Albéric, qui écrivoit quarante ans après, dit qu'ils avoient déjà jusqu'à six cents maisons, entre les quelles étoit celle de Saint-Mathurin, nommée auparavant l'Aumonerie de St. Benoît, qui leur fut donnée par le chapitre de l'église de Paris. C'est de cette maison que leur est venu en France le nom de Mathurins.... Voyez les Atmales de cet ordre. publiées à Rome en 1683, in-fol.

xv. JEAN DE MÉDA, (Saint) né à Méda auprès de Côme en Italie, devint supérieur de l'ordre des Humiliés, qui n'étoit alors composé que de laïques, et introduisit des ecclésiastiques et des prêtres. Il mourut saintement le 26 septembre 1159. L'ordre des Humiliés ne subsiste plus. Voyez L. BORDOMÉE.

EXVI. JEAN COLOMBIN, (Saint) étoit noble Siennois, instituteur de la congrégation des Jésuates. Ce nom leur fut donné, parce qu'ils avoient toujours à la bouche le nom de Jesus. Ils s'occupoient à composer et à distribuer des médicamens pour les pauJres; et après leurs exercices de

piété, ils alloient servir dans les hôpitaux. Comme plusieurs d'entr'eux distribuoient et vendoient de l'eau de vie, quelques mauvais plaisans s'avisèrent de les appeler les Pères de l'Eau de Vie. Leur règle étoit austère, leurs jeûnes fréquens et pénibles, leurs cellules petites et basses. Cet ordre, approuvé par Urbain V en 1367, fut supprimé en 1668. par Clément IX, qui en fit servir les biens à la guerre contre les Turcs. Le saint instituteur mourut en 1367. Son ordre s'appeloit aussi les Jésuates de St. Jérôme, parce qu'il avoit recommandé à ses disciples une dévotion particulière à ce Saint.

XVII. JEAN DE DIEU, (Saint) naquit, en 1495, à Monte-majorel-Novo, petite ville de Portugal , d'une famille si pauvre , qu'il fut obligé de servir de domestique pour pourvoir à sa subsistance. Un sermon du bienheureux Jean d'Avila le toucha tellement . ou'il résolut de consacrer le reste de sa vie au service de Dieu et des malades. Le zèle du saint homme suppléa à tout, et vainquit tous les obstacles qu'on lui opposa. Il acheta une maison à Grenade; et du sein de la pauvreté, on vit sortir cette magnifique maison d'hospitalité, qui subsiste encore aujourd'hui, et qui a servi de modèle à toutes les autres. C'est là que Jean jeta les premiers fondemens de son institut, approuvé par le pape Pie V en 1572. et repandu depuis dans toute l'Europe. Le saint homme s'occupoit le jour à secourir les malades, et le soir à faire la quête pour eux. Sa charité ne se bornoit pas là. Il visitoit aussi les pauvres honteux, et procuroit du travail à seux qui n'en avoient pas. Il premoit un soin particulier des filles qui ne trouvoient point d'appui, et dont la pauvreté exposoit la vertu à de grands dangers. Il entreprit même d'aller dans les lieux de débauches, pour tacher d'en retirer quelques malheureuses, et il réussit. Don Guerrero, archevêque de Grenade, favorisa tous les desseins de Jean, et lui donna des sommes considérables pour agrandir son hôpital. L'évêque de Thui, président de la chambre royale de Grenade, seconda aussi son établissement : il donna au fondateur le nom de JEAN de Dieu, et lui prescrivit une forme d'habit pour lui et pour ceux qui deviendroient ses compagnons. Il mourut le 8 mars 1550, âgé de 55 ans, le même jour qu'il étoit né. Urbain VIII le déclara bienheureux en 1630, et Alexandre VIII le canonisa en 1699. Il n'avoit point laissé d'autre règle à ses disciples, que son exemple : ce fut Pie V qui leur donna celle de St. Augustin. Ce pontife y ajouta quelques autres règlemens, pour donner de la stabilité à cette congrégation, appelée l'Ordre de la Charité: congrégation qui secourt l'humanité et qui lui fait honneur. Voltaire dit que les Dominicains, Franciscains, Bernardins, Bénédictins, ne reconnoissent pas les Frères de la Charité; qu'on he parle pas seulement d'eux dans la continuation de l'Histoire Ecclésiastique de Fleury, etc. etc. Rien n'est plus faux que ces imputations calomnienses; c'est précisément dans la continuation de Fleury que nous avons pris l'article de Jean de Dieu. Tout le monde peut y voir sa vie et son institut dans le livre 146, sous l'année 1550. Cet institut étant la charité, tous les autres religieux

l'honerent autant qu'il mérite de l'être, et plusieurs partagent ses bonnes œuvres.

XVIII. JEAN D'YEPEZ, plus connu sous le nom de JEAN DE LA CROIX, (Saint) ne d'une famille noble à Ontiveros, bourg de la vieille Castille, prit l'habit de Carme au couvent de Medinadel-Campo, et lia une étroite amitié avec Ste Thérèse, qui l'arracha au dessein qu'il avoit formé de se retirer dans la chartreuse de Ségovie. Il vint avec cette Sainte à Valladolid; il y quitta l'habit qu'il portoit, pour prendre celui de Carme déchaussé. Après avoir travaillé à la réforme de plusieurs couvens avec un zèle , ardent, il fut envoyé à Avila, pour être confesseur des Carmélites, et pour les porter à se réformer. Les religieux de cet ordre le firent enlever et mener à Tolède, où ils le renfermèrent dans un cachot. Il y demeura neuf mois, et en fut enfin tiré par le crédit de Ste Thérèse; mais les supérieurs de la réforme, qui vouloient qu'on abandonnât la conduite des Carmélites, lui suscitèrent de nouvelles persécutions. Il mourut dans le couvent d'Ubeda le 14 décembre 1591, âgé de 49 ans, après s'être sanctifié par une suite non interrompue d'actions d'humilité, de patience et de mortification. Il a laissé des livres de spiritualité en espagnol, traduits en italien et en latin, intitulés : La Montée du Mont-Carmel; la Nuit obscure de l'Ame ; la Flamme vive de l'Amour; le Cantique du divin Amour. Ces ouvrages sont écrits d'un style un peu alambiqué, et l'auteur y suit les principes d'une mysticité incompréhensible à beaucoup de personnes, et qui a

paru, dit le P. Faber, outrée à plusieurs. Le P. Maillard, Jésuite, les traduisit en françois, Paris, 1694, mais après y avoir fait divers retranchemens. Poiret, qui étoit fort versé dans la spiritualité, prétendoit avoir entendu parfaitement les sentimens de St. JEAN de la Croix; et jusqu'à sa Nuit obscure, tout lui paroissoit d'une clarté extrème. Le P. Honoré de Ste-Marie et le P. Dosithée de St-Alexis, religieux du même ordre, ont donné la Vie de ce Saint. Celle du P. Dosithée a été imprimée à Paris en 1727, deux vol. in-4.º Collet a écrit aussi la Vie de ce Saint; Paris, 1769, in-12.

XIX. JEAN de Bergame, (St.) fut placé sur le siège épiscopal de cette ville vers l'an 656, pour sa science et sa vertu consommées, et l'occupa très-fructueusement l'espace de 27 ans. Les Ariens déchiroient l'église : il s'éleva avec force contr'eux, et en toucha un grand nombre, qui, de persécuteurs, devinrent partisans de la vérité. Mais il fut la victime de son zèle : les chefs des Ariens, furieux et jaloux de voir diminuer leur nombre, firent assassiner ce saint homme en 683.

## P'APES.

xx. JEAN I<sup>er</sup>, Toscan, monta aur la chaire de St. Pierre après Hormisdas, en 523. Théodoric, voyant que l'empereur Justin persécutoit les Ariens, s'en vengea sur les orthodoxes. Il fit enfermer Jean dans une dure prison à Ravenne, où il mourut en 526, regardé comme un martyr.

Mercure, Romain, fut pape après Boniface II, en janvier

533. Il approuva cette fameuse proposition, qui avoit fait tant de bruit sous Hormisdas: Un de la Trinité a souffert. Il y ajouta, a souffert dans sa chair, afin que cette proposition ne révoltat point les personnes peu instruites. Il mourut en mai 535.

XXII. JEAN III, surnommé Catelin, né à Rome, pape après Pélage I, le 18 juillet 560, montra beaucoup de zèle pour la décoration des églises, et mourut le 13 juillet 573.

en Dalmatie, tint un concile à Rome, où il condamna l'Ectèse d'Héraclius, qui ne tarda pas de se rétracter. (Voy. son article): Jean fut élu pape en décembre 640; et mourut en octobre 642.

xxiv. JEAN V, Syrien, digne d'occuper le saint-Siège par son zèle, sa douceur et sa prudence, y monta en juillet 685, et mourat en août 687.

xxv. JEAN VI, Grec de nation, monta sur la chaire pontificale après Sergius, le 28 octobre 701, et mourut le 9 janvier 705.

xxvi. JEAN VII, Grec, pape après le précédent, le 1 et mars 705, mort le 17 octobre 707, ternit sen pontificat par sa complaisance pour l'empereur Justinien. Ce prince avoit toujours à cœur de faire confirmer par le pape, les canons du concile de Trulle, qui s'étoit assemblé par son ordre. Il en envoya les volumes à Rome ; avec une lettre adressée au pape, par laquelle il le conjuroit d'assembler un concile, de confirmer ce qu'il approuveroit dans ces volumes, et de rejeter le reste; mais le pape Jean VII, dit l'abbé

Fleury, craignant de déplaire à l'empereur, lui envoya ces volumes sans avoir rien corrigé. Ce qu'il fit de mieux, fut le rétablissement de St. Wilfride, archevêque d'Yorck, dans son siège; et non pas Jean VI, comme le dit Ladvocat.

xxvii. JEAN VIII, Romain, pape après Adrien II, le 14 décembre 872, couronna empereur Charles le Chauve en 875. Il vint en France l'an 878. Il se rendit à Troyes, où il tint un concile, et où il reconnut solemnellement Louis le Bègue, non comme empereur, mais comme roi. La nouvelle qu'il eut des ravages que les Sarasins faisoient en Italie, l'obligea de repasser les Alpes; il fut même contraint de lui payer un tribut annuel de 25,000 marcs d'argent. Dans le même temps, se laissant fléchir aux prières de Basile, empereur d'Orient, et surprendre aux artifices de Photius, il recut ce patriarche intrus à la communion de l'église, et le rétablit sur le siège de Constantinople. Cette complaisance surprit tous les orthodoxes, et a fait dire au cardinal Baronius, que c'est ce qui a sans doute donné occasion au vulgaire de s'imaginer que Jean VIII étoit femme, et que c'est la le fondement de la fable de la papesse Jeanne. Photius, par une longue trame d'impostures et de fourberies, vint à bout de faire tenir un concile nombreux à Constantinople, en 879, dont il régla toutes les opérations selon ses vues. Il y présenta les lettres du pape, qui, quelque favorables qu'elles pussent lui être, ne l'étoient pas encore assez à ses veux. Les lettres qu'il présenta, étoient altérées et bien différentes

des originaux; les Grecs en conviennent eux-mêmes. ( Voy. Beveridge, Pandectæ, can. apost. et conc.) Le pape ayant ensuite envoyé Marin, en qualité de légat, à Constantinople, pour s'informer exactement de tout ce qui s'étoit passé au concile de Photius, apprit le mystère d'iniquité. Il déclara nul ce synode, où ses légats intimidés ou corrompus par Photius, avoient agi contre les ordres qu'ils avoient reçus dans leurs instructions, et excommunia en même temps Photius. Ce pontife mourut le 15 décembre 882, après avoir gouverné l'église pendant dix ans. Nous avons de lui, 320 Lettres, par lesquelles on voit qu'il prodiguoit tellement les excommunications, qu'elles passoient en formules. Il fit une brèche à l'ancienne discipline, en commuant les pénitences en pélerinages.

XXVIII. JEAN IX, natif de Tivoli, diacre et moine de l'ordre de Saint-Benoît, successeur du pape Théodore II, au mois de juillet 898, mourut en novembre 900.

xxix. JEAN X, évêque de Bologne, puis archevêque de Ravenne sa patrie, succéda à Landon. Il monta sur le trônepontifical en 914, par le crédit de Théodora, femme puissante et sa maîtresse. Ce pontife étoit plus propre à manier les armes que la crosse. Il défit les Sarasins, qui désoloient depuis quelque temps l'Italie. Jean X fut enfermé dans un cachot par ordre de Marosie, fille de Théodora, et on l'étouffa le 2 juillet 928, en lui pressant un oreiller sur la bouche. Luisprand dénigre ce pape, qui ne dut son intronisation qu'à l'intrigue. Mais le panégyriste de l'empereur Berenger, le représente comme un pontife sage et attaché à ses devoirs, Entre ces deux témoignages contradictoires, il est difficile de se décider.

xxx. JEAN XI, fils, non du pape Sergius, comme Luitprand l'avance sur des bruits populaires; mais d'Alberic, duc de Spolette, et de Marosie (la même qui fit perir Jean X), fut fait pape à 25 ans, par le crédit de sa mère, en mars 931. Marosie, monstre de lubricité et d'ambition, ayant éponsé Hugue, roi d'Italie, après la mort de Gui, duc de Toscane, son 2º mari; Alberic, son fils, la sit enfermer, avec le pape Jean XI, son frère utérin, dans le château Saint-Ange. Jean XI mourut dans cette prison en 936, victime de l'ambition de sa mère. et de la cruauté de son frère.

XXXI. JEAN XII, Romain, fils d'Alberic, patrice de Rome, succéda à la dignité et à l'autorité de son père, quoique clerc. Il se fit ordonner pape le 20 août 956, et prit le nom de Jean XII. C'est le premier pape qui ait changé de nom à son avénement au pontificat (il s'appeloit Octavien). Il n'avoit que 18 ans, lorsqu'il fut élu. Berenger s'étant alors fait couronner roi, tyrannisoit l'Italie. Jean XII implora le secours d'Othon I, qui passa les monts et vengea le pontife. Jean couronna l'empereur, et lui jura sur le corps de St. Pierre. une fidélité inviolable; mais cette fidélité ne fut pas de longue durée. Il s'unit avec le fils de Berenger contre son bienfaiteur. Othon revint a Rome, fit assembler un concile en 963. L'indigne pontife, fut accusé de plusieurs

crimes, entre autres : « d'avoir paru l'épée au côté, la cuirasse sur le dos, et le casque en tête; d'avoir bu à la santé du Diable; d'avoir donné à ses maîtresses le gouvernement de plusieurs villes. les croix et les calices de l'église de St. Pierre. » On le déposa et on mit à sa place Léon VIII. Le pape déposé rentra pourtant dans Rome après le départ de l'empereur : il se vengea en faisant mutiler les deux principaux moteurs de sa déposition, en leur faisant couper la langue, le nez et les doigts; il assembla ensuite un concile, pour casser les actes. de celui qu'on avoit convoqué contre lui. Ses infortunes ne l'avoient pas corrigé : il fut assassiné peu de temps après, en 964, par un mari dont il avoit souillé le lit. Luitprand attribue sa mort à une autre cause. Il raconte sérieusement que « les Démons le frappèrent si rudement un soir qu'il étoit conché avec une femme, qu'il en mourut huit jours après. » Ces Démons-là entendoient bien mal leurs intérêts.

XXXII. JEAN XIII, Romain, fut élu pape le 1er octobre 965, par l'autorité de l'empereur, contre le gré des Romains. Pierre, préfet de Rome, le fit chasser en 966. Othon fit prendre douze des principaux auteurs de la sédition, et livra Pierre au pape qui le fit fouetter et promener par la ville, assis à rebours sur un âne , et l'envoya. en exil. Pendant qu'Othon étoit à Rome, le démon s'empara, dit-on, d'un des seigneurs de sa suite. On eut recours à la Chaine de St. Pierre, qu'on lui mit autour du cou, et il fut guéri. Thierri, évêque de Metz, témoin du miracle, se saisit aussitôt de la chaîne, protestant qu'il se feroit plutôt couper la main que de làcher sa prise. Le pape calma sa sainte frénésie, en lui en donnant un chaînon. Jean mourut le 6 septembre 972. Baronius se trompe en lui attribuant la cérémonie de la bénédiction des cloches, plus ancienne que lui de deux siècles.

de Pavie et chancelier de l'empereur Othon II, obtint la papauté après Benoît VII, en novembre 983. Il quitta le nom
de Pierre qu'il avoit auparavant,
par respect pour le prince des
apòtres, dont aucun des successeurs n'a porté le nom, Il fut mis
en prison au château Saint-Ange,
par l'antipape Boniface VIII,
(Voyez ce mot.) et y mourut
de misère on de poison le vingt
août 984.

main, fils de Robert, fut élu pape après Jean XIV; mais, soit qu'il soit mort avant son ordination, on pour d'autres raisons, on ne le compte parmi les papes que pour faire nombre. Il étoit savant, et avoit composé divers ouvrages.

main, fut mis sur le saint Siège après la mort de l'antipape Boniface VII, et celle de Jean XV, l'an 985. Il canonisa St. Udalric, évèque d'Augsbourg, le 3 février 993; et c'est le premier exemple de canonisation solennelle. Jean XVI eut beaucoup à souffrir du patrice Crescentius, qui s'étoit emparé de l'autorité dans Rome. Il n'oublia rien pour maintenir ou rétablir la paix entre les princes Chrétiens, et mourut d'une fièvre violente le 30 avril 996.

XXXVI. JEAN XVII, nommé auparavant Siccon, Romain, d'une famille illustre, fut élu pape après la mort de Sylvestre II, le 13 juin 1003, et mourut le 7 décembre de la même année.—Il faut le distinguer de l'antipape JEAN XVII, nommé auparavant Philagathe, auquel les gens de l'empercur Othon III coupèrent les mains et les oreilles, et arrachèrent la langue, en 998. Voyez les art. Отном III et Grégoire V.

JEA

xxxvII. JEAN XVIII, Romain, successeur de Jean XVIII, le 26 décembre 1003. On prétend que de son temps l'élection des papes fut ôtée au peuple pourêtre transportée au clergé. Sur la fin de sa vie, il abdiqua la papauté pour se retirer à l'abbaye de Saint-Paul de Rome, où il embrassa la vie monastique. Il mourut le 18 juillet 1009.

xxxviii. JEAN XIX, fils de Grégoire, comte de Tusculum, et frère du pape Benoît VIII, lui succeda en 1024. Il couronna l'empereur Conrad II en 1027, et mourut en mai 1033. Sous son pontificat, les Grecs corrompirent la plupart des prélats de la cour Romaine, dans le dessein d'obtenir le titre d'Œcuménique pour le patriarche de Constantinople. Platine l'a nommé Jean XX, parce qu'adoptant l'erreur de son temps, il a compté, parmi les pontiles Romains, la prétendue papesse Jeanne; mais ce pape est réellement Jean XIX.

xxxix. JEAN XXI, Portugais, fils d'un médecin et médecin lui-même, devint archevêque de Brague, cardinal, et enfin pape le 13 septembre 1276. On devoit le nommer Jean XX, puis-

que le dernier pape du même nom étoit Jean XIX; mais comme quelques-uns ont compté pour pape Jean fils de Robert, et qu'ils ont aussi inséré l'antipape Philagathe, on a nommé celui-ci Jean XXXI. Il envoya des légats à Michel Paléologue, pour l'exhorter à observer ce qui avoit été résolu au concile de Lyon, tenu sous Grégoire X, et révoqua la constitution de ce pape touchant l'élection du souverain pontife. Ce pape disoit à ses amis qu'il se promettoit une longue vie; mais il fut écrasé, environ huit mois après son élection, par la chûte d'un bâtiment qu'il faisoit construire à Viterbe. Il expira le 16 mai 1277. On a de lui, des Ouvrages de philosophie, de médecine et de théologie.

XL. JEAN XXII, naquit à Cahors, d'une bonne famille, et non d'un cordonnier, comme l'assurent presque tous les historiens. Son nom étoit Jacques d'Euse. Il avoit, sous un extérieur peu avantageux, beaucoup d'esprit, et il le persectionna par l'étude. Charles II, roi de Naples, instruit de son mérite, le donna pour précepteur à son fils. De dignité en dignité, il parvint à la pourpre, dont Clément V le décora en 1312, et enfin à la papauté le 7 août 1316. Les cardinaux ne pouvant s'accorder après la mort de Clément V, résolnrent, dit Villani, de s'en rapporter à lui pour le choix d'un nouveau pontife. Il se nomma lui-même, en disant : Eco SUM PAPA. Mais cette anecdote de Villani, paroît détruite par la lettre circulaire du nouveau pontife aux évêques et aux princes. Il y parle de l'unanimité des suffrages des cardinaux, et de l'état d'incertitude où l'avoit laissé la crainte de s'imposer le pesant fardeau du pontificat. L'un des premiers soins de Jean XXII, fut d'ériger diverses abbayes en évéchés, et de former des métropoles de plusieurs villes épiscopales. Toulouse devint un archeveché; on lui donna pour suffragans, Montauban, Lavaur, Mirepoix, Saint-Papoul, Rieux, Lombez et Pamiers. Les évêchés de Saint-Flour, de Vabres, de Castres, de Tulle, de Condom, de Sarlat, de Lucon, de Maillezais, furent ériges. Le pontificat de Jean XXII fut troublé par plusieurs querelles. On détaillera la première dans l'article de l'empereur Louis de Bavière. Voyez aussi Corbière. La seconde ressembloit assez à la dispute de l'isle de Lilliput, sur la manière d'ouvrir un œuf. Ce fut vers l'an 1322 qu'elle éclata. Un Bérenger enseigna, d'après je ne sais quel Béguard, mis à l'inquisition de Toulouse, que Jesus-Christ ni les Apôtres n'avoient rien possedé, ni en commun, ni en particulier. C'étoit, selon lui, un article de foi. Les Franciscains demandèrent à cette occasion, s'ils pouvoient dire que leur potage leur appartint lorsqu'ils le mangeoient. Les uns soutenoient l'affirmative, les autres la négative. L'affaire fut portée au pape, qui voulut bien perdre son temps à l'examiner. Les Cordeliers assemblés alors à Pérouse pour leur chapitre général, au lieu d'attendre la décision du pontise, se déclarèrent contre la non-propriété, et la firent enseigner par leurs docteurs. Une autre querelle, non moins intéressante, électrisoit depuis quelque temps les têtes des premiers hommes de l'ordre. Leur habit devoit-il être

blane, gris, noir, court on long, de drap ou de serge? Le capuchon devoit-il être pointu ou rond, large ou étroit? Ces graves impertinences produisirent autant de chapitres, de congrégations, de bulles, de manifestes, de livres de satires, que s'il eût été question du bouleversement de PEurope, ou de la destruction du . Christianisme. Toutes ces questions qui heureusement n'intéressent en rien la religion, et dignes de mépris, selon Don Calmet, furent décidées, après de longs débats, par les docteurs du chapitre de Pérouse. Jean XXII, justement offensé de ce que les Frères Mineurs avoient prévenu son jugement, condamna leurs décisions par ses extravagantes, Cum inter, etc. Les Cordeliers, irrités de leur côté, embrassèrent le parti de l'empereur, brouillé alors avec le pape. Ils traitèrent celui-ci d'hérétique, et ne cessèrent de déclamer contre lui. Quelques-uns de ces fanatiques périrent dans le bûcher. Jean XXII résolut même d'abolir l'ordre entier, et il l'auroit fait, si la politique n'ent arrêté le bras de la vengeance ... La troisième dispute qui agita son pontificat, fut celle de la Vision béatifique. Ce fut le jour de la Toussaint de l'année 1331, qu'il développa dans un sermon ses sentimens sur cette matière. « La récompense des Saints, dit-il, avant la venue de Jésus-Christ, étoit le sein d'Abraham; après son avénement, sa passion et son ascension, leur récompense jusqu'au jour du jugement est d'être sons l'autel de Dieu, c'est-à-dire sous la protection et la consolation de l'humanité de J.C.; mais après le jugement, ils seront sur l'autel, c'est-à-dire sur l'huma-

nité de J. C. » Le pape répéta la même doctrine dans deux autres sermons qui firent beaucoup de bruit. Ses ennemis s'en prévalurent pour l'accuser d'hérésie; ses partisans prétendirent qu'il avoit plutôt voulu exposer qu'établir oette doctrine. En effet, dans sa dernière maladie, il donna, sur la question des ames saintes après la mort, une déclaration solennelle qui ne renfermoit rien que d'orthodoxe. La maladie qui le mit au tombeau, fut une défaillance de nature, qui ne devoit pas paroître surprenante dans un homme de plus de 90 ans. Il mourut, le 4 décembre 1334, après dix-huit ans et quelque mois de pontificat. Ce pontife avoit l'esprit pénétrant et capable des plus grandes affaires. L'amour de l'étude avoit nourri dans lui l'éloignement du faste, des vanités et des plaisirs. La frugalité de sa table répondoit à sa sobriété; on y servoit des mets plus grossiers que délicats. Il étoit naturellement très-économe. On trouva dans son trésor, suivant Villani, la valeur de vingt - cinq millions de florins d'or, dont 7 millions en vaisselle, bijoux, croix, vases d'église, et dix-huit millions en espèce, somme si exhorbitante qu'il y a apparence que cet historien a exagéré. Il est vrai que Jean XXII avoit employé toutes sortes de moyens pour amasser ce trésor, qu'il destinoit, dit-on, à la conquête de la Terre-sainte. Il s'étoit attribué la réserve de toutes les prébendes, de presque tous les évêchés, et le revenu de tous les bénéfices vacans. Il avoit trouvé par l'art des réserves, celui de prévenir presque toutes les élections, et de donner tous les bénéfices. Jamais il ne nommoit un évêque, qu'il n'en dé-

plaçât sept ou huit ; chaque promotion en attiroit d'autres, et toutes valoient de l'argent. Il se reprocha, sans doute, ces différentes manières de grossir son épargne; car, dans ses derniers momens; il abolit les réserves. C'est à lui qu'on attribue, selon le dictionnaire de Ladvocat, les Taxes de la chancellerie Romaine. La meilleure édition de ce livre est de 1564, in-8°, et la dernière est de 1744, in-12. On a de Jean XXII des lettres et des bulles bien écrites pour son temps, et plusieurs ouvrages, sur-tout sur la médecine, science qu'il connoissoit autant qu'on pouvoit la connoître dans un siècle dépourvu d'expériences et de lumières. I. Thesaurus Pauperum: c'est un traité de remèdes, imprime à Lyon en 1525. Il. Un Traité des Maladies des Yeux. III. Un autre sur la formation du Fætus. IV. Un autre de la Goutte. V. Des Conseils pour conserver la Santé. VI. On lui attribue l'Art transmutatoire des Métaux, qui se trouve dans un recueil imprime à Paris 1557, in-12; mais il y a grande apparence que ce livre n'est pas de lui.

XLI. JEAN XXIII, (Balthasar Cossa) Napolitain, avoit commencé par exercer le métier de corsaire. Il avoit été ensuite légat à Bologne, et s'y étoit conduit comme sur mer. L'argent qu'il sut répandre à propos, après la mort du pape Alexandre V, lui procura la tiare en 1410. Il promit de renoncer au pontificat, si Grégoire XII et Pierre de Lune, qui se faisoit appeler Benott XIII, se désistoient de leurs prétentions. Il ratifia cette promesse le 2 mars 1415, dans une session du concile de Constance.

L'empereur l'avoit force à cette démarche : il s'en repentit bientôt. Il n'étoit venu à Constance qu'à regret ; et en regardant cette ville avant que d'arriver, il avoit dit à ses compagnons de voyage : Je vois bien que c'est ici la sosse où l'on attrape les renards. Il avoit fait une chûte dans une montagne du Tirol; et comme on lui demandoit s'il n'étoit point blessé. Non, répondit-il; mais je suis à bas, et je vois bien que j'aurois mieux fait de rester à Bologne. Ayant résolu de s'évader de Constance, Fréderic, duc d'Autriche, donna un tournoi pour favoriser le dessein du pontife. Jean XXIII s'échappa dans la foule, déguisé en palefrenier. Il fut saisi à Fribourg, et transféré dans un château voisin. Le concile commença à instruire son procès. Selon les dépositions des témoins qu'on entendit, « Jean XXIII avoit été dès l'enfance sans docilité, sans pudeur, sans bonne foi, sans affection pour ses proches. Il s'étoit rendu habile dans toute espèce de simonie, pour faire son chemin. dans l'état ecclésiastique. Durant ses légations, il avoit été le sléau des peuples qui dépendoient de lui. Pour arriver au pontificat, il avoit hâté la mort d'Alexan $dre \ \mathcal{V}$  par une potion empoisonnée. Étant pape, il ne s'étoit appliqué à aucun de ses devoirs. Point d'offices, point de jeunes, point d'abstinences. Si quelquefois il disoit la messe, c'étoit sans décence et sans gravité, plutôt en cavalier qu'en pontife, plutôt pour conserver son rang que par dévotion. Ce sont les termes de la procédure. Suivant les mêmes dépositions, Jean XXIII étoit l'oppresseur des pauvres, l'ennemi de la justice, l'appui des méi A. es Sir

chans, l'idole des Simoniaques, l'esclave des voluptés, la sentine des vices, le scandale de l'église. C'étoit un marchand public de prélatures, de bénéfices, de reliques et de sacremens. C'étoit un dissipateur des biens de l'Eglise Romaine, un empoisonneur, un homicide, un parjure, un fauteur du schisme. C'étoit un homme entièrement décrié pour les mœurs, qui n'avoit respecté ni la pudeur des vierges, ni la sainteté du mariage, ni la barrière des cloîtres, ni les lois de la nature, ni celles de la parenté. C'étoit un endurci, un incorrigible, un hérétique notoire et opiniatre, un impie, qui avoit cru que l'ame n'est point immortelle, et qu'il n'y a point d'autre vie après celle-ci. Nous ne rapportons, dit le P. Berthier, que nous copions ici, que la moindre partie de cette effrayante procédure. » Il y a apparence que Jean XXIII n'étoit point coupable de tous les crimes dont on l'accusoit, ou que du moins les témoins les avoient un peu exagérés; mais il en avoit commis assez pour être déposé. Il le fut le 29 mai 1415, et la sentence fut suivie de la prison. Après y avoir été retenu pendant trois ans, il n'en sortit que pour reconnoître Martin V. Ce pape l'accueillit avec beaucoup de bonté, le sit doyen du sacré collége, et lui donna une place distinguée dans les assemblées publiques. Cossa ne iouit pas long-temps de ces honneurs. Il mourut à Florence, six mois après, le 22 novembre 1419, et fut enterré magnifiquement par les soins de Côme de Médicis, son ami. Quelques reproches qu'on ait faits à ce pontife, on ne peut lui refuser beaucoup de courage dans l'adversité. Loin de se prévaloir du grand nombre d'amis qui s'offroient à faire un parti pour lui dans les derniers jours de sa vie, il sacrifia sa fortune au repos de l'église, et mourut en philosophe, après avoir passé sa jeunesse en brigand. Il fit même des vers dans la prison où il avoit été enfermé : ils prouvent qu'il avoit de l'esprit. et du goût pour les lettres; ils y plaint de ses amis, qui, la plupart, le trahirent ou l'abandonnèrent :

Qui modò summus eram, gaudens et nomine prasul,

Tristis et abjectus nunc mea fata gemo.

Excelsus solio nuper versahar in alto,
Cunetaque gens pedibus oscula prona
debat.

Nunc ego panarum fundo devolvor in imo;

Vulcum deformem quemque videre

Omnibus in terris aurum mihi sponta ferebant

Sed nec gaza juvat, nec quis
amicus adest.

Sic varians fortuna vices, adversa secundis

Subdit, et embiguo nomine ludit atrox.

## EMPEREURS, Rois et PRINCES.

XLII. JEAN Ier, surnommé ZIMISCES, d'une famille illustre, étoit officier des légions d'Orient. Il dut son élévation à l'impératrice Théophanon, femme de Nicéphore Phocas. Cette princesse s'étoit lassée bientôt d'un époux, qui étoit l'homme le plus mal fait et le plus laid de tout l'empire, et qui d'ailleurs n'aimoit pas les femmes, il couchoit presque toujours seul, et sur la terre. Théophanon ayant mis

dans ses intérêts Jean Zimiscès, ce général se fit descendre dans une corbeille avec quelques conjurés, vis-à-vis l'appartement de Nicéphore, et il y entra par une fenêtre. On le trouva profondément endormi, couché sur une pean d'ours étendue par terre. Zimiscès lui donna un coup de pied pour l'éveiller, afin qu'il sentit toute l'horreur de son sort. Les conjurés se jetèrent sur luile percèrent de plusieurs coups, et lui tranchèrent la tête. Zimiscès fut alors déclaré empereur; mais le patriarche de Constantinople refusa de le couronner, jusqu'à ce qu'il eût expié son crime par la pénitence. On exigea encore de lui que l'impératrice fût chassée du palais, et reléguée dans une isle, et que les meurtriers de l'empereur fussent bannis. Zimiscès consentit à tout. Théophanon fut envoyée dans un monastère d'Arménie; châtiment trop doux pour de si grands forfaits. Zimiscès, pour rendre son usurpation moins odieuse, s'associa Basile et Constantin, fils de Romain le jeune et de Théophanon. Il fut solennellement couronné le jour de Noël, en 969. Quoiqu'il fût monté sur le trône par un crime, il gouverna, non en usurpateur, mais en roi. Il remporta des victoires signalées sur les Russes. les Bulgares et les Sarasins. Il avoit pris plusieurs places sur ceux-ci, et se préparoit à se rendre maître de Damas, lorsqu'il fut prévenu par la mort. En passant par la Cilicie, il fut frappé d'étonnement à la vue de quantité de maisons magnifiques, et ayant appris qu'elles appartenoient à l'eunuque Basile, son grand chambellan, il poussa un profond soupir, et dit: Il'est bien

triste que les travaux des Grecs ne servent qu'à enrichir un Eunuque!.... Basile, craignant que l'empereur n'en vînt des plaintes aux effets, et ne lui fit rendre compte de sa conduite, engagea un échanson, à force de promesses, à mettre du poison dans le breuvage de l'empereur. Ce crime fut exécuté, et Zimiscès mourut le 10 janvier 976. Il fut enterré dans l'église du Sauveur qu'il avoit fait bâtir. C'est lui qui fit graver le premier sur la monnoie l'image de Jésus - Christ, avec cette inscription : JESUS-CHRIST, Roi des Rois.

LXIII. JEAN II, (COMNÈNE) empereur de Constantinople, surnommé Calo-Jean, à cause de sa beauté, monta sur le tròne après Alexis Comnène, son père, en 1118, et épousa la princesse Irêne de Hongrie. Il combattit les Mahométans, les Serviens, et plusieurs autres barbares, sur lesquels il remporta de grands avantages. Il voulut reprendre Antioche sur les François; mais il ne put y réussir. Ayant échoué devant cette ville, il vécut à Constantinople, en bon prince, répandant des bienfaits sur le peuple, pardonnant à ses sujets rebelles, même à ceux qui avoient attenté à sa vie; bannissant le luxe de sa cour, et se montrant en tout le modèle des rois et des hommes. Il mourut le 8 avril i 143, à 55 ans, d'une blessure qu'il s'étoit faite à la chasse par une slèche empoisonnée. Un médecin lui avant fait espérer, diton, de conserver sa vie, s'il vouloit se résoudre à se laisser conper la main : Non, non, dit-il, je n'en ai pas trop de deux pour manier les rênes de mon vaste Empire. Le maréchal Fabert et

le comédien Baron, dans de pareilles occasions, ont fait des réponses à peu près semblables.

XLIV. JEAN III, (DUCAS-VATACE ) empereur à Nicée, tandis que les Latins occupoient le trône impérial de Constantinople, étoit né à Didimotèque en Thrace, et sortoit de la famille impériale des Ducas. Il avoit épousé Hélène, fille unique de Théodore Lascaris, qui l'avoit désigné pour son successeur, en 1222. Il régna en grand prince. Les Latins ne purent rien contre lui, et il fit tout contre cux. Il recula les bornes de son empire, et fit des progrès rapides dans les pays qui l'environnoient, principalement sur les Croisés, qu'il réduisit, sous le règne de Robert de Courtenai, au seul territoire de Constantinople. Ayant conclu et ensuite rompu la paix avec cet empereur, il fit, sous Baudouin II, alliance avec Azan, roi des Bulgares; et ces deux guerriers vinrent à trois différentes reprises, mettre le siège devant Constantinople, d'où ils furent chaque fois repousses. Après la levée du dernier de ces siéges, l'an 1240, Vatace fut défait par Baudouin, qui l'obligea à faire la paix. Il abandonna alors le projet de se rendre maître de Constantinople; et ayant tourne ses armes dans la Thessalie, contre Jean Comnène, successeur de Théodore, il le rendit son tributaire. Il conclut ensuite un traité d'alliance avec les Turcs, et alla porter la guerre dans la Bulgarie, possédée par Michel, fils du roi Azan. Ce royaume devint le théâtre de sa gloire : il y combattit plusieurs années, jusqu'à ce qu'il ent repris toutes les villes que les Bulgares avoient conquises sur leurs voisins. Le succès de cette entreprise l'engagea de nouveau à attaquer les Croisés, et il leur enleva des isles qu'ils possédoient sur les côtes matitimes de l'Asie. Ces conquêtes l'ayant rendu formidable. il borna ses soins à rendre son peuple heureux; et, pour mieux réussir, il vécut toujours avec frugalité. Ce prince sage disoit que les dépenses d'un Monarque étoient le sang de ses sujets ; que. son bien étoit le leur, et qu'il devoit l'employer pour eux. Il fut pleuré à sa mort, arrivée en 1255, à 62 ans. Son attachement pour une jeune Allemande, à laquelle il accorda les mêmes honneurs qu'à l'impératrice, et qui lui sit commettre bien des injustices, ternit l'éclat de ses grandes qualités.

xLv. JEAN IV-, (LASCARIS) fils de Théodore le jeune, lui succéda dans le mois d'août 1259, à l'âge de six ans. Il fit son entrée, le 14 août 1261, dans Constantinople, qui avoit été reprise sur les Latins; mais le despote Michel Paléologue arracha le sceptre impérial à cet enfant empereur, et lui fit crever les yeux le jour de Noël de la même année. Il le fit conduire ensuite en Bithynie où il traîna une vie languissante jusqu'au temps d'Andronic II Paléologue, sous l'empire duquel il mourut.

xLVI. JEAN V, (CANTACU-ZÈNE) ministre et favori d'Andronic Paléologue le Jeune, se servit de son pouvoir pour usurper l'empire. Ce prince lui ayant recommandé, en mourant, Jean et Emmanuel, ses deux fils, le perfide Cantacuzène se fit déclarer empereur, en 1345, à la place de ses pupilles. Il entra à

Constantinople, les armes à la main, et força le jeune Jean Paléologue à éponser sa fille, et à lui laisser le titre d'empereur. Cet arrangement rétablit la paix pour quelque temps. Les Génois, qui formoient depuis long-temps une république florissante, firent le siège de Constantinople, en 1349, et remportèrent de grands avantages sur la flotte impériale. Cantacuzène leur offrit la paix, quils acceptèrent. Si ce prince avoit tenu seul le sceptre, il auroit rendu de grands services à l'état: mais, obligé de consulter son collégue, il ne pouvoit faire tout le bien qu'il auroit voulu. Les deux empereurs, pour comble d'adversité, se brouillèrent tout-à-fait, et prirent les armes, dans le dessein d'abattre chacun son rival. Cette guerre civile dura près de trois ans. Enfin la réunion se fit; mais Cantacuzène, craignant que la paix ne fût pas sincère, prit le parti de renoncer à la couronne. Il se fit apporter un habit de moine dans le palais même, et s'en revêtit en présence de toute la cour. Après avoir quitté les marques de la dignité impériale, il alla s'enfermer dans un monastère du mont Athos. Il s'y retira de bonne grace, en 1355, et y vécut en philosophe. Ses sujets le regrettèrent ; il avoit été plutôt leur père que leur maître. A sa persidie près, on ne peut que le louer. Il fut grand prince, bon politique, excellent général. Il joignoit à ces qualités beau-, coup d'esprit. Il fit cependant une faute, en donnant une de ses filles à Orcan, sultan des Turcs: ce fut un prétexte pour ce prince, non seulement de se saisir de tout ce que les Grecs possédoient encore en Asie, mais même de

prendre plusieurs places en Eu> rope. Avant que d'abdiquer, il avoit fait proclamer empereur Matthieu, son fils, que Jean Paléologue déponilla de la dignité impériale. On a de Cantacuzène; une Histoire de l'Empire d'Orient, depuis 1340, jusqu'en 1354 Elle est écrite avec beaucoup d'élégance, mais peut-être avec trop peu de vérité, du moins dans les événemens qui le regardent. Il y rappelle à tous propos ses services. Il fait parade d'éloquence, dans de longs discours qu'il s'attribue, ou qu'il met dans la bonche des autres. Quoiqu'un écrivain moderne l'ait accusé «de n'avoir été qu'un comédien en matière de religion », son onvrage dépose par - tout contre cette accusation. Son Histoire & été imprimée au Louvre, en'1655, 3 vol. in-fol, et traduite quelque temps après par le président Cousin.

XLVII. JEAN VI, (PALEOLO-GUE ) succéda à son père, Andronic le Jeune, en 1341, dans l'empire de Constantinople. Il n'eut d'abord que la qualité d'empereur, par l'usurpation de Jean Cantacuzene; mais l'usurpateur s'étant démis, il occupa seul le tronc. Voyez II. MATTHIEU. Cantacuzène avoit su contenir ou réprimer les ennemis de l'état, tantôt par la force, tantôt par la donceur, par des ménagemens, ou par des alliances. Mais des la première année de son abdication, en 1355, les Turcs se rendirent maîtres de la Chersonèse, et entrèrent dans la Thrace sans trouver aucune résistance. Paléologaz fut obligé de faire un traité de paix avec Amurat, leur empereur : il en obtint une trève de quelques années, pendant laquelle

laquelle il alla à Rome, implorer le secours des princes d'Occident. Il passa par Venise, où plusieurs particuliers lui prêtèrent des sommes considérables. N'ayant pu rien obtenir des puissances de la Chréanté, il revint à Venise, où on le retint pour ses dettes. Manuel, son fils, le racheta. De retour à Constantinople, il eut à combattre un fils rebelle, Andronic, à qui il avoit laissé le gouvernement de l'état pendant son absence. Andronic, plein d'ambition et de cruauté, mit son père et ses frères en prison; ils n'en sortirent que deux ans après. Paléologue, qui n'aimoit que son repos, le jeu, · la table, les femmes et la chasse, essuva bientot de nouvelles disgraces. Bajazet, successeur d'Amurat, fit de nouvelles conquêtes sur l'empire, qu'il mit sur le penchant de sa ruine. Paléologue songea à fortifier Constantinople, dans la crainte qu'elle ne fût assiégée. Sous prétexte d'embellir la ville, il fit elever deux tours de marbre blanc, destinées à la défendre. Bajazet, ayant pénétré ses vues, ordonna à Paléologue de les abattre, et le menaca de faire crever les yeux a Manuel son fils, qu'il avoit en ôtage. L'empereur se vit oblige de démolir les tours; et le chagrin que lui causa cet affront. lui donna la mort peu de temps après, dans la 60º année de son tègne, l'an 1390. Je ne sais d'où un historien moderne a pu tirer, si ce n'est de son imagination, l'admirable portrait qu'il fait de ce prince. Rien n'est plus opposé à la vérité de l'histoire. L'empire, dejà très-affoibli, n'avoit pas alors plus d'étendue que le tiers de la France: encore, dans ce petit espace, les Turcs étoient Tome VI.

maîtres des principales villes. Il auroit fallu un heres pour soutenir le trône chancelant des Césars. Paléologue fut un souverain aussi négligent que foible. Il ne s'occupa que de plaisirs, lorsqu'il auroit dû se dévouer entièrement à la défense de son empire. Il mourat ruiné de débauches, bravé par ses ennemis et méprisé de ses sujets.

XLVIII. JEAN VII, (PALÉO-LOGUE) empereur de Constantinople, monta sur le trône en 1425, après la mort de son père Emmanuel, et ne fut pas plus heureux que lui. Les Turcs augmentèrent leurs anciennes conquêtes par de nouvelles victoires. Ils prirent Tessalonique, l'an 1431, et Jean craignit avec raison que son empire ne fût bientôt leur proie. Il ne pouvoit espérer du secours que des Latins : c'est ce qui lui fit souhaiter l'union de l'église grecque avec la latine. Le pape Eugène IV le sut ; et lui envoya des légats pour le maintenir dans ce dessein, et lui faire savoir qu'il avoit indiqué un concile à Ferrare. Jean y vint lui-même, l'an 1438, suivi de plusieurs prélats et princes Grecs, et y fut reçu avec une magnificence extraordinaire. Le concile ayant été transféré à Florence à cause de la peste, l'union des Grecs et des Latins y fut conclue, l'an 1439. En consequence de cette union, le pape avoit promis à l'empereur, i.º d'entretenir tous les ans trois cents soldats et deux galères pour la garde de la ville de Constantinople; 2.0 que les galères qui porteroient les pélerins jusqu'à Jérusalem, iroient à Constantinople; 3.º que quand l'empereur auroit besoin de vingt galères

Hh

pour six mois, ou de dix pour un an, le pape les lui fourniroit; 4.0 que s'il avoit besoin de troupes de terre, le pape solliciteroit fortement les princes Chrétiens d'Occident de lui en fournir. Le décret d'union ne contenoit aucune erreur. Il ne changeoit rien dans la discipline des Grecs, il n'altéroit en rien la morale; on y reconnoissoit la primanté du pape, qu'aucune église n'avoit jamais contestée. L'union procuroit d'ailleurs un secours de la plus grande importance pour l'empire de Constantinople. Cependant le clergé ne voulut, ni accéder au décret, ni admettre aux fonctions ecclésiastiques ceux qui l'avoient signé. Bientôt on vit, contre les partisans de l'union, une conspiration générale du clergé, du peuple, et sur-tout des moines, qui gouvernoient presque seuls les consciences, et qui soulevèrent tous les citoyens, et jusqu'à la plus vile populace. Ce soulèvement général engagea la plupart de ceux qui avoient été à Florence, à se rétracter. On attaqua le concile tenu dans cette ville, et tout l'Orient condamna l'union qui s'y étoit faite. L'empereur voulut soutenir son ouvrage : on le menaça de l'excommunier, s'il continuoit de protéger l'union, et de communiquer avec les Latins. Tel étoit l'état d'un successeur de Constantin le Grand. C'est au milieu de ces dissentions, que Jean retourna en Orient. Il mourut, le 31 octobre 1448, après un règne de 29 ans. Les chagrins que lui causèrent les agitations de son empire, hâtèrent sa mort. Ce prince n'eut aucune vertu militaire. La politique fut l'unique arme qu'il put opposer à ses ennemis, et il sut en faire usage. Voy. Euckne IV.

XLIX. JEAN, dit le Bon, fils de Philippe de Valois, roi de France, succéda à son père, le 22 août 1350, à 40 ans. ll commença son règne par faire couper la tête, sans aucune forme de justice, au comte d Lu, cométable. Cette violence, au commencement d'un règne, dit le président Hesnault, aliéna tons les esprits, et fut cause en partie des malheurs du roi. Charles d'Espagne de la Cerda, qui avoit la charge du comte d'Eu, fut assassiné peu de temps après par le roi de Navarre, Charles le Mauvais. Ce prince étoit irrité de ce qu'on lui avoit donné le comté d'Angoulême, qu'il demandoit pour la dot de sa femme. fille du roi Jean. Ce dernier monarque s'en vengea, en faisant trancher la tête à quatre seigneurs, amis du Navarrois. Des exécutions aussi barbares ne pouvoient produire que des cabales. et ces cabales mirent le royaume sur le bord du précipice. Charles, Dauphin de France, ayant invité le roi de Navarre de venir à Rouen à la réception du duc de Normandie, le fit arrêter, le 5 avril 1356. Cette détention réunit contre la France les armes de Philippe, frère du roi de Navarre, et celles d'Edouard III. roid'Angleterre. Edouard, prince de Galles, fils du monarque Anglois, connu sous le nom de Prince Noir, s'avança avec une armée redoutable, quoique petite, jusqu'à Poitiers, après avoir ravagé l'Auvergne, le Limousin et une partie du Poitou. Le roi Jean accourt à la tête d'un corps nombreux, l'atteint à Maupertuis à 2 lieues de Poitiers, dans des vignes, d'où il ne pouvoit se sauver, et lui livre bataille, le 19 septembre 1356, malgré les offres que faisoit Edouard de rendre tout, et de mettre bas les armes pour sept ans. Cette journée, connue sous le nom de Bataille de Poitiers, fut fatale au roi Jean, Il fut entièrement défait avec une armée de plus de 40 mille hommes, quoique les Anglois n'en eussent que 12 mille; mrais la discipline l'emporta sur la bravoure et sur le nombre. Les principaux chevaliers de France périrent ; le reste prit la fuite. Le roi, blessé au visage, fut fait prisonnier, avec Philippe, un de ses fils, par un de ses sujets qu'il avoit banni, et qui servoit chez les ennemis. Le Prince Noir donna à souper au roi Jean, qui ne parut point abattu par son malheur. Je comptois, dit-il à Edouard, vous donner à souper aujourd'hui; mais la fortune en a disposé autrement, et a voulu que ce fut vous qui m'en donnassiez.... Quoique la journée, lui répondit le vainqueur, n'ait pas été heureuse pour vous, vous avez pourtant lieu de vous en applaudir, puisque vous y avez montré la plus grande valeur. On a dit du roi Jean : VICIT , QUANQUAM VICTUS. Le Prince Noir mena ses deux prisonniers à Bordeaux et à Londres, où il les traita avec autant de politesse que de respect. Lorsque Jean arriva dans cette ville, Edouard avoit à sa cour les rois d'Ecosse et de Chypre. Ce qui paroîtra aujourd'hui extraordinaire, c'est que le maire de Londres, simple marchand de vin, invita chez lui ces quatre princes, et les recut avec une magnificence dont on n'a pas d'idée. Le roi de France fit paroître autant de courage que de résignation pendant sa prison. Edouard lui ayant offert sa liberté a condition qu'il feroit hommage

du royanme de France, comme relevant de celui d'Angleterre il lui fit une réponse aussi ferme que noble: Les droits de ma couronne, lui dit-il, sont inalienables. Jui reçu de mes aïeux un royaume libre; je laisserai un royaume libre à mes descendans. Le sort des combats a pu disposer de ma personne, mais non des droits sacrés de la Royauté. La prison du roi fut dans Paris le signal de la guerre civile. Le Dauphin, déclaré régent du royaume. le voit presque entièrement révolté contre lui. Il est obligé de rappeler ce même roi de Navarre, qu'il avoit fait emprisonner. C'étoit, dit un homme d'esprit, déchainer son ennemi. Le Navarrois n'arrive à Paris que pour attiser le feu de la discorde. Marcel, prévôt des marchands, à la tête d'une faction de paysans, appelée la Jacquerie, fait massacrer Robert de Clermont, maréchal de Normandie, et Jean de Conflans. maréchal de Champagne, en présence et dans la chambre même du Dauphin. Les factieux s'attroupent de tous côtés; et, dans cette confusion, ils se jettent sur tous les gentilshommes qu'ils rencontrent. Ils portent leur fureur brutale jusqu'à faire rôtir un seigneur dans son château, et à contraindre sa fille et sa femme de manger la chair de leur époux et de leur père. Marcel, dans la crainte d'être puni de tous ses crimes par le régent qui avoit investi Paris, alloit y niettre le comble en livrant la ville aux Anglois, lorsqu'il fut assommé par Jean Maillard d'un coup de hâche, le 1er août 1358. On publie à l'instant la trahison et la mort du coupable; on égorge ses complices. Les Parisiens, touchés de repentir, en-

voient une députation au régent, pour le prier d'entrer dans la ville, où il est reçu avec acclamation. Un bourgeois lui dit néanmoins avec impudence : Pardieu, Sire, si l'on m'avoit cru, yous n'y seriez pas entré; mais on y fera peu pour vous. Cet insolent alloit être puni, lorsque le Dauphin arrêta le coup, en répondant froidement : On ne vous auroit pas cru, beau Sire. Une amnistie générale, dont les plus séditieux furent exceptés, affoiblit beaucoup l'esprit de révolte. Dans ces convulsions de ' l'état, Charles de Navarre aspiroit à la couronne. Le Dauphin et lui s'étoient fait une guerre sanglante, qui ne finit que par une paix simulée. Enfin, le roi Jean sortit de sa prison de Londres. La paix fut conclue à Brétigni en 1360: Edouard exigea pour la rancon de son prisonnier environ trois millions d'écus d'or. le Poitou, la Saintonge, l'Agenois, le Périgord, le Limousin, le Quercy, l'Angoumois et le Rouergue. La France s'épuisa. On fut obligé de rappeler les Juifs, et de leur vendre le droit de vivre et de commercer. Le roi Jean compta 600 mille écus d'or pour le premier payement; mais n'ayant pas de quoi payer le reste de sa rançon, il retourna se mettre en ôtage à Londres, et y mourut le 8 avril 1364, à 54 ans, après en avoir régné 14. On dit malignement dans le temps, et on l'a répété depuis, que son amour pour la belle comtesse de Salisbury fut le principal motif de son retour en Angleterre. C'est ainsi qu'on ternit, par des motifs ridicules, les actions les plus louables.... La variation des monnoies sons ce règne, est la preuve la plus forte

des malheurs qui le désolèrent. Le roi fut réduit à payer ce qu'il achetoit pour sa maison, avec une petite monnoie de cuir, qui avoit au milieu un petit clou d'argent. Cette variation étoit l'impôt le plus commun de ces temps funestes, et sans doute le plus fatal au commerce : aussi le peuple obtint-il, comme une grace, qu'il fût remplacé par les Tailles. Les états généraux lui accorderent une Aide, et ce prince leur permit de nommer les officiers qui devoient faire cette levée. C'est à ces officiers, qui ne devoient subsister qu'autant que l'Aide devoit avoir cours, que l'on peut rapporter l'origine des Cours des Aides. Ce qui est étrange, c'est que le luxe ne fut jamais porté plus loin par les grands seigneurs : le roi leur en donnoit lui-même l'exemple. Une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que dans les états généraux de 1355, il signa presque les mêmes règlemens, la même charte qui fait les fondemens de la liberté de l'Angleterre. Mais la charte des François ne fut qu'un règlement passager, au lieu que celle des Anglois fut une loi perpétuelle. Jean étoit certainement un preux chevalier, dit St-Foix; mais d'ailleurs un prince sans génie, sans conduite, sans discernement; n'ayant que des idées fausses ou chimériques, outrant la probité comme la bravoure; d'une facilité étonnante avec un ennemi qui le flattoit, et d'un entêtement orgueilleux avec des ministres affectionnés qui osoient lui donner des conseils: impatient, fantasque, et ne parlant que trop souvent avec humeur au soldat. Un jour qu'on chantoit la chanson de Roland, comme c'étoit l'usage dans les

marches: Il y a long temps; dit-il, qu'on ne voit plus de Rolands parmi les François. — On y verroit encore des Rolands, lui répondit un vieux capitaine, s'ils avoient un Charlemagne à leur tete. Ses principales qualités furent la bravoure, la générosité et la franchise. Il disoit que si la foi et la vérité étoient bannies du reste du monde, elles devroient se retrouver dans la bouche tes rois. Il institua en 1351, ou, selon d'autres, il rétablit l'ordre de l'Etoile, qui fut, dit-on, institué par le roi Robert. Cet ordre recut pour devise ces mots: MONSTRANT REGIBUS ASTRA VIAM. Les Astres dirigent la course des Rois, (par allusion aux rois Mages....) Jean institua cette dignité chevaleresque, pour faire revenir à sa cour les seigneurs qu'il vouloit en décorer, et pour tâcher de regagner leur amitié. « La devise, dit un auteur, étoit d'autant plus flatteuse pour les nouveaux chevaliers, que le roi, en les présentant sous l'emblème des astres, sembloit leur promettre de les consulter désormais, et de les prendre pour guides.» Cet ordre fut éteint en 1460. Jean avoit épousé en premières noces Bonne de Luxembourg, morte en 1349; et en secondes Jeanne comtesse d'Auvergne, dont il n'eut point d'enfans, et qui mourut en 1361. Voyez CHARLES V.

L. JEAN SANS-TERRE, roi d'Angleterre, 4° fils du roi Henri II, fut usurpateur de la couronne en 1199, sur Artus de Bretagne, son neveu, à qui elle appartenoit. Ce prince ayant voulu le chasser du trône dont, il s'étoit emparé, fut pris dans un combat en 1202. Le vain-

queur sit enfermer le vaincu dans la tour de Rouen, et le poignarda, dit-on, de sa main. L'Europe accusa avec raison le roi Jean d'avoir ôté la vie à son neveu. Constance, mère de ce jenne prince, demanda justice à Philippe-Auguste de ce meurtre, commis dans ses terres et sur la personne de son vassal. L'accusé, ajourné à la cour des pairs, ayant refusé de comparoître, fut condamné à mort, et toutes ses terres situées en France furent confisquées au profit du roi. Philippe se mit bientôt en devoir de profiter du crime du roi son vassal. Jean, endormi dans la mollesse et dans les plaisirs, se laissa prendre la Normandie, la Guienne, le Poitou, et se retira en Angleterre, où il étoit hai et méprisé. Son indolence fut si grande, que, sur le rapport qu'on lui fit des progrès du roi de France: Laissez-le faire, dit-il; j'en reprendrai plus en un jour qu'il n'en prendra dans une campagne. Abandonné de tout le monde, il crut regagner le cœur de ses sajets, en signant deux actes, le fondement de la liberté, et la source des guerres civiles d'Angleterre. Le premier fut nommé la Grande Charte. et le second la Charte des Forêts. Pour comble de malheur, ses prétentions sur le clergé de son royaume, et la manière dure dont il les faisoit valoir, le brouillèrent, en 1212, avec le pape Innocent III. Voyez ce mot. Ce pontife mit l'Angleterre en interdit, et défendit à tous les sujets de Jean de lui obéir. Il ne sortit de l'embarras où les foudres du Vatican l'avoient jeté. qu'en soumettant sa personne et sa couronne au saint siège. Un légat du pape reçut l'hommage

qu'il lui en fit à genoux, en ces termes : « Moi JEAN, par la grace de Dieu, roi d'Angleterre, et seigneur d'Hibernie, pour l'expiation de mes péchés, de ma pure volonté, et de l'avis de mes barons, JE donne à l'église de Rome, au pape Innocent et à ses successeurs, les royaumes d'Angleterre et d'Irlande avec tous leurs' droits, je les tiendrai comme vassal du pape : je serai sidelle à Dieu, à l'église Romaine, au pape mon seigneur, et à ses successeurs légitimement élus. Je m'oblige de lui payer une redevance de mille marcs d'argent par an, savoir 700 pour le royaume d'Angleterre, et 300 pour l'Hibernie. » Alors on mit de l'argent entre les mains du légat, comme premier payement de la redevance. On lui remit la couronne et le sceptre. Le mimistre Italien foula l'argent aux pieds, et garda la couronne et le sceptre cinq jours; il rendit ensuite ces ornemens au roi, comme un bienfait du pape, leur commun maître. Cette donation, en le faisant peu estimer de ses sujets, produisit bientôt des révoltes. Après que Jean ent été battu en plusieurs rencontres, et que le roi Philippe-Auguste out gagné la bataille de Bouvines en 1214, les barons se soulevèrent. Le primat Langton se mit à la tête des factieux. On força le prince à signer la grande charte, regardée encore aujourd'hui comme le fondement de la liberté Angloise. Les articles principaux sont ceux-ci : « Le roi n'imposera aucune taxe sans le consentement d'une assemblée de la nation. On ne fera le procès à personne que d'une manière légale. Nul homme libre ne sera emprisonné; banni, que par le jugement de ses pairs. Tous les hommes libres peuvent sortir du royaume, et y rentrer. Londres et les autres villes et bourgs conserveront leurs anciennes franchises. Tout homme libre disposera de ses biens à sa volonté, et ses héritiers naturels lui succéderont, s'il meurt sans testament. Les officiers de la couronne ne pourront prendre ni voiture, ni chevaux, ni bois, malgré les propriétaires. Les amendes seront proportionnées aux délits, et n'iront jamais jusqu'à la ruine entière du coupable. Un villain ou paysan, s'il est mis à l'amende, ne pourra être dépouillé de ses instrumens de labourage, etc. » Le roi Jean se crut plus lézé, en laissant par cette charte à ses sujets les droits les plus naturels. qu'il ne s'étoit cru dégradé en se soumettant au pape. Il se plaignit de cette charte, comme du plus grand affront fait à la dignité royale. En parcourant ce titre important, on verra seulement que les droits du genre humain n'y ont pas été assez défendus. On s'appercevra que les communes qui portoient le plus grand fardeau, et qui rendoient les plus grands services, n'avoient nulle part à cc gouvernement qui ne pouvoit fleurir sans elles. Les barons ayant mis ce rempart contre le despotisme, s'emparèrent de l'autorité royale. Ils appelèrent Louis, fils du même Philippe, et le couronnèrent à Londres, le 20 mai 1216. Jean en concut un si grand désespoir, que, si nous en voulons croire Matthieu Paris, il fut prêt à suivre Miramolin, roi des Sarasins, et à se faire mahométan, s'il le délivroit de ses ennemis. Ce projet ne doit point surprendre dans un prince

487

quì ne croyoit pas à l'immortalité de l'ame; qui disoit, selon M. de Montigni, que depuis qu'il s'étoit réconcilié avec Dieu et avec le pape, il n'avoit essuyé que des disgraces, et qui se permettoit sur la religion, les plaisanteries les plus insultantes. Enfin, après avoir erré de ville en ville, il essuya un nouveau malheur, qui hâta sa mort. Au passage de l'Ouash, près de Lyn, dans la province de Norfolck, ses joyanx et sa caisse militaire furent engloutis dans des gouffres. Il prit si fort à cœur cet accident, qu'une intempérance par un excès de pêches, se joignant le soir même à son chagrin , il fut saisi d'une fièvre violente, qui l'emporta le 19 octobre 1216. Ce prince, que ses inquiétudes, ses crimes et ses malheurs ont rendu célèbre, manquoit également des vertus qui honorent le diadême et les conditions privées, et il réunissoit les vices de tous les états. Son règne est cependant une grande époque. Quoique la grande charte n'abolit point les anciennes cours, et qu'elle n'établît point une nouvelle forme dans l'administration de la justice, elle changea peu à peu la face du gouvernement. Les barons du royaume, en joignant L'intérêt du peuple à leurs propres intérêts, affermirent leur pouvoir et affoiblirent celui des monarques, qui, avec le titre de roi, ne furent plus que les premiers magistrats d'un peuple libre.

JEAN DE BRIENNE, Voyez II. BRIENNE.

JEAN Sobieski, Voyez Sobieski.

Li. JEAN III, roi de Suède, Lis du fameux Gustave Wasa,

succéda, en 1568, à Éric XIV. son frère aîné, que ses cruautés avoient fait chasser du trônc. Les premiers soins qui l'occupèrent, furent le rétablissement de la tranquillité publique dans son ctat, et un traité de paix avec le Danemarck. A la sollicitation de sa femme Catherine, fille de Sigismond, roi de Pologne, il travailla aussi à rétablir, dans la Suède, la religion Catholique, que son père avoit bannie; les conseils des grands du royanme, son propre penchant, et la mort de la reine, le rengagèrent dans le Luthéranisme qu'il avoit abjuré; et cet exemple du souverain acheva d'afformir ses sujets dans la nouvelle religion, qui avoit déjà jeté de profondes racines. Jean III mourut l'an 1592, après un règne de 25 ans. Voy. GARDIE.

LII. JEAN II, fils de Henri III, fut proclamé roi de Castille en 1406, à l'age de deux ans. Il fut élevé auprès de sa mère, qui, par la mauvaise éducation qu'elle lui donna, le rendit lache et efféminé. Étant parvenu à l'age de majorité, il ne fut occupé que de ses plaisirs. Il se déchargea des soins de la royauté sur Alvarès de Luna, favori insolent qui aliéna tous les grands de Castille. Dès que Jean fut en état de porter les armes, il se vit obligé de les prendre contre les rois de Navarre et d'Aragon. Il mit ces princes dans la nécessité de lui demander la paix, qu'il leur accorda : mais il n'en jouit pas long-temps; car il fut obligé de tourner ses armes contre les Maures de Grenade. Le roi de ces infidelles, qui lui devoit son rétablissement, l'attaqua bientôt par une ingratitude criante. Jean

Hh 4

l'en fit repentir, il lui tua 12,000 hommes en 1431, et ravagea les environs de Grenade. On dit qu'il auroit emporté cette ville, si le même Alvarès, connétable de Castille, corrompu par l'argent des Maures, n'eût détourné ce coup, Ce favori, qui excita pendant plusieurs années des troubles dans la Castille, eut depuis la tête coupée, Le roi Jean mourut en 1454, à 50 ans. On dit que sur la fin de ses jours, il regretsoit amèrement d'être roi, et qu'il auroit voulu être le fils du dernier des hommes. Il avoit bien raison, car il etoit plus fait pour la cabane que pour le trône. Il avoit tous les vices de la foiblesse. Ses favoris étoient des despotes sanguinaires et avides ; ce ne fut qu'à leurs prières qu'il renonça au dessein de se faire moine,

LIII, JEAN II, roi de Navarre, succéda, l'an 1458, à son frère Alphonse, dans l'Aragon. Il soutint long-temps la guerre contre Henri IV, roi de Castille. Ce prince mourut à Barcelone en 1479, dans sa 82e année. Il avoit conservé, dans un âge si avancé, une partie de la vigueur et même des vices de la jeunesse; car on rapporte qu'il avoit encore une maîtresse. Habile guerrier, politique éclairé, il n'eut, avec ces qualités, que de foibles succès. Il étoit trop inquiet, trop vif, trop précipité dans ses démarches ambitieuses, pour donner à ses projets le temps de mûrir. Quoique ce prince fût porté à la galanterie, et même à la débauche, il poussa quelquefois la sévérité jusqu'à la barbarie. Il réunissoit sur sa tête les couronnes d'Aragon, de Navarre et de Sicile. Par son testament, il laissa l'Aragon et la Sicile à Ferdinand et à ses descendans, soit mâles, soit filles, même du côté des femmes, en cas que ce prince mourût sans postérité masculine. A l'égard de la couronne de Navarre, elle étoit dévolue, par les anciennes conventions, à sa fille Dona Léonore, comtesse de Foix, qui n'en jouit pas long-temps. Elle mourut à Tudèle le 10 février 1479, après avoir fait un testament, par lequel elle institua pour son héritier François Phæbus, son petit-fils, âgé de onze ans, et mit le royaume de Navarre sous la protection de la France,

JEAN D'ALBRET, roi de Navarre, Voy. Catherine, nº iv, à la fin; et I. Borgia.

LIV. JEAN, roi de Bohême, fils de l'empereur Henri VII. de la maison de Luxembourg, fut élu à l'age de 14 ans, en 1309, au préjudice de Henri, duc de Carinthie, que ses tyrannies rendirent insupportable aux Bohémiens. Il épousa Elisabeth, fille du roi Venceslas, et fut couronné avec elle à Prague, Il soumit la Silésie, donna de grandes marques de son courage dans la Lombardie en 1330, 31 et 32. Il avoit été appelé auparavant en Pologne, par le grand maître des porte-croix de Prusse; et après avoir défait les Lithuaniens païens, il avoit pris le titre de roi de Pologne. Jean essuya des échecs, et perdit un œil dans cette expédition; dans la suite, il vint incognito à Montpellier, pour demander des remèdes aux docteurs de cette célèbre université, où un médecin Juif lui sit perdre l'autre. Cette

perte ne l'empêcha pas d'aller à la guerre. On rapporte que Casimir, roi de Pologne, l'envoya défier de s'enfermer tous deux dans une chambre, et de décider leurs querelles le poignard à la main. Le roi Jean lui fit réponse : Qu'il devoit auparavant se faire aussi crever les yeux, afin qu'ils pussent combattre à armes égales... Jean mena du secours en France au roi Philippe de Valois, et se trouva à la bataille de Créci, que les François perdirent le 26 août 1346. Tout aveugle qu'il étoit. il combattit fort vaillamment, après avoir fait attacher son cheval par la bride à ceux de deux de ses plus braves chevaliers; et il s'avança si fort dans la mêlée, qu'il y fut tué.

Lv. JEAN Ier, roi de Portugal, surnommé le Père de la patrie, étoit fils naturel de Pierre, dit le Sévère, et d'Inès de Castro. Il fut élevé sur le trône l'an 1384, au préjudice de Béatrix. fille unique de Ferdinand I, son frère. Jean I, roi de Castille, qui avoit épousé cette princesse, lui disputa la couronne; mais il fut obligé d'y renoncer après la perte de la bataille d'Alinbarota. Tranquille de ce côté-là, le roi de Portugal tourna ses armes contre les Maures d'Afrique, leur prit Ceuta et d'autres places, Il mourut le 14 août 1433, à 76 ans. C'est sous son règne que les Portugais commencèrent leurs dé- couvertes maritimes. Ils lui doivent aussi une partie de leurs lois. Fernand Eryceyra a écrit son Histoire en portugais.

tvi. JEAN II, roi de Portugal, dit le Grand et le Parfait, ne le 3 mai 1455, succéda à son père Alphonse V en 1481. Quel-

ques seigneurs de son état lui donnèrent beaucoup de peine au commencement de son règne. mais il dissipa leurs desseins, et fit mourir les chefs, entr'autres Ferdinand, duc de Bragance, auquel il fit couper la tête. Il se tronva à la prise d'Arzile et de Tanger en 1471, et se signala à la bataille de Toro contre les Castillans en 1476. Ses actions éclatantes lui acquirent le nom de Grand; et l'exactitude qu'il eut à faire observer la justice. lui sit donner celui de Parfait. Il dit un jour à un juge avide et indolent : Je sais que vous tenez vos mains ouvertes et vos portes fermées; prenez garde à vous !... Les auteurs Espagnols l'ont ridiculement accusé de lâcheté, parce qu'il refusa d'entrer dans la ligue du pape et de leur roi, contre Charles VIII, roi de France, son allie. Jean II eut le malheur de perdre son fils unique, qu'il aimoit tendrement: Ce qui me console, disoit-il, c'est qu'il n'étoit pas propre à régner, et que Dieu, en me l'ôtant, a montré qu'il veut secourir mon peuple: parlant ainsi, dit un historien Portugais, parce que son fils aimoit beaucoup les femmes. Ce sage monarque favorisa de tout son pouvoir les colonies de Portugal en Afrique et dans les Indes, et mourut le 25 octobre 1495, d'une hydropisie, à 41 ans. C'est en parlant de lui, qu'un Anglois disoit à Henri VII : Ce que j'ai vu de plus rare en Portugal, c'est un prince qui commande à tous et à qui personne ne commande. En effet, il ne laissa prendre aucun ascendant sur lui, ni par ses ministres, ni par ses favoris. Il avoit une si grande affection pour ses sujets, que quand on lui propo-

soit de mettre sur eux des impôts: Examinons d'abord, disoit-il, s'il est nécessaire de lever de l'argent. Et ce point étant éclairci: Voyons à présent, ajoutoit ce bon roi, quelles sont les dépenses superflues. Les gentilshommes Portugais étoient presque toujours assurés d'obtenir des graces s'ils s'adressoient à lui directement, et non à ses ministres. Puisque vous avez des bras pour me servir, dit-il un jour à un officier timide , pourquoi manquez-vous de langue pour me demander les récompenses qui vous sont dues.

LVII. JEAN III, roi de Portugal, successeur d'Emmanuel son père, commença à régner en 1521. Cette année fut marquée par d'horribles tremblemens de terre, dont Lisbonne et plusieurs autres villes voisines furent trèsendommagées pendant le mois de février. Ces tremblemens durèrent huit jours, et renversèrent beaucoup d'églises, de palais, et plus de quinze cents maisons dans la capitale. Trente mille personnes périrent sous les ruines. Sanctarin, Almerin, et d'autres villes, bourgs et villages s'abymerent, avec leurs habitans, dans la terre entr'ouverte. Le roi, la reine, les infans furent obligés de camper en pleine campagne sous des tentes. Un débordement affreux des eaux du Tage inonda la moitié du Portugal, et mit le comble aux calamités de ce royaume. Jean tàcha de remédier à ces maux. Il découvrit le Japon par ses vaisseaux, en 1542, et envoya St. François Xavier dans les Indes. Il mourut d'apoplexie en 1557, à 55 ans, regardé comme un prince heureux et sage. Il rendit son nom respectable, par son amour pour la paix, et par la protection qu'il accorda aux sciences et aux savans. Il sut connoître les hommes et les employer. Econome pour lui-même, il étoit généreux dans les actions d'éclat. Son zèle pour la religion se manifesta par les réformes qu'il fit faire dans plusieurs ordres religieux, et par les fondations de divers évêchés dans ses colonies. « Il fonda, dit Macquer, des hôpitaux pour les pauvres, un asile pour les veuves des officiers et des soldats morts en combattant les Infidelles d'Afrique, et une retraite bonnête pour les filles de condition. Il publia des lois sages, dictées par l'équité. Attentif à éloigner les guerres du Portugal, il étoit tonjours prêt à repousser la violence, et il embellit ses états de plusieurs monumens et édifices utiles. Il fortifia les principales villes de son royaume; il fitréparer les grands chemins, construire des aqueducs; ce fut lui qui rétablit l'université de Coimbre, et qui donna un nouveau lustre à l'ordre de Christ, en réunissant à la couronne les domaines de celui d'Avis et de Saint-Jacques. »

LVIII. JEAN IV, dit le Fortuné, fils de Théodore de Portugal, duc de Bragance, naquit le 19 mars 1604. Les Espagnols s'étoient rendus maîtres du Portugal, après la mort du rot Dom Séhastien et du cardinal Henri, en 1580, et l'avoient gardé sous les règnes de Philippe II, Philippe III et Philippe IV. Il se forma, sons ce dernier roi, une conspiration contre l'Espagne. Les Portugais, lassés d'une domination étrangère, donnèrent la courons se

Jean de Bragance. Il fut proclamé roi en 1630, sans le moindre tumulte: un fils ne succède pas plus paisiblement à son père. Un Castillan, témoin du triomphe de Bragance et des transports de Lisbonne, ne put s'empêcher de s'ecrier en soupirant : Est-il possible qu'un si beau royaume ne coute qu'un feu de joie à l'ennemi de mon maitre? Cet ennemi ne s'étoit prêté qu'en tremblant à la conjuration : il avoit eu besoin que son épouse, Louise de Guzman, lui inspirât toute sa fermeté et sa grandeur d'ame pour l'élever au-dessus de lui-même. Acceptez, Monsieur, acceptez, disoit-elle à son époux, la couronne qu'on vous offre : il est beau de mourir roi, quand on ne l'auroit été qu'un quart-d'heure. Il est constant que plusieurs Portugais, peu prévenus en faveur du courage et des talens de Bragance, proposèrent d'adopter chez eux le gouvernement républicain. Ce conseil fut rejeté par quelques-uns des principaux conjurés, qui déclarèrent/qu'ils ne souffriroient point qu'on fit une pareille injustice à leur maître légitime. Bragance fut donc roi. Michel de Vasconcellos, ministre et secrétaire d'état d'Espagne, qui avoit long-temps abusé de son autorité, fut massacré dans sa chambre. Voyez VASCONCEL-LOS. Marguerite de Savoic, duchesse de Mantoue, vice-reine, fut arrêtée dans le palais. Elle vouloit haranguer les conjurés; mais Norogna ne lui en donna pas le temps, et la fit rentrer dans son appartement: Craignez, Madame, lui dit-il, que ce peuple ne vous perde le respect. - Hé! que peut-on me faire, répliquat-elle? - Jeter votre altesse par les senetres, lui répondit Noragua. Elle rentra dans sa chambre. et fut quelque temps gardée à vue, et ensuite renvoyée à Madrid. Jean IV avoit des droits légitimes à la couronne, comme petit-fils de Catherine, fille de l'infant Edouard, fils du roi Emmanuel; au lieu que Philippe II. qui s'étoit emparé du royaume, descendoit d'Isabelle, sœur d'Edouard. Les Espagnols, contre leur politique ordinaire, avoient laissé les ducs de Bragance jouir en paix de leurs grandes terres et de leurs richesses. Jean, duc de Bragance, ne leur donna aucun ombrage, tant qu'il fut particulier; mais des qu'il fut sur le trône, l'Espagne l'attaqua par des conjurations et par des armées; il échappa aux unes et aux autres, et mourut à Lisbonne le 6 novembre 1656, à 32 ans. d'une rétention d'urine. La France ne contribua pas peu à le maintenir sur le trône; et ce qui n'y servit pas moins, ce furent sa douceur et son affabilité. Généreux, bienfaisant, juste, il eut des vertus paisibles; et il fut plus politique que guerrier... Voy. FREIRE.

LIX. JEAN V, successeur de Pierre II, né en 1689, fut proclamé roi de Portugal l'an 1707. Il prit le parti des Alliés dans la guerre de la succession d'Espagne; mais le sort ne favorisa pas les efforts de ses armes. Depuis la paix d'Utrecht en 1713, il ne s'occupa plus que des moyens de faire fleurir le commerce et les lettres dans son royaume. Son gouvernement sage et prudent, et ses vertus généreuses et patriotiques, firent le bonheur de ses sujets. Ils le perdirent en 1750, à l'àge de 61 ans. Joseph de Bragance, son fils, monta sur le trône après lui.

JEAN V et VI, czars de Russie, Voyeb Iwan.

Lx. JEAN SANS-PEUR, comte de Nevers, puis duc de Bourgogne, né à Dijon en 1371, signala sa valeur à la bataille de **N**icopolis en 1396, contre Bajazet, qui fut vainqueur en cette journée. Le comte de Nevers fut fait prisonnier avec plus de 600 gentilshommes, que le héros Mahométan fit tous massacrer en sa présence, à l'exception de quinze, pour lesquels il exigea 200,000 ducats de rançon. Le comte de Nevers ayant succédé, en 1404, aux états de Philippe le Hardi, son père, vint à la cour de France pour y exciter des troubles, et s'emparer du gouvernement. Le duc d'Orléans fut indigné de ses prétentions et de ses cabales. Jean Sans-Peur, né scélérat, le fit assassiner entre les sept et huit heures du soir, le 23 novembre 1497. Le lendemain, il assista à ses funérailles, le plaignit et le pleura; mais, voyant qu'on alloit faire des perquisitions exactes, il s'enfuit en Flandre. Revenu ensuite avec mille hommes, il osa faire trophée de son crime. Un cordelier. son orateur, nommé Jean Petit, soutint, dans une audience à laquelle le Dauphin présidoit, que le duc d'Orléans s'étoit montré un impie et un tyran; qu'il étoit permis de tuer les tyrans; que par conséquent on n'avoit fait en le tuant qu'une action juste, et que le duc de Bourgogne, loin d'être puni, devoit être récompensé, comme l'archange Saint Michel l'avoit été d'avoir chassé Lucifer, et Phinées d'avoir tué Zambri. Voyez I. Petit. Cette Apologie insolente et sacrilége

n'empêcha pas que le duc de Bourgogne n'eat à soutenir pendant sept ans une guerre civile contre les frères et les amis du duc assassiné. Sa faction s'appeloit des Bourguignons, et celle d'Orléans étoit nommée des Armagnacs, du nom du comte d'Armagnac, beau-père du duc d'Orléans. Celle des deux qui dominoit, faisoit tour-à-tour conduire au gibet, assassiner, brûler ceux de la faction contraire. Jean Sans-Peur, ayant surpris Paris en 1418, y fit un massacre horrible des Armagnacs : il s'empara de la personne du roi et de toute l'autorité. L'année d'après, il se réconcilia avec le dauphin, depuis Charles VII, après s'être uni avec le roi d'Angleterre contre lui-même et le roi Charles VI son père. Cette réconciliation, inspirée par l'intérêt, eut des suites funestes. Le Dauphin, gouverné par, Tannegui du Chastel, ménagea une entrevue avec le duc de Bourgognesur le pont de Montereau-Faut-Yonne. Chacun d'eux s'y rendit avec dix chevaliers. Jean Sans - Peur y fut assassiné par Tannegui, aux yeux du Dauphin, le 10 septembre 1419. Ainsi, le meurtre du duc d'Orléans fut vengé par un autre meurtre encore plus odieux, s'il est vrai qu'il fût médité. Quelques historiens doutent qu'il le fût. Le lecteur peut voir ce point très-bien discuté dans le troisième volume des Essais sur Paris. On gardoit encore à Montereau l'épée du duc Jean, suspendue dans la principale Eglise.

LXI. JEAN DE FRANCE, duc de Berry, comte de Poitou, né l'an 1340, du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, sa première femine, se signala à la bataille de Poitiers, à celle de Rosebec, et en divers autres combats. Il eut part, pendant quelque temps, à l'administration des affaires, et essuya des revers qu'il soutint avec fermeté. Il se déclara, l'an 1410, pour la maison d'Orléans, contre celle de Bourgogne. Il mourut à Paris le 15 juin 1416, et fut enterré dans la sainte chapelle de Bourges, qu'il avoit fait bâtir. Voyez BETHISAC.

LXII. JEAN V, duc de Bretagne, surnommé le Vaillant et Le Conquérant, resta paisible possesseur du duché de Bretagne après la bataille d'Aurai, en 1364. Charles V entreprit de le dépouiller; mais sa noblesse le défendit. Charles VI se réconcilia avec lui, et voulut ensuite lui faire la guerre, pour avoir donné retraite à Craon, assassin du connétable de Clisson; mais ce monarque tomba en démence en marchant versla Bretagne. Jean V mourut à Nantes le 1 er novembre 1399. Ce prince étoit extrême en tout; aimant jusqu'à la folie, haïssant jusqu'à la fureur, et ne revenant jamais de ses préventions. C'est lui qui institua l'ordre militaire de l'Hermine. Ce qu'il y avoit de particulier dans cet ordre, c'est que les dames pouvoient en être. La devise étoit : A MA VIE. Deux chaînes formoient le collier, où pendoit une double couronne. Le duc vouloit marquer par la devise, qu'il avoit exposé sa vie pour conserver sa dignité; et par les deux couronnes, qu'il avoit conquis deux fois la Bretagne.

tan. JEAN VI, duc de Bretagne, pair de France, dit le Bon et le Sage, succéda à Jean V son père, à l'âge de dix ans. Il se fit tellement aimer de ses su-

jets, que le comte de Penthièvre l'ayant fait prisonnier, toute la noblesse de Bretagne prit les armes, et lui fit rendre la liberté. Il servit bien Charles VII, roi de France, contre les Anglois: et mourut en 1446, avec la réputation d'un prince beau, bien fait, magnifique dans ses habits. dans ses meubles et dans sa depense : honnête , juste et charitable, mais trop facile et trop bon, il fut le père de ses sujets. Il avoit épousé Jeanne, fille de Charles VI, roi de France. Peu avant sa mort, il fit supplicier le fameux Laval.

JEAN-FRÉDERIC I et II; électeurs de Saxe, Voyez Fré-DERIC, n.º XVI, au milieu.

LXIV. JEAN V, le dernier des comtes d'Armagnac qui ait joui des droits régaliens, étoit fils de Jean IV et d'Isabelle de Navarre. Ayant conçu une passion violente pour sa sœur Isabelle, il vécut publiquement avec elle dans un commerce incestueux. Le pape l'excommunia, et la cour de France le menaça de seconder les foudres de Rome. Alors ayant recours à la ruse, il fit fabriquer un acte qu'il répandit dans le public scomme une dispense que le pontife Romain lui accordoit pour épouser Isabelle. Un de ses chapelains célébra, en 1455, le prétendu mariage avec les cérémonies ordinaires. Charles VII prit d'abord les voies de la douceur : il fit agir et parler les plus proches parens du comte, qui déterminèrent Isabelle à rompre une liaison si scandaleuse. Mais son frère, toujours passionné. la retenoit captive. Enfin, ayant voulu faire élire Jean de Lescun, son frère naturel, archevêque d'Auch, et l'ayant mis en posses-

sion à main armée, Charles VII envoya une petite armée contre lui. Jean V n'eut d'autre ressource que dans la fuite, et sa sœur en profita pour se retirer à Barcelone où elle se fit religieuse. Le parlement de Paris l'ajourna, et il vint se rendre prisonnier. Mais s'étant sauvé, ensuite de sa prison, il alla à Rome implorer la clémence du pape, qui lui imposa une pénitence. L'absolution du souverain pontife n'empêcha pas le parlement de proscrire le comte d'Armagnac, et de déclarer tous ses biens confisqués au profit du roi. Jean V fut donc réduit à errer hors du royaume tout le reste de la vie de Charles VII. Louis XI, qui prenoit à tâche de défaire tout ce que son père avoit fait, rétablit, en 1461, le comte d'Armagnac dans ses états, et lui donna même la dignité de maréchal de France. La bonne intelligence entre les deux princes ne dura pas longtemps. Jean V étant entré dans la ligue du Bien public, le roi, sous de vains prétextes, confisqua se domaines, et envoya contre lui le cardinal Joffridi, qui l'assiégea dans Lectoure. Pendant un pour-parler, la place fut prise d'assaut, et le comte tué dans son palais en 1473. Il ne laissa pas d'enfans de Jeanne de Foix, son épouse légitime. Charles I, frère de Jean V, fut amené prisonnier à Paris en 1483. Il fut rétabli dans ses droits, mais seulement pour l'utile, et fut privé de la souveraineté. Charles termina ses jours en 1497, sans enfans légitimes. Il institua son héritier le duc d'Alençon, qui mourut sans lignée en 1525; ses possessions furent réunies à la couronne. L'Armagnac passa cependant à Henri d'Albret, roi de Navarre, qui avoit épousé une

sœur de Jean V. Henri étoit grandpère de Henri IV, roi de France, qui réunit l'Armagnac à la couronne.

JEAN d'Orléans, comte du Dunois. Voy. Dunois.

## SAVANS.

LXV. JEAN, premier secrétaire de l'empereur Honorius, s'empara de l'empire après sa mort, arrivée en 423. Secondé par Castin, général de la milice, il devint maître de l'Italie, des Gaules et de l'Espagne. Théodose le Jeune, à qui cette riche succession appartenoit, la céda à son cousin Valentinien III, qu'il envoya en Italie, avec Placidie, mère de ce jeune prince, à la tête d'une armée nombreuse. Mais Jean ayant eu le temps de former un corps de troupes, se défendit vigoureusement, et sit même prisonnier Ardebure, le plus illustre des généraux Romains. Il traita ce général avec bonté, et lui laissa une liberté dont il profita pour détacher de son parti ses principaux officiers. Ardebure charges ensuite secrètement Aspar, son fils, de venir assiéger Ravennes, où Jean étoit enfermé. Le siège fut formé, et Ardebure livra Ravennes et se saisit de l'usurpateur. Placidie lui fit couper la main qui avoit porté le sceptre; et après l'avoir fait promener sur un âne, couvert de haillons et suivi de farceurs qui lui insultoient, il fut conduit à la place du Cirque, où on lui trancha la tête, à la vue d'une immense populace. Cette scène se passa vers le milien de juillet 425. Le tyran avoit environ 45 ans.

LXVI. JEAN, fils de Mesua, médecin Arabe sur la fin du 13° siècle, laissa des Ouvrages imprimés en latin à Venise, 1402, in-folio. — Il est différent de JEAN, fils de Serapion, autre médecin Arabe, qui vivoit vers 1470. Ses Œuvres ont paru à Venise, in-folio, 1497, et réimprimées en 1550.

JEAN-ANDRÉ, Voyez An-DRÉ, nº VII et VIII.

JEAN Corvin, Voyez Hu-

LXVII. JEAN D'ANANIE, ou D'ANANIE, archidiacre et professeur en droit-canon à Boulogne, dont on a des Commentaires sur les Décrétales, in-fol, et un vol. de Consultations, eussi in-folio; mourut avec de grands sentimens de piété, en 1455.

JEAN D'ANTIOCHE, OU MA-LALA, Voyez HUNIADE.

LXVIII. JEAN D'ANTIOCHE, patriarche de cette ville en 429, tint un conciliabule en 431, dans lequel il déposa St. Cyrille d'Alexandrie et Memnon d'Ephèse. Dieu lui ouvrit les yeux dans la suite. Il se réconcilia avec St. Cyrille, anathématisa l'hérésiarque Nestorius, et mourut en 442.

LXIX. JEAN DE BAYEUX, évêque d'Avranche, puis archevèque de Rouen, laissa un livre des Offices Ecclésiastiques, publié en 1679, par le Brun des Marettes, in-8°, avec des notes et des pièces eurieuses. Ce prélat se démit de son archevêché, et mourut en 1079, dans une maison de campagne, où une attaque violente de paralysie l'avoit obligé de se retirer.

JEAN DE BRUGES, peintre, Voyez BRUGES.

LXX. JEAN DE CASTEL Bo-LOGNESE, célèbre graveur, travailla pour le pape Clément VII et pour l'empereur Charles—Quint. Il grava, sur de petites pierres, l'Enlèvement des Sabines, des Bacchanales, des Combats sur mer, et d'autres grands sujets.

LXXI. JEAN DE CHELM, ainsi appelé, parce qu'il étoit évêque de Chelm en Pologne, remplissoit ce siège au commencement du r6e siècle. L'austérité de sa vie s'étoit répandue sur son caractère, et la sévérité de son zèle approchoit beaucoup de l'amertume. C'est pour cette raison qu'on lui attribue un traité singulier et peu commun, imprimé sous ce titre: Onus Ecclesia, seu Excerpta varia ex diversis auctoribus, potissimumque Scripturd, de afflictione, statu perverso, et necessitate reformationis Ecclesiæ. C'est une déclamation pleine de chaleur contre les abus qui s'étoient glissés dans l'Église. et une espèce de satire contre les mœurs des ecclésiastiques : elle est recherchée par les curieux. Ce livre ayant paru en 1531 à Cologne, in-folio; et en 1620, in-4°, sous un titre un peu différent, quoique réellement le même, quelques bibliographes en ont fait deux ouvrages distingués, dont ils en ont attribué un à un certain JEAN, évêque de Chiemsée en Bavière, siége actuellement réuni à l'archevéché de Saltzbourg. Ce dernier Jean n'a peut-être jamais existé. Quoi qu'il en soit, les Protestans donnèrent à l'Onus Ecclesiæ une importance que cet ouvrage ne méritoit guères.

JEAN DE GARLANDE, Voyez GARLANDE, nº III.

LXXII. JEAN DE HAGEN, de Indagine, savant Chartreux, ne à Hain, mourut en 1475, en odeur de sainteté. Il avoit pris l'habit à Erford à vingt-cinq ans, et il en passa environ trente-cinq dans son ordre. Ses Ouvrages roulent sur des sujets de piété. Ils sont en grand nombre et manuscrits.

LXXIII. JEAN DE HAUTE-Selve, moine de l'abbaye de ce nom, est auteur d'un très-ancien roman, intitulé: Historia calumniæ novercalis quæ SEPTEM SAPIENTIUM dicitur ; Antuerpiæ, 1490, in-4º: le même, traduit en françois; Genève, 1492, in-folio: l'un et l'autre rares. Bocace en a imité plusieurs contes, et le roman d'Erastus en a été tiré. Le président Fauchet croit que le poëte Hébert l'a mis en vers françois, vers 1420. Il se trouvoit aussidans la bibliothèque du roi, et dans celle d'Anet. On attribue au même moine, l'Abusé en Cour, en vers et en prose; Vienne, 1484, in-folio; rare: mais d'autres l'attribuent, avec plus de vraisemblance, à René, roi de Sicile.

txxiv. JEAN p'Imola, disciple de Balde l'Ancien, enseigna le droit avec beaucoup de réputation, et mourat le 18 février 1436. On a de lui, des Commentaires sur les Décrétales et sur les Clémentines, in -folio, et d'autres Ouvrages autrefois estimés.

MARIE, Carme déchaussé, né à Calaruéga, au diocèse d'Osma en Espagne, l'an 1564, passa par toutes les charges de son ordre, et mourut le 28 mai 1615, avec la réputation d'un religieux plein de mérite et de vertus. St. François de Sales, Bellara

min, Bossuet en ont parlé avec éloge. On a de lui : Disciplina Claustralis ; Cologne, 1650, 4 vol. in-folio. Ils renferment des commentaires sur l'Écriture sainte, et un grand nombre d'ouvrages ascétiques.

LXXVI. JEAN DE LA CONCEP-TION, (le Père) réformateur des Trinitaires déchaussés d'Espagne, naquit à Almodovar, dans le diocèse de Tolède, en 1561; et mourut en odeur de sainteté à Cordoue, le 14 février 1613, à 52 ans, après avoir fondé dixhuit couvens de sa réforme, et les avoir édifiés par ses vertus.

LEXVII. JEAN DE LEYDE. ainsi nommé du lieu de sa naissance, et dont le véritable nom etoit Breats, n'est connu que par son fanatisme. Il étoit tailleur. Îl s'associa avec un boulanger. et devint chef des Anabaptistes. Le boulanger, appelé JEAN-MATTHIEU, on Matison, (Voyez MUNCER) changea son nom en celui de Moise. Il envoya douze de ses disciples, qu'il appela ses Apôtres, se vantant d'être envoyé du Père Éternel pour établir une nouvelle Jérusalem. Ces fanatiques se rendirent maîtres de Munster en 1534, et y exercèrent des indignités et des cruautés incroyables. Les magistrats s'étant opposés à leur fureur. Jean-Matthieu fut tué dans une émeute. Jean de Leyde étant devenu, par sa mort, chef des Anabaptistes, changea la forme du gouvernement. Il feignit une extase de trois jours, après laquelle il déclara que Dieu avoit commandé d'établir donze juges à la place de ceux qui composoient son conseil. Il nomma ceux qui lui étoient les plus attachés, et par - là il fut maître absolu

Missela da gouvernement. Il étalalit Bientôt la polygamie, après. avoir fait décider par ses prétendus prophètes, qu'elle n'étoit pas défendue par la parole de Dieu. Mais le gouvernement des tiouze juges ne subsista pas longtemps. Bécold se fit déclarer roi un bont de deux mois, par celui qui passoit pour le plus grand prophète de la secte. Il fut conronné le 24° jour de juin 1334. Il prit aussitôt les marques de la royauté, et fit battre monnoie. Il étoit vêtu magnifiquement, marchoit accompagné de gardes et d'officiers, et faisoit porter à son côté droit une couronne et nne Bible, et à son côté gauche une épée. Ge roi, d'une nouvelle. espèce, assis sur un tròne au milieu de la place, y rendoit la jus-cice à ses sujets. Il y avoit quelquefois des repas communs, où le roi et la reine, aidés des officiers de la couronne, servoient sux-mêmes le peuple. Le repas étoit suivi de danses, après lesquelles le monarque Anabaptiste montoit sur son trône, faisoit. des prières, et terminoit les dif-**Erens.** G'étoit alors que les nouveaux prophètes débitoient leurs réveries, que le peuple séduit écoutoit comme des oracles. Le. 12º de juillet, Jean Bécold fit publier un édit, dont voici le préambule : « Nous faisons savoir à tous ceux qui aiment la werité et la divine justice, quelle est la manière dont ils doivent combattre sous les étendards de Dieu, comme de vrais Israélites, dans le nouveau Temple et sons le nouveau règne. Depuis long-temps il avoit été prévu, be règne, et annoncé par les prophètes. Anjourd'hui la révélation est accomplie dans la personne de JEAN le Juste, assis. Tome VI.

sur le trône de David: Que tous apprennent leurs devoirs, et observent nos lois en général et em particulier, pour la gloire de Dieu ; et l'amplification de son royaume. Les transgresseurs seront punis sévèsement. Ainsi soit-il. » L'ém dit contient ensuite vingt - sept réglemens, qu'il est assez inutile de rapporter , et finit ainsi : « Tous ces articles ont été dictés par le Seigneur même, et, déclarés par Jean le Juste, roi du nonveau temple, ministre du trèse Hant, la vingt - sixième année de son âge, et la première de son règne. » Cet imposteur insensé, qui s'intituloit. Roi de Jérusalem et d'Israël, avoit d'autres imposteurs à ses gages, qui annonçoient que , comme le Seigneur avoit antresois établi Saul sur Israël, et. après lui David, quoiqu'il ne fut qu'un simple berger; de même il. avoit établi Jean de Leyde son, prophète, Roi en Sion. Il espéroit établir sa puissance sur les, débris de celle des potentats de l'Europe; mais l'évêque de Munster l'ayant pris avec les principaux ministres de sa frénésie il les fit mourir par de rigou-. reux supplices en 1536, après. les avoir promenés quelque temps. dans les pays circonvoisins, pour instruire les sages par la vue de ces fous. Jean de Leyde ayant, autorisé la polygamie, usa indiscrètement de la permission qu'il. avoit donnée à ses sujets. Il épousa. jusqu'à dix-sept femmes, toutes, dépendantes de la veuve de JEAN-MATTHIEU, qui seule avoit la. nom de reine. Il les traitoit avecle dernier despotisme. Pendantle siège de la ville de Munster. livrée à la plus cruelle famine, une de ses femmes ayant osé déplorer le sort de tent de malbanreux qui mouroient de faim, tandis que le roi d'Israel avoit d'abondantes provisions; Bécold la fait mettre à genoux, lui tranche la tête, et force ses compagnons à chanter et à danser après cette exécution barbare.

JEAN DE MONTRÉAL, Voyez Muller.

LXXVIII. JEAN DE PARIS fameux Dominicain, docteur et professeur en théologie à Paris, et célèbre prédicateur, prit la défense du roi Philippe le Bel, contre le pape Boniface VIII, dans son traité De Regid potes-Late et Papali .... Ayant avancé en chaire quelques propositions qui ne parurent pas exactes, sur le dogme de la présence réelle du corps de J. C. dans l'Eucharistie, il fut déféré à Guillaume, évèque de Paris. Ce prélat lui défendit de prêcher et d'enseigner. Il en appela au pape, et alla à Rome pour s'y défendre : mais il mourut peu de temps après, en 1304. On a de lui : I. Determinatio de modo existendi corporis Christi in Sacramento alturis; Londres, 1686, in-8.0 II. Correctorium doctrinæ Sancti Thomæ. Ces écrits sont peu estimés.

natif de Raguse, Dominicain, devint decteur de Sorbonne, président du concile de Basle, et fut chargé d'aller plusieurs fois à Constantinople, pour la réunion des Grecs avec les Latins. Il fut ensuite évêque d'Argos dans la Morée, et mourut vers 1450. On a de lui: I. Un Discours prononcé au concile de Basle, dans l'Histoire de ce concile. II. Les Actes de sa Légation à Constantineple, dans les Actes du con-

cile de Basle. III. Une Relation de son voyage d'Orient, dans Leo Allatius.

JEAN DE RUREMONDE, l'un des héritiers du fanatisme de Jean de Leyde; Voyez RURE-MONDE.

JEAN DE SALISBURY, ou de SARISBERY; Voy. cedernier mot.

LXXX. JEAN DE SPIRE, ancien imprimeur de Venise, imagina, le premier, de numéroter les pages des livres qu'il publia. L'édition de Tacite qu'il fit dans cette ville, en 1469, offrit la première cette innovation. Ce livre offre aussi à la fin de chaque feuille les premières réclames. Celles—ci ne furent employées en France que vers l'an 1520.

LXXXI. JEAN DE WEST-PHALIE, ou de Paderborn, fut le premier imprimeur de la Belgique, et vint s'établir à Lonvain, en 1473. Il avoit appris son art à Mayence. On a de lui, depuis l'époque de son établissement jusqu'en 1496, environ cent vingt Éditions importantes, dont les caractères, plus romain que gothiques, sont remarquables par leur netteté. On ignore l'année de sa mort.

JEAN DE VICENCE, Dominicain, Voyez Ezzelin.

LXXXII. JEAN D'UDINI, ville capitale du Frioul, naquit en 1494. Son goût pour la peinture se perfectionna sous le Giorgion à Venise, et à Rome sous Raphael. Il excelloit à peindre les animaux, les fruits, les fleurs et les ornemens : c'est aussi le genre dans lequel Raphael l'employoit. Il a très-bien réussi dans les ouvrages de Stuc : c'est à lui qu'on attribue la découverte de

la véritable matière dont les anciens se servoient pour ce travail.

Jean d'Udine fut beaucoup occupé à Rome, où il mourut l'an 1564, à 70 ans, en finissant de peindre une loge pour le pape Pie IV. Ses dessins sont trèstecherchés par ceux qui aiment les ornemens d'un grand goût.

JEAN, (Jacob) Voy. JACOB, in.º vii.

LXXXIII. JEAN LE JEUNEUR, ninsi nommé à cause de ses grantles austérités, patriarche de Constantinople en 582, prit la qualité d'Éveque Œcuménique, ou universel, contre laquelle les papes Pélage et Grégoire le Grand s'élevèrent avec force. Ce patriarche mourut en 595, regarde comme un homme vertueux, mais aigre, hautain et opiniâtre. Il étoit d'une charité apostolique, et donnoit toutaux pauvres. Après sa mort, on ne lui trouva qu'une robe usée et un méchant lit de bois: l'empereur Maurice le prit, et ce prince couchoit dessus lorsqu'il vouloit faire pénitence. On trouve le Pénitenciel de Jean le Jeuneur, à la fin du traité De Panitentia du P. Morin.

LXXXIV. JEAN LE MILANOIS, ou de Mediolano, composa, suivant la plus commune opinion; à la fin du xie siècle, au nom des médecins du collége de Salerne, un Livre de Médecine, en vers latins. Il contenoit 1239 vers, dont il ne reste plus que 373, publiés d'abord par Arnaud de Villeneuve. Ce livre, tantôt intitulé, Medicina Salertina, tantot Regimen sanitatis Salertinte, tantôt Flos Medicina, est connu aujourd'hui sous le nom d'Ecole de Salerne, ville qui obtint aubrefois le surnom de Urbs Hippocratica, comme consacrée l'étude d'Hippocrate. On trouve dans cet écrit plusieurs observations fausses, parmi un plus grand nombre de vraies : il a été publie plusieurs fois. Les médecins ont fait différentes remarques sur cet ouvrage. Dès qu'il parut, on le chargea de commentaires; et ceux qui se méloient anciennement de médecine, se firent un devoir de le connoître et de l'expliquer. Les médecins de Salerne le présentèrent, eu 1100, a Robert, duc de Normandie, lorsqu'il passa à Salerne, en revenant de la Terre sainte. Les meilleures notes sur l'École de Salerne sont celles de René Moreau; Paris, 1625, in - 8. Elle a été traduite en françois, en prose et en vers. Le docteur Anglois Ackerman, en a publié une nouvelle édition latine à Londres. en 1792, précédée d'une Notice intéressante sur le collège de médecine anciennement établi à Sa-

LXXXV. JEAN LE TEUTONI-Que, Dominicain, natif de Wildeshusen dans la Westphalie, mort en 1252, fut penitencier de Rome, puis évêque de Bosnie, et quatrième général de l'ordre de St - Dominique. On lui attribue une Somme de Prédicateurs et une Somme de Confesseurs; imprimées, la première à Reutlingen, 1487, in-folio; et la seconde à Lyon, 15:5. aussi in-folio: mais le P. Echard sontient que ces deux ouvrages sont de JEAN de Fribourg, appelé aussi le Teutonique, autre' Dominicain, mort en 1313. L'un et l'autre eurent un nom dans leur siècle.

LXXXVI. JEAN PHILOPON, dit le Grammairien, d'Alexandrie, fut l'un des principaux chefs des Trithéites au 7e siècle. Il avoit obtenu par son crédit auprès d'Amrqu, général du calife Qmar premier, que la fameuse bibliothèque d'Alexandrie seroit sauvée du pillage; mais le barbare Omar rendit ses soins inutiles, et en fit la proie des flammes. Philopon étoit un auteur très-fécond. Photius dit qu'il est pur et élégant dans son style, mais impie dans sa doctrine. Il rejetoit la résurrection des corps. On a de lui: I. Un Traité de la création du Monde, publié à Vienne, par le Père Cardier, 1630, in-4.º II. Plusieurs autres Ecrits, grecs et latins, sur Aristote, recueillis à Venise, 1536, in-folio, en 15 tomes.

JEAN SCOT, Voy. Scot.

JEAN, etc. Voyez Brogny... Eudemon. — Maître – Jean. — Manozzi. — Giscala. — Né-Pomucène.

I. JEANNE, épouse de Chusa, intendant d'Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, étoit une des femnies qui suivoient Jésus-Christ dans ses voyages, et qui l'aidoient de leurs biens. C'étoit un usage parmi les Juifs, que les femmes fournissoient la table et les vêtemens à ceux qu'ils regardoient comme leurs maîtres dans la religion et la piété. Jeanne suivit Jesus-Christ au Calvaire, et fut témoin de ce qui s'y passa. Elle assista aussi à sa sépulture, et . Int une de celles qui allèrent au combeau porter des aromates. et à qui Notre-Seigneur apparnt comme elles en revenoient.

IL JEANNE, reine de France et de Navarre, femme de Philippe le Bel, fille unique et héritière de Henri I, roi de Na-

varre, tomte de Champagne, étoit une princesse aussi spirituelle que courageuse. Le comb de Bar étant venu fondre en Champagne l'an 1297, elle y courut à la tête d'une petite armée : ce qui épouvanta tellement le comte, qu'il se rendit sans coup férir. Il ne sortit de prison qu'à des conditions très-dures, entr'autres : de rendre à la reine, comme comtesse de Champagne, hommage pour le comté de Bar, qu'il croyoit indépendant. Jeanne aimoit l'éclat extérieur de la royauté, et poussoit le penchant à la magnificence jusqu'à la jalousie. Ayant accompagné, en 1299, Philippe le Bel à Bruges, elle vit, avec chagrin, que les bourgeoises de cette ville, la plupart femmes de marchands, parurent devant elle avec des habits et des ajustemens si riches, qu'à peine les siens, à elle reine, en égaloient-ils l'éclat. Ce n'étoient qu'étoffes d'or et pierreries. On ne voit, dit-elle, que des REINES à Bruges. Je croyois qu'il n'y avoit que Mos qui dut représenter cet état. Pour punir la ville et les bourgeois de leur faste, elle engagea le roi son maria les maltraiter, et il eut la foiblesse de se livrer à des idées qu'il étoit de la grandeur d'm roi de condamner. Cette princesse mourut à Vincennes le 2 avril 1305, à 33 ans. On accusa fort injustement Guichard, évêque de Troyes, de l'avoir fait périr par un maléfice : son innocence sut reconnue. Il n'y eut pas moins d'injustice dans les bruits désanvantageux qu'on répandit sur la conduite de la reine de Navarre. On l'accusa d'entretenir des lisisons également honteuses pour elle, et injurieuses à la personne du roi son époux. Ces calons

mies, répétées par quelques auteurs modernes, ont été démontrées fausses par des écrivains voisins des temps de Jeanne. Elle avoit fondé, quelque temps avant sa mort, le collège de Navarre, et cet acte de bienfaisance servit à accréditer les bruits semés par la malignité. On prétendit qu'elle se servoit des écoliers pour satisfaire ses penchans voluptueux. Mais les apologies qu'on a faites de cette princesse, doivent suffire aux bons esprits, autant que sa fondation doit les rendre reconnoissans. La maison de Navarre présenta, pendant plusieurs siècles, une suite d'élèves illustres : les Oresme, les d'Ailly, les Gerson, les Clemangis, les Budé, les d'Espence, les Danes, les Bossuet, etc.

JEANNE D'ARAGON, Voyez ARAGON.

III. JEANNE DE BOUR-GOGNE, reine de France, fille d'Othon IV, comte Palatin de Bourgogne, et femme de Philippe le Long, mourut à Roye en Picardie, le 22 janvier 1325. après avoir fondé à Paris le collége de Bourgogne, où est actuellement l'école de chirurgie. Elle fut accusée d'adultère en 1313, et condamnée, peu de temps après, à finir ses jours en prison, dans le château de Dourdan; mais son époux la reprit un an après, persuadé de son innocence, ou feignant de l'être. Un écrivain moderne, dit du Radier, paroît accuser cette princesse des désordres qu'on avoit imputés à Jeanne de Navarre. Voyez l'article précédent : « Jeanne de Bourgogne, dit-il, demeura à l'hôtel de Nesle, après la mort de Philippe le Long. Cet hôtel est indiqué par-tout comme

le théâtre des scènes de libertinage dont il s'agit. La princesse, jeune à la mort de Philippe, fut près de huit ans veuve. » Mais on peut être veuve et femme honnête. Les autres historiens ne l'accusant point, il est prudent de ne pas condamner sa mémoire; ou du moins, si l'on ne veut pas l'absoudre, il ne faut pas lui attribuer toutes les infamies dont. l'historien, cité par du Radier, voudroit la charger. Quoi qu'il en soit, Jeanne eut de Philippe le Long un prince et quatre princesses. — Il ne faut pas la confondre avec JEANNE de Bourgogne, première femme de Philippe VI, morte à Paris en 1348, à 55 ans.

IV. JEANNE DE FRANCE. (la Bienheureuse) institutrice de l'ordre de l'Annonciade, fille du roi Louis XI, naquit en 1464. Avec les qualités du cœur et de l'esprit, elle n'eut aucun des charmes de la figure. Elle étoit petite, contrefaite, et un peu bossue. Louis XI, despotique dans sa famille comme dans son royaume, força Louis, duc d'Orléans, son cousin, connu depuis sous le nom de Louis XII, à l'épouser en 1476. Le jeune prince étoit aussi aimable, que son épouse l'étoit peu. Pendant la vie de Louis XI le duc d'Orléans n'osa déclarer trop ouvertement son aversion. Il étoit obligé de vivre avec elle en époux, et de donner à la crainte ce que l'amour n'auroit pas obtenu de lui. Cependant il ne put s'empêcher un jour de laisser transpirer son mécontentement. Parlant de Jeanne au roi mi-même, il fit de son mérite et même de sa beauté un éloge si ironique, que Louis XI, pour lui impo-· li 3

ser silence, lui dit malignement qu'il en disoit beaucoup, mais qu'il ne disoit pas tout encore. Vous oubliez, ajouta le roi, de dire que la princesse est nonseulement vertueuse et sage; mais qu'elle est fille d'une mère dont. la sagesse n'a jamais été soupconnée. La réponse étoit un reproche que le roi faisoit à son gendre, dont la mère, Marie de Clèves, avoit contracté, depuis la mort de son mari, un mariage secret avec Rabondanges, son maître-d'hôtel. Ce mariage avoit déshonoré la duchesse d'Orléans. et il supposoit des liaisons fort équivoques pendant la vie de Charles, duc d'Orléans, son époux. Après la mort de Louis XI. le duc son gendre garda moins de mesure avec Jeanne; il n'osa néanmoins s'en séparer, par respect pour le roi Charles VIII, son beau-frère, et dans la crainte de trouver de sa part, et de celle de Mad. de Beaujeu et du duc de Bourbon, des obstacles qu'il n'eût pu vaincre. Mais il ne se contraignit plus dès qu'il fut sur le trône. Il fit dissoudre son mariage en 1498, par le pape Alexandre VI. Jeanne sonffrit cette mortification sans se plaindre. Lorsqu'on l'interrogea sur les moyens de cassation qu'on devoit fournir, elle répondit avec la dignité d'une reine et la vérité d'une chrétienne. Elle dit qu'elle ignoroit la parenté spirituelle qu'on mettoit en avant ; qu'elle n'avoit apperçu aucune violence, et qu'elle respectoit assez la mémoire du roi son père, pour penser qu'il n'avoit employé que des voies légitimes; et que quant au défaut de consommation, l'honnéteté ne lui permettoit pas de s'expliquer nettement; mais que sa consgience l'empéchoit d'en demeurer

d'accord. Elle se retira à Bourges, où elle fonda l'ordre de l'Annonciation ou de l'Annonciade. La règle a été formée sur les dix vertus de la Ste Vierge: chasteté, prudence, humilité, vérité, dévotion, obéissance, pauvreté, patience, charité et compassion. L'habit en est singulier : le voile est noir, le manteau blanc, le scapulaire rouge, la robe grise et la ceinture de corde. Il y en avoit plusieurs monastères en France et dans les Pays-Bas. Le pape Alexandre VI en 1501, et Leon X en 1517, confirmerent, par leurs brefs, cet institut. Jeanne de France fonda aussi un collège dans l'université de Bourges, et mourut saintement dans cette ville le 4 février 1504, à 40 ans. « Il seroit difficile, dit le P. Berthier , d'imaginer une princesse plus illustre, plus malheureuse et plus sainte. Elle étoit née dans une cour pleine d'intrigues; et la simplicité, la candeur firent son caractère. Elle se trouva promise dès l'enfance au premier prince de la maison royale; et toutes ses inclinations la portoient à la retraite, à la fuite des honneurs. Elle fut liée à un époux qui ne l'aima jamais; et elle eut des attentions infinies pour lui. Ce prince fut emprisonné comme rebelle, et elle imagina toutes sortes de moyens pour procurer sa délivrance, qu'elle obtint enfin par ses larmes et ses prières. Voyez Louis XII. Elle monta ensuite sur le trône avec ce même époux qui lui avoit tant d'obligations; et ce fut pour être répudiée, avec un éclat dont il n'est guère d'autre exemple dans l'histoire." Que les femmes qui se croient malheureuses pour quelques per tites querelles de munage, considerent Jeanne, et elles apprenrent à se consoler. Quelques jours avant sa mort, elle avoit donné à son confesseur un écrit, qu'elle intitula TESTAMENT. C'est un tissu d'excellens avis. Elle lui conseille d'éviter les emplois à la cour, les soins pour former des mariages, les sollicitations pour offices ou bénéfices, les intrigues d'affaires séculières, l'ambition des prélatures, etc. etc. Elle lui recommande de mener ses filles de l'Annonciade par une route moins longue que celle qu'elle avoit prise; car Jeanne joignoit à ses autres vertus une humilité profunde. Le pape Benott XIV l'a béatifiée en 1743. Le P. d'Attichi publia sa Vie en 1625, in-12, fort mal écrite, et qui en fait desirer une antre. Il s'étend trop sur des choses peu importantes, tandis qu'il en oublie d'essentielles.

V. JEANNE Iere, reine de Jérusalem, de Naples et de Sicile, fille de Charles de Sicile, naquit vers 1326. Elle n'avoit que 19 ans, lorsqu'elle prit les rènes du gouvernement. Elle étoit mariée alors à André de Hongrie. La haine qu'elle avoit pour son époux étoit extrême. Ce prince ayant été assassiné, elle fut violemment soupçonnée d'être complice de ce meurtre. Devenue veuve par ce crime, elle épousa Louis de Tarente, qui en étoit on partie l'auteur. Cependant Louis de Hongrie, frère d'André, s'avançoit pour venger la mort de son frère sur Jeanne, qui avoit été jugée innocente dans un consistoire tenu à Avignon, auquel elle assista. Le roi de Hongrie appela de ce jugement, et ne répondit à la lettre que Jeanne lui écrivit pour se justifier, que ses mots dignes d'un Spartiate : . Jeanne, votre vie déréglée.

l'autorité dans le royaume retonue, la vengeance négligée, un mariage précipité, et vos excuses, prouvent que vous êtes coupable.» Ce prince s'avançoit toujours, et Jeanne fut obligée de fuir aves son nouvel époux en Provence. dont elle étoit comtesse. Ce fut alors qu'elle vendit au pape Clément VI Avignon et son territoire, pour 80,000 floring d'or. De retour à Naples, elle perdit son second mari, et donna bientôt la main à un troisième, Jacques infant de Majorque, mort peu de temps après. Enfin, à l'âge de 46 ans, elle se remaria pour la quatrième fois à un cadet de la maison de Brunswick, nommé Othon. C'étoit choisir plutôt un mari qui pût lui plaire, qu'un prince qui pût la défendre. Comme elle n'avoit point d'enfans, elle adopta son parent, Charles de Duras. Elle l'avoit élevé avec beaucoup de soin, lui avoit faiz épouser sa nièce, et le regardoit comme son fils. Cependant ce prince ingrat, soulevé par le roi de Hongrie, se révolta contre Jeanne. La reine de Naples, & la sollicitation de Clément VII qui tenoit le pontificat à Avi-gnon, dans le temps qu'Urbain VIII le tenoit à Rome, tranféra son adoption à Louis de France, due d'Anjou, fils du rol Jean. Ce changement alluma la gnerre. Charles de Duras, furieux. se rendit maître de Naples et de Jeanne, après avoir remporté une victoire signalée en 1381. Ce monstre fit enfermer sa bienfaitrice au château de Muro dans la Basilicate, où elle fut étouffée peu de temps après, entre deux matelas. On lui fit cette épitaphe :

. Inslyta Parthenopes, jacet hic Regina Ioanna. Prima, anilis filis , mon miserando nimis.

Quam Carolo;genitam maietavit Ganolus aiter

Qué morte illa rienn anexulic anté

On prétend que dans sa jeunesse -un diseur de bonne aventure lui dit, en regardant sa main : maritaberis cum alio; et qu'on remarqua depuis que ce dernier mot est composé des quatre lettres initiales de ses maris, André, Louis, Jacques et Othon. Cette princesse fut regrettée par les sawans et les gens de lettres; sa cour étoit leur asile. Elle joignoit aux charmes de la figure. ceux de l'esprit, et presque toutes les qualités du cœur. La postérité, toujours juste quand elle est éclairée, la plaignit, dit Voltaire, parce que le meurtre de son premier mari fut plutôt l'effet ste sa foiblesse que de sa mechanseté; parce qu'elle n'avoit que ag ans, quand elle consentit à ce crime; et que depuis ce temps. on ne lui reprocha ni débauche, mi cruauté, ni injustice. En terminant cet article, nous croyons devoir rapporter un fait qui fera connoître les mœurs du temps, et le tribunal où l'affaire du meurtre d'André fut portée. Nous evons dit qu'elle fut jugée d'abord dans un consistoire, dont le roi de Hongrie appela. Trois ans après, le procès fut reva dans le même tribunal. Il felloit sauver une reine chargée de soupcons, et ménager un roi extremement prévenu. Voici le temperament qu'on imagina. On suggéra à la reine de déclarer que L'antipathie pour son mari étoit Keffet de quelque maléfice, auquel la foiblesse de son sexe n'avoit pu résister. Elle le prouva

car léctroins: elle fat donc de clarée innocente de tous les effets qu'il avoit pu produire, parce que tout s'étoit passe malgréelle et contre sa volonté. Voyez son Histoine par l'abbé Mignet a 1764, in-12, qui en fait un paretrait un peu flatté.

VI. JEANNE H, reine de Naples, sœur et béritière de Ladislas, vit le jour en 1374. Cette princesse sans meurs, liwree d'abord à un favori, excita des murmures et un mécontentement général. Jacques de Bouz-BON, comte de la Marche, vint l'épouser en 1415, et il fut reconnu roi. Il sit executer le favori et enfermer la reine. Peutêtre auroit-il régné tranquilleament, s'il avoit ménagé l'esprit inquiet des Napolitains; mais la ayant irrités en prodiguent les charges aux François, il se forma des cabales contre lui Jeaune ne recouvra son autorité que pour en abuser de neuweau, et Jacques , qui l'avoit fait enfermer, fut enfermé à son tour. Les François furent chassés, tandis qu'un nouveau favori devenoit maître de la reine et du royaume. Le pape Martin V obtint la liberté du rei, comme il avoit obtenu la restitution des places conquises per Ladislas suc le saint siège. Jacques, las de lutter contre des orages contin nuels, aima mieux se retirer en France, que de rester roi impuissant, et triste spectateur des scandales de sa femme. Il alla sa faire cordelier à Besançon de il termina ses jours.... Jacques Sforce, connétable de Naples, indigné de la faveur de Caraccioli, Voyez CARALLOLE, amant et ministre de Jeanne excita Louis III d'Anjou à venis

Semparer d'un royaume dont ses pères n'avoient eu que le titre. Jeanne avoit besoin d'un défendeur contre ce prince; elle adopta en 1420 Alfonse V, roi d'Aragon et de Sicile. Les deux compétiteurs arrivent et se font la Enerre. Le monarque Aragonois s'appercevant que la reine changeoit de sentiment à son égard, fait empoisonner son favori, et se rend odieux à Jeanne. Sforce saisit cette occasion d'attaquer Alfonse, qu'il vainquit; et après s'être réconvillé avec Caraccioli, il engagea la reine à adopter Louis d'Anjou. Atfonse fut contraint de se retirer. René d'Anjon, adopté après la mort de Louis son frère, jouit en France de titres pompeux, mais sans réalité. Jeanne, qui régnoit depuis 1414 d'une manière si bisarre, mournt en 1435. Malgré sa vie licencleuse, elle s'occupa du soin de faire fleurir les sciences et la justice. Elle réforma les coutumes; elle fonda l'université de droit et de médecine de Naples, et l'hôpital de l'Annonciade; elle réprima l'usure excessive des Juifs, et les contraignit à porter un T sur leur vêtement, pour les distinguer de ses autres sujets. La première maison d'Anjou s'éteignit dans sa personne. Après sa mort, les deux prétendans à la couronne se la disputerent. Leur guerre finit en 1442, par la conquête de Naples. true le roi d'Aragon emporta d'assant, et où il se fit reconnoître souversin. René retourna en France, où il se consola, mans le sein de la littérature et des arts, de la perte d'une contenue.

JEANNE de Bonème, Voyez Méromogène.

VII. JEANNE D'ALBRET, reine de Navarre, naquit en 1531. Fille de Henri II d'Albret, roi de Navarre, prince foible, elle eut encore un plus foible époux. Elle fut mariée à Moulins le 20 octobre 1548, à Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, prince indolent, inquiet, toujours flottant entre les différens partis qui agitoient alors la France. Jeanne d'Albret étoit d'un caractère tout opposé : pleine de courage et de résolution , redoutée de la cour de France, chérie des Protestans, estimés des deux partis, elle avoit toutes les qualités qui font les grands politiques; ignorant cependant les petits artifices de l'intrigue et de la cabale. « Elle n'avoit, dit d'Aubigné, de femme que le sexe, l'ame entière aux choses viriles, l'esprit puissant aux grandes affaires, et le cœur invincible aux grandes adversités. » Une chose remarquable, c'est qu'elle se fit Protestante dans le même temps que son époux devint catholique, et fut aussi constamment attachée à la nouvelle religion, qu'Antoine étoit chancelant dans la sienne. Jeanne embrassa le parti des Huguenots par haine contre le pape, qui avoit enlevé à son pète le royaume de Navarre, par une Bulle appuyée des armes de l'Espagne. Le pape Pie IV donna aussi une bulle én 1562, personnellement contre cette princesse; mais Charles IX la révogua et la supprima si bien , qu'on ne la trouve point aujourd'hui dans le recueil des constitutions de ce pape. Elle se distingua duns ce parti par une fermeté à toute épreuve, et dans l'Europe par son goût pour les lettres. Elle mourut subitement doug mois avant l'horrible exe-

cution de la Saint-Barthélemi, le 9 juir 1572, à 44 ans, après cinq jours d'une fièvre maligne. Quoique sa mort ent été naturelle, les massacres qui la suivirent, la crainte que son courage donnoit à la cour, enfin sà maladie qui commença.après avoir acheté des gants et des collets parfumés, tout cela fit croire fort mal à propos qu'elle étoit morte empoisonnée. Voyez HENRI IV .... MONTGOMMERY .... et II. Moulin, initio. On a prétenduque Jeanne d'Albret épousa, après la mort d'Antoine de Navarre, un gentilhomme, nommé Goyon, et qu'elle en eut un fils qui fut ministre protestant à Bordeaux. C'est un fait rapporté par plusieurs historiens Calvinistes; je ne sais sur quoi ils l'appuient.

VIII. JEANNE, fille de Louis de Flandre, comte de Nevers, épousa Jean VI de Monsort, duc de Bretagne, mort en 1345. C'étoit une femme au-dessus de son sexe pour les talens militaires. Il n'y avoit point d'homme qui fût plus ferme à cheval, et qui frappât dans l'occasion de plus furieux coups que cette amazone. On raconte d'elle deux actions qui égalent celles des héros. Hennebond, place assiégée par les François, alloit être prise d'assaut, si cette femme forte, sautant par une poterne à la tête de trois cents gendarmes, ne se fût jetée à l'improviste sur un quartier des assiégeans ; ce qui les obligea, quoiqu'ils fussent déjà sur la brêche, de quitter pour courir au secours. Poursuivie à son tour, elle s'enfuit par des défilés, marchant l'épée à la main. à la tête de sa petite troupe, afin d'être la première à repousser les

ennemis, quand ils viendroient l'attaquer. Un si grand exploit ne lur conta que deux hommes, qui ne furent faits prisonniers que pour apprendre aux assiégeans que c'étoit une femme qui verroit de faire une si belle retraite. Quinze jours après, n'ayant que cinq cents chevaux, elleforça une seconde fois les lignes des François, et entra comme en triomphe dans Hennebond, qui tenoit encore. La ville, rassurée par le retour de cette héroine, reprit de nouvelles forces, et continua de se défendre avec tant de vigueur, que les Anglois eurent le temps de la secourir.

IX. JEANNE D'ESPAGNE, que les historiens Espagnols appellent La Folle, étoit fille de Ferdinand et d'Isabelle, rou d'Espagne. Elle fut mariée en 1496 à Philippe, archiduc d'Antriche, dont elle eut l'empereur Charles-Quint. Son époux étant mort en 1506, d'un verre d'esa empoisonnée, qu'il but en jouant à la paume ; le cerveau de Jeanne. déjà très-foible, se dérangea entièrement, et l'on fut obligé de la tenir presque toujours enfermée. Quelque soin qu'on prit de cacher sa maladie, il sembloit qu'elle s'appliquât à la faire éclater. Le jour de la Toussaint, elle voulut aller à la Chartreuse de Miraslorès, où étoit le corps de son époux en dépôt. Après y avoir fait ses dévotions, il lui prit envie de faire ouvrir son tombeau, pour avoir la triste consolation de le vor. On lui remontra là-dessus tout ce qui étoit capable de l'en détourner; mais bien loin d'y avoir égard, elle s'emporta, et commanda avec menaces qu'on lui obeit On ouvrit donc le tombeau,

on en tira le cercueil. Le nonce du pape , les ambassadeurs de L'empereur et du roi Catholique, et quelques évêques, y furent sappelés, et quoique le corps m'eut presque plus la figure d'homme, la reine le regarda, le toucha plusieurs fois sans répandre une seule larme; après quoi on referma le cercueil, qu'elle fit convrir d'une étoffe d'or et de soie. Pierre d'Angleria, qui étoit alors à la cour d'Espagne, dit qu'un Chartreux de Miraflorès lui avoit fait espérer que son mari ressusciteroit, comme il avoit vu d'un autre roi qui avoit eu ce privilége quinze ans après sa mort. La bonne reine le crut; mais elle attendit vainement ce miracle. Cette princesse mourut dans sa démence en 1555, à 73 ans.

X. JEANNE D'ARC ou DU Lys, appelée ordinairement la Pucelle d'Orléans, naquit vers l'an 1412, à Domremy, près de Vaucouleurs en Lorraine, d'un paysan appelé Jacques d'Arc. Elle étoit encore à la sleur de l'àge, quand elle s'imagina voir St. Michel, l'ange tutélaire de la France, qui lui ordonnoit d'aller lever le siège d'Orleans, de faire sacrer ensuite à Rheims le roi Charles VII. Ses visions engagèrent ses parens à la présenter à Baudricourt, gouver-neur de Vaucouleurs. Ce gentilhomme se moqua d'abord de la Pucelle, et l'envoya ensuite au roi, après avoir cru reconnoître en elle quelque chose d'extraordinaire. « Le roi, dit l'abbé de Choisi, étoit alors à Chinon, assez embarrassé de ce qu'il avoit à faire, et presque désespérant de pouvoir secourir Orléans. Il avoit été averti de l'arrivée de

la Pucelle. Il la fit entrer dans sa chambre, qui étoit toute pleine de jeunes seigneurs, dont la plupart avoient de plus beaux habits que lui. Elle s'adressa d'abord au roi, et le salua avec un air modeste et respectueux; il vouloit la tromper, et lui dit : Ce n'est pas moi; voilà le Roi, en lui montrant un de ses courtisans: mais elle l'assura qu'elle le connoissoit bien , quoiqu'elle ne l'eût jamais vu , et lui parla avec tant d'esprit, de hardiesse et de bonne grace, que toute la cour crut voir en elle quelque chose de divin. Elle promit hautement de seconrir Orléans, et de faire sacrer le roi à Rheims; et pour se donner une entière croyance . elle lui dit, en présence de son confesseur, du duc d'Alençon, et de Christophe de Harcourt, des choses secrètes, qu'il n'avoit jamais dites à personne: Vous souvient-il, Sire, lui ditelle, que le jour de la Toussaint dernière, avant que de communier, vous demandates à Dien deux graces; l'une de vous ôter le desir et le courage de faire la guerre, si vous n'étiez pas légitime héritier du royaume; et l'autre, de faire tomber toute sa colère sur vous, plutôt que sur votre peuple? Le roi fut étonné. » Il crut que, pour s'assurer de la vérité, il falloit d'abord savoir si elle étoit pucelle. La bellemère du roi la sit examiner, en sa présence ; par des sagesfemmes, qui la trouvèrent vierge. Il fut même décidé qu'elle n'étoit pas encore sujette aux incommodités ordinaires de son sexe, quoiqu'elle eût passé l'âge où ces incommodités commencent. Après l'examen des sages-femmes. elle subit celui des docteurs. Tous conclurent que Dieu pouvoit bien

confier à des filles les desseins qui ordinairement ne sont exécutés que par des hommes. Le parlement, à qui le roi renvoya notre inspirée, fut un peu plus difficile; il la traita de folle, et osa lui demander un miracle. Jeanne lui répondit qu'elle n'en avoit pas encore sous sa main; mais qu'à Orléans elle ne manqueroit pas d'en faire. Les Anglois assiégeolent alors cette ville, et étoient sur le point de la prendre. Charles qui, en la perdant, eût perdu sa dernière ressource, crut devoir profiter du courage d'une fille, qui paroissoit avoir l'enthousiasme d'une inspirée, et la valeur d'un héros. Jeanne d'Arc, vêtue en homme, armée en guerrier, conduite par des capitaines habiles, entreprit de secourir la place, parla à l'armée au nom de Dieu, et lui communiqua la confiance dont elle étoit remplie. Elle marcha ensuite du côté d'Orléans, y fit entrer des vivres, et y entra elle-même en triomphe. Un coup de flèche, qui lui perça l'épaule dans l'attaque d'un des forts, ne l'empêcha pas d'avancer. Il m'en coûtera. dit-elle, un peu de sang; mais ces malheureux n'échapperont pas à la main de Dieu! et tout de suite elle monta sur le retranchement des ennemis, et planta elle-même son étendard. Le siège d'Orléans fut bientôt levé; les Anglois furent battus dans la Beauce; la Pucelle se montra par-tout une héroïne. Le premier article de sa mission rempli. elle voulut accomplir le second. Elle marcha vers Rheims, y fit sacrer le roi le 17 juillet 1429, et assista à la cérémonie, son étendard à la main. Charles . sensible, comme il le devoit. aux services de cette fille guer-

rière, ennoblit sa famille, lui donna le nom du Lys, et y ajouta des terres pour pouvoir soutenir ce nom. Jeanne d'Are cessa bientot d'être heureuse; elle fut blessée à l'attaque de Paris, et prise au siège de Compiegne, dans une sortie. Ce revers fit disparoître l'étonnement et la vénération dont elle avoit pénétré tout le monde, jusqu'à ses ennemis. On s'avisa de l'accuser, suivant l'esprit du siècle, d'être sorcière. Les prédicateurs le prêcherent par-tout, et l'université de Paris, alors autant superstitieuse qu'elle fut éclairée depuis, le confirme. Cauchon, évêque de Beauvais, cinq autres prélats François, un évêque Anglois, un frère précheur, vicaire de l'inquisition, et une cinquantaine de docteurs, la jugèrent à Rouen. On lui fit bien des questions dignes de ce temps. On lui demanda si les saints qui lui apparoissoient avoient des cheveux : A quoi cela est-il bon? repondit-elle. Et comme on insistoit sur la chevelure de saint Mickel , elle dit : Pourquoi la lui auroit-on coupée? - Mais, ajoutèrent ces hommes graves, cet Archange étoit-il nu?.... Croyez-vous, dit-elle, que Dies n'ait pas de quoi lui donner un velement?... Cauchon, vendu aux Anglois, cherchoit à la rendre coupable. Il supprima meme, dans le procès-verbal, la demande que fit la Pucelle, d'etre conduite au pape. Sur quoi Jeanne lui dit : Vous ne voulez écrire que ce qui est contre moi, el vous ne voulez pas faire mention de ce qui est pour moi. Des qu'on eut fini les interrogatoires, on mena la Pucelle au cimetière de St-Ouen de Rouen, à la vue du peuple. Un prêtre prêcha un

manyais sermon, dans lequel il insulta le roi Charles et son héroine. Jeanne l'interrompit, ot lui donna un démenti à haute woix. Cette force d'esprit dans un sexe foible, loin de désarmer ses juges, ne fit que les irriter davantage. On la condamna, l'an 1431, comme sorcièra, devineresse, sacrilège, idolâtre, blasphémant le nom de Dieu et des Saints, desirant l'effusion du sang humain, ayant du tout dépouillé la pudeur de son sexe, séduisant les princes et les peuples, etc. Ce n'est pas ainsi qu'avoit été traitée la comtesse de Montfort, en Bretagne, qui maintint ses droits par ses armes; ni Marguerite d'Anjou en Angleterre, qui se mit à la tête des troupes pour conserver la couronne à Henri IV, son époux. Jeanne parut sur le bûcher le 30 mai, avec la même fermeté que sur les murs d'Orléans. On l'entendit seulement invoquer Jesus. Les Anglois eux-mêmes pleurèrent sa mort. Charles VII ne fit rien pour la venger; il fit seulement intervenir ses parens, dix ans après, pour demander au saint siège la révision du procès. Callixte III réhabilita sa mémoire, qui, sans cette formalité, n'en étoit pas moins respectable à la postérité : il la déclara martyre de sa relègion, de sa patrie et de son roi. Ses juges déshonorèrent leur raison et leur equite par son supplice. Ils violèrent le droit des gens, en la condamnant, tandis qu'elle étoit prisonnière de guerre; et les règles du bon sens, en la brûlant comme magicienne. Elle n'étoit certainement pas sorcière; mais il ne faut pas non plus l'invogner comme une sainte, suscitée par la Providence pour délivrer les

François. « Une jeune fille so présente, dit un Savant; elle se croit inspirée : on profite de l'impression que son enthousiasme peut faire sur les soldats, et, sans rien mettre au hasard, les généraux qui la conduisent ont l'air de la suivre. Elle n'a point de commandement, et paroit ordonner de tout : son audace, que l'on cherche à entretenir, se communique à toute l'armée, et change la face des affaires. Il n'y a point d'histoire où l'on ait fait entrer plus de merveilleux que dans celle de Jeanne d'Arc. C'est une pauvre bergère, que le Ciel tire de l'obscurité, pour soutenir le trône de nos rois contre les usurpations des Anglois. St. Michel descend pour lui annoncer sa mission. Elle la prouve aux incredules, en reconnoissant le roi confondu dans la foule des courtisans, et en devinant ses plus secrètes pensées. Cette fille de 17 ans fait des prodiges de valeur, dans l'àge où les hommes n'ont pas acquis toute leur force. Elle succombe ensuite et subit le plus cruel supplice; mais sa mort est aussi merveilleuse que sa vie. Tous ses juges meurent d'une mort vilaine, comme dit l'élégant Mezerai; et sur son bûcher, elle prédit aux Anglois les malheurs qui les accablèrent ensuite. Son cœur se trouve tout entier dans les cendres, et on voit s'envoler du milieu des flammes une colombe blanche, symbole de son innocence et de sa pureté. Ce n'est pas tout : on la fait revivre après sa mort, et on lui fait épouser un Seigneur Lorrain. Il ne manquoit plus que de la rendre immortelle, pour certifier à la postérité toutes ces merveilles étonnantes. Revenons

à présent sur chacun de ces prodiges, ou du moins de ces contradictions. Ne parlons point de l'apparition de St. Michel: personne n'a vu cet archange parler à Jeanne. Elle dit avoir eu des conversations avec lui; il faut la croire sur sa parole. Mais on peut s'assurer du moins de l'âge qu'elle avoit, si on ne peut pas approfondir les preuves de sa mission. Les uns lui donnent 19 ans, les autres 29 : Rapin de Thoyras est de ce dernier sentiment, et il peut être appuyé sur quelques conjectures. La Pucelle avoua dans son interrogatoire, qu'elle avoit en un proces en Lorraine à l'officialité, à l'oceasion d'un mariage. Est-on en état à cet âge de soutenir, dit un auteur, un tel procès en son nom? On répond que cela n'est point ordinaire; mais une jeune héroine, qui a le courage d'affronter les dangers de la guerre, peut bien avoir celui de paroitre devant un juge. Cette anecdote a inspiré à quelques esprits des soupcons sur cette fameuse virginité qui augmentoit sa gloire; mais ces soupçons nous paroissent injustes, ou du moins téméraires. On peut plaider contre un fourbe qui nous a fait une promesse de mariage; et on. peut avoir conservé avec lui sa vertu. Comment d'ailleurs accorder les idées défavorables à l'honneur de la Pucelle, avec la déposition des sages-semmes ? Dirat-on que, comme il y eut des juges payés pour la perdre et la flétrir, il y eut des femmes gagnées pour l'honorer? Cette idée est fine; mais est-elle aussi vraie? nous ne saurions le croire. On ne marche qu'à tâtons dans presque toutes les Histoires, et surtout dans celle-ci, parce quo les

historiens n'ont rien oublié pont y répandre des ténèbres. Que n'a-t-on pas dit pour prouver que Jeanne avoit échappé au supplice du feu? Que ne dit-on pas encore? Cette partie de l'histoire de Jeanne d'Arc, est surtout singulière. On la condamne à être brûlée vive, pour satisfaire à l'animosité des Anglois; mais comme elle n'étoit pas assez coupable pour mériter le supplice, on lui substitue une malheureuse, qui avoit mérité une mort aussi infame. Voilà un récit bien arrangé; mais peut-il prévaloir contre les Actes du procès, rapportés par du Haillan et par d'autres historiens; contre le Jugement des commissaires délégués par le pape pour la justification de cette illustre héroine; contre l'Apologie que le chancelier de l'université fit de sa mémoire en 1456? Tous ces genslà auroient-ils ignoré cette aven~ ture surprenante? Et s'ils l'avoient sue, à quoi bon tant de soins pour la laver de l'infamie du supplice?... Mais il y a quelques familles, dira-t-on, qui prétendent venir de la Pucelle d'Orléans. Mais n'y en a-t-il pas. cans toute l'Europe, qui ont la bétise de se faire descendre des héros de la Fable? Les croit-on sur leur parole? Non sans doute. Autrement, il faudroit ajouter foi à la généalogie que sait Gilles sur le théatre de la foire, lorsqu'en changeant deux lettres de son nom, il se fait descendre de Jules César. Qu'il y ait des familles qui appartiennent à la Pucelle, cela peut être en ligne collatérale; mais cela paroit évidemment faux, en ligne directe-Il est vrai que, quelques années après son supplice, il parut en Lorraine une aventurière qui se

Tisoit la Pucelle d'Orléans, et 🕶 ui, à la faveur de ce beau nom, pousa un seigneut des Armoises. Mais n'a-t-on pas vu des faux Démétrius en Russie? Le seineur des Armoises aura épousé Lussi la fansse Jeanne, qu'il prenoit pour la véritable. Il aura, mans doute, découvert le mensonge dans la suite; mais son amour propre lui aura dit de garder le secret pour lui, et il aura toujours donné à sa femme aventurière le nom respectable ძe la vengeresse du nom Frangois. Voilà l'origine de tous les Actes qu'on nous produit sous le nom des Armoises et de Jeanne du Lys. C'est la vanité qui les a écrits, et une vaine curiosité qui les déterre. A l'égard du cœur de la Pucelle d'Orléans, respecté par les flammes, supposé que le fait soit vrai, il peut m'être pas merveilleux. On a vu, dit-on, de semblables prodiges parmi les Païens, entr'autres dans la personne de Germanicus, adopté par l'empereur Tibère. Son corps fut brûlé selon la coutume des Romains, et son cœur parut, dit-on, tout entier au milieu du bûcher. Mais, sans chercher à expliquer des choses peu vraisemblables, par d'autres faits aussi difficiles à croire, il seroit plus court de rester dans le doute sur tout ce qui ne regarde point les matières sacrées. Mais tel est l'homme : il faut qu'il bâtisse des systèmes sur les événemens passés et sur les présens; sur les globes de lumière qui roulent sur nos têtes, et sur les insectes qui rampent à nos pieds... On a remarqué, avec raison, que Jeanne d'Arc étoit destinée à donner lieu à toutes. les singularités. Ce n'est pas une chose à oublier, que le sort des

deux poëtes qui l'ont chantée parmi nous. L'un, Chapelain, s'occupe pendant trente années à la célébrer ; et lorsqu'après un si long travail il fait paroître son Poëme, il passe pour le dernier des versificateurs, après avoir été considéré comme l'un des chefs du Parnasse François. L'autre poëte, Voltaire, ne perd pas, à la vérité, sa réputation de brillant versificateur; mais il affoiblit sa réputation de philosophe, par des tableaux dont l'Arétin auroit rougi. Il lui impute des impuretés qui révoltent la nature, quoique dans les villes de garnison elle couchât toujours avec une femme d'une vertu reconnue; que dans les camps elle gardat son armure la nuit, et qu'elle eût deux de ses frères à ses côtés, et que ses ennemis mêmes ne lui aient attribué aucune de ces foiblesses qui tiennent de si près à la nature humaine. Une médaille frappée à l'honneur de la Pucelle, après qu'elle ent fait sacrer Charles VII à Rheims, nous apprend qu'elle avoit pour devise une main portant une épée, avec ces mots: Consilio firmata Dei. Voy. l'Hisa toire de Jeanne d'ARC, Vierge, Héroine et Martyre d'Etat, en 2 petits volumes in-12, publiée par l'abbé Lenglet du Fresnoy, en 1753, sur un manuscrit d'Edmond Richer; et reimprimée en 1759, en 3 parties, sous ce titre : Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans.

JEANNE, (la Papesse) Voy. BENOIT III, nº 6; JEAN VIII, nº 22; LÉON IV... Son Histoire fabuleuse a été écrite par Jacques Lenfant: Voyez ce mot.

JEANNE DE CASTRO, Voyez Padilla et Pierre le Cruel

## 514, JEA

JEANNE GRAY, Voy. GRAY, et de même Sexmours.

JEANNIN, (Pierre) simple avocat au parlement de Dijon. né en 1540, parvint, par ses talens et sa probité, aux pre-mières charges de la robe. Les états de Bourgogne le chargèrent des affaires de la province, et eurent à se féliciter de ce choix. Quand on recut à Dijon les ordres du massacre de la Saint-Barthélemi, il s'opposa de toutes ses forces à leur exécution, et quelques jours après, un courrier vint défendre les meurtres. Les places de conseiller, de président, et enfin de premier président au parlement de Dijon, furent la récompense de son mérite. Jeannin. ébloui par le zèle pour la religion et pour l'état, que les ligueurs affectoient, entra dans cette faction; mais il ne tarda pas d'en découvrir la perfidie et, la méchanceté. Envoyé par le duc de Mayenne auprès de Philippe II, il reconnut que l'intérêt de l'église n'étoit qu'un prétexte, dont le monarque Espagnol se servoit pour enlever la France à son roi légitime. Le combat de Fontaine-Françoise ayant donné le dernier coup à la Ligue . Henri IV l'appela auprès de lui, et l'admit dans son conseil. Comme Jeannin faisoit quelques disticultés, ce bon prince lui dit: Je suis bien assuré que celui qui a été fidelle à un Duc, le sera à un Roi. Il lui donna en même temps la charge de premier président au parlement de Bourgogne, à condition qu'il en traiteroit avec un autre. Dès ce moment Jeannin fut le conseil, et, si on l'ose dire, l'ami de Henri IV, qui trouvoit en lui autant de franchise que de prudence. Il fat. chargé de la négociation entre les Hollandois et le roi d'Espagne, une des plus difficiles qu'il y eut jamais. Il en vint à bout en 1609, et fut également estimé des deux partis. Scaliger, témoin de sa prudence, et Barneveldt, l'un des meilleurs esprits de ce temps-là, protestoiens qu'ils sortoient toujours d'avec lui meilleurs et plus instruits. Lo cardinal Bentivoglio dit, qu'il l'entendit parler un jour dans le conseil avec tant de vigueur et tant d'autorité, « qu'il luisembla que toute la majesté da roi respiroit dans son visage. w Henri IV se plaignant un jour à ses ministres que l'un deux avoit révélé le secret, il ajoutaces paroles en prenant le president Jeannin par la main: Ja réponds pour le bon-homme; c'est à vous autres de vous examiner. Le roilui dit, peu de temps avant sa mort, « qu'il songeât à se pourvoir d'une bonne haquenée, pour le suivre dans toutes ses entreprises. » Ce prince rendit un jour à sa vertu un témoignage bien flatteur. L'ambassadeur d'Espagne, lui demandant quel étoit le caractère de ses ministres, pour pouvoir traiter plus facilement avec eux; Hesri IV lui dit : je vais sur-lechamp vous les faire connoîtres Il fit appeller le chancelier de Sillery, et lui dit : Je suis fork en peine, monsieur le Chancelier, de voir sur ma tête un plancher qui semble menacer ruises SIRE, dit le chancelier, il faut consulter des architectes, et faire les réparations, si elles sont nécessaires; mais il ne faut pas aller si vite. Le roi ayant fait entrer Villeroi, lui tint le même discours; et le ministre, saus regarder

regarder le planchor, lui répondit : Sire, vous avez grande raison, cela fait peur. Enfin, vint Le président Jeannin, qui lui dit avec sa franchise ordinaire; Je ne sais pas, Sire, ce que vous woules dire; ce plancher est fort bon , on jai la berluc. Allez, allez, Sire, dormez en repos; il durera Plus que vons. Quand les trois ministres furent sortis, le roi dit à l'ambassadeur : Vous connoissez à présent mes ministres. Le chancelier ne sait jamais ce qu'il veut faire; Villeroi me donne toujours raison; Jeannin pense Loujours bien et ne me cache rien. de ce qu'il pense, ct me le dit sans me flatter. La reine-mère, après la mort de Henri IV, se reposa sur lui des plus grandes affaires du royaume, et lui confia l'administration des finances : il les mania avec une fidélité, dont le peu de bien qu'il laissa à sa famille fut une bonne preuve. Le roi Henri IV, qui se reprochoit de ne lui avoir pas fait assez de bien, dit en plusieurs rencoutres, qu'il doroit quelquesuns de ses Sujets pour cacher leur malice; mais que pour le président Jeannin, il en avoit toujours dit du bien sans lui en faire. Dans le temps qu'il étoit simple avocat, il s'étoit signalé par une éloquence mâle et persuasive. Un riche particulier l'ayant entendu discourir dans les états de Bourgogne, fut si charmé de ses talens, qu'il résolut de l'avoir pour gendre. Il alla le trouver, et lui demanda en quoi consistoit son bien. L'avocat porta la main à sa tête, et lui montra ensuite quelques livres : Voilà tout mon bien , lui dit-il , et toute ma fortune. On dit qu'un prince, cherchant à l'embarrasser en lui rappelant sa naissance, hu demanda

Tome VI.

de qui il étoit fils. Il répondit : De mes vertus. Ce respectable ministre vit, dans l'espace de seize lustres, sept de nos rois occuper successivement le trône de France. Il mourut le 31 octobre 1622, à 82 ans. Nous avons de lui des Mémoires et des Négociations, publies à Paris, infolio, en 1659; chez les Elzevir, même année, 2 vol in-12; et en 1695, 4 vol. in-12. Ils sont estimés, et nécessaires à ceux qui veulent apprendre à traiter les affaires épineuses. Le cardinal de Richelieu en faisoit sa lecture ordinaire dans sa retraite d'Avignon, et trouvoit toujours à y apprendre.

JEAURAT, (M. Sebastien) né à Paris le 14 septembre 1704. s'appliqua avec succès à l'étude de l'astronomie, et fonda l'observatoire de l'Ecole Militaire. Membre de l'académie des Sciences et ensuite de l'Institut, il est mort au commencement de l'an xi. On lui doit les ouvrages suivans : I. Traité de perspective, 1750, in-4.º Il fut adopté dans les écoles d'artillerie et de génie. II. Nouvelles Tables de Jupiter, 1766, in-4.º III. Observations sur la comète de 1759. Elles ont été insérées dans le recueil des Savans Etrangers, vol. in-4.º Cette comète avoit déjà été calculée en 1531, 1607 et 1682. IV. Méthode graphique de la trisection de l'angle, 1798. V. Observations de l'éclipse de soleil du 5 septembre 179%. VI. Mémoire sur les lunettes diplantidiennes, an v. VII. Il publié, en outre, plusieurs volumes de la Connoissance des temps, et divers mémoires qui se trouvent parmi ceux de l'academie des Sciences.

Κk

JEBB, (Samuel) docteur en médecine, né à Nottingham, mort dans le Derbyshire en 1772, ent des succès dans la pratique de son art. Il fut connu aussi comme savant littérateur. On a de lui : I. Une Vie de Marie, reine d'Écosse, 1725, in-8.0 H. Une édition d'Aristide. Voy. Aristide , No IV. III. Baconis Opus majus, 1733, in-folio. IV. Humphredi Hodii libri duo de Græcis illustribus, 1742, in-8.º Les notes dont Jebb accompagne les auteurs dont il a donné des éditions, prouvent qu'il avoit lu avec fruit les anciens et les modernes.

JEBUS, fils de Chanaan, fut père des Jébuséens, qui donnèrent leur nom à la ville de Jérusalem, d'où ils furent chassés par David.

JÉCHONIAS, fils de Joachim, roi de Juda, associé par son père à la couronne, régna seul vers l'an 599 avant J. C. Il ne jouit du trône que pendant peu de mois. Nabuchodonosor ayant pris Jérusalem, le mena en captivité à Babylone. Il demeura dans les fers jusqu'au règne d'Evilmerodac, qui l'en tira ponr le mettre au rang des princes de sa cour. On ne sait ce qu'il devint depuis.

JEFFREYS, (Lord George) chancelier d'Angleterre, sous Jacques II, fut un magistrat dur et cruel, qui auroit été puni de ses jugemens rigoureux sous Guillaume III, s'il n'étoit mort le 18 avril 1689. Voyez Mon-Mouth et Sidney.

JEGHER, (Christophe) graveur en bois, établi à Anvers, mort à la fin du xvii siècle, dont on cite une Assomption, qui est parfaitement exécutée. Il travailla pour Rubens, dont il acquit les planches après sa mort.

I. JEHU, fils d'Hanani, fut envoyé vers Baasa, roi d'Israël, pour l'avertir de tous les maux qui arriveroient à sa maison. Ce prince, irrité de cette prédiction, le fit mourir l'an 930 avant J. C.

II. JEHU, fils de Josaphat et xe roi d'Israel, commença à régner environ l'an 885 avant J. C. Il tua Joram, roi d'Israel, d'un coup de flèche, et fit mourir Ochosias, roi de Juda. Jézabel, femme d'Achab, ayant insulté Jéhu , lorsqu'il entra dans la ville de Jezrahel, ce prince la fit jeter par la fenêtre. Il donna ordre ensuite qu'on fit mourir tous les fils et les parens d'Achab, et tous ceux qui avoient en quelque liaison avec ce prince. trouvé sur le chemin de Samarie quarante-deux frères d'Ochosias. il les fit massacrer. Il rassembla ensuite tous les prêtres de Baal dans le témple de cette fausse Divinité, les y fit tous égorger, brisa la statue, et détruisit le temple. Le Seigneur, satisfait de la vengennce que Jéhu avoit exercée contre la maison d'Achab, lui promit que ses enfans seroient assis sur le trône d'Israël jusqu'à la quatrième génération. Cette prédiction fut accomplie dans les personnes de Joachaz, Joas, Jéroboam et Zacharie. Ce prince, qui avoit paru si zélé à exécuter les ordres de Dieu, ne l'avoit fait que par des vues politiques. Dien l'en puait en le livrant à Hazael, roi de Syrie, qui désola son royaume, tailla en pièces tout ce qu'il trouva sur les frontières, et ruina tout le pays de Galaad, que

possédoient les enfans de Ruben, de Gad et de Manassès. Il mourut l'an 856 avant J. C., après 28 ans de règne, qu'il souilla par la cruauté et par l'idolàtrie.

JENEBELLI, (Fréderic)
Mantouan, un des plus habiles
ingénieurs et un des plus savans
clestructeurs d'hommes que son
siècle ait produits, fut envoyé au
secours d'Anvers par la reine Elizabeth, lorsque le prince de Parme
mit le siège devant cette ville en
1585. Il inventa plusieurs machines pour détruire les travaux des
assiégeans; mais les assiégés, réduits à l'extrémité, ne purent
profiter des avantages que leur
promettoit l'art de Jenebelli, et

JENISCHIUS, (Paul) d'Anvers, fut père de dix-neuf enfans, dont quatre seulement vécurent. Il donna le jour à un vingtième, qui lui procura plus de renom et plus de soins que tous les autres; c'est son livre intitulé: Thesaurus animarum, qui le fit bannir de son pays. Jenischius mourut à Stutgard, le 18 décembre 1647, à 89 ans, avec la réputation d'un homme également versé dans les langues et dans les sciences.

JENNENS, (Charles) gentilhomme Anglois de la province de Leicester, mort en novembre 1773, composa des Oratorio, qu'Handel mit en musique. On cite celui du Messie, comme l'un des meilleurs. Mais ce qui distingua sur-tout Jennens, fut sa fortune, et la magnificence de sa maison. Il vécut en grand seigneur, eut des parasites parmi les rimailleurs Anglois, et par conséquent de bas adulateurs.

JENSON, (Nicolas) célèbre imprimeur et graveur en caractères à Venise, dans le xve siècle étoit originairement graveur de? la monnoie de Paris. Dans les premières années du règne de Louis XI, le bruit de la découverte de l'imprimerie inventée à Mayence, commençant à se répandre, il fut envoyé dans cette ville, par ordre du roi, pour s'instruire secrètement dans cet art. C'est ce qu'on lit dans un ancien manuscrit sur les monnoies de France, qui paroît avoir été composé et écrit dans ce temps même, et dont voici le passage original. « Ayant su qu'il y avoit à Mayence gens adroits à la taille des poinçons et caracteres, an moyen desquels se ponvoient multiplier par impression les plus rares manuscrits; le roi, curieux de toutes telles choses et autres, manda aux généraux de ses monnoies y dépècher personnes entendues à dadite taille pour s'informer secrètement de l'art, et en enlever subtilement l'invention : et y fut envoyé Nicolas Jenson, garçon sage, et l'un des bons graveurs de la monnoie de Paris. » Dans un autre manuscrit à peu près semblable. que possédoit feu M. Mariette, il est dit en marge, dans une note qui se rapporte à l'année 1458: Que Charles VII, informé de ce qui se faisoit à Mayence. demanda aux généraux de ses monnoies une personne entendue pour aller s'en informer, et que ceux-ci lui indiquerent Nicolas Jenson, maître de la monnoie de Tours, qui fut aussitôt dépêché à Mayence; mais qu'à son retour en France, ayant trouvé Charles VII mort, il étoit alle s'établir ailleurs.... Voilà deux lecons différentes, dont la dernière semble mériter la préférence; en ce qu'elle expliqua au . K. k. 2

moins comment Jenson, après avoir été envoyé à Mayence aux frais du roi, s'en fut porter à Venise les fruits de son industrie, au lieu d'en enrichir sa patrie. Quoi qu'il en soit, Jenson se fit une grande réputation dans les trois parties de la typographie; c'est-à-dire la gravure des poincons, la fonte des caractéres, et l'impression; talens que peu d'artistes ont réunis. C'est lui qui le premier imagina et détermina la forme et les proportions du caractère Romain, tel qu'il existe aujourd'hui dans les imprimeries. Il forma les majuscules de capitales latines, et les minuscules de lettres espagnoles, lombardes et françoises, ou carolines; auxquelles il donna une figure plus simple. Malgré les progrès de l'art., on admire encore à présent l'élégance et la propreté de ses caractères, et ses éditions sont recherchées avec empressement de tous les amateurs d'éditions anciennes. La première, sortie des presses de Jenson, est celle du rare ouvrage intitulé: Decor Puellarum, in-4°, datée de 1461, mais par erreur, et qui est véritablement de 1471, parce qu'il y est question d'un autre livre italien, imprimé in-4º par le même, en 1471, avec ce titre : Luctus Christianorum ex passione Christi.... Jenson imprima, la même année, un autre petit livre in-40 en italien, également intitulé: Gloria Mulierum, qui paroît une suite naturelle du Decor Puellarum. Plusieurs éditions d'auteurs Latins et autres suivirent cellesci jusqu'en 1481, que l'on peut conjecturer être l'année de sa mort, puisqu'il paroît avoir cessé d'imprimer vers ce temps-là. Voyez Janson.

JEPHTÉ, successeur de Jair dans la judicature des Hébreux, tourna ses armes contre les Ammonites, vers l'an 1187 avant J. C. Pour obtenir la victoire, il fit vœu de sacrifier la première tête qui se présenteroit à lui après le combat. Ce fut sa fille unique, que Philon nomme Séila: il l'immola deux mois après. Les saints Pères sont partagés sur le droit et sur le fait de ce vœn si extraordinaire de Jephté. Plusieurs l'ont condamné comme téméraire, et son exécution comme impie et cruelle; ils prétendent qu'il est contre la loi naturelle et contre la loi divine, d'immoler un homme comme une victime. Quelquesuns disent, pour justifier ce vœn, que le maître de la vie et de la mort, l'avoit inspiré à Jephte, et en avoit exigé l'accomplissement, sans qu'on puisse lui demander raison de sa conduite, ni en tirer aucune conséquence. D'autres enfin supposent que l'immolation de la fille de Jephté ne fut que spirituelle, que Jephté consacra la virginité de sa fille au Seigneur, et qu'il l'obligea de passer le reste de ses jours dans la continence. Cette explication paroit conforme au texte sacré, qui dit : Cumque abiisset cum sociis ac sodalibus suis, flebat virginitatem suam in montibus. (Juges , xi. ) Jephté mourut l'an 1181 avant J. C. Voyez Ino-MENÉE.

I. JERÉMIE, prophète, fils du prêtre Helcias, natif d'Anathoth près de Jérusalem, commença à prophétiser sous le règne de Josias l'an 629 avant J. C. Les malheurs qu'il prédisoit aux Juifs, et la sainte liberté avec laquelle il reprenoit leurs désordres, les mirent si fort en colère

contre le prophète, qu'ils le jetèrent dans une fosse pleine de Doue, d'où un ministre du roi Sédécias le fit retirer. On eut Dientôt occasion d'admirer l'esprit de Dieu qui l'animoit. Il avoit prédit la prise de Jérusalem: cette ville se rendit effectivement aux Babyloniens, l'an 606 avant J. C. Nabuzardan, général de l'armée de Nabuchodonosor, donna au prophète la liberté, ou d'aller à Babylone, pour y vivre en paix, ou de rester en Judée. Le prophète préféra le séjour de la dernière, pour conserver le peu de Juifs qui y étoient demeurés. Il donna de bons avis à Godolias, gouverneur de Judée; mais cet homme imprudent les ayant négligés, fut tué avec ceux de sa suite. ·Les Juifs craignant la fureur du roi de Babylone, voulurent chercher leur sureté en Egypte. Jérémie sit tout ce qu'il put pour s'opposer à ce dessein, et fut enfin contraint de les suivre avec son disciple Baruch. Là, il ne cessa de leur reprocher leurs crimes avec son zèle ordinaire; il prophétisa contre eux et contre les Égyptiens. L'Ecriture ne nous parle point de sa mort; mais on croit que les Juifs, irrités de ces menaces continuelles, le lapidèrent à Taphné, l'an 590 avant J. C. Les Prophéties de Jérémie contiennent cinquante-un chapitres. Ce prophète, si nous en croyons St. Jérôme, est simple dans ses expressions, sublime dans ses pensées; mais cette simplicité offre souvent des termes forts et énergiques. Il y a quelques visions symboliques faciles à expliquer. Le Seigneur montra en vision à Jérémie deux paniers placés devant le temple, dont l'un étoit plein de figues exquises,

et l'autre de figues si mauvaises, qu'on n'en pouvoit manger. Le prophète regut de Dieu même l'explication de cet emblème. Il apprit que les excellentes figues, que le Seigneur recevoit comme une offrande très-agréable, désignoient la partie du peuple de Juda captive à Babylone; les mauvaises figues qu'il rejetoit avec horreur, comme un présent indigne de lui, étoient le roi Sédécias et les Juifs demeurés à Jérusalem, ou retirés en Egypte. M. d'Arnaud, avantageusement connu par des ouvrages pleins de chaleur et de sentiment, a donné les Lamentations de Jérémie, traduites en vers françois, 1757, in-8.º Jérémie est honoré par les Grecs et par les Latins; il n'y a point d'endroit dans l'Occident où sa fête soit célébrée avec plus de pompe qu'à Venise.

II. JÉRÉMIE, métropolitain de Larisse, fut élevé l'an 1572 sur la chaire patriarcale de Constantinople, à l'àge de 36 ans. Les Luthériens lui présentèrent la confession d'Augsbourg, dans l'espérance de la lui faire approuver ; mais il la combattit de vive voix et par écrit. Il ne paroissoit pas même éloigné de réunir l'Eglise Grecque à la Romaine, et avoit adopté la réformation du Calendrier de Grégoire XIII. Ses envieux en prirent occasion de l'accuser d'entretenir des relations avec le pape, et le firent chasser de son siège en 1579. On a imprimé sa Correspondance avec les Luthériens, en grec et en latin, à Wittemberg, 1584, in-fol. Un Catholique l'avoit déjà publiée en latin, en 1581. Ce prélat mourut après 1585.

L JÉROBOAM I, fils de Nabath, de la tribu d'Ephraim,

K k 3.

plut tellement à Salomon, que ce prince lui donna l'intendance des tributs d'Ephraïm et de Manassès. Le prophète Ahias lui prédit qu'il régneroit sur dix tribus. Salomon, pour empêcher l'effet de cette prédiction, donna ordre de l'arrêter; mais il s'enfuit en Egypte, où Sésach lui donna un asile, et il y demeura jusqu'à la mort du roi, jaloux de sa grandeur future. Roboam, successeur de Salomon, fut le tyran de son peuple; dix tribus se séparèrent de la maison de David, et firent un royaume à part, à la tête duquel elles mirent *Jéroboam* vers l'an 972 avant J. C. Ce nouveau roi, craignant que si le peuple continuoit d'aller à Jérusalem pour y sacrifier, il ne rentrat peu à peu dans l'obéissance de Roboam, son prince légitime, fit faire deux Veaux d'or. Il plaça l'un à Béthel, l'autre à Dan, ordonna à ses sujets de les adorer, et leur fit défendre d'aller désormais à Jérusalem. Ce prince sacrilége éleva au sacerdoce les derniers du peuple, qui n'étoient pas de la tribu de Lévi. établit des fêtes solennelles à Béthel comme à Jérusalem, et réunit dans sa personne la dignité du sacerdoce à la majesté royale. Un jour qu'il faisoit brûler de l'encens sur l'autel de Béthel, un prophète vint lui annoncer que cet autel seroit détruit ; qu'il naîtroit un fils de la race de David, nommé Josias, lequel égorgeroit sur cet autel tous les prétres qui y offriroient de l'encens, Il ajouta que, pour preuve qu'il disoit la vérité, l'autel alloit fe fendre en deux à l'heure même, Jéroboam ayant étendu la main pour faire arrêter le prophète, sa main se sécha, et l'autel se sendit aussitôt. Alors le roi pria l'homme de Dieu d'obtenir sa guérison, et sa main revint à son premier état. Ce prodige ne changea pas le cœur de Jéroboam. Il mourut dans son impiété, après 22 ans de règne, l'an 954 avant J. C. Sa maison fut détruite et exterminée par Baasa, selon la prédiction d'Ahias de Silo.

II. JÉROBOAM II, fils de Joas et roi d'Israël comme lui, rétablit le royaume d'Israël dans con ancienne splendeur. Il monta sur le trône l'an 836 avant J. C.; reconquit les pays que les rois de Syrie avoient usurpés et démembrés de ses Etats, et réduisit dans son obéissance toutes les terres de delà le Jourdain jusqu'à la mer-Morte. La mollesse, la somptuosité régnoient dans lsraël avec l'idolatrie. On adora non-seulement les Veaux d'or à Béthel, mais on fréquenta tous les Hauts-Lieux du royaume, et l'on y commit toutes sortes d'abominations. Jéroboam mourut l'an 795 avant J. C., après 41 ans de règne.

L JEROME, (Saint) Hieronymus, naquit à Stridon sur les confins de la Dalmatie et de la Pannonie, vers l'an 340. Eusèbe, son père, y tenoit un rang distingué. Après avoir fait donner à son fils une excellente éducation, il l'envoya à Rome, où il fit des progrès rapides dans les lettres et dans l'éloquence. Ses écrits donnent lieu de penser que sa jennesse fut bouleversée par les passions. Au retour d'un voyage dans les Gaules, il se fit baptiser à Rome : il fut dès ce moment un homme nouveau. Entièrement consacré à la prière et à l'étude de l'Écriture, il vécut en cénobite, au milieu du tumulte de cette ville immense, et

en saint au milieu de la corruption et de la débauche. De Rome il passa à Aquilée, et d'Aquilée dans la Thrace, dans le Pont, la Bithynie la Galatie et la Cappadoce. Après avoir parcouru et édifié ces différentes provinces, il s'enfonça dans les déserts brûlans de la Chalcide en Syrie. Les austérités qu'il y pratiqua paroîtroient incroyables, sil ne les rapportoit lui-même; et malgré ees etonnantes mortifications, il éprouvoit des souvenirs qui troubloient son repos. « Combien de fois, dit-il, étant dans la plus profonde solitude, m'imaginoisje néanmoins être au spectacle des Romains! Mes membres, secs et décharnés, étoient couverts d'un sac; mes jours se passoient en gémissemens; et si le sommeil m'accabloit quelquefois, malgré la terre dure sur laquelle je me couchois, c'étoit moins un repos pour moi qu'une espèce de tourment. Cependant je ne pouvois arrêter mon imagination volage. Mon visage étoit défiguré par le jeune, et mon cœur bruloit malgré moi de mauvais desirs. Toute ma consolation étoit de me jeter aux pieds de J. C. sur la croix, et de les arroser de mes larmes. » Il avoit résolu de consumer ses jours dans cette affreuse solitude; mais les moines, qui habitoient le même désert, venant sans cesse le tourmenter pour lui demander compte de sa foi, et le traitant de Sabellien, parce qu'il se servoit du mot d'Hypostase, il passa à Jérusalem, et de là à Antioche. Paulin, évêque de cette ville, l'éleva au sacerdoce. Jérôme ne consentit à son ordination, qu'à condition qu'il ne seroit attaché à aucune église. Plusieurs légendaires ont dit qu'il n'offrit jamais le sacri-

fice de l'autel, par humilité. Mais pourquoi se seroit-il donc fait orconner? Aussi Ladvocat, après de bons critiques, rejette ce fait, comme dénué de vraisemblance. Le desir d'entendre St. Grégoire de Nazianze, le conduisit à Constantinople en 381. Il se rendit l'année suivante à Rome, où le pape Damase le chargea de répondre en son nom aux consultations des évêques sur l'Ecriture et sur la morale. Un grand nombre de dames Romaines, illustres par leur esprit et par leurs vertus. Marcelle , Albine , Læta , Aselle , Paule, Blésille, Eustochie, recevoient journellement de lui des lecons sur les saintes lettres. Ces liaisons éveillèrent l'envie, et l'envie excita bientôt l'imposture. On imputa au saint Solitaire un crime contre la pureté. Les accusateurs, étant mis à la question, avouèrent leur calomnie, et rendirent hommage à son innocence; mais le peuple, prévenu par les prêtres que Jérôme censuroit avec zèle, et peut-être avec trop peu de ménagement, le crut tonjours coupable. Des amis hypocrites lui baisvient les mains, et employoient leurs langues de vipère à le déchirer. Voyant qu'il causoit du trouble et de la division à Rome, il se retira à Bethleem. Il s'y appliqua à conduiro les monastères que Ste Paule y avoit fait bâtir, à traduire l'Ecriture et à réfuter les hérétiques. Il écrivit, le premier, contre l'élage, et foudroya Vigilance et Jovinien. Pélage s'en vengea en excitant une persécution contre son vainqueur. Cet hérésiarque étoit soutenu par Jean de Jerusalem, ennemi de St. Jérôme, avec lequel il s'étoit brouillé au sujet des Origénistes. Ce Saint avoit rompu pour la même dispute avec Rufin. Kka

autrefois son ami intime; Théophile d'Alexandrie les raccommoda; mais ce ne fut pas pour long-temps. Cette querelle, portée aux dernières extrémités, causa bien du scandale. St. Jérôme, malgré ses grandes vertus, avoit les défauts de l'humanité, Quiconque se déclaroit contre lui, ou contre ses ouvrages. étoit presque toujours le dernier des hommes. Il mit dans ses disputes, et sur-tout dans celle-ci, beauconp d'aigreur ; il traita Rufin avec hauteur, pour ne pas dire avec emportement. Quand on lit les injures dont il l'accabla, injures souvent empruntées des poëtes satiriques, on est surpris que des invectives si fortes soient sorties d'une bouche si pure. Ce Saint n'en est pas moins illustre. pour avoir été homme. Il couvrit ses défauts par l'éminence de sa sainteté; et à sa mort, arrivée le 30 septembre 420, dans la 80° année de son age, l'Église eut à pleurer un de ses plus beaux ornemens, et un de ses plus zélés défenseurs. Dans les derniers momens qui précédèrent sa mort, il regarda d'un œil serein ceux qui environnoient son lit. Mes amis, lenr dit-il, prenez part à mu joic. Voici l'heureux instant où je vais être libre pour toujours. · Que les hommes ont tort de peindre la mort si affreuse! elle ne l'est que pour les méchans. Depuis que Jésus-Christ l'a aimée, elle platt même dans les tortures. parce qu'elbe est toujours accompagnée de l'espérance d'un bonheur éternel. Voulcz-vous éprouver combien il est doux de mourir, tachez de bien vivre. Aucun écrivain ecclésiastique de son siècle ne le surpassa dans la connoissance de l'hébreu, et dans la varicté de l'érudition. Son style,

pur, vif, élevé, seroit plus agrésble , s'il étoit moins inégal et moins bigarré. Sa morale a para quelquefois trop sévère, et ses conseils peu indulgens. Attaché à la discipline du célibat, il parle trop désavantageusement des secondes noces. D'abord partisan d'Origène, il se montra ensuite contre les Origénistes, et il suggére aux empereurs des lois pour leur proscription. De toutes les éditions qu'on a faites des ouvrages de ce Père, la meilleure est celle de Dom Martiancy, Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, en 5 vol. in-folio, publiée depuis 1693, jusqu'en 1706. Quoique cette édition ait quelques défauts, (Voy. l'article MARTIANAY) elle n'a pas été éclipsée par celle des Vallarsi, Vérone, 1734, onze vol. in-folio. Les principales productions renfermées dans cet excellent recueil, sont: I. Une Version latine de l'Ecriture sur l'hébreu. que l'Eglise a depuis déclarée authentique sous le nom de Vulgate. La Version latine des Pseaumes, telle que nous l'avons dans les Bréviaires, a été retenue, presque en entier, de l'ancienne version, qui est la plus respectable par son antiquité, mais qui n'est pas la plus claire. II. Une Version latine du Traité du Saint-Esprit, par Didyma III. De savans Commentaires surplusieurs livres de l'ancien et du nouveau Testament, Si St. Jérome est joui du loisir nécessaire pour revoir ses nombreux ouvrages, il auroit retranché diverses notes écrites avec trop de précipitation. Il avoue lui-même qu'il se bornoit souvent à dicter à son copiste, soit ses pensées, soit celles des autres, sans que ce copiste impatient lui donnat

JÉR

Ze temps de choisir ce qu'il y avoit de meilleur. IV. Des Traités polémiques, contre Montan, Helvidius , Jovinien , Vigilance , Pélage, Rufin et les partisans d'Origene. V. Un Traité de la Vie et des Ecrits des Auteurs Ecclésiastiques, ouvrage qui a ete d'un grand secours aux Bibliographes modernes. VI. Une Suite de la Chronique d'Eusèbe: elle va jusqu'à l'année 379, et a été continuée par St. Marcellin. VII. Des Lettres écrites avecchaleur et avec noblesse. Elles contiennent les vies de quelques saints Solitaires, des éloges, des instructions morales, des réflexions ou des discussions critiques sur la Bible. VIII. Histoire des Pères du Désert, Anvers, 1628, in-folio. IX. Un Martyrologe qui lui est attribué, Lucques, 1668, in-fol. On a traduit ses Lettres, 3 vol. in-80, 1713. On dit que St. Jérôme introduisit dans l'Ecriture-Sainte la division par versets, d'où on a inféré que les manuscrits latins qui sont ainsi divisés, ne peuvent être réputés antérieurs à ce Père de l'église. On ne parlera point ici du prétendu cardinalat de St. Jérôme; on sait qu'il faut mettre ce conte avec ceux de la Légende dorée... Voyez la Vie de ce Père de l'Eglise, à la tête de l'édition citée de Dom Martianay, et celle qu'a donnée le P. Dolei, Amone, 1730. Celleci est extraite des écrits de saint Jérome.

II. JÉROME DE PRAGUE, qui tiroit son nom de la ville capitale de Bohême, fut le plus fameux disciple de Jean Mus. Il devint bien supérieur à son maître, en esprit et en éloquence. Il ayoit étudié à París, à Co-

logne, à Heidelberg, et avoit été reçu maître-ès-arts dans ces trois universités. La subtilité de son génie lui fit embrasser les erreurs de Jean Hus. Cet hérétique ayant été arrêté au concile de Constance, Jérôme vint pour l'y défendre, et fut emprisonné comme lui. La crainte du supplice l'obligea à se rétracter : mais ayant appris avec quelle fermeté son maître étoit mort. il eut honte de vivre. Dans une deuxième audience que le concile lui accorda, il désavoua sa retractation, comme le plus grand crime qu'il eût jamais pu commettre; et déclara qu'il étoit résolu d'adhérer, jusqu'à son dernier soupir, à la doctrine de Wiclef et de Jean Hus, exceptant pourtant les opinions de l'hérésiarque Anglois sur l'Eucharistie. Le concile ayant tenté vainement de le ramener à la vérité, condamna cet enthousiaste, et le livra au bras séculier. Parfait imitateur de Jean Hus, Jérome alla au bûcher avec la même fermeté que lui. Il partit en chantant le Symbole des Apôtres et les Litanies, et se vit brûler avec une tranquillité d'ame digne d'une meilleure cause. Quand il fut au lieu du supplice, il quitta lui-même ses habits, et se jetant à genoux, il baisa le poteau auquel il devoit être attaché. On le lia d'abord enchaîné et tout nu avec des cordes mouillées. Ensuite on mit autour de lui de gros morceaux de bois, entremèlés de paille. Le feu ayant pris, il se mit a chanter une Hymne, qu'il ne discontinua pas, malgré le feu et la fumée. Comme le bourreau approchoit le feu par derrière, de peur qu'il ne le vit, Avancez, lui dit-il avec courage, et mettez le feu devant moi : si je

l'avois craint, je ne serois point venu ici, pouvant l'éviter. Cette exécution se fit le rer juin 1416. Le Pogge, Florentin, témoin de ce supplice, en a fait l'histoire dans une lettre à Léonard Arétin. Il dit, qu'à voir son intrépidité, on l'eût pris pour un autre Caton. Mais il lui attribue aussi un défaut que ce Romain n'avoit point, l'esprit de satire et de plaisanterie indécente. « Il piquoit souvent, dit-il, ses adversaires par des railleries sanglantes, ou même il les forçoit de rire dans un sujet si triste, en donnant un tour ridicule à leurs objections. Quand on lui demanda quel étoit son sentiment sur le sacrement de l'Eucharistie : Naturellement, répondit-il, c'est du pain; pendant et après la consécration, c'est le vrai Corps de J. C. - Quelques-uns lui ayant reproché d'avoir dit, qu'après la consécration, le pain demeuroit du pain : Oui, dit-il, celui qui est demeuré chez le Boulanger. - Il dit à un Dominicain qui s'emportoit contre lui : Taistoi, hypocrite! et à un autre qui affirmoit avec serment ce qu'il avoit avancé contre lui : C'est là, dit - il, le meilleur moyen de tromper. Il ne traita jamais un de ses principaux antagonistes, que d'ASNE et de CHIEN.» (Voyez un extrait de l'écrit de Pogge, dans le Dictionnaire de Chaufepie.) De telles plaisanteries ne pouvoient guères calmer ses ennemis. Ses ouvrages ont été recueillis avec ceux de son maître. Voyez l'article de Hus (Jean). — Il y a eu un autre Jerone de Prague, pieux solitaire, qu'il ne faut pas confondre avec le disciple de Jean Hus, contre lequel il s'éleva, et dont il détestoit les erreurs.

IIL JEROME DE STE-FOI Juif Espagnol, nomme auparavant Josus Lurchi, reconnut par la lecture des livres Hébreux, que Jésus-Christ est le vrai Messie, prédit par les prophètes. Il embrassa le Christianisme, et recut à son baptême le nom de Jérôme de Ste-Foi. Il devint ensuite médecin de Pierre de Lune, qui prenoit le nom de BenoîtXIII. Cet antipape étant dans le royaume d'Aragon en 1412, alors le seul lien de son obédience, Jérôme lui inspira le dessein de signaler son zele en attaquant les Juis par une conférence publique indiquée à Tortose en Catalogne. Elle commença le 7 février 1413, en présence du pape, de plusieurs cardinaux, d'un grand nombre d'évêques et de savans théologiens. Le Nasi, on chef des synagogues d'Aragon, y étoit présent, avec les plus savans rab-· bins de ce royaume. Jérôme de Ste-Foi leur prouva que le Messie étoit venu, et que Jésus-Christ en avoit rempli parfaitement les vingt-quatre caractères. La conférence ne finit que le 10 mai 1413. Jérôme de Ste-Foi présenta le 10 novembre de la même année, à l'antipape, son Traité sur les erreurs dangereuses qui sont dans le Talmud, contre la loi de Moyse, contre le Messie et contre les Chrétiens. Ce livre fit tant d'impression sur les Juis, qu'il s'en convernt au Christianisme environ 5000. Voyez Jo-SEPH ALBO) Le Traité de Jérôme de Ste-Foi a été imprimé à Francfort en 1602, et inséré dans la Bibliothèque des Pères.

JÉROME, (Dom) Voyes
I. Geofrin.

JÉSABEL, JÉSID, Voy. JÉZABEL, JÉZID. JÉSUA LÉVITE, rabbin Espagnol, auteur d'un livre utile pour l'intelligence du Talmud, intitulé: Halichoi Glam, c'est-à-dire: Les voies de l'Éternité, dont Bachuisen a donné une bonne édition à Hanovre en 1714, in-4°, en hébreu et en latin. Il florissoit au 15° siècle.

JÉSUATES. Voy. Jean Co-LOMBIN, n.º XVI.

JESUITES, Voy. Ionace, n.º III; Lainez, n.º 1; Clément XIV; V. Ricci; et I. Estampes.

JESUITESSES, Voyez
MAGNY.

I. JÉSUS, fils de Sirach, né à Jérusalem, auteur du livre de l'Ecclésiastique, qu'il composa vers l'an 234 avant J. C. Un autre Jésus, son petit-fils, le traduisit en grec, et cette version nous a fait perdre le texte hébreu.

II. JÉSUS, fils de Joïada, Voyez Jonathas, n.º III.

## JESUS-CHRIST,

le Sauveur du monde, fils de Dieu, et Dieu lui-même. Conçu par l'opération du Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, il naquit dans une étable à Bethléem. La Vierge et Joseph son époux s'étoient rendus dans cette ville, pour se faire inscriçe lors du dénombrement ordonné par Auguste, l'an du monde 4004, 3e avant notre ère vulgaire. Aussitôt après sa naissance, des Anges l'annoncèrent aux bergers et une étoile apparut en Orient, et amena des Mages qui vinrent adorer ce Dieu enfant. Voyez BALTHASAR. Il fut circoncis le 8º jour, et le 40e sa mère le porta au Temple. Hérode, soupçonneux et cruel, fit mourir tous les enfans de deux ans et audessous: il comptoit y envelopper celui que les Mages lui avoient annoncé comme le Roi des Juifs ; mais Joseph, averti par un ange, s'étoit retiré avec la mère et l'enfant en Egypte, d'où il ne revint qu'après la mort du tyran. Ils demeuroient à Nazareth, d'où ils alloient tous les ans à Jérusalem pour célébrer la Pàque. Ils y menèrent Jésus, à l'âge de 12 ans; il y resta à leur insçu, et s'en étant apperçus dans le chemin, Ils retournèrent à Jérusalem, où ils le trouvèrent dans le temple au milieu des Docteurs. C'est tout ce que l'Evangile nous apprend de Jésus-Christ, jusqu'au moment de sa manifestation. Il croissoit en sagesse, en âge et en grace, étant soumis à son père et à sa mère. Comme ils étoient obligés, par leur pauvreté, de travailler en gagnant leur vie, on ne peut douter que J. C. ne leur ait témoigné son obéissance, en travaillant avec eux. C'étoit sans doute le métier de charpentier qu'il exerçoit, puisque les Juifs lui en donnent le nom. L'an 15° de Tibère, Jean-Baptiste, qui devoit lui préparer les voies, commença à prêcher la pénitence. Il baptisoit, et J. C. vint à lui pour être baptisé. An sortir de l'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui en forme de colombe; et on entendit une voix qui dit: Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. C'étoit l'an 30° de l'ère, et J. C. avoit environ 33 ans. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, y passa 40 jours sans manger, et voulut bien y être tente. Il commença alors à prècher l'évangile. Accompagné des

xII Andtres qu'il avoit appelés. il parcourut toute la Judée, et la remplit de ses bienfaits, confirmant les vérités qu'il enseignoit par des miracles. Les Démons et les maladies lui obéissent, les avengles voient, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. En faisant du bien aux hommes, il leur apprend à se vaincre, à ne rien desirer sur la terre, et par conséquent à n'y avoir besoin de rien. Il ne prêche que la charité, que l'humanité, que la douceur. Il rassemble autour de lui des enfans, et nous propose pour modèle leur innocence. S'il permet que l'on soit prudent comme le serpent dans les occasions où l'on a des pièges à craindre, il veut que par-tout ailleurs on soit simple comme la colombe. Lorsque les prêtres et les docteurs de la loi veulent l'embarrasser par des sophismes, par des questions insidieuses, il les confond par des réponses aussi justes que sublimes. On lui demande si l'on doit payer le tribat à César? Il répond en demandant une pièce de monnoie. De qui est cette image, dit-il à ses ennemis?..... De César, lui répondent-ils.... Rendez donc, leur dit-il, à Gésar ce qui est à César, et à DIEU ce qui est à DIEU.—Une autre fois. on lui amène une femme surprise en adultère ; ses ennemis lui tendent un piége, en lui demandant son sentiment sur le châtiment qu'elle devoit subir. Que celui d'entre vous, répond Jésus, qui est sans péché, lui jette la première pierre.—Un jour qu'il prêchoit l'amour du prochain's Et qui est mon prochain, hui demanda un docteur qui feignoit de ne pas le savoir? Je vais vous l'apprendre, lui répondit notre 'divin Mattre. « Un homme avoit

été dépouillé et blessé par des voleurs. Deux prêtres passent par l'endrdit où étoit cet infortuné. et ne lui donnent aucun secours. Deux Lévites y viennent ensuite. qui ne le regardent pas. Mais ensin un Samaritain l'ayant apperçu, l'emporte dans une hôtellerie voisine, panse ses plaies, lui fait donner tout ce qui lui est nécessaire, et donne de l'argent pour qu'il soit soigne. Lequel, du Pretre, des Levites ou du Samaritain a été le prochain de ce pauvre abandonné, demanda Jésus? - C'est, répondit le docteur, celui qui a eu soin de lui. - Allez donc, reprit J. C., et faites de même. » Voilà de quelle manière le divin Maître instruisoit les simples, et fermoit la bouche aux docteurs. Il apprenoit aux premiers cette excellente prière, dans laquelle il nous dit de nous adresser à Dieu comme à notre père, et de lui parler comme ses enfans, pour lui demander tous nos besoins. Dans les huit Béatitudes qui sont le précis de toute sa morale, il annonce un bonheur que le monde connoît très-peu, et qu'il est bien peu digne de connoître. Heureux les pauvres desprit! Heureux les cœurs purs! etc. Il falloit que le Cunist souffrit, et satisfit par ses souffrances à la justice de Dieu; mais pour précautionner ses apôtres contre le scandale apparent de la croix et de ses humiliations, Jésus-Christ parut dans un état glorieux sur une montagne où il avoit conduit Pierre, Jacques et Jean son frère. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtemens blancs comme la neige. Les apôtres virent la gloire éclatante, dont le fils de Dieu étoit revêtu, et appercurent Moyse et Elie,

Thi s'entretenoient avec lui de ses supplices, et de la mort qu'il de-Voit souffrir à Jérusalem. Alors Pierre prenant la parole, proposa à Jésus-Christ de dresser trois tentes dans cet endroit; une pour lui, une pour Moyse, et une pour Elie, Comme il parloit encore, une nuée lumineuse les couvrit, ct il en sortit une voix qui proféra ces paroles: C'est ici mon fils bien aime, en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-Les disciples à ces mots furent frappes d'une grande crainte, et tombèrent le visage contre terre; mais Jésus s'approchant, les toucha, et les rassura. Alors, Ievant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Moyse et Elie parurent avec Jésus-Christ pour nous convaincre que la loi représentée par le premier, et les prophètes figures par le second, n'avoient pour but que Jésus-Christ, ne regardoient que lui, et que c'est n'y rien entendre que d'y chercher autre chose que Jésus-Christ et son Eglise. Il est constant, suivant le texte sacré, que ces deux prophètes parurent en personne et non en figure. comme le prétendent quelquésuns. La jalonsie des Pharisiens et des Docteurs de la loi, animée par les prodigés qu'opéroit le Sauveur, le sit condamner à un supplice infame. Un de ses disciples le trahit, un autre le renia, tous l'abandonnèrent. Le pontife et le conseil condamnèrent Jésus-Christ parce qu'il s'étoit dit le Fils de Dieu. Il fut livre à Ponce-Pilate, président Romain; et condamné à mourir, attaché à la croix; il offrit le sacrifice qui devoit être l'expiation du genre humain. A sa mort, le ciel s'obscurcit, la terre trembla, le Voile du temple sa déchira, les

tombeaux s'ouvrirent, les morts ressusciterent. L'Homnie-Dieu mis en croix expira le soit du vendredi 3 avril, le 14 de Nisan, l'an 33e de l'ere, et le 36e de sa vie. Son corps fut mis dans le tombeau, où l'on posa des gardes. Le 3º jour, qui étoit le dimanche, Jésus-Christ sortit vivant du sépulcre. Il apparut d'abord à plusieurs saintes femmes, ensuite à ses disciples et à ses apôtres. H resta avec eux pendant 4p jours leur apparoissant souvent; buvant et mangeant, leur faisant voir par beaucoup de preuves. qu'il étoit vivant, et leur parlant du royanme de Dien. Quarante jours après sa résurrection, il monta au ciel en leur présence, teur ordonnant de prêcher l'Evangile à toutes les nations, et lent promettant d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas d'exposer les preuves sur lesquelles la religion Chrétienne est fondée: Bossuct, Pascal, et plusieurs autres grands écrivains. ont épuisé cette matière. Il nous suffira de dire que, dans ce siècle où l'impiété triomphe, il s'est trouvé des philosophes qui n'ont pu s'empêcher de reconnoître la sublimité de la morale de l'Evangile. Voici ce que dit l'un d'entre eux: le passage est long; mais il est d'une beauté et d'une vérité frappantes. « La sainteté de l'Evangile parle à mon cœur. Voyez ·les livres des philosophes avec toute leur pompe : qu'ils sont petits auprès de celui-la! Se peutil qu'un livre à la fois si sublime et si simple, soit l'ouvrage des hommes? Se pent-il que celti dont il fait l'histoire, ne soit qu'un homme lui-même? Est-ce là le ton d'un enthonsiaste ou d'un ambitienx sectaire? Quelle douceur, quelle pureté dans ses mœurs! Quelle grace touchante dans ses instructions! Quelle élévation dans ses maximes! Quelle profonde sagesse dans ses discours! Quelle présence d'esprit, quelle finesse et quelle justesse dans ses réponses! Quel empire sur ses passions! Où est l'homme, où est le sage qui peut agir, souffrir et mourir sans foiblesse et sans ostentation? Quand Platon peint son Juste imaginaire, couvert de tout l'opprobre du crime, et digne de tous les prix de la vertu, il peint, trait pour trait, J. C.: la ressemblance est si frappante, que tous les Pères l'ont sentie, et qu'il n'est pas possible de s'y tromper... Socrate mourant sans douleur, sans ignominie, soutint aisément jusqu'au bout son personnage; et si cette facile mort n'eût honoré sa vie, on douteroit si Socrate, avec sout son esprit, fut autre chose qu'un sophiste. Il inventa, diton, la morale. D'autres avant lui l'avoient mise en pratique; il ne fit que dire ce qu'ils avoient fait; il ne fit que mettre en lecons leurs exemples. Aristide avoit été juste avant que Socrate eût dit ce que c'étoit que justice; Léonidas étoit mort pour son pays, avant que Socrate eût fait un devoir d'aimer la patrie; Sparte étoit sobre, avant que Socrate eût loué la sobriété; avant qu'il eût défini la vertu, la Grèce abondoit en hommes vertueux. Mais où Jésus avoit-il pris chez les siens cette morale élevée et pure, dont lui seul a donné les leçons et l'exemple? La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est la plus douce qu'on puisse desirer; celle de Jésus expirant dans les tourmens, injurié, raillé, maudit de

tout un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate, prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente, et qui pleure; Jésus, au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un Sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. Dironsnous que l'histoire de l'Évangile est inventée à plaisir? Non : ce n'est pas ainsi qu'on invente; et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Au fond, c'est éluder la difficulté, sans la détruire. Il seroit plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais des auteurs Juifs n'eussent trouvé ni ce ton, ni cette morale; et l'Evangile a des caractères de vérité si grands, si frappans, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en seroit plus étonnant que le héros. » (Emile de J. J. Rousseau.) Les nations infidelles, les Païens, les Mahométans, ont reconnu les miracles et la sagesse divine de Jésus-Christ. Un poëte musulman a parlé de sa morale dans ces termes : «Le cœur de l'homme affligé tire toute sa consolation de vos paroles. - L'ame reprend sa vie et sa vigueur en entendant seulement prononcer votre nom. -Si jamais le cœur de l'homme peut s'élever à la contemplation des mystères de la Divinité; - C'est de vous qu'il tire ses lumières pour les connoître, et c'est vous qui lui donnez l'attrait dont il est pénétré. » Après la mort de leur divin maître, les Chrétiens se dispersèrent dans toute la Palestine et dans une

partie de l'Orient. L'Évangile fut bientôt prêché par les apôtres à toutes les nations. On vit donc sur la terre une société d'hommes. qui attaquoient ouvertement le paganisme; qui annonçoient aux hommes qu'il n'y avoit qu'un Dieu, qui a créé le ciel et la terre, dont la sagesse gouverne Le monde; que l'homme s'est corrompu par l'abus qu'il a fait de la liberté qu'il avoit reçue de son Créateur : que sa corruption s'est communiquée à sa postérité; que Dieu, touché du malhenr des hommes, a envoyé son Fils sur La terre pour les racheter; que ce Fils étoit, en tout, égal à son Père ; qu'il s'étoit fait homme ; qu'il avoit promis un bonheur éternel à ceux qui croyoient sa Doctrine et qui pratiquoient sa Morale; qu'il avoit prouvé la vérité de ses promesses par des miracles, etc. Les apôtres annoncoient tout ce qu'ils avoient vu; ils mouroient plutôt que de méconnoître les vérités qu'ils étoient bbliges d'enseigner. Si leur morale étoit sublime et simple, leurs mœurs étoient irréprochables.On avoit vu, dans le sein de l'idolâtrie, des philosophes attaquer le Polythéisme, mais avec précaution, et sans éclairer l'homme sur son origine, sur sa destination. Ils avoient découvert dans l'homme, au milieu de ses égaremens, des semences de sagesse; mais ils avoient cherché vainement un remède à la corruption. un frein aux vices, un motif d'encouragement à la vertu : et ceux d'entr'eux qui s'étoient élevés au-dessus des passions, se soutenoient à ce degré de hauteur par le ressort de l'orgueil. Mais on n'avoit point, vu encore une société entière d'hommes, grossiers et ignorans pour la plu-

part, expliquer ce que les philosophes avoient cherché inutilement sur l'origine du monde. sur la nature et sur la destination de l'homme; enseigner une morale, qui tend à produire sur la terre une bienveillance générale. une amitié constante, une paix perpétuelle ; qui met l'homme sans cesse sous les yeux d'un Être suprême et tout-puissant, qui hait le crime, et qui aime la vertu; qui récompense, par un bonheur infini, le culte qu'on lui rend, le bien qu'on fait, la résignation dans les maux; et qui punit, par des supplices sans fin , l'impiété qui l'offense , le vice qui dégrade l'homme, et le crime qui nuit au bonheur genéral de la société humaine. Les premiers Chretiens offrirent dono au monde un spectacle aussi nouveau qu'intéressant : spectacle dont le tableau raccourci ne doit pas paroitre un hors d'œuvre dans l'article du divin auteur du Christianisme. Tout ce qui regarde ce. Dieu sauveur est si précieux aux Chrétiens, que plusieurs églises se flattent d'avoir quelqu'une des choses qui lui ont appartenu, ou qui contribuèrent à ses sonffrances. Toutes les reliques et les instrumens de la passion de Jésus-Christ peuvent se réduire à son sang, au bois de la croix., au roseau, à la colonne, aux cloux, à la lance, à la robe sans couture, aux linceuls ou suaires, au tombeau. Mais de tous ces précieux restes, les critiques ne conviennent que de la conservation de la croix, trouvée par l'impératrice Hélène, ( Voyez ce mot ) et de celle du saint sépulcre. La figure de la croix a été différente, suivant les temps et. la diversité des nations. La plus ancienne n'étoit qu'un pai de bois

tout droit, sur lequel on attachoit le criminel : les autres creix composées de deux pièces de bois, ont été de trois sortes de figures; l'une étoit comme un X , ou ce qu'on appelle sautoir, en terme de blason ; c'est ce qu'on entend par croix de St. André : l'autre étoit faite en T, c'est-à-dire que l'une des deux pièces de bois étoit droite, et l'autre en travers, précisément au bout de celle-là: la troisième enfin étoit faite de telle manière, que la pièce de bois, qui étoit en travers, n'étoit pas sur le haut de la pièce droite, mais le bout du bois droit passoit un peu au-delà du bois en travers; et c'est de cette mahière qu'étoit la croix où Jésus-Christ fut attaché, comme on peut le conjecturer par l'inscription que Pilate sit mettre au bout d'en haut. Quant au saint sépulcre, ce tombeau étoit taillé dans nn roc sur la colline du Calvaire. C'est là que ce monument exposé à la vue des fidelles, a reçu leurs hommages dans tous les siècles, quelques oppositions que les princes païens on hérétiques, on Mahométans aient mises a la conservation du tombeau, ou à la vénération des peuples. Les Chrétiens s'y rendoient de tontes parts avant la paix rendue à l'église. Mais, sous Constantin, ce sépulcre ayant, été tiré de l'espèce d'humiliation où les païens, et sur - tout l'empereur Adrien avoient voulu l'ensévelir, l'affluence fut bien plus grande. On renversa les temples de Jupiter et de Venus, qu'on y avoit élevés, pour les profaner, et l'empereur y substitua une superbe basilique. Depuis cette restauration, les peuples, selon le témoignage de St. Augustin, y alloient en foule, et en apportoient

de la poussière, préservative contre les maux de l'ame et da corps. Dans le 12e siècle, les Croisés tirerent des mains des Sarasins ce saint lieu; mais le succès des Croisades entreprises pour en faire la conquête, ne se soutint point. Les Mahométans qui s'en rendirent encore les maîtres, en ont enfin laisse la garde aux religieux de St. Francois, dont ils exigent un tribu. Le grand Seigneur, à ce que dit Baillet, prend avec ostentation la qualité de protecteur du Saint Sépulcre du Christ, avec celle d'Esclave de Mahomet. Voyez l'excellente Vie de Jésus-Christ, par le P. Montreuil, Jésuite; Paris, 1741, 3 vol. in-12.

JETHRO, surnommé Raguel, sacrificateur des Madianites, reçut Moïse dans sa maison, le garda tout le temps qu'il fut obligé de se cacher, de crainte que Pharaon ne le fit mourir, et lui fit épouser sa fille Séphora. Lorsque Moise eut délivré les Israelites, Jethro alla au-devant de son gendre, vers l'an 1490 avant Jésus-Christ, et lui amena sa femme et ses enfans. Il lai conseilla de choisir des personnes prudentes, capables de former un conseil sur lequel il pourroit se décharger d'une partie des affaires dont il étoit accablé. Il lui enseigna ensuite l'art de discipliner ceux qui étoient destinés à porter les armes. Artapan, dans Eusèbe, le nomme roi d'Arabie, sans doute parce que dans co pays la royauté étoit jointe au sacerdoce.

I. JEUNE, (Jean le) naquit à Poligny en Franche-Comté, l'an 1592, d'un père conseiller au parlement de Dôle. Il renouça à un carrenicat d'Arbois, pour entres

entrer dans la congrégation haismante de l'Oratoire. Le cardinal de Beruile eut pour lui les bontés, qu'a un père pour un enfant de grande espérance. Le P. le Jeune se consacra aux missions, pendant soixante ans que durèment ses travaux apostoliques. Il perdit la vue en prêchant le Carême à Rouen, à l'âge de 35 ans. Cette infirmité ne le contrista point, quoiqu'il fût natu-rellement vif et impétueux. Le P. le Jeune eut d'autres infortunes. Il fut deux fois taillé de la pierre, et on ne l'entendit jamais laisser échapper aucune parole d'impatience. Les plus grands prélats avoient tant d'estime pour sa vertu, que le cardinal Bichi le servit à table durant tout le cours d'une mission. La Fayette, évêque de Limoges, l'engagea, en 1651, à demeurer dans son diocèse. Le P. le Jeune y passa toute sa vie, et y établit des Dames de la Charité dans toutes les villes. Dans sa dernière maladie qui fut longue, il recut souvent la visite des évêques de Limoges et de Lombez. On lui avoit permis de dire la messe, quoiqu'il fût aveugle; mais il ne voulut jamais user de cette permission, dans la crainte de commettre quelque irrévérence en célébrant les saints mystères. Il mourut à Limoges, le 17 août 1672, à 80 ans, en odeur de sainteté. Son humilité étoit admirable. Plusieurs seigneurs de la cour, étant venus à Rouen, où il prêchoit le Carême, le prièrent de leur prêcher son plus beau Sermon; mais il se contenta de leur faire une instruction familière, touchant les devoirs des grands, et touchant l'obligation de veiller sur leurs familles et leurs domestiques. Les

conversions que ce directeur sugement sevère, opéroit, étoient solides et persévérantes. Sa réputation étoit si grande, qu'on venoit de fort loin pour se mettre sous sa conduite. On a de lui, des Sérmons, en dix gros vol. in -8°, Toulouse, 1688. Els furent traduits en latin, et imprimés à Mayence sous ce titre: Johannis Junii Delicia Pastorum, sivè Conciones, in-4.0 Le célèbre Massillon puisa dans l'étude de ce prédicateur, non cette facilité, cette onction cette chaleur qui le caractérisent : (car ce sont des talens qu'on ne doit qu'à la nature; ) mais il y trouva des matériaux pour plusieurs de ses discours. Ce Sermonnaire, disoit-il, est un excellent répertoire pour un Prédicateur, et j'en ai profite. Le P. le Jeune est simple, touchant, insinuant; on voit qu'il étoit né avec un génie heureux et une ame sensible. Si son style étoit moins suranné, j'oserois le mettre à côté de quelques orateurs de ce siècle. Le recueil de ses Sermons est devenu peu commun. On a encore de lui, une Traduction du Traité de la vérité de la Religion, volume in-12, imprimé en Hollande.

IL JEUNE, (Martin le) célèbre imprimeur de Paris dans le 16° siècle, succéda à Robert Etienne, et publia avec soin divers ouvrages en langues orientales. On estime sur – tout son Ancien Testament, en hébreu.

JEUNESSE, Voyez Jou-

JEWEL, (Jean) Ivellus, écrivain Anglois, se fit Protestant sur la fin du règne de Henri VIII, et fut exclu du collège d'Oxford, sous la reine Marle. Après la mort de cette princesse, il quitta l'Italie, où il s'étoit enfui, et retourna en Angleterre. Il fut alors gratuie de l'évêché de Salisbury. On assure qu'il avoit beaucoup de mémoire; mais ses variations ne prouvent pas qu'il eût autant de jugement. Il laissa quelques écrits: I. Une Histoire de la réformation. II. Celle des règnes de Charles II et de Jacques II.

JEZABEL, étoit fille d'Ithobal roi de Sidon , et femme d'Achab roi d'Israël. Ce fut elle qui porta le roi son époux, à abolir entièrement dans ses états le culte du vrai Dien, pour y substituer celui de Baal. Elie, le seul qui eût osé résister à cette reine impie, fut contraint de prendre la fuite, et de se retirer sur la montagne d'Horeb.- Le même roi, ayant envie de posséder la vigne d'un nommé Naboth, qui la lui refusa: Jézabel suscita de faux témoins, et le sit condamner à être lapidé. Achab demeura en possession de la vigne; mais Dieu, pour punir *Jézabel*, éleva Jehu sur le trone de Samarie. Ce prince la fit jeter du haut d'une fenêtre, et les chiens dévorèrent tellement son corps. qu'ils ne laissèrent que le crane, les pieds, et l'extrémité des mains, l'an 884 avant J. C. - Il est parlé dans l'Apocalypse d'une  $J_{E-}$ ZABEL, qui faisoit la prophétesse, et sous ce faux titre prècho't des erreurs. Elle y est menacce d'une maladie mortelle, si elle ne fait pénitence de ses péchés, comme tous ceux qui participerout à ses erreurs. Il est assez difficile de dire qui étoit cette Jezabel : c'étoit apparenment quelque princesse puissante qui protégeoit les Nicolaites.

JEZID Ier, cinquième calife? on successeur de Mahomet, et le second de la race des Ommiades, regna après la mort de son père Moavia, l'an 680; mais il n'en imita pas le courage et les grands desseins. Son unique plaisir étoit de composer des vers d'amour. La seconde année de son règne, les Arabes de Cufa élurent pour calife Hussein, second fils d'Ali. Jézid leva uno puissante armée, et fit tuer Hussein en trahison, comme ils étoient près de se donner bataille dans la plaine de Cazaballa, aux environs de Cufa. Jezid persecuta ensuité toute la race d'Ali, et sit mourir une partie de la noblesse d'Arabie. Ces exécutions cruelles le rendirent odieux à tous les peuples. Après la mort de Hussein , Abdallah , fils de Zobaïr, qui étoit de la familie d'Ali, souleva toute la Perse contre Jézid, qu'il peignit comme un homme plus capable d'être poëte que d'être roi. Le règne de ce làche prince ne dura que trois ans et neuf mois : il mourut l'an 683 de J. C.

JOAB, fils de Sarvia, sœnt de David, frère d'Abisaï et d'Azaël, fut attaché au service de David, et commanda ses armées avec succès. La première occasion où il se signala, fut le combat de Gahaon, où il vainquit Abner, chef du parti d'Ishoseth, qu'il tua ensuite en trahison. Il monta le premier sur les murs de Jirusalem, et mérita par sa valeur d'être conservé dans l'emploi général qu'il possédoit déjà Il marcha contre les Syriens qui s'étoient révoltés contre David. les mit en fuite, et s'étant rendu maître d'un quartier de la ville de Rabbath sur les Ammonites,

n fit venir David, pour qu'il eût la gloire de cette conquête. Joab se signala dans toutes les guerres que ce monarque ent à soutemir; mais il se déshonora en assassinant Abner et Amasa. Il réconcilia Absalon avec David, et ne laissa pas de tuer ce prince rebelle dans une bataille, vers l'an 1023 avant J. C. David, en considération de ses services, et par la crainte de sa puissance, tolera ses attentats; mais en mourant il commanda à son fils Salomon de l'en punir. Ce jeune prince, ministre de la vengeance de son père, fit tuer le coupable qui avoit pris parti contre lui pour servir Adonias, au pied de l'autel où il s'étoit réfugié, croyant y trouver un asile, l'an roi4 avant J. C.

I. JOACHAZ, roi d'Israël, euccéda à son père Jéhu l'an 856 avant J. C., et régna dix-sept ans. Le Seigneur, irrité de ce qu'il avoit adoré les Dieux étrangers, le livra à la fureur d'Azaël et de Bénadad, rois de Syrie, qui ravagèrent cruellement ses états. Ce prince, dans cette extrémité, eut recours à Dieu, qui l'écouta favorablement. Joas, son fils et son successeur, rétablit les affaires d'Israël, et remporta durant son règne plusieurs victoires sur les Syriens.

II. JOACHAZ, fils de Josias, roi de Juda, fut élu roi après la mort de son père, l'an 610 avant J. C. Il avoit vingt-trois ans lorsqu'il monta sur le trône. Il ne régna qu'environ trois mois a Jérusalem, et se signala par ses impiétés. Néchao, roi d'Égypte, au retour de son expédition contre les Babyloniens, rendit la Judée tributaire; et pour faire un acte de souverai-

neté, sous prétexte que Joachaz avoit osé se faire déclarer roi sans sa permission, au préjudice de son frère aîné, il donna le sceptre à celui-ci. Le roi détrôné mourut de chagrin en Egypte, où il avoit été emmené.

I. JOACHIM, ou ÉLIACIM, fils de Josias et frère de Joachaz, fut mis sur le trône de Juda par Néchao, roi d'Egypte, l'an 610 avant J. C. Il déchira et brûla les livres de Jérémie, et traita avec cruauté le prophète Urie. Il fut détrôné par Nabuchdo—nosor, et mis à mort par les Chaldéens, qui jetèrent son corps hors de Jérusalem, et le laissèrent sans sépulture, vers l'an 600 avant J. C.

II. JOACHIM, fils du précédent, Voy. Jéchonias : c'est le même.

III. JOACHIM, (Saint) fut, selon une pieuse tradition, époux de Ste Anne, et père de la Ste Vierge. On ne sait rien de sa vie. et l'Ecriture-Sainte ne fait ancune mention de St. Joachim. Le seul livre ancien qui en parle. est traité d'apocryphe par saint Augustin. Le B. Pierre Damien, disoit que c'étoit une curiosité, vaine et superflue, de vouloir rechercher quel étoit le père, quelle étoit la mère de la Ste Vierge; « mais personne n'a contesté à son père l'avantage d'être descendu de David, puisqu'elle étoit du sang royal par elle-même, aussi bien que par St. Joseph, son époux. Il s'appeloit Héli, selon ceux qui prétendent que c'est la généalogie de la Ste Vierge que St. Luc a rapportée dans l'Evangile. Saint Jérôme s'étoit persuadé qu'il se nommoit Cléophas, parce que

L l . 2

la sœur de la Ste Vierge est appelée Marie de Cléophas, comme étant sa fille ; selon lui ; au lieu que d'autres ont cru que Cléophas étoit le nom de son mari. Mais dès le temps de ce saint Docteur, on commençoit à recevoir une autre opinion, qui donnoit le nom de Joachim au père de la Ste Vierge, et celui d'Anne à sa mère, soit que cela fût venu de quelque tradition, comme semble l'insinuer saint Epiphane, soit que ces noms étant plutôt appellatifs que propres, leur enssent été donnés après coup par les Chrétiens, pour marquer la préparation du Seigneur, par celui de Joachim, et la grace par celui d'Anne. (Baillet, Vie des Saints, au 20 mars.) » L'église Grecque a fait la fête de St. Joachim, dès le 7º siècle; mais elle n'a été introduite que fort tard dans l'église Latine. On prétend que ce . fut le pape Jules II, qui l'institua.

IV. JOACHIM, natif du bourg de Célico, près de Cosenza, voyagea dans la Terre sainte. De retour en Calabre, il prit l'habit de Cîteaux dans le monastère de Corazzo, dont il fut prieur et abbé. Joachim quitta son abbaye avec la permission du pape Luce III, vers 1183, et alla demeurer à Flore, où il fonda une célèbre abbaye, dont il fut le premier abbé. Il eut sous sa dépendance un grand nombre de monastères, qu'il gouverna avec sagesse, et auxquels il donna des constitutions approuvées par le pape Célestin III. L'abbé Joachim fit fleurir dans son ordre la piété et la régularité, et mourut en 1202, à 72 ans, laissant un grand nombre d'Ouvrages,

Venise, 1516, in-folio, dont quelques propositions furent condamnées dans la suite au concile général de Latran, en 1215, et au concile d'Arles, en 1260. Voici, suivant l'abbé *Pluquet,* quelles étoient ses erreurs. « Pierre Lombard avoit dit qu'il y a une chose immense, infinie, souverainement parfaite, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'abbé Joachim prétendoit que cette chose souveraine, dans laquelle Pierre Lombard réunissoit les trois personnes de la Trinité . étoit un Etre souverain, et distingué des trois personnes, selon Pierre Lombard; et qu'ainsi il faudroit, selon les principes de ce théologien, admettre quatre Dieux. Pour éviter cette erreur. l'abbé Joachim reconnoissoit que le Père, le Fils, et le Saint Esprit faisoient un seul Etre, non parce qu'ils existoient dans une substance commune; mais parce qu'ils étoient tellement unis de consentement et de volonté, qu'ils l'étoient aussi étroitement que s'ils n'eussent été qu'un seul être. C'est ainsi qu'on dit que plusieurs hommes font un seul peuple. L'abbé Joachim tachoit de prouver son sentiment par les passages dans lesquels Jésus-Christ dit : qu'il veut que ses disciples ne fassent qu'un, comme son Père et lui ne font qu'un; par le passage de St. Jean, qui réduit l'unité des personnes à l'unité du témoignage. L'abbé Joachim étoit donc Tritheite, et ne reconnoissoit que de bouche, que le Père, le Fils et le Saint - Esprit no faisoient qu'une essence et une substance ... » L'abbé Joachim erroit non-seulement sur la Trinité; mais il étoit outré sur la pratique de la morale, et il trouva des disciples qui allèrent

encore plus loin que leur maître. Ces enthousiastes, appelés Joa-CHIMITES, prétendoient qu'il ne falloit pas se borner aux préceptes de l'Évangile, parce que le nouveau Testament étoit imparfait. Ils assuroient que la loi de Jesus - Christ seroit suivie d'une meilleure loi, qui seroit celle de l'esprit et qui dureroit éternellement. Ces réveries, fondées sur une interprétation mystérieuse de quelques passages de PEcriture-Sainte, furent developpées dans un livre, intitulé: L'Evangile éternel, attribué à un fanatique nommé Jean de Rome, et condamné par le pape Alexandre IV. Les ouvrages les. plus connus de l'abbé Joachim, sont les Commentaires sur Isaie, sur Jérémie et sur l'Apocalypse. On encore de lui des Prophéties, qui, de son vivant, le firent admirer par les sots et mépriser par les gens sensés. On s'en tient aujourd'hui à ce dernier sentiment. L'abbé Joachim étoit, ou bien imbécille, ou bien présomptueux, de se flatter d'avoir la elef des choses dont Dieu s'est réservé la connoissance. Dom Gervaise a écrit sa Vie, 1745, 2 vol. in-12.

JOACHIM, Vayez Gioa-

V. JOACHIM II, électeur de Brandebourg, fils de Joachim I, né l'an 1505, succéda à son père en 1532. Il embrassa la doctrine de Luther en 1539. On ne sait pas les circonstances qui donnèrent lieu à ce changement; on sait seulement que ses courtisans et l'évêque de Brandebourg suivirent son exemple. L'électeur Joachim acquit par ce changement les évêchés de Brandebourg, de Havelbarg et de Lébus, qu'il

incorpora à la Marche. Il n'entre point dans l'union que les Protestans firent à Smalkalde; et il maintint la tranquillité dans son électorat, tandis que des guerres de religion désoloient la Saxe et les pays voisins. L'empereur Ferdinand II hui vendit le duché de Crossen, dans la Silésie; et son beau-frère Sigismond-Auguste roi de Pologne, lui accorda, en 1569, le droit de succéder à Albert-Fréderic de Brandebourg. duc de Prusse, au ces qu'il mourût sans héritiers. Le règne de Joachim fut doux et paisible. On l'accusa d'être libéral jusqu'à la prodigalité, et d'avoir le foible de l'astrologie. Il mourut en 1571 à 67 ans, du poison qu'un médeein Juif lui donna.

VI. JOACHIM, (George) fut surnomme Rhatius, parce qu'il étoit de la Valteline, appelée en latin Rhætia. Il enseigna les mathématiques et l'astronomie à Wittemberg. Dès qu'il fut instruit de la nouvelle hypothèse de Copernic, il l'alla voir, et embrassa son système. Ce fut lui, qui, après la mort de cet astronome, publia ses ouvrages. Il mourut en 1576, à 62 ans. On a de lui les Ephémérides, selon les principes de Copernic; et plusieurs autres ouvrages sur la physique, la géométrie et l'astronomie : ils ont eu du cours autrefois.

JOACHIMITES, Voy. Jos.

JOAIDA, Voy. Joas, n. 1.

JOANNITES, Cestainst qu'on appela les hommes généreux qui resterent attachés à St. Jean-Chrysostome, dans le tempe qu'il étoit persécuté par l'impératrice Eudoxie, et qui le suivi-

LLE

rent dans son exil. Voyez l'article de ce Saint.

JOANNITZ, Voyez Calo-Jean.

JOAPHAR ou ABOUGIAFAR, philosophe Arabe, contemporain d'Averroès, est le même, selon quelques-uns, qu'Avicennes. Il composa dans le xue siècle le roman philosophique de Hai fils de Jockdhan, dans lequel il règne une fiction ingénieuse. L'auteur y montre, dans la personne de son héros, par quels degrés on peut s'élever de la connoissance des choses naturelles à celle des surnaturelles. Edouard Pococke, le fils, a donné une bonne version latine de cet ouwrage, sous le titre de Philosophus autodidactus, ou le Philosophe sans études, Oxford 1671, in - 4.º Cet auteur est appelé par quelques - uns Juaphar ben Tophail.

I. JOAS, fils d'Ochosias roi de Juda, échappa, par les soins de Josabeth sa tante, à la fureur d'Athalie sa grand'mère, qui avoit fait égorger tous les princes de la maison royale. Il fut élevé dans le temple sous les yeux du grand-prêtre Joïada, mari de Josabeth. Quand le jeune prince eut atteint sa 7º année, Joïada le fit reconnoître secrètement pour roi par les principaux officiers de la garde du temple. Athalie, qui avoit usurpé la couronne. fut mise à mort l'an 883 avant J. C. Joas, conduit par Joïada, gouverna avec sagesse; mais lorsque ce pontife fut mort, le jeune roi séduit par les flatteurs, adora les idoles. Zacharie, fils de Joïada, le reprit de ses impiétés; mais Joas, qubliant ce qu'il deyoit à la mémoire de son bien-

faiteur, fit lapider son fils dans le parvis du temple. Dieu, pour punir ce crime, rendit la suite de la vie de ce prince aussi triste que le commencement avoit été heureux. Il suscita contre lui les Syriens, qui, avec une petite. poignée de gens, défirent son armée, et le traitèrent lui-même avec la dernière ignominie. Après être sorti de leurs mains, accablé de cruelles maladies, il n'eut pas même la consolation de mourir paisiblement; trois de ses serviteurs l'assassinèrent dans son lit : ainsi fut vengé le sang du fils de Joïada qu'il avoit répandu. Ce prince régna 40 ans, et périt l'an 843 avant J. C.

II. JOAS, fils de Joachaz roi d'Israël, succèda à son père dans le royaume qu'il avoit déja gouverné deux ans avant lui. Il imita l'impiété de Jéroboam. Elisée étant tombé malade de la maladie dont il mourut, Joas vint le voir, et parut affligé de le perdre. L'homme de Dieu, pour le récompenser de ce bon office, lui dit de prendre des slèches et d'en frapper la terre. Comme il ne frappa que trois fois, le prophète lui dit que s'il fût allé jusqu'à la septième, il auroit entièrement ruiné la Syrie. Je as gazna contre Bénadad trois batailles, comme Elisée l'avoit prédit, et réunit au royaume d'Israël les villes que les rois d'Assyrie en avoient démembrées. Amasias, ( Voy. ce mot.) roi de Juda, lui ayant déclaré la guerre, Joss le battit, prit Jérusalem, et fit le roi lui-même prisonnier. Il le laissa libre, à condition qu'il lui payeroit un tribut; et il revint triomphant à Samarie, charge d'un butin considérable. Il y mourut en paix, peu de temps

mprès cette victoire, et après un règne de seize ans, l'an 826 evant J. C.

I. JOATHAM, le plus jeune des fils de Gédéon, échappa au carnage qu'Abimélech, fils naturel de Gédéon, fit de ses autres frères. Du haut d'une montagne, il prédit aux Sichimites les maux qui les attendoient, pour avoir élu roi Abimélech l'an 123, avant J. C. Il se servit, pour leur rendre leur ingratitude plus sensible, de l'ingénieux Apologue du figuier, de la vigne, de l'olivier et du buisson.

II. JOATHAM, fils et successeur d'Ozias, autrement Azarias, 759 ans avant J. C., prit le maniement des affaires. à cause de la lèpre qui séparoit son père de la compagnie des autres hommes. Il ne voulut pas prendre le nom de roi, tant que son père vécut. Il fut fort aimé de ses sujets, pieux, magnifique, et bon guerrier. Il remporta plusieurs victoires, remit Jérusalem dans son ancien état, imposa un tribut aux Ammonites, et mourut l'an 742 avant J. C. après un règne de 16 ans.

JOB, célèbre patriarche, naquit dans le pays de Hus, entre rIdumée et l'Arabie, vers l'an 1700 avant J. C. C'étoit un homme juste, qui élevoit ses enfans dans la vertu, et offroit des sacrifices à l'Etre-suprême. Pour éprouver ce saint homme, Dien permit que tous ses biens lui fussent enleves, et que ses enfans fussent écrasés sous les ruines d'une maison, tandis qu'ils étoient à table. Tous ces fléaux arrivèrent dans le même moment, et Job en recut la nouvelle avec une patience admirable. Dieu me l'a donné.

Dieu me l'a ôté, dit-il; il n'est arrivé que ce qui lui a plu : que son saint nom soit béni! Le Démon, à qui Dieu avoit permis de tenter son serviteur, fut au désespoir de la constance que Job opposoit a sa malice. Il crut la vaincre, en l'affligeant d'une lèpre épouvantable qui lui couvroit tout le corps. Le saint homme se vit réduit à s'asseoir sur un fumier, et à racler avec des morceaux de pots cassés le pus qui sortoit de ses plaies. Le Démon ne lui laissa que sa femme, pour augmenter sa douleur et tendre un piége à sa vertu. Elle vint insulter à sa piété, et traiter sa patience d'imbécillité; mais son époux se contenta de lui répondre : Vous avez parlé comme une femme insensée; puisque nous avons reçu les biens de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas aussi les maux? Trois de ses amis, Eliphaz, Baldad et Sophar, vinrent aussi le visiter, et furent pour Job des consolateurs importuns. Ne distinguant pas les maux que Dieu envoie à ses amis pour les éprouver, de ceux dont il punit les méchans, ils le soupconnèrent de les avoir mérités. Job convaince de son innocence, leur prouva que Dieu chàtioit quelquefois les justes pour les perfectionner, on pour quelqu'autre raison inconnue aux hommes. Le Seigneur prit enfin la défense de son fidelle serviteur, et rendit à Job ses enfans, une parfaite santé, et plus de biens et de richesses que Dieu ne lui en avoit ôté. Il mourut vers l'an 1500 avant J. C. à 211 ans. Quelquesuns ont douté de l'existence de Job, et ont prétendu que le livre qui porte son nom, étoit moins une histoire véritable, qu'nue

parabole; mais ce sentiment est contraire , 1.º à . Ezéchiel et à Tobie, qui parlent de ce saint homme comme d'un homme véritable: 2.º à St-Jacques, qui le propose sux Chrétiens comme un modèle de la patience avec laquelle ils doivent souffrir les maux: 3.º an torrent de toute la tradition des Juifs et des Chrétiens. D'ailleurs, le nom de Job est marqué dans cette histoire, comme le nom propre d'un homme. Sa qualité y est marquée; il est représenté comme Je plus riche des Orientaux. Son pays y est désigné par son nom: Ily avoit un homme dans le pays de Hus, appelé Job; cet homme étoit simple et craignant Dieu. Le nombre de ses enfans et la quantité de ses biens y sont spécifiés. Les noms et la patrie de ses amis y sont rapportés; et quoique la plupart de ces noms puissent avoir des significations mystiques, cela n'empêche pas que ce ne soient des noms veritables et réels, puisqu'il en est de même de presque tous les noms hebreux. Il n'y a rien d'ailleurs ! dans toute son histoire, qui puisse prouver que Job soit un personnage romanesque. « Ce seroit donc, dit Dupin, une espèce de témérité, de s'éloigner du sentiment commun des Pères et des Chrétiens sur la vérité de cette histoire. Mais il faut aussi reconnoître de bonne foi, que ce n'est pas une simple narration d'un fait. La manière dont elle est contée, le style dont elle est écrite, les conversations de Dieu et du Démon, la longueur des discours des amis de Job, font voir clairement que c'est une narration que l'auteur a embellie. ornée et amplifiée, pour donner un exemple sensible et plus tou-

chant d'une patience achevee, et des instructions plus fortes et plus éténdues sur les sentimens que l'homme doit avoir dans la prospérité et dans l'adversité. » Quelques-uns attribuent le livre de Jos à Moyse, d'autres à luimême, d'autres à Isaie, et il est difficile de décider cette question. Il est écrit en langue Hébraique, mêlée de plusieurs expressions Arabes, ce qui le rend quelquefois obscur. Il est en vers, et l'antiquité ne nous offre point de poésie plus riche, plus relevée, plus touchante que celle-ci. On ne connoît pas quelle est la cadence des vers; mais l'on y remarque aisément le style poétique, et les expressions nobles et hardies, qui sont l'ame de la poésie d'Homère et de Virgile.

JOBERT, (Louis) Jésuite Parisien, littérateur et prédicateur, mort dans sa patrie le 30 octobre 1719, à 72 ans, est célèbre par sa Science des Médailles, réimprimée en 1739, en 2 vol. in-12, par les soins de la Bastie, mort en 1742, qui l'a enrichie d'un grand nombre d'observations. Le P. Jobert a fait aussi quelques Livres da piété.

JOCABED, femme d'Amran, fut mère d'Auron, de Moyse et de Marie.

JOCASTE, mère d'Edipe et femme de Laius, ayant épousé, sans le savoir, son fils Œdipe après la mort de son mari; elle en eut deux fils, Etéocle et Polynice, qui se firent une guerre cruelle, dans laquelle ils s'égoragèrent mutuellement. Jocaste n'ayant pu soutenir le poids da ses malheurs, se tua de désespoir.

JOCONDE ou Juconde,

JODELET, Voyez Joffrin.

JODELLE, (Etienne) sieur de Limodin, né à Paris en 1532, fut l'un des poëtes de la Pléïade, imaginée par Ronsard. Sa Cléopatre est la première de toutes les tragédies Françoises. Elle est d'une simplicité fort convenable à son anciennete. Point d'action. point de jeu; grands et mauvais discours par-tout. Il y a toujours sur le théâtre un chœur à l'antique, qui finit tous les actes, et qui est ordinairement fort embrouillé. La Cléopatre sut jouée à Paris devant Hepri II, à l'hôtel de Rheims, et ensuite au collége de Bonceur. « Toutes les fenétres, dit Pasquier, étoient tapissées d'une infinité de personnages d'honneur. Les entreparleurs sur la scène étoient tous hommes de nom. Remi Belleau et Jean de la Péruse, jouèrent les principaux rôlets. » Il est un peu extraordinaire, selon Fontemelle, que des auteurs distingués dans leur temps, aient bien voulu servir à représenter et à faire valoir, aux yeux du roi et de tout Paris, l'ouvrage d'un autre. Quelle fable, par rapport à nos mœurs! Si les tragédies, ejoute Fontenelle, étoient alors bien simples, les poëtes l'étoient bien aussi... Didon suivit Cléopatre et fut aussi applaudie, quoiqu'elle ne valut pas mieux. Il donna encore des Comédies, un peu moins mauvaises que ses Tragédies; mais aucune ne lui coûta plus de dix matinées de travail. Henri II l'honora de ses bienfaits; ce poëte, qui faisoit consister la philosophie à vivre dans les plaisirs et à dédaigner la grandour, négligea de faire

sa cour, et mourut dans la misère en Juillet 1573, à 41 ans. Le Recueil de ses Poésies fut imprimé à Paris en 1574, in-40, et à Lyon en 1597, in-12. On y trouve: I. Deux tragédies, Cléopatre et Didon. II. Eugène, comédie. III. Des Sonnets, des Chansons, des Odes, des Elégies, etc. Quoique ces poésies Françoises aient été estimées de son temps, il faut avoir aujourd'hui beaucoup de patience pour les lire. Nicolas Bourbon qui ent cette patience, d'après la réputation de Jodelle, mit ces mots à la tête : Minuit presentia famam. Il n'en est pas de même de ses poésies Latines. Le style en est pur, plus coulant, et de meilleur goût. Jodelle s'étoit rendu habile dans les langues grecque et latine; il avoit du goût pour les arts, et l'on assure qu'il entendoit bien l'architecture, la peinture et la sculpture.

JODDIN, (Jean) horloger Genevois, mort en 1761, à St-Germain-en-Laye, est connu par un *Traité des Echappemens*, 1754, in-12.

JODOCE, Voy. II. Josse.

JOEL, fils de Phatuel, et le second des douze petits Prophètes, prophétisa, vers l'an 778 avant J. C. Sa Prophétie, écrite d'un style véhément, expressif et figuré, roule sur la Captivité de Babylone, le Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres, et le Jugement dernier.

JOFFRIN, (Julien) acteur de la troupe du Marais, passa en 1634 à l'Hôtel de Bourgogne. Il mourut en 1660. C'est lui qui jouoit les rôles de Jodelet que Scarron a tant fait valoir.

JOHAN, (Claude - Joseph) vieillard remarquable par sa longévité, naquit au village de Pentoux, près de Saint-Claude, le 6 février 1684. Il jonit constamment d'une santé robuste et d'une grande gaieté. Il marchoit sans baton, et conduisoit encore la charrue quelques mois avant sa mort arrivée au mois de février 1802, à l'âge de 118 ans. Dans la même contrée , Jean-Jacob , né en 1669, parvenu à l'àge de 120 ans, sit le voyage de Paris, et alla porter lui-meme sa pétition à l'Assemblée constituante qui se leva. par respect, devant ce doven du peuple Français.

I. JOHNSON, (Benjamin) poëte Anglois, fils d'un ecclésiastique, cultiva les Muses dès son enfance. Ses talens lui firent des protecteurs. Shakespear, ayant eu occasion de le connoître, lui donna son amitie, et bientot après toute son estime. Le jeune poëte faisoit humblement sa cour aux comédiens, pour les engager à jouer une de ses pièces; la troupe orgueilleuse refusoit: Shakespear voulut voir cet ouvrage; il en fut si content, et le vanta à tant de personnes, que non seulement il fut représenté, mais applaudi. C'est ainsi que Molière encouragea l'illustre Racine, en donnant au public ses Frères ennamis. Ben Johnson fut le premier poëte comique de sa nation, qui mit un peu de régularité et de bienséance sur le théâtre. C'est principalement. dans la comédie qu'il réussissoit. Il étoit forcé dans la tragédie, et celles qui nous restent de lui, sont assez peu de chose. Ses pièces manquent de goût, d'élégance, d'harmonie et de correction. Servile copiste des

anciens, il traduisit en mauvais vers anglois, les beaux morceaux des auteurs Grecs et Latins. Son génie stérile ne savoit les accommoder, ni à la manière de sons siècle, ni au goût de sa patrie. Ce poëte mourut en 1637, à 65 ans, dans la pauvreté. Ayant fait demander quelques secoura à Charles I, ce prince hi envoya une gratification modique. Je suis loge à l'etroit, dit-il à celui qui lui remit la somme; mais je vois ; par l'étendue de cette faveur, que l'ame de Sa Majeste n'est, pas logée plus au large. On ne mit que ces mots sur son tombeau : U rare Ben Jounson! Le recueil de ses ouvrages parut à Londres, 1716, en 6 vol. in-80, et 1756, 7 vol. in-8.0 — Il faut le distinguer de Thomas Joun- . son, Anglois comme le premier. C'étoit un bon philosophe et un très-bon littérateur. Il a donné plusieurs ouvrages dans cette partie, entr'autres des Notes assez estimées sur quelques Tragédies de Sophocle. Il mourut vers l'an 1730.

II. JOHNSON, (Samuel) ne dans le conité de Warwick en. 1649, devint curé de Corringham. Ayant quitté sa cure pour se mëler de politique, il fut condamné à une amende de 500 marcs, et à la prison jusqu'au payement de cette somme, pour avoir composé un libelle furieux contre le duc d'Yorck, sous le titre de JULIEN L'APOSTAT; mais le roi Guillaume cassa cette sentence, le sit élargir, et lui accorda de fortes pensions. Il faillit à être assassiné en 1692, et il n'échappa aux coups des assassins qu'à force de prières. Ses Ouvrages ont été recueillis, in-fol., à Londres 1713. Ils

roulent sur la politique et sur la jurisprudence Angloise. Son Traité sur la graade Charte, qu'on trouve dans ce recueil, est curieux.

III. JOHNSON , (Samuel) célèbre littérateur Anglois, naquit à Lichtfield, en 1709, d'un libraire, et mourut en 1784. On lui doit une bonne édition de Shakespear; une Collection des meilleurs poëtes Anglois; le Paresseux et le Rodeur, deux feuilles dans le goût du Spectateur, dont M. Boulard, notaire de Paris, a traduit des Morceaux choisis, in-12; un Voyage aux Hébrides; et un Dictionnaire estimé. Johnson ne se distingua pas moins par son savoir que par la délicatesse de son esprit et de son goût. - Il y eu a du même nom Martin Jounson, peintre et graveur sous Jacques II. Il excella dans ces deux arts.

IV. JOHNSON, (Anne) a été renommée en Angleterre pour sa longévité. Elle est morte le 26 octobre 1777 à Askew, à l'âge de 150 ans. A la fin de sa 1156 année, il lui survint, pour toute infirmité, un peu de surdité.

## JOHNSON, Voy. Behn.

JOIADA, grand-prêtre des Juifs, fit mourir la reine Athalie, et donna le sceptre à Joas, l'an 883 avant J. C. Il fut inhumé, en considération de ses services, dans le sépulchre des rois de Jérusalem. Voy. I. Joas, roi de Juda.

JOINVILLE, (Jean sire DE) sénéchal de Champagne, d'une des plus anciennes maisons de cette province, étoit fils de Simon. sire de Joinville et de Vaucouleurs; et de Béatrix de Bourgogne, fille d'Etienne III, comte de Bourgogne. Il fut un des pring

cipaux seigneurs de la cour de St. Louis, qui le suivirent dans toutes ses expéditions militaires. Comme il ne savoit pas moins se servir de la plume que de l'épée, il écrivit la Vie de ce monarque. Neus avons un grand nombre d'éditions de cet ouvrage, entr'autres, une excellente par les soins de Charles Ducange, qui la publia en 1668. On y trouve le fidelle tableau des mœurs et usages de nos ancétres, une simplicité touchante, une aimable naïveté. Là, respire toute entière la grande ame de Louis IX. Ses plus éloquens panégyristes ne parviendront jamais à s'élever audessus de Joinville, qui sut bien mienx le faire admirer et chérir. Les Notes et les Dissertations de Ducange, au nombre de vingtsept, offrent tout ce qu'il est possible de connoître sur les mœurs et les coutumes de la seconde race de nos rois. Il fant consulter, à ce sujet, la Disscrtation du baron de Bimar de la Bastie, sur la Vie de saint Louis, écrite par Joinville, dans le tome xv des Mémoires de l'Académie des Inscriptions, pag. 692; et l'addition du même, à cette Dissertation, dans les mêmes Mémoires, pag. 736 et suiv. On a recouvré, depuis quelques années, un manuscrit de la Vie de St. Louis, par le sire de Joinville, plus anthentique et plus exact que ceux qu'on a connus jusqu'ici. Ce manuscrit étoit à la bibliothèque du roi. L'abbé Sallier l'a fait connoître dans une curieuse Dissertation, qu'il lut à ce sujet à l'académie des Belles-Lettres. le 12 novembre 1748, et on l'a suivie dans l'édition de 1761. St. Louis se servoit du sire de Joinville pour rendre la justice

à sa porte. Joinville en parle luimême dans la Vie de ce monarque. « Il avoit de contume, ditil, de nous envoyer les sieurs de Nesle, de Soissons et moi, ouir les plaids de la porte; et puis il nous envoyoit querir et demandoit comme tout se portoit, et s'il y avoit aucune affaire qu'on pût dépêcher sans lui? et plusieurs fois, selon notre rapport, il envoyoit querir les plaidoyans, et les contenoit, les mettant en raison et droiture. » On voit, par ce passage tiré de l'ancienne édition, que le françois de l'Histoire de Joinville n'est pas le môme que celui que parloit ce seigneur. On l'a sans altération dans la nouvelle édition de 1761, in-fol., de l'imprimerie royale, donnée par Mélot, garde de la bibliothèque du roi. Voltaire prétend que nous n'avons point la véritable Histoire de Joinville; que ce n'est qu'une traduction insidelle d'un écrit qu'on entendroit aujourd'hui très - dissicilement; il est cependant certain que le vrai texte de l'Histoire de St. Louis se trouve dans cette édition. Joinville mourut vers 1318, âge de près de 90 ans, avec la réputation d'un courtisan aimable, d'un militaire courageux, d'un seigneur vertueux. Il avoit l'esprit vif, l'humeur gaie, l'ame noble, les sentimens élevés. Il laissa un fils, maréchal de France, mort vers 1351, dont la petite-fille épousa Ferri de Lorraine. Le dernier mâle des branches collatérales de la famille de Joinville mourut vers 1410. Voy. Sorbon.

JOLIVET, Foyez Tourne,

I. JOLY, (N...) né à Troyes en Champagne, se forma et travailla long-temps sous l'illustre Girardon. La Statue équestre de Louis XIV qui décoroit la place du Peirou à Montpellier, est son ouvrage. Il s'étoit fixé en cette ville, où il jouissoit d'une pension de 3000 livres que lui faisoient les États du Languedoc. Il vivoit encore en 1740.

II. JOLY, (Claude) ne à Paris en 1607, chanoine de la cathédrale en 1631, fit deux voyages, l'un à Munster et l'autre à Rome. De retour à Paris, il fut fait official et grand chantre. Il parvint jusqu'à l'âge de 93 ans. sans avoir éprouvé les infirmités de la vieillesse, lorsqu'il tomba dans un trou fait dans l'église de Notre-Dame pour la cons. truction du grand-autel. Il mourut de cette chûte le 15 janvier 1700, après avoir légué sa nombreuse bibliothèque à son chapitre. Les agrémens de son caractère, la candeur de ses mœurs, son exacte probité, et ses autres. vertus, le firent long-temps regretter. Il dut sa longue vieillesse à un régime exact, et à son enjouement tempéré par la prudence. Ses principaux ouvrages. sont : I. Traité des restitutions des Grands, 1680, in-12. Ce livre est très-instructif; et si quelques grands le trouvent trop sévère. les gens sages en adopteront la morale. II. Traité historique des Ecoles Episcopales, 1678, in-12. III. Voyage de Munster en Westphalie, 1670, in-12. IV. Recueil des Maximes véritables et importantes pour l'institution du Roi, contre la fausse et pernicieuse politique du Cardinal Mazarin 1652, in-13. Cet ouvrage, qui fut réimprimé en 1663, avec deux Lettres apologétiques de l'ouvrage même, qui d'ailleurs est plein-

de mauvaise humeur, et écrit avec vivacité et avec hardiesse. fut bi alé par la main du bourreau en 1665. Il faut à la fin, la sentence du Châtelet et la réponse de Joly; elles se trouvent toujours dans l'édition de 1663. L'auteur fit imprimer un autre livre relatif à celui-ci; il est intitule: Codicile d'or. C'est un recueil de maximes pour l'éducation d'un prince Chrétien, tirées d'Erasme et d'autres auteurs. **V. De reformandis Horis Cano**nicis, ac ritè constituendis Clericorum muneribus .Consultatio ; auct. Stella, 1644-1675, in-12. Joly, qui s'est caché dans cet ouvrage sous le nom de Stella, y recherche l'origine de l'usage de réciter l'office divin en particulier. Quoiqu'il n'eût jamais manqué à cette obligation secrète, et qu'il fût très-assidu à l'office public, dit Niceron, il ne semble pas faire un crime aux ecclésiastiques, qui, ayant d'autres occupations indispensables, omettroient de réciter leur bréviaire en particulier. VI. Traditio antiqua Ecclesiarum Franciæ circa Assumptionem MARIÆ; Senonis, 1672, in-12. VII. De verbis Usuardi Assumptionis B. M. Virginis, Senonis, 1669, in-12, avec une Lettre apologétique en latin, pour la défense de cet ouvrage, Rouen, 1670, in - 12. Joly rapporte dans ces deux ouvrages tout ce que les anciens et les modernes ont écrit pour et contre l'Assomption corporelle de la Vierge. Presque tous les livres de ce pieux chanoine sont et curieux et peu communs. Il avoit principalement étudié les auteurs du moyen et du bas âge, sur-tout les historiens François. Il fait un mélange agréable de l'érudition ecclésias.

tique et de la profane, de l'histoire et de la théologie. Mais son style est un peu dur; et, s'il est sans affectation, il est aussi sans ornement.

III. JOLY, (Claude) né à Bury dans le diocèse de Verdun, d'abord curé de Saint-Nicolasdes - Champs à Paris, ensuite évêque de Saint-Paul-de-Léon, et enfin d'Agen, mourut en 1678, à 68 ans, après avoir occupé avec distinction les principales chaires des provinces et de la capitale. Les huit volumes in-8.0 de Prônes et de Sermons, qui nous restont de lui, furent rédigés après sa mort par Richard avocat. Ils sont écrits avec plus de solidité que d'imagination. Le pieux évêque ne jetoit sur le papier que son exorde, son dessein et ses preuves, et s'abandonnoit, pour tout le reste, aux mouvemens de son cœur. On a encore de lui, les Devoirs du Chrétien, in-12, 1719. Co fut lui qui obtint l'Arrêt célèbre du 14 Mars 1669, qui règle la discipline du royaume sur l'approbation des Réguliers pour l'administration du sacrement de Pénitence.

IV. JOLY, (Gui) conseiller du roi au Châtelet, fut nommé en 1652, syndic des rentiers de l'hôtel de ville de Paris. Il suivit long-temps le cardinal de Retz, et lui-fut attaché dans sa faveur et dans ses disgraces ; mais l'humeur bizarre, soupconneuse et inconstante de ce fameux intrigant, l'obligea de le quitter. Il laissa des Mémoires depuis 1648, jusqu'en 1665, qui sont à ceux du cardinal, ce que le domestique est au maître, pour nous servir de l'expression de l'auteur du Siècle de Louis XIV.

Si l'on en excepte la fin, ils ne .sont proprement qu'un abrégé de ceux de son maître, qu'il peint avec assez de vérité. Joly y paroit plus sage dans ses discours, plus prudent dans sa conduite, plus fine dans ses principes, . plus constant dans ses résolutions. Ses Memoires, qui forment 2 vol. in-12, ont été réunis avec ceux du cardinal de Retz. On a encore de lui : I. Quelgnes Traiter, composés par ordre de la cour, pour la défense des droits de la fisine, contre Pierre Stockmans, colibre jurisconsulte. II. Les intrigues de la Paix, et les Négociations faites à la cour par les amis de M. le Prince, depuis sa retraite en Guienne; in-fol., 1652. III. Une Suite de ces mêmes Intrigues, 1652, in-4°, etc. etc.

V. JOLY, (Guillaume) lieutenant général de la connétablie et maréchaussée de France, mort en 1613, est auteur : I. D'un Traité de la Justice militaire de France, in-8.º II. De la Vie de Guy, Coquille, célèbre jurisconsulté.

VI. JOLY, (François-Antoine) censeur royal, ne à Paris en 1672, mort dans cette ville en 1753 à 81 ans, débuta par quelques pièces de théâtre pour les comédiens Italiens et pour les François. La plus estimée est l'Ecole des Amours. On lui doit encore, l'opéra de Mé-L'agre, qui n'obtint pas un grand succès. Il se sit connoître ensuite plus avantageusement par des éditions: de Molière, in-4°; de Corncille, in-12; de Racine. in-12; et de Montfleury, in-12. Il a laissé un ouvrage manuscrit considérable, intitulé: Le nouveau et grand Cérémonial de France, gros in-fol. déposé à la

bibliothèque du roi. Joly étoit d'un caractère doux, modeste et officieux.

VII. JOLY DE FLEURY, (Guillaume-François) né à Paris en 1675, d'une ancienne famille de robe, fut recu avocat au parlement en 1695, devint avocat général de la cour des aides en 1700, et avocat général au parlement de Paris en 1705. Il sit briller dans ces différentes places les qualités du cœur et de l'esprit. Ses plaidoyers, ses harangues, ses autres discours publics, respiroient part-tout une éloquence à la fois brillante et na-Daguesseau turelle. L'illustre ayant été fait chancelier de France en 1717, Joly de Fleury le remplaca dans sa charge de procureur général. Il falloit un tel homme pour calmer les regrets des bons citoyens. Le nonveau procureur général remplit tous les devoirs de sa place avec une activité d'autant plus louable, que sa santé étoit très-délicate. Son zèle pour le bien public le porta à faire mettre en ordre les Registres du Parlement. Il tira de l'obscurité plusieurs de ces registres, ensévelis dans la poussière des greffes. Il sut y découvrir mille choses curieuses et utiles, propres à l'éclaircissement de notre Droit, de la pratique judiciaire, et de divers points d'histoire. C'est à lui pareillement que l'on doit le travail qui est commence, dans le même goût, sur les rouleaux du parlement : pièce dont, avant lui, l'on n'avoit proprement aucune connoissance. Il en a fait faire, sous ses yeux, des extraits et des déponillemens. Il a aussi dirigé jusqu'à sa mort les inventaires et les extraits que l'on faisoit des pièces renfermées

dans le trésor de Chartres. Ses infirmités l'obligèrent, en 1746, de se démettre de sa charge de procureur général, en faveur de son aîné, digne fils d'un tel père. Son cabinet 'devint alors comme un tribunal où se rendoient le pau-Tre comme le riche, la veuve et l'orphelin. La France le perdit le 22 mars 1756, dans sa 81º anmée, laissant trois fils: l'un proœureur général, l'autre président a mortier, et le troisième conseiller d'État. Il avoit été employé, en 1752, à calmer les différends qui déchiroient alors l'Eglise de France. Il reste de lui plusieurs manuscrits, monumens de ses connoissances, de la sagacité de son génie, de la précision et de l'élégante simplicité de son style. On trouve dans ces manuscrits: I. Des Mémoires qui sont tout autant de Traités sur les matières qu'ils embrassent. II. Des Observations, des Remarques et des Notes sur les différentes parties de notre Droit public. III. Les tomes vie et viie du Journal des Audiences, offrent quelques extraits de ses Plaidoyers. L'homme privé ne fut pas moins estimable dans ce célèbre magistrat, que Phomme public. Son caractère étoit doux et bienfaisant, son abord ouvert, ses mœurs pures. La vivacité de ses yeux annonçoit celle de son esprit, sans donner de mauvaises impressions sur les qualités de son cœur.

VII. JOLY, Voyez Choin, nos I et II.

VIII. JOLY, (Jean-Pierre de) avocat au parlement de Paris, et doyen du conseil du duc d'Or-léans, naquit à Milhau en Rouergue l'an 1697, et mourut subitement à Paris en 1774, à 77 ans. Citoyen vertueux, jurisconsulte

éclairé, philosophe vrai, mais sans affiche, et savant sans jamais s'en donner l'air, il a laissé une mémoire chère et respectable. Nous avons de lui, une traduction françoise in—8° des Pensées de l'Empereur Marc-Aurèle, et une édition très—exacte du texte grec de ses Pensées.

JOMBERT, (Charles-Antoine ) libraire, né à Paris en 1712, mort à Saint-Germainen-Laye, en 1784, s'appliqua particulièrement à publier lesouvrages ornés de cartes, de planches et d'estampes. C'est à lui que l'on doit les catalogues raisonnés des œuvres de Cochin, de Leclerc et de Labelle. Il a fait les Tables de l'art de la guerre par Puységur, des œuvres anatomiques de Duverney , du Traite de l'attaque des places par le Blond. Jombert ajouta à ce dernier ouvrage le petit dictionnaire, intitulé : Manuel de l'ingénieur et de l'artilleur.

JOMELLI, (N...) musicien Italien, mort à Naples, en 1774, travailla pour les théâtres d'opéra, et se fit des admirateurs par son Olympiade.

JON, (Du) Voyez II. Ju-

JONADAD, fils de Rechab; descendant de Jéthro, beau-père de Moïse, se rendit recommandable par la sainteté et l'austérité de sa vie. Il prescrivit à ses descendans un genre de vie très-dur, et des privations pénibles auxquelles la loi n'obligeoit personne, mais qui tendoient d'elles-mêmes à une plus exacte et plus parfaite observation de la loi. Il leur défendit l'usage du vin, des maisons, de l'agriculture, et la propriété d'auxun fonds; et il leur

ordonna d'habiter sous des tentes. Les disciples de Jonadab s'appellèrent Réchabites, du nom de son père. Ils pratiquèrent la règle qu'il leur avoit donnée, durant plus de trois cents ans. La dernière année du règne de Joakim, roi de Juda, Nabuchodonosor étant venu assiéger Jérusalem . les Réchabites furent obligés de quitter la campagne et de se retirer dans la ville, sans toutefois abandonner leur coutume de loger sous des tentes. Pendant le siège, Jérémie recut ordre d'aller chercher les disciples de Réchab. de les faire entrer dans le temple, et de leur présenter du vin à boire. L'homme de Dieu exécuta cet ordre, et leur ayant offert à boire, ils répondirent qu'ils ne buvoient point de vin, parce que leur père Jonadab le leur avoit défendu. Le prophète prit de là occasion de faire aux Juifs de vifs reproches sur leurendurcissement. Il opposa leur facilité à violer la loi de Dieu, à l'exactitude rigoureuse avec laquelle les Réchabites observoient les ordonnances des hommes. Les Réchabites furent emmenés captifs après la prise de Jérusalem par les Chaldeens, et l'on croit qu'après le retour de la captivité, ils furent employés au service du temple; qu'ils y exercèrent les fonctions de portiers, et même de chantres, sous les Lévites.

I. JONAS, fils d'Amathi, 5° des petits Prophètes, natif de Géthepher dans la tribu de Zabulon, vivoit sous Joas, Jéroboam II, rois d'Israël, et du temps d'Osias, roi de Juda. Dieu ordonna à ce prophète d'aller à Ninive, capitale de l'empire des Assyriens, pour prédire à cette grande ville que Dieu l'alloit dé-

truire. Jonas, au lieu d'obeir, s'enfuit, et s'embarqua à Joppé pour aller a Tharse en Cilicie. Le Seigneur ayant excité une grande tempête, les mariniers tirèrent au sort pour savoir celui qui étoit cause de ce malheur i et le sort tomba sur Jonas. On le jeta dans la mer, afin que sa mort procurât le salut aux autres; et aussitot l'orage s'appaisa. Dieu prépara en même temps un grand poisson pour recevoir Jonas, qui demeura trois jours et trois nuits dans le ventre de l'animal. Le poisson le jeta alors sur le bord de la mer, et le prophète ayant reçu un nouvel ordre d'aller à Ninive, il obéit. Les habitans, effrayés de ses menaces, firent pénitence, ordonnèrent un jeune public, et le Seigneur leur pardonna. Jonas se retira à l'orient de la ville, à couvert d'un feuillage qu'il se fit, pour voir ce qui arriveroit. Voyant que Dieu avoit révoqué sa sentence touchant la destruction de Ninive, il appréhenda de passer pour un faux prophète, et se plaignit au Seigneur, qui lui demanda s'il croyoit que sa colère fût bien juste? Pour le défendre encore plus contre l'ardeur du soleil, il fit croître dans l'espace d'une seule nuit un lierre, ou plutôt ce qu'on nomme Palma Christi, qui lui donna beaucoup d'ombre. Mais dès le lendemain, le Seigneur envoya un ver qui piqua la racine de cette plante, la fit secher, et laissa Jonas exposé, comme auparavant, à la violence du soleil. Cet événement fut fort sensible au prophète, qui, dans l'excès de sa douleur, souhai de mourir. Alors Dieu, pot l'instruire . lui dit : que « pui qu'il étoit faché de la perte d'i lierre, qui ne lui avoit rien coût

il he devoit pas être surpris de voir fléchir sa colère envers une grande ville, dans laquelle il y avoit plus de 120,000 personnes qui ne savoient pas distinguer entre le bien et le mal. » Jonas revint de Ninive dans la Judée, et St. Epiphane raconte qu'il se retira avec sa mère près de la ville de Sur, où il demeura jusqu'à sa mort, arrivée vers l'an 761 avant J. C. Les Prophéties de Jonas sont en hébreu, et contienment quatre chapitres. Il y a des Mythologistes qui prétendent que la fable d'Andromède a été inventée sur l'histoire de Jonas; mais les gens sensés n'adoptent pas des idées si bizarres. Les savans ont beaucoup disputé sur le poisson qui engloutit Jonas. Ce n'étoit point une Baleine ; car il n'y a point de baleine dans la mer Méditerranée où ce prophète fut jeté. D'ailleurs, le gosier des baleines est trop étroit pour qu'un homme y puisse passer. Les. savans croient que le poisson dont il s'agit étoit une espèce de Requin ou de Lamie. Jonas prêchant aux Ninivites, est le sujet d'un superbe tableau de Salvator Rosa, qui se voit dans la collection du roi de Danemarck. C'est l'un de ses chefs-d'œuvre.

II. JONAS, evêque d'Orléans, mort en 841, laissa deux ouvrages estimés. Le premier, intitule: Instruction des Laïcs, fut traduit en françois par Don Mège, 1582, im-12. Le second a pour titre: Instruction du Ros Christen, traduit en françois par Desmarêts, 1661, im-8.º L'un et l'autre se trouvent en latindans le Spicilége de d'Acheri. Il y a encore de Jonas, un Traité des Miracles dans la Bibliothèque des Pères, et imprimé séparément,

1645, in-16. Ce prélat fut la terreur des hérétiques de son temps, le modèle des évêques et l'ornement de plusieurs conciles.

III. JONAS, (Juste) theologien Luthérien, né dans la Thuringe en 1493, mort le 9 octobre 1555, à 62 ans, doyen de l'université de Wittemberg, laiss sa: I. Un Traité en faveur du Mariage des Prêtres, à Helmstadt, 1631, in-fol. II. Un de la Messe privée. III. Des Notes sur les Actes des Apôtres, et d'autres ouvrages, in-8.º Il fut un des plus ardens disciples de Luther.

IV. JONAS, (Arnagrimus) astronome Islandois, disciple de Tycho-Brahé, et coadjuteur de l'évêque de Hole en Islande, mourut en 1649, à 95 ans, après avoir publié un grand nombre d'ouvrages. Les principaux sont : I. L'Histoire et la Description de l'Islande, Amsterdam 1643, in-40, avec la Défense de cet ouvrage, estimable pour l'érudition et les recherches. Cette Histoire est en latin. II. Idea veri Magistratus , Hafnie , 1689 , in-8.º III. Rerum Islandicarum libri tres , Hambourg , 1630 , in-4.º IV. La Vie de Gundebrand de Thorlac, en latin, in-40, etc. Il prétend que l'Islande n'a été habitée que vers l'an 874 de J. C. et que par consequent elle n'est point l'anciennne Thulé. Ce prélat se maria, à l'âge de 91 ans. à une jeune fille.

1. JONATHAS, als de Saüt, est célèbre par sa valeur, et par l'amitié constante qu'il eut pour David contre les intérêts de sa maison. Il défit deux fois les Philistins, et eût été mis à mort par Saül, pour avoir mangé d'un rayon de miel, (contre l'édit de M mr

Tome VI.

son père, qu'il ignoroit, par lequel il étoit défendu, sous peine de la vie, de manger avant le soleil couché,) si le peuple ne s'y fût opposé. La guerre s'étant de nouveau allumée quelque temps après entre les Hébreux et les Philistins, Saul et Jonathas se campèrent sur le mont Gelboé, avec l'armée d'Israël. Ils y furent Forcés, leurs troupes taillées en pièces, et Jonathas tué l'an 1055 avant J. C. La nouvelle en ayant été portée à David, il composa un Cantique funêbre, où il fait éclater toute sa tendresse pour son amì. Il l'aima au - delà du tombeau, dans la personne de son fils, que souvent il faisoit asseoir à sa table, quoique peu propre à y figurer, étant tout contrefait. Jonathas est un modèle admirable de la générosité et de l'amitié chrétienne. La gloire de David effaçoit la sienne, et il n'en est point jaloux. Quoique héritier présomptif de la couronne, il prend, aux dépens de ses propres intérêts, ceux de l'innocent persécuté.

II. JONATHAS, fils de Samaa, neveu de David, eut la gloire de tuer un géant de 9 pieds de haut, qui avoit six doigts à chaque main et à chaque pied.

111. JONATHAS, (qu'on nomme aussi Jonathan ou JoHANNAN) fils de Joïada, et petitfils d'Eliasib, succéda à son père dans la charge de grand sacrificateur des Juifs, qu'il occupa pendant environ quarante ans. Ce
pontife déshonora sa dignité par
une action barbare et sacrilége. Il avoit un frère nommé Jäsus,
qui prétendoit parvenir à la souveraine sacrificature par la protection de Bogose, général d'Antaxercès. Jonathus en conqut de

la jalousie. Un jour que les deut frères se rencontrèrent dans le temple, la dispute s'échausse fort, que Jonathus un Jésus dans le lieu saint.

IV. JONATHAS, surnommé Apphus, l'un des plus grands généranx qu'aient eu les Juifs, étok fils de Mutathias et frère de Judas Macchabée. Il força Bachide, général des Syriens, qui faisoit la guerre aux Juifs, d'accepter la paix, l'an du monde : 61 avant J. C. La réputation de Josephes fit rechercher son alliance per Alexandre Balas , et par Denitrius Soter, qui se disputoient le royaume de Syrie. Il embrasa les intérêts du premier, et prit possession de la souveraine sa crificature, en consequence de la lettre recue de ce prince, qui lui donnoit cette dignité. Dent ans après , Alexandre Balas ayant célébré à Ptolémaide son mariage avec la fille du roi d'Egypte, Jonathas y fut invite, et parut avec une magnificence royale. Démétrius, qui succede à Balas , le confirma dans le grande sacrificature; mais sa bonne volonte ne dura pas longtemps. Jonathas lui ayant side à soumettre ceux d'Antioche serlevés contre lui, Démétrius n'ent pas la reconnoissance qu'il devoit pour un si grand service : il le prit en aversion, et lui fit tout le mal qu'il put. Diodote Tryphon , ayant résolu d'enlever le couronne au jeune Antiochus, fils de Balas , songea d'abord se défaire de Jonathas. Il l'attin à Ptolemaïde, le prit par trahison, et le fit charger de chames: ensuite, après avoir tiré de Sin une somme considérable pon rançon de son frère, ce perfid Sit mourir l'an 144 avant J. 4

V. JONATHAS, Juif d'une maissance obscure, se distingua par sa bravoure au siège de Jéruvalem. Il sortit un jour de la ville pour défier les Romains et en appeler quelqu'un en duel. Un nommé Pudens courut à lui pour éprouver ses forces; mais comme il s'avançoit précipitamment, il tomba. Jonathas, profitant de sa chûte, le tua sans lui donner le temps de se relever, et le foula aux pieds, l'insultant avec une cruauté impudente. Un autre Romain nomme Priscus, outre de cette insolence, lui décocha une fièche dont il le tua. Jonathas tomba mort sur le corps de son ennemi.

VI. JONATHAS, tisserand du bourg de Cyrène. Après la ruine de Jérusalem par Titus, fils de l'empereur Vespasien, il gagna un grand nombre de Juifa et les mena sur une montagne. leur promettant des miracles s'ils le choisissoient pour chef; mais il fut arrête par Catulle, gouverneur de Lydie. Ce séducteur dit qu'on l'avoit engagé à cette révolte, et nomina Flavius Josephe l'historien entre ses complices. Mais comme celui-ci étoit innocent, on ne s'arrêta point aux accusations du calomniateur, qui fut condamné à être brûle vif.

JONCOUX, (Françoise-Marguerite de ) naquit en 1660 d'un gentilhomme Auvergnat, et mourut en 1715, après s'être distinguée par sa piété, ses talens, et son attachement aux religieuses de Port-royal. On lui doit la Traduction des Notes de Nicole, (caché sous le nom de Wendrock) sur les Provinciales. Cette version a été imprimée en 4 vol. in-12. Mile de Joncous.

avoit appris le latin, pour pour voir assister avec plus de goût aux offices de l'église. Voyes LOUAIL.

I. JONES, (Ignace) ne à Londres en 1572, mort en 1652, à 80 ans, excella dans l'architecture, et fut le Palladio de l'Angleterre, où le vrai goût et les règles de l'art étoient presqu'inconnus avant lui. Il fut successivement architecte des rois Jacques I et Charles I. C'est sur ses dessins, graves en 1770, in-folio, qu'ont été construits la plupart des beaux édifices qu'on: voit en Angleterre. On a de lui, des Notes curieuses sur l'Archirecrune de Palladio, insérées dans une traduction Angloise qui en a été publiée en 1742.

II. JONES, (Henri) poëte dramatique Anglois, dont on a un Comte d'Essex, qui fut applaudi, naquit à Drogheda en Irlande, et mourut en 1770.—Il ne faut pas le confondre avec Guillaume Jones, contemporain de Newton, et mort à 70 ans, dont on a une Introduction aux Mathématiques.

JONGH, (Du) Voyez Ju-

JONIN, (Gilbert) Jésuite, né en 1596, mort en 1638 à 42 ans, se distingua par son talent pour la poésie grecque et latine, et excella sur-tout dans le lyrique. On remarque dans sespoésies, de la vivacité, de l'élégance, de la facilité, et quelquefois de la négligence. On a de lui: I. Des Odes et des Epodes, Lyon, 1630, in - 16. Îl. Des Elégies, Lyon, 1634, in - 12. III. D'autres Poésies en grec et en latin, 6 vol. in - 8° et in - 16, 1634 à 1637.

Mm 2

JONSIUS, (Jean) né à Flensbourg dans le duché de Sleswick, étoit sous-recteur des écoles à Francfort, lorsqu'il mourut à la fleur de son âge en 1659. Il est auteur d'un Traité estimé, des Ecrivains de l'histoire de la Philosophie, en latin. Dornius, qui en donna une bonne édition en 1716, in-4°, lène, a continué cet ouvrage jusqu'à son temps.

JONSON, Voyez Johnson.

JONSTON, (Jean) naturaliste, né à Sambter dans la grande Pologne en 1603, parcourut tous les pays de l'Europe, et mourut dans sa terre de Ziebendorf en Silésie le 8 juin 1675, à 72 ans. On a de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels on distingue ses Histoires des Poissons, des Oiseaux, des Insectes, des Quadrupèdes, des Arbres, etc. en 5 vol. in-fol. 1650, 1653 et 1662. Cette édition, qui est la première, est aussi rare que recherchée. Ce livre est en latin. On a encore de lui, un traité De Arboribus et Fructibus , à Francfort sur le Mein, 1662, in-fol. C'est, de toutes les productions de cet infatigable naturaliste, la meilleure et la moins commune. Tous ses Ouvrages ont été réimprimés en dix tomes in-folio, 1755 à 1768. - Il ne faut pas le confondre avec Guillaume Jonston, Ecossois, mort en 1609, dont on a un Abrégé de l'Histoire de Sleidan.

I. JORAM, roi d'Israël, après son frère Ochosias, l'an 896 avant Jésus-Christ, étoit fils d'Achab. Il vainquit les Moabites, selon la prédiction du prophète Elisée, et fut dans la suite assiégé dans Samarie par Benadad, roi de Syrie. Ce siège réduisit cette

ville à une si grande famine, que la tête d'un âne s'y vendoit quatre vingts sicles. C'est alors qu'arriva une histoire tragique, dont il y a peu d'exemples. Une femme, étant convenue avec une autre de manger leurs enfans, et ayant d'abord fourni le sien, vint demander justice à Joran contre l'autre mère qui refusoit de donner son enfant. Ce prince, desespéré d'un accident si barbare, tourna sa fureur contre Elisée, et envoya des gens pour lui couper la tête. Mais, se repentant bientôt d'un ordre aussi in uste, il courut lui-même pour en empêcher l'exécution; et le prophète l'assura que le lendemain, a la même heure, la farine et l'orge se donneroient presque pour rien. Cette prédiction s'accomplit en effet. Les Syriens ayant été frappes d'une frayeur divine, prirent la fuite en tumulte, et laisserent un très-riche butin dans le camp. Tant de merveilles ne convertirent point Joram, il continua d'adorer les Dieux étrangers. Enfin , ayant été blessé dans une bataille contre Azaël, successeur de Benadad , il se fit conduire Jezraël: Il y fut perce de flèches dans le champ de Naboth, par Jehu, général de son armée, qui fit jeter son corps aux chiens dans ce même champ, l'an 884 avant J. C., selon la prédiction du prophète Elic.

II. JORAM, roi de Juda, succéda à son père Josaphat l'an 889 avant J. C. Loin d'imiter sa piété, il ne se signela que par des actions d'idolàtrie et de lareur. Il épousa Athalie fille d'Achab, qui causa tous les malheurs dont son règne fut affligé. A peint fut-il sur le trône, qu'il se sonille par le meurtre de ses propes

Trères, et des principaux de son royanme, que Josaphat avoit le plus aimés. Il imita toutes les abominations des rois d'Israël : il eleva des autels aux idoles dans toutes les villes de Judée, et excita ses sujets à leur sacrifier. Dieu, irrité de ses impictés, souleva contre lui les Iduméens, qui, depuis les victoires de Judas, avoient toujours été assujettis aux rois de Juda. La ville de Lobna se retira de son obeissance, et ne voulut plus le reconnoître pour souverain. Les Philistins et les Arabes firent une irruption dans la Judée, où ils mirent tout à feu et à sang. Joram fut lui-même attaqué d'une horrible maladie, qui lui causa pendant deux ans des tourmens incroyables, et qui le fit mourir Pan 885 avant J. C., comme le prophète Elie l'avoit prédit.

- JORDAIN, général des Do-minicains, né à Borrentrick dans le diocèse de Paderborn, gouverna son Ordre avec sagesse, et y fit fleurir la science et la piété. Il périt en mer, auprès de Satalie, en revenant de la Terre-sainte, l'an 1237. C'est lui qui introduisit l'usage de chanter le Salve Regina après Complies. On a de lui une Histoire de l'origine de son Ordre, que le P. Echard a insérée dans son Histoire des Ecrivains Dominicains. Elle est telle qu'on devoit l'attendre d'un homme zélé pour la gloire de son corps.

JORDAN, (Raimond) Voyez IDIOT.

JORDAN, (Charles-Etienne) né à Berlin en 1700, d'une famille originaire du Dauphiné, montra de bonne heure beaucoup de goût pour les lettres et pour

l'étude. Après avoir exercé le ministère, il fut conseiller privé du grand directoire François, curateur des universités, et vice-président de l'académie des Sciences de Berlin, où il mourut en 1745, à 45 ans. Le roi de Prusse, qui l'estimoit et qui l'aimoit, lur fit ériger un mausolée de marbre, sur lequel onlit: Ci git Jordan, l'ami des muses et du roi. Ce prince, dans un éloge académique qu'il lui consacra, en fait un portrait très-avantageux. « Jordan . ditil, étoit né avec un esprit vif, pénétrant, et en même temps. capable d'application : sa mémoire étoit vaste, et contenoit, comme dans un dépôt, le choix de ce que les bons écrivains dans. tous les siècles ont produit de plus exquis. Son jugement étoit sûr, et son imagination brillante, elle étoit toujours arrêtée par le frein de la raison, sans écart dans ses saillies, sans sécheresse dans sa morale : retenu dans ses opinions, ouvert dans ses discours. plein d'urbanité et de bienfaisance, chérissant la vérité et ne la déguisant jamais : humain, généreux, serviable, bon citoyen, fidelle à ses amis, à son maître et à sa patrie.» On ne pent qu'avoir une grande idée du cœur de Jordan, en lisant ce portrait; mais on en a une assez médiocre de son esprit en lisant ses ouvrages. Les principaux sont : I. L'Histoire d'un Voyage littéraire en France, en Angleterre et en Hollande, semée d'anecdotes satiriques, in-12. II. Un Recueil de Littérature, de Philosophie et d'Histoire, in-12, où l'on trouve quelques remarques savantes et plusieurs minuties. III. Une Vie de la Croze: Voyez son article.

Mm 3

L JORDANS, (Jacques) né à Anvers en 1594, disciple de Bubens, causa de la jalousie à son maitre, par sa manière forte, vraie et suave. On dit que Rubezs, craignant qu'il ne le surpassat, l'occupa long-temps à faire en détrempe des cartons de tapisserie, et qu'il affoiblit ainsi son pinceau fier et vigoureux. Jordans excella dans les grands sujets et dans les sujets plaisans. Il embrassoit tous les genres de peinture, et réussissoit dans presque tous. On remarque dans ses ouvrages une parfaite intelligence du clair obscur, beaucoup d'expression et de vérité; ils manquent quelquefois d'élévation et de noblesse. Ses principaux Tableaux sont à Anvers et dans quelques autres villes de Flandre. Il mourut en 1678, à 84 ans. Il étoit gendre du célebre Van-Oort,

IL JORDANS, (Luc) peintre, surnommé Fa-PRESTO, à cause de la célérité avec laquelle il travailloit, naquit à Naples en 1632. Paul Véronèse fut le modèle auquel il s'attacha le plus. Le roi d'Espagne Charles II l'appela auprès de lui, pour embellir l'Escurial. Le roi et la reine prenoient plaisir à le voir peindre. et le firent toujours couvrir en leur présence. Jordans avoit une humeur gaie, et des saillies qui amusoient la cour. L'aisance et la grace avec laquelle il manioit le pinceau, se faisoient remarquer de tout le monde. La reine lui parla un jour de sa femme, et témoigna avoir envie de la connoître. Le peintre aussitôt la représenta dans le tableau qui étoit devant lui, et fit voir son portrait à sa majesté, qui fut d'autant plus étonnée, qu'elle ne se doutoit point de son intention. Cette princesse détacha dans l'instant son collier de perles, et le donna à Jordan's pour son épouse. Le roi lui montra un jour un tableau du Bassan, dont il étoit faché de n'avoir pas le pendant : Luc peu de jours après fit présent d'un à sa majesté, qu'on crut être de la main du Bassan; et l'on ne fut désabusé, que quand il sit voir que le tableau étoit de lui-même. Tel étoit le talent de Jordans; il imitoit à son gré tous les peintres célèbres. Le roi s'attachant de plus en plus à ce savant artiste, le nomma chevalier. Après la mort de *Charles II*, il revint dans sa patrie, où il mourut en 1705. Ses principaux ouvrages sont à l'Escurial, à Madrid à Florence et à Rome. Ses Tableaux sont en trop grand nombre, pour que la plupart ne soient pas incorrects; mais il en a laissé quelques-uns de trèsfinis et très-gracieux, et dans tous on admire une grande célérité de pinceau.

JORDI, Voyez MESSEN.

JORNANDÈS , Goth' d'origine, fut secrétaire des rois Goths en Italie, sous l'empire de Justinien; ainsi il vivoit en 552: voilà tout ce qu'on sait de sa vie. On a de lui deux ouvrages. dont l'un porte pour titre : De rebus Gothicis, dans la Bibliothèque des Pèrès. Il a été traduit par l'abbé de Maupertuy. Il est si conforme à l'Histoire des Goths par Cassiodore, qu'on croit que ce n'en est qu'un Abregé. L'autre est intitule : De origine Mundi, de rerum et temporum successione, 1617, in-8°, et dans la Bibliothèque des Péres On trouve qu'en cet ouvrage Jornandès a beaucoup pris de Floy

Tus sans le citer. Cet auteur est d'ailleurs trop partial, sur-tout dans les endroits où il parle des Goths.

JORRY, (Faur de Saint-) Voyez Faur, nº II.

JORTIN, (Jean) predicateur et littérateur de Londres, ne dans cette ville en 1698, y mourut en 1770. On a de lui des Vers latins, des Sermons et une Vie d'Erasme, 1758, in-4.º

JOSABETH, femme du grand-prêtre Joiada, sauva Joas du massacre que faisoit Athalie des princes du sang de David: Woyez I. Joas.

JOSAPHAT, fils et successeur d'Asa roi de Juda, l'an 914 avant J. C., fut un des plus pieux souverains de ce royaume. Il détruisit le culte des idoles, et envoya des Lévites et des docteurs dans toutes les provinces de son obéissance, pour instruire le peuple de ce qui concernoit la religion. La seule chose que l'Ecriture reproche à ce prince pieux, c'est d'avoir fait épouser à son fils Joram, Athalie, qui fut la ruine de sa maison, et d'avoir entrepris la guerre contre les Syriens avec ce même prince. Cette guerre fut malheureuse; le roi d'Israël y fut tué. Josaphat, reconnoissant la faute qu'il avoit faite en secourant cet impie. la répara par de nouvelles actions de piete. Les Ammonites, les Moabites et les Arabes l'étant venu attaquer, il s'adressa au Seigneur, qui lui accorda la victoire sur ces peuples d'une manière miraculeuse. Les chantres du temple se mirent à la tête de ses troupes, et commencerent à chanter les louanges du Seigneur. Leur voix ayant répandu la terreur parmi les infidelles, ils s'entre-tuèrent, et ne laissèrent à Josaphat que la peine de recueillir leurs dépouilles. Ce prince continua le reste de sa vie à marcher dans les voies du Seigneur, sans s'en détourner, et il mourut l'an 889 avant J. C. après 25 ans de règne. Ce prince avoit 1160,000 hommes propres à porter les armes dans ses états, selon le témoignage de l'Écriture.

I. JOSEPH, étoit fils de Jacob et de Rachel, frère utérin de Benjamin. Ses autres frères, envieux de la prédilection que son père avoit pour lui, et de la supériorité que lui promettoient quelques songes, méditèrent sa perte. Un jour qu'il étoit allé, de la part de son père, visiter ses frères, occupés au loin dans la campagne à faire paitre les troupeaux, ils résolurent de le tuer. Mais, sur les remontrances de Ruben, ils le jetèrent dans une vieille citerne sans eau, à dessein de l'y laisser mourir de faim. A peine fut-il dans la citerne, que Judas, voyant passer des marchands Madianites et Ismaélites, persuada à ses frères de le vendre à ces étrangers. Ils le leur livrèrent pour vingt pièces d'argent, et ayant trempé ses habits dans le sang d'un chevreau, ils les envoyèrent tout déchirés et ensanglantés à leur père, en lui faisant dire qu'une bête féroce l'avoit dévoré. Les marchands qui avoient acheté Joseph, le menèrent en Egypte, et le vendirent au général des armées de Pharaon, nommé Putiphar. Bientôt il gagna la confiance de son maître, qui le fit intendant de ses autres domestiques. La femme de Putiphar conçut pour lui une passion violente. Cette femme

voluptueuse l'ayant un jour voulu retenir auprès d'elle dans son appartement, le jeune Israélite prit le parti de se sauver en lui abandonnant son manteau par lequel elle l'arrêtoit. Outrée du mépris de Joseph, elle rapporta à son mari que l'Hébreu avoit voulu lui faire violence, et que, dans la résistance qu'elle avoit Taite, son manteau lui étoit resté entre les mains. Putiphar indigné fit mettre Joseph en prison. Le jeune Isractite y expliqua les songes de deux prisonniers illustres, qui étoient avec lui. Pharaon, instruit de ce fait, dans un temps où il avoit en un songe effrayant, que les devins et les sages d'Egypte ne pouvoient expliquer, fit sortir Joseph de prison. Cet illustre opprimé alors agé de 30 ans, lui prédit une famine de sept ans, précédéed une abondance de sept autres années. Le roi, plein d'admiration pour Joseph , lui donna l'administration de son royaume, et le fit traverser la ville sur un chariot précède d'un héraut, criant que tout le monde eut à stéchir le genou devant ce ministre. La famine ayant amené ses frères en Egypte, pour demander du blé, Joseph feignit de les prendre pour des espions. Il les renvoya ensuité, avec ordre de lui amener Benjamin, et retint Siméon pour ôtage. Jacob refusa d'abord de laisser aller Benjamin; mais, la famine croissant, il fut contraint d'y consentir. Joseph ayant reconnu son jeune frère, fils de Rachel comme lui, ne put retenir ses larmes. Il fit préparer un grand festin pour tous ses frères, qu'il fit placer selon leur age, et eut des attentions particulières pour Benjamin. Joseph se fit enfin connoître à ses frères,

leur pardonna, et les renvoya, avec ordre d'amener promptement leur père en Egypte. Jacob eut la consolation de finir ses jours auprès de son fils, dans la terre de Gessen, que le roi lui donna. Joseph, après avoir vecu ito ans, et avoir vu ses petitsfils jusqu'à la troisième génération, tomba malade. Il fit venir ses frères, leur prédit que Dieu les feroit entrer dans la Terrepromise, et leur fit jurer qu'ils y transporteroient ses os. Cest ce qu'exécuta Moyse, lorsqu'il tira les Israelites de l'Egypte; et ce corps fut donné en garde à la tribu d'Ephraïm, qui l'entern près de Sichem, dans le champ que Jacob avoit donne en propre à Joseph peu avant sa mort. Co patriarche mourut l'an 1633 avant Jésus-Christ, après avoir gouverné l'Egypte pendant quatre-vingts ans. Il laissa deux fils, Manassès et Ephraim, de sa femme Aseneth, fille de Putiphar grand-prêtré d'Héliopolis. Tout le monde connoît son Histoire intéressante, en prose poétique, par Bitaubé.

II. JOSEPH, fils de Jacob, petit-fils de Mathan, epoux de la Ste Vierge, et père putatif de J. C., étoit de la tribu de Juda et de la famille de David. On ne sait point quel fut le lieu de sa naissance; mais on ne peut douter qu'il ne fût établi à Nazareth, petite ville de Galilée dans la tribu de Zabulon. Il est constant par l'Evangile même, qu'il étoit artisan, puisque les Juis parlant de Jesus - Christ, disent qu'il étoit Fabri filius. Il étoit fiance à la Vierge Marie. Le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu ne fut pas d'abord révélé à Joseph. Ce saint homme, ayant remarque la grossesse de son épouse, voulut la renvoyer secrètement; mais l'Ange du Seigneur lui apparut, et lui révéla le mystère. Joseph n'eut jamais de commerce conjugal avec la Ste Vierge. Il l'accompagna à Bethleem, lorsqu'elle mit au monde le Fils de Dien. Il s'enfuit ensuite en Egypte avec Jésus et Marie, et ne retourna à Nazareth qu'après la mort d'Hérode. L'Écriture dit que Joseph alloit tous les ans à Jérusalem avec la Ste Vierge pour y célébrer la fête de Paques, et qu'il y mena Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Elle ne rapporte rien de plus de sa vie, ni de sa mort. On croît neanmoins qu'il mourut avant J. C.; car, s'il ent été vivant au temps de la Passion, on pense que le Fils de Dieu , expirant sur la Croix, lui eut recommandé la Ste Vierge sa mère, et non pas à St. Jean. On a été long-temps dans l'Eglise sans rendre un culte religieux à St. Joseph. Sa fête étoit établie en Orient long-temps avant que de l'être en Occident. On dit que les Carmes sont les premiers qui l'ont célébrée en Europe. Sixte IV l'institua pour Rome, et plusieurs Eglises ont depuis suivi cet exemple.

JOSEPH-BARSABAS, surnomme le Juste, Voyez Bar-SABAS.

III. JOSEPH au Josué, fils de Marie et de Cléophas, étoit frère de St. Jacques le Mineur, de St. Simon et de St. Jude, et proche parent de J. C. selon la chair. L'Ecriture ne nous apprend rien de plus à ce sujet.

IV. JOSEPH D'AFIMATHIE, prit ce nom d'une petite ville de Judée, située sur le Mont-

Ephraim, dans laquelle il naquit. Il vint demeurer à Jérusalem, où il acheta des maisons, St. Matthieu l'appelle Riche; et St. Marc un noble Décurion, c'est-à-dire conseiller ou sénateur. Cet office lui donnoit entrée dans les plus célèbres assemblées de la ville; et c'est en cette qualité qu'il se trouva chez le grand-prêtre Caïphe, lorsque J. C. y fut mené: mais il ne voulut point consentir a sa condamnation. L'Evangile nous apprend que c'étoit un homme juste et vertueux, du nombre de ceux qui attendoient le royaume de Dieu. Il étoit même disciple de J. C.; mais il n'osoit se déclarer ouvertement, par la crainte des Juifs. Après la mort du Sauveur, il alla hardiment trouver Pilate, et lui demanda le corps de Jésús-Christ pour l'ensévelir ; il l'obtint, et le mit dans un sépulcre neuf qu'il avoit fait creuser dans le roc d'une grotte de son jardin. L'Ecriture ne dit plus rien de Joseph d"Arimathie; mais on croit qu'il se joignit aux Disciples, et qu'après avoir passé le reste de sa vie dans la ferveur des premiers Chretiens, il mourut, à Jérusalem.

V. JOSEPH, beau-frère d'Hérode le Grand, par Salomé sa sœur qu'il avoit épousée. Ce roi, en partant pour aller se justifier aiprès d'Antoine, sur la mort d'Aristobule, grand sacrificateur, le chargea du gouvernement de ses' états pendant son absence. Il lui ordonna en même temps, sous le sceau du secret, de faire mourir Mariamne sa femme, s'il ne pouvoit se disculper. L'imprudent Joseph découvrit son secret à Mariamne. Celle-ci le reprocha à Hérode, qui de dépit fit

mourir Joseph, sans écouter ses justifications.

VI. JOSEPH, ou plutôt Jo-SEРНЕ, (Flavius) né à Jérusalem Tan 37 de J. C., de parens de la race sacerdotale, montra de bonne heure beaucoup d'esprit et de pénétration. Dès l'àge de quatorze ans, les pontifes le consultoient. Il fut l'ornement de la secte des Pharisiens dans laquelle il entra. Un voyage qu'il fit à Rome, perfectionna ses talens et augmenta son crédit. Un comédien Juif, que Néron aimoit, Le servit beaucoup à la cour de ce prince. Cet acteur lui fit connoître l'impératrice Poppée, dont In protection lui fut très-utile. De retour dans la Judée, il eut le commandement des troupes. et se signala au siège de Jotapat, qu'il soutint pendant sept semaines contre Vespasien et Tilus. Vespasien ayant résolu d'enployer le bélier pour battre la place, dit D. Calmet, Josephe, pour diminuer l'esset de cette machine, fit suspendre quantité de sacs pleins de paille, et les fit tomber par des cordes à l'endroit où le bélier devoit frapper. Mais les Romains avec des faux coupèrent ces cordes, et rendirent inutile la précaution de Josèphe. Au point du jour, il y eut une breche considérable; mais les assiégés réparèrent le mur avec une diligence incroyable, avant que les Romains eussent dressé un pont, pour aller de leurs machines sur les murs de la place. Le jour même, Vespasien lit donner un assant général par trois endroits, et fit envelopper tout le tour de la place, afin que nul des assiégés ne pût échapper. Josèphe s'attacha principalement à la défense de la brêche, qui étoit l'endroit le plus dangereux; et apres avoir soutenu avec beaucoup de vigueur les efforts des ennemis, voyant qu'il alloit succomber à la multitude des assiégeans, il fit jeter sur eux plusieurs chaudières d'huile bouillante, ce qui les obligea de se séparer et de se retirer. Cependant Vespasien fut averti par un Juif transfuge, que les assiégés étoient accablés de fatigue, et que l'heure la plus propre pour livrer l'assaut seroit vers le point du jour, lorsque épuisés par la veille et les travaux de la nuit, ils prendroient un peu de repos. Vespasien profita de cet avis, et sans fairé de bruit, il fit avancer le tribun Domitius Sabinus, et quelques soldats choisis, qui tuerent les sentinelles, et entrèrent dans la ville sans trouver la moindre résistance; ils furent snivis par leurs camarades, et la ville étoit prise long-temps avant que les assiégés fussent éveillés. On tua tout ce qu'on rencontra, sans distinction. La place fut emportée le premier de juillet de l'an 60 de J. C. après quarantesept jours de siège. On y compta Lo mille Juifs de tués, sans parler de 1200 prisonniers. Joséphe s'étoit sauvé dans une caverne creusée à côté d'un puits fort profond, où il trouva quarante des siens, qui avoient des provisions pour plusieurs jours. Il y demenroit cache tout le jour; mais la nuit il sortoit, pour voir s'il pouvoit trouver quelque moyen de se sanver. Le troisième jour une femme le découvrit à Vespasien, qui lui fit proposer de se rendre; mais Josephe en fut empêché par ses compagnons, qui le menacèrent de le tuer s'il y consentoit. Ces furieux, pour ne pas tomber entre les mams

ele leurs ennemis, proposèrent de se donner la mort; et Josephe ne reussit qu'avec peine à leur persuader de ne pas tremper leurs mains dans leur propre sang, mais de recevoir la mort par la main d'un autre. Ils tirèrent donc au sort, pour savoir qui seroit tue le premier par celui qui le suivoit. Josèphe ent le bonheur de rester avec un autre, à qui il persuada de se rendre aux Romains. Vespasien vouloit garder son prisonnier pour l'envoyer à l'empereur Néron; Josephe l'ayant su, demanda une audience particulière, qui lui fut accordée. Vespasien étant seul avec Titus et deux de ses intimes amis, Josephe lui predit qu'il seroit élevé à l'empire après Néron et après quelques autres. Ponr le convaincre de la vérité de cette prédiction, il assura qu'il avoit annonce aux habitans de Jotapat le jour précis auquel cette place devoit être prise : prédiction qui avoit été suivie de l'effet, selon le témoignage des prisonniers Juifs. Quoique Vospasien ne fit pas alors grand fond sur les promesses de Josèphe, l'événement les justifià. Quelque temps après ; il tint une assemblée à Béryte. où, après aveir loué publiquement le courage de son captif. il lit briser les chaînes dont il avoit été lié jusqu'alors, et lui fendit l'homeur et la libertés Josephe ayant accompagné Titus au siège de Jérusalem, essaya plusieurs fois de faire rentrer ses compatriotes en eux-mêmes, et les engagea à recourir à la clémente des Romains. Les Juifs ne répondirent à ses sages remontrances que par des injures et des malédictions. Un jour même, comme il leur parloit assez près des murailles, il recut un coup de pierre qui le fit tomber évanoui. Il seroit tombé entre les mains de ces furieux, si les Romains n'étoient accourus pour l'emporter et le panser. Le péril qu'il avoit couru augmenta l'estime et l'affection du général Romain. Après la prise de Jérusalem, il obtint la liberté de plusieurs de ses compatriotes, et Titus lui donna les livres sacrés qu'il lui avoit demandés. Titus retournant en triomphateur à Rome, mena Josephe avec lui l'an 71 de J. C. Vespasion, alors empereur , le logea dans la maison qu'il occupoit avant qu'il fût parvenn à l'empire. Il le fit citoyen Romain , lui assigna une pension, et lui donna des terres en Judée. Titus ne lui marque pas moins de bonté; et ce fut en reconnoissance des faveurs dont ces princes l'avoient honoré qu'il prit le nom de Flavius qui étoit celui de la famille de Vespasien. Dans le loisir où Josèphe se trouva à Rome, il composa ou continua la plupart des ouvrages qui nous restent de lui. I. L'Histoire de la guerre des Juifs, en sept livres. L'auteur l'écrivit d'abord en syriaque, et la traduisit en grec. Cette histoire plut tant à Titus, qu'il la signa de sa main, et la fit déposer dans une Bibliotheque publique. On ne peut nier que Josèphe n'ait l'imagination belle, le style animé, l'expression noble; il sait peindre à l'esprit et remuer le cœur. C'est celui de tous les historiens Grecs, qui approche le plus de Tite-Live; aussi St. Jerome l'appelloit-il le Tite-Live de la Grèce. Mais, s'il a les beautés de l'historien Latin, il en a aussi les défauts. Il est long dans ses harangues, et exagérateur dans ses récits. II. Les Antiquités

Judaïques, en vingt livres: ouvrage écrit avec autant de noblesse que le précédent, mais dans lequel l'auteur a déguisé. affoibli ou anéanti les miracles attestés par l'Ecriture. Il corrompt par-tout ce qui pouvoit blesser les Gentils. Il paroît que Josephe étoit encore meilleur politique que bon Israé-lite. L'intérêt le dirigea dans ses écrits comme dans sa conduite. Il ne craignit pas d'appliquer les propheties sur le Messie, à l'empereur Vespasien, tout païen qu'il étoit. III. Deux Livres conthe Apion , grammairien Alexandrin, un des plus grands adversaires des Juiss. Cet ouvrage est précieux, par divers fragmens d'anciens historiens que lauteur nous a conservés. IV. Un Discours sur le martyre des Mac-Chabées, qui est un chef-d'œuvre d'éloquence : Josephe eût pu être un des plus grands orateurs, comme il est un des plus grands historiens. V. Un Traité de sa Vie. La meilleure édition de ses ouvrages est celle d'Amsterdam, 1726, en deux vol. in-fol. en grec et en latin, par les soins du savant Havercamp. Il y en a une autre par Hudson , Oxford, 1720, denx vol. in-fol. moins estimée. Nous en avons deux traductions en notre langue; la 1re par Arnauld d'Andilly ; la 20 par le P. Gillet: celle-ci est faite avec plus d'exactitude, l'autre est ecrite avec plus de force (Voyez leurs articles). — Il ne faut pas le confondre avec un autre Juif Josèrne de Palestine, dit le conite Joseph, chef de sa nation sous Constantin. Sa sévérité à maintenir les bonnes mœurs et la discipline lui ayant fait beaucoup d'ennemis, et Dieu l'ayant touché par le bon exemple des Chré-

tiens et par des avertissemens intérieurs, il reçut le bapteme. L'empereur Constantin le sit comte, et lui donna la permission de bâtir des Eglises à Tibériade, à Diocésarce et dans d'autres villes de la Pelestine. Sa demeure étoit à Scythopole, où les Juifs et les Syriens se réunirent pour troubler son repos. Il retira chez lui St. Eusèbe de Verceil, qui fut visité par Si. Epiphane, auguel le comte Josephe raconta tonte l'histoire de sa conservation: il avoit alors 70 ans. On présume qu'il mourut vers l'an 360. On lui donne le titre de Saint dans plusieurs martyrologes.

VII. JOSEPH BEN-GORION, 64 GORIONIDES (c'est-à-dire fils de Gorion), fameux historien Juif, que les rabbins confondent mal à propos, avec le célèbre historien Josephe, vivoit vers la ha du ixe siècle, ou au commencement du x.º Il nons reste de lui une Histoire des Juis, que Gagnier a traduite en latin, Oxford, 1760. in-4.0 Il y en a une édition hébraïque et latine, de Gotha, 1707, in-4.0 On voit par ce livre même, que l'auteur etoit, selon toutes les apparences, un Juif du Languedoc Le premier écrivain qui a cité cet ouvrage, est Saadios - Gaon, rabbin célèbre, qui vivoit au milieu du xe siècle.

VIII. JOSEPH Ier, 15º empereur de la maison d'AUTRICHE, fils aîné de l'empereur Léopold, naquit à Vienne le 28 juillet 1678. Couronné roi héréditaire de Hongrie en 1687, il fut éln roi des Romains en 1690, et monta sur le trône impérial après la mort de son père, le 5 mai 1705. L'esprit du fils étoit vif et

plus entreprenant, plus éloigné des finesses et de la politique Italienne, plus propre à brusquer les événemens qu'à les attendre, consultant ses ministres et agissant par lui - même. Ce prince soutint le système que son père avoit embrassé. Il engagea le duc de Savoie, les Anglois et les Hollandois dans ses intérêts contre la France, et voulut faire reconnoître l'archiduc, roi d'Espagne. Il força Clément XI à lui donner ce titre, en déclarant dépendans de l'empire beaucoup de fiefs qui relevoient jusqu'alors des papes. Voyez BARRE, nº V. Après avoir rançonné le pape, il fit mettre, en 1706, les électeurs de Bavière et de Cologne au ban de l'Empire, pour les punir d'avoir pris le parti de la France. Il les dépouilla de leurs électorats; il en donna les fiefs à ses parens et à ses créatures; il retint les enfans du Bavarois, et leur ôta jusqu'à leur nom. Le duc de la Mirandole lui avant donné quelque léger mécontentement, il le dépouilla comme les électeurs de Bavière et de Cologne. Par ses armes ou par ses intrigues, il devint maître paisible en Italie. La conquête du royaume de Naples et de Sicile lui fut assurée. Tout ce qu'on avoit regardé en Italie comme feudataire, fut traité comme sujet. Il taxa la Toscane à 150,000 pistoles; Mantoue à 40,000: Parme, Modène, Lucques, Gênes, malgré leur liberté, furent comprises dans ses impositions. Joseph fut heureux par-tout. Sa fortune le fit encore triompher des mécontens de Hongrie. La France avoit suscité contre lui le prince Ragotzki, armé pour soutenir les priviléges de son pays : il fut hattu, ses villes prises, son parti

ruiné, et lui obligé de se retirer en Turquie. Au milieu de ses succes, Joseph fut attaqué de la petite vérole, et en mourut le 17 avril 1711, à 33 ans. Sa mort fut le salut de la France. et rendit la paix à l'Europe. Plusieurs historiens ont peint ce prince comme altier et orgneilleux. « Cependant sa conduite lente et généreuse à l'égard des Hongrois, dit M. de Montigny; les témoignages de bonté dont il combla les Bohémiens, lors de leur soulèvement; l'affection qu'il marqua toujours pour le corps Germanique, son empressement à combler de saveurs les talens utiles ou le mérite distingué; l'accueil qu'il faisoit aux simples soldats qui s'étoient signalés par leur bravoure; enfin, son peu d'attachement pour le vain céremonial de la cour: tout cela prouve au moins que sa fierté étoit plutôt un effet de sa vivacité naturelle, qu'un trait caractéristique de son cœur.... On lui a reproché d'avoir gouverné l'Allemagne avec un pouvoir absolu. et d'avoir disposé à son gré des lois et des fiefs de l'Empire. » Ce reproche, fait à presque tous les empereurs Autrichiens, auroit été mérité vraisemblablement par tout autre prince qui auroit été à leur place. Il est dissicile d'avoir des occasions de s'agrandir, et de ne pas en profiter. D'ailleurs, en maintenant l'équilibre dans les états de l'Empire. et en bornant l'ambition et l'autorité de certains princes, ils ont peut-être rendu service à l'humanité, autant qu'en maintenant les lois, l'ordre et la subordination. Joseph laissa l'Empire dans l'état le plus florissant. Il avoit épousé Guillelmine-Amélie, fille de Jean Fréderic, duc de Brunswick-Lunebourg, dont, il eut, en 1699, Marie-Josephe, mariée au prince électoral en 1719; Léopold-Joseph, qui ne vécut que 13 mois; Marie-Amélie, épouse de l'électeur de Bavière, connu depuis sous le nom d'empereur Charles VII.

IX. JOSEPH II, né le 13 mars 1741, fut élu roi des Romains, le 27 mars 1764, coutonné empereur à Francfort l'année suivante, roi de Hongrie et de Bohême, et souverain des Etats héréditaires, à la mort de Marie-Thérèse, le 29 novembre 1788. Le commencement de son règne fut marqué par un acte de clémence. Un employé au bureau de St-Polsen, avoit soustrait 600 florins à sa caisse, et fut condamne à la mort. L'empereur, connoissant la modicité des appointemens de sa place et les besoins de sa nombreuse famille, lui pardonna, et doubla ses appointemens. En 1766, il parcourut une partie de ses Etats, visitant tout par lui-même, s'informant de l'état des troupes, des fortifications, du commerce et de l'agriculture. En Transylvanie, il s'occupa des moyens d'y arrêter la disette qui s'y faisoit sentir; s'étant convaincu que des monopoleurs s'étoient concertés pour faire augmenter le prix de la viande, il les condamna à conduire eux-mêmes les bestiaux dans les villes qui en avoient besoin. En Croatié, il concut l'idée d'un grand chemin, pour faciliter le commerce de la Hongrie, depuis Zing jusqu'à Carlstadt. A Venise, il y régla, avec le sénat, les limites de l'Autriche et de la République : il visita le champ de bataille où le général Schwerin avoit perdu la les impôts annuels. Ayant visté

vie en remportant la victoire, et il ordonna qu'on elevat à ce guerrier un monument qui tappekit son triomphe et sa mort En Bohême, il appaisa la famine que les troubles de la Pologne y avoient fait haftre. Pendant tout son séjour à Prague, il ne se permit pas d'aller une seule fois au spectacle, et répondoit à ceux qui l'y engageoient : « Les besoins du peuple sont trop pressans, et j'ai trop d'affaires pout songer à mes plaisirs.» Dans ce voyage, il ordonna que tous les impôts sur les denrées seroient mis en régie, mais il en exclut les Juifs, dont les monopoles étoient l'une des principales causes des malbeurs publics. Joseph II vint à Rome en 1769, et y séjourna assez long-temps pour y visiter les monnmens et les chefsd'œuvre que renferme cette ville immense. « J'ai voyagé assez utilement, disoit-il, parce que je n'ai pas voyagé seul. En Italie, nous étions quatre. Chacun avec son département, son objet différent d'observations. Le soir, chacun étant retiré écrivoit ses réflexions : je les ai ensuite réunies et rédigées. En Bohême et en Hongrie, j'avois avec moi des hommes très - savans dans l'art militaire. Nous nous arrêtions dans tous les lieux propres à quelque observation; et par ce moyen, j'ai eu le plaisir de faire des campagnes sans qu'il en ait rien coûté à l'humanité. , Peu de sonverains ont voyagé avec cette méthode et ces avantages. A Livourne, l'empereut monta à bord de deux frégates angloises qui se trouvoient dans le port, et il en examina avec soin la construction. A Milan, il diminua de 200,000 florint

en personne les couvens de filles. et s'étant fait rendre compte des Occupations pen utiles des religieuses, il leur envoya une grande quantité de pièces de toile, pour en faire des chemises aux soldats. A l'exemple de l'empereur de la Chine, Joseph II. au meis d'avril 1769, voulut honorer et encourager l'agriculture. en labourant lui-même solennellement un champ dans le territoire de Posovitz; et le prince de Lichtenstein a fait élever un monument sur ce champ, pour consacrer cette action. Joseph ayant pris de bonne heure le roi de Prusse pour modèle, chercha à avoir une entrevue avec ce monarque: elle eut lieu à Neiss en Silésie. Les deux souverains y traitèrent du partage de la Pologne, mais l'empereur, par égard pour le prince de Kaunits, son principal ministre, ne voulut s'engager à rien sans avoir pris ses conseils; Kaunitz ayant approuvé le projet d'envahissement, Joseph II se rapprocha une seconde fois de Fréderic à Neustadt en Autriche; et alors ils arrêtèrent le démembrement de l'ancien royaume des Sarmates. L'empereur acquit toute la rive gauche de la Vistule, depuis les Salines jusqu'à l'embouchure du Wiroz, le Palatinat de Belz, la Russie rouge, et la plus grande partie de la Volhinie. Ce pays renferme deux millions et demi d'habitans. Joseph, sous le nom du comte de Falkenstein, vint, en 1781, de Bruxelles en France. Il en parloit la langue de préférence à toute autre : il commença à visiter le canal de Picardie dirigé par Laurent; et en parcourant son immense cavité souterraine, il s'écria : « Je suis ser d'étre homine, en voyant un homine

imaginer et exécuter un ouvrage aussi vaste et aussi bardi. » H s'étendit ensuite avec complais sance sur l'utilité de cette entreprise pour faciliter le commerce et les communications de la France avec les Pays - Bas Autrichiens; il alla observer les manufactures de Lyon, et parut envieux de la splendeur de cette cité: il fut reçu à Paris avec autant d'accueil que de pompe, mais rien ne put lui faire quitter sa vié frugale et son austère sim→ plicité. De retour dans ses états. il s'y montra souverain éclairé et homme sensible. On peut s'en convaincre par plusieurs traits de sa vie. Avant rencontré un enfant de neuf ans, qui mendioit, il l'interrogea, et sachant qu'il ne quêtoit de l'argent que pour avoir un medecin pour sa mère malade, il se fit passer pour médecin, il visita l'infortunée prit une écritoire pour donner son ordonnance qui fut une assignation de 50 ducats sur sa caisse particulière. — Une jeune personne, allant vendre des hardes pour subvenir aux besoins de sa famille, se confia à lui sans le connoître. Elle se plaignit de l'empereur qui avoit laissé son père, vieux officier, mourir sans récompense, et sa mère dans la détresse. Après avoir payé le prix des hardes, il se chargea de faire parler à l'empereur de cet abandon, et la pria de se rendre, deux jours après, au palais. Pendant ce temps, l'empereur s'instruisit des faits, et les ayant reconnus vrais, il ordonna qu'on fit parvenir jusqu'à lui la mère et la fille. En leur remettant le brevet d'une pension égale aux appointemens du père, il leur dit : - Pardomez moi le retard qui yous a mis dans l'embarras. Vous

voyez qu'il étoit involontaire. Dorénavant, si on disoit quelque mal de moi, je vous demande de me defendre. » Depuis ce temps, il fixa un jour par semaine, où tout citoyen pouvoit l'aborder, lui présenter ses placets, et lui faire entendre sa plainte. - Des seigneurs se recriant de ce qu'ils ne pouvoient iouir à leur aise de la promenade. lui demandèrent de faire fermer le Prater, et d'ordonner que l'entrée n'en fût permise qu'aux personnes d'un certain rang; l'empereur leur répondit : « Si je ne voulois voir que mes égaux, il faudroit aller m'enfermer dans les caveaux des Capucins où reposent mes ancêtres. Vous ne connoissez donc pas le grand plaisir d'être l'égal de tous, et sance non-interrompue, craignant d'égaler tout le monde à soi. » - Ce qu'on a justement reproché à ce souverain, importuné de la gloire de Fréderic II et de Catherine, c'est d'avoir trop cherché à les imiter et à les suivre dans leurs projets un peu gigantesques. Comme cette dernière, il concut l'idée d'expulser le Turc de l'Europe, et de le confiner en Asie; et il eut sur ce sujet diverses conférences avec elle à Mohilow en Pologne. L'impératrice l'ayant invité à venir en Russie, ce monarque, avide de voyages et d'instructions, partit pour Moscow en 1780. Il y visita les hospices, le Khitaigorod où se fait le commerce des pelleteries, les archives de l'histoire du Nord, mises en ordre par le savant Muller, la manufacture d'acier de Toula; il examina de même le port de Cronstadt, l'arsenal, les chantiers, et tout ce que Pétersbourg offre à l'attention des voyageurs. Lorsqu'il parut à l'académie des Scien-

ces de cette ville, on lui présent un volume de cartes géographiques parmi lesquelles celle de son voyage de Vienne à Pétersbourg se trouvoit déjà gravée. A l'académie des Arts, il vit un recueil d'estampes où étoit sen portrait avec ces vers d'Horace, relatifs à son goût pour les voyages:

> Multorum providus ubes Et mores hominum inspezit.

En 1784, Joseph II voulut rendre libre la navigation de l'Escaut; sa réclamation à cet égard étoit d'autant plus juste, que ce sleuve baignoit diverses parties de son territoire. Cependant, les Hollandois se fondant sur des traités anciens et une jouispour la sureté de leurs frontières, s'y opposèrent d'abord; mais d'après la médiation de Louis XVI, et dans la crainte que Catherine II, qui soutenoit les droits de l'empereur, ne leur fermat l'entrée de la Baltique, ils consentirent du moins à éteindre les prétentions de celui-ci en lui donnant de l'argent. Joseph se rendit dans la Crimée pour y voir l'impératrice de Russie qui y voyageoit alors avec une magnificence extraordinaire. Il la joignit à Kaïdak, et l'accompagna à Cherson. Là, il recut les premières nouvelles de l'insurrection du Brabant, qu'il parat d'abord peu redouter, et il n'en seconda pas moins de tout son pouvoir Catherine, dans son espedition contre les Ottomans. L'empereur envoya le prince de Saxe - Cobourg à la tête de 30 mille Autrichiens, s'unit à Potenkin, qui commandoit en chef les armées Russes. Le Bannat, la Transylvanie furent deslors

lors livrés aux dévastations. Malgré leur bravoure , les Autrichiens furent obligés de reculer jusques sous Témeswar, et les Turcs eurent tout l'avantage de la première campagne. La suivante, dirigée par le général Laudhon et le prince de Cobourg, fut plus heureuse. On prit Belgrade et Orsova; mais Joseph, qui dépérissoit depuis deux ans, touchoit à sa fin; et, en effet, il mourut le 20 février 1790, avec le regret de n'avoir pas terminé guerre. Quoiqu'on ait représenté sa politique extérieure comme excessivement remuante, il fut constant dans ses alliances, fidelle à ses auxiliaires, et plus porté à obtenir ce qu'il desiroit par des négociations, que par des conquêtes. Après avoir envahi la Bavière, en 1777, il se prêta aux conditions de paix. Il montra, dans cette courte guerre, et la valeur d'un héros et l'esprit de conciliation d'un politique. Très-peu de souverains ont réuni au même degré l'amour de l'ordre et de la justice, le desir du bien public, la haine des abus, l'activité et l'étendue des connoissances. Il entroit dans tous les détails. L'armée Autrichienne fut soumise à une discipline, qui la mit au rang des incilleures troupes de l'Europe. L'administration des finances fut exempte d'avarice et de dissipation; mais la guerre exigeant des impôts extraordinaires, on ne put fixer l'économie du trésor Împérial à des mesures permanentes. Cependant, on y mit de l'ordre, de la vigilance; on simplifia la comptabilité, et on contimua régulièrement le payement des dettes. Dans les autres branches d'économie politique, Joseph II, trop plein d'idées nou-Tome VI.

velles et de l'esprit de réforme. multiplia les ordonnances à l'excès. Mais on ne put qu'être étonné de l'immensité des détails qu'il embrassoit, et des abus qu'il attaquoit. L'édit de tolérance maintenti avec fermeté, la loi sur les mariages, la réforme du code criminel, l'égalité de protection accordée aux différentes classes de sujets, l'excès des priviléges féodaux combattus sans relâche, l'amélioration des études , la louable et uniforme sévérité dans l'exécution des lois civiles et criminelles, d'heureux efforts pour extirper la mendicité, doivent distinguer ce règne de dix ans si court et si rempli. La réforme du clergé fut l'effet d'un plan général, prémédité depuis longtemps, et mis en exécution avec trop de promptitude et de despotisme. Se permettre de grandes innovations sans y avoir préparé l'opinion publique, étoit déjà une faute. C'en fut une plus grande de vouloir anéantir, dans un seul jour, des intérêts, des établissemens, des droits, peutêtre abusifs, mais que le temps sembloit avoir consacrés. L'empereur auroit en plus de succès dans ses opérations ecclésiastiques, s'il avoit détruit les abus sans immoler les personnes; supprimé les monastères sans les envahir; aboli les ordres religieux, en respectant davantage le sort de ceux qui s'y étoient engagés sous la foi publique. L'esprit de spoliation parut trop guider ses conseils; et cette spolietion lui coûta, en partie, les Pays-Bas soulèvés contre lui. Les biens monastiques servirent, à la vérité, à former des hôpitaux des écoles, des établissemens utiles dans plus d'un genre; car, dans le nombre des nouveautes

qu'il tenta, il y en eut quelquesunes d'heureuses. Mais comme ses continuelles ordonnances rendoient fous les états sans stabilité, il excita plus de murmures que de reconnoissance : c'est ce qu'il avona lui-même au lit de la mort. Je ne regrette pas le trône, dit-il à l'un de ses ministres; ie suis tranquille; un seul souvenir pèse sur mon cœur, c'est qu'après toutes les peines que je me suis données, j'ai fait peu d'heureux et beaucoup d'ingrats. Divers réglemens de commerce doivent être exceptés des ses nombreux rescrits, aussitôt modifiés ou révoqués que rendus, et qui faisoient accuser ce prince d'inconstance et d'étourderie. Toujours pressé de commander ou d'agir, avant d'avoir calculé l'inconvénient ou l'obstacle imprévus, il s'arrêtoit malgré lui, quand il rencontroit l'un ou l'autre. Ce ne fut que dans ses provinces Belgiques qu'il s'obstina à des réformes minutieuses, plus dignes d'un recteur d'université que d'un souverain. Toutes les tentatives violentes qu'il fit pour y soumettre les esprits, furent malheureuses; et cette opiniatreté parut d'autant plus extraordinaire, que dans d'autres circonstances, il se montra facile à écouter les réclamations. Si de sa carrière publique on passe à ses. mœurs personnelles, on doit faire remarquer sa simplicité popu-Jaire, sans être affectueuse, sa bienfaisance étendue et compatissante, son mépris pour l'ostentation, son éloignement pour les hommages publics, son attention à chercher le mérite et à le recompenser par des dons ou une familiarité noble, son attachement à ceux qu'il aimoit. cette vie frugale et laborieuse à

laquelle il s'étoit soumis, enfin, cette infatigable ardeur à tout voir, à tout entendre, à tout poursuivre par lui-même llavoit été marié deux fois: 1.º à l'infante Isabelle de Parme, morte en 1763; 2.º à la princesse Marie-Joséphine - Antoinette de Bavière, qu'il perdit en 1767. Il n'a pas laissé d'enfant de ces deux épouses.

X. JOSEPH Ier, roi de Portugal, de la famille de BRAGANCE, né en 1714, monta sur le trone en 1750, et mourut le 24 février en 1777, à 62 ans et 8 mois. Le tremblement de terre de 1755, qui engloutit une partie de Lisbonne, la funeste conspiration de 1758, où ce prince fut attaqué près d'une de ses maisons de plaisance, et sauvé par le conrage de son cocher : ( Voy. AVEI-Ro.) l'exécution qui en fut la suite; l'expulsion des Jésuites et la confiscation de leurs biens; ( Voy. MALAGRIDA.) les disputes avec la cour de Rome, qui suivirent cet événement mémorable; enfin, la guerre avec l'Espagne en 1761, sont les événemens les plus remarquables de ce règne, dont les Portugais se sonviendront long-temps. ( Voyez Post-BAL.) Quelque temps avant sa mort, il avoit remis le gonvernement à Marie-Anne-Victoire d'Espagne son éponse, et il anroit dù le faire beaucoup plutôt, parce que son caractère étoit facile à se laisser entraîner par la colère et les insinuations étrangères.

XI. JOSEPH ALBO, savant Juif Espagnol du 15e siècle, natif de Soria, se trouva, en 1412, à la fameuse conférence qui so tint entre Jérôme de Sainte-Foiz et les Juifs. Il mourut en 1430. On a de lui, un livre célèbre, intitulé en hébreu: Sëpher Ikkarim, c'est-à-dire le Livre des fondemens de la Foi; Venise, 1618, in-fol. Plusieurs savans ont entrepris de le traduire en latin; mais il n'en a encore paru aucune version. Joseph y prétend que la croyance de la venue du Messie n'est point necessaire au salut, ni un dogme essentiel. Il avanca, dit-on, cette proposition pour raffermir la foi des Juis, que Jérôme de Sainte-Foi avoit ébranlée, en prouvant que le Messie étoit venu.

XII. JOSEPH MEIR, 'savant rabbin, naquit l'an 1496 à Avignon, d'un de ces Juifs chassés d'Espagne, 4 ans auparavant, par le roi Ferdinand. Il fut emmené depuis par son père en Italie, et monrut près de Gênes en 1554. On a de lui, un ouvrage trèsrare en hébreu, intitulé: Annales des Rois de France et de la Maison Ottomane, Venise, 1554, in-8.º Il est divise en deux parties: dans la 1re, il rapporte les guerres que les François ont soutenues, pour la conquête de la Terre-sainte, contre les Ottomans. Il prend de là occasion de faire l'histoire de ces deux peuples. Il commence celle des François par Marcomir, Sumnon et Génébalde. Avant de par--ler des Ottomans, il donne une idée de Mahomet, d'Abubeker et d'Omar. Cette première partie finit à l'un 1520. Dans la deuxième, l'Histoire des Ottomans est précédée de celle de Saladin, de Tamerlan , d'Ismnël Sophi , et de plusieurs autres Orientaux. di pavle, en passant, des princes de l'Europe, et termine cette pantie à l'an 4555. Son style, dit-on, est simple et convenable à l'histoire.

XII. JOSEPH DE PARIS, célèbre Capucin, plus connu sous le nom de Père Joseff , naquit à Paris, le 4 novembre 1577, de Jean le Clerc, seigneur du Tremblai, président aux requêtes du palais. Le jeune du Tremblai voyagea en Allemagne et en Italie, et fit une campagne sous le nom du Baron de Mastèce. Au milieu des espérances que ses talens donnoient à sa familie il quitta le monde pour se faire Capacin en 1599. Après son cours de théologie, il fit des missions, entra en lice avec les hérétiques, en convertit quelques-uns, et obtint les premiers emplois de son ordre. Le cardinal de Richelieu, instruit de la souplesse de son génie, lui donna toute sa confiance, et le chargea des affaires les plus épineuses. Renfermé dans sa cellule, il pouvoit méditer plus profondément sur les projets qu'ils formoient tous deux. Ce fut surtout lorsque le cardinal fit arrêter la reine Marie de Médecis, que le Capucin fut utile au ministre. Il le lui fut encore plus en 1636. lorsque les Espagnols entrèrent par les Pays-Bas dans la Picardie. Richelicu, en butte aux murmures des Parisiens, fut sur le point de quitter le ministère. Le P. Joseph le rassura, et lui conseilla de se montrer sans gardes dans les principales rues de Paris, pour calmer le peuple par cet air de confiance, ou pour lui en imposer par son courage. L'événement justifia ce conseil. Hé bien! lui dit le Capucin à son retour, ne vous avois-je pas lien dit, que vous étiez une poule mouillée, et qu'avec un peu de

sermeté, vous rétabliriez les affaires. « Ce religieux, dit un historien, étoit aussi singulier en son genre que Richelieu même; enthousiaste et artificieux à la fois, dévot et politique, voulant établir une croisade contre les Turcs, fonder des religieuses, faire des vers, négocier dans toutes les cours, et s'élever à la pourpre et au ministère. Voyez WEIMAR, et \* I. RICHER. » Ce Capucin, admis dans un conseil secret, ne craignit point de remontrer au roi, qu'il pouvoit et qu'il devoit, sans scrupule, mettre sa mère hors d'état de s'opposer à son ministre. Le Père Joseph ne se sit pas plus d'honneur dans l'affaire du docteur \* Richer, duquel il extorqua une rétractation, en partie par intrigue, en partie par violence. Le rusé Capucin envoyoit en même temps des missions en Angleterre, au Canada, en Turquie, réformoit l'ordre de Fontevrault . ct établissoit celui des religiouses Bénédictines du Calvaire : Voyez ANTOINETTE. Louis XIII le récompensa de ses services par le chapeau de cardinal; mais il mourut à Ruel. d'une seconde attaque d'apoplexie, le 18 décembre 1638, à 61 ans, avant que de l'avoir reçu. Le pape avoit refusé pendant long-temps de le nommer, sous prétexte qu'il ne vouloit pas remplir de Franciscains, le sacré collége où il y en avoit déjà trois: mais réellement parce qu'il n'aimoit ni Richelieu, ni ses partisans, ni ses créatures. « Quoique le Père Joseph affectat une grande modestie, dit M. de Buri, il ne regardoit pas le chapeau avec indifférence, puisque Chavigny mandoit au maréchal d'Estrées, ambassadeur de France à

Rome : Ne manquez pas de mettre dans vos dépêches, que vous pressez la promotion; cela est nécessaire pour satisfaire le Père Joseph. » Il désignoit ce Capucin dans ses lettres, tantot par le nom de Patelin qui marquoit sa douceur apparente, et tantot par celui de Nero pour caractériser sa rigueur inflexible. Nero, écritil au cardinal de la Valette, m'assure tous les jours qu'il est votre serviteur; mais je ne sais si c'est avec autant de vérité que moi ... Ecrivez à Patelin, lui dit-il dans une autre lettre, avec grande amitié. Les ministres étoient forces de faire des caresses à ce Capucin, qu'on appeloit l'Eminence grise, s'ils vonloient ne pas déplaire à Richelieu, qui dit en versant des larmes, lorsqu'on lui apprit sa mort : Je perds ma consolation, mon unique secours, mon confident et mon ami ... Je ne connois, disoit quelquefois le cardinal, aucun ministre, en Europe, capable de faire la barbe à ce Capucin, quoiqu'il y ait belle prise. Il se rendit auprès de lui lorsqu'il agonisoit; et tout ce qu'il put faire pour le rappeler à la vie, fut de lui crier à pleine tête : Courage! Père Joseph , courage! Brisach est à nous; mais ni les nouvelles politiques, ni les prières des courtisans, ne purent rammer un instant le moribond. Le Parlement en corps assista à ses obseques, et un évêque prononça son oraison funèbre. L'abbe Richard a publié deux Vies de cet homme singulier; l'une sous le titre de Vie du Père Joseph, 2 vol. in-12; l'antre plus fidelle,, intitulée : Le véritable P. Joseff, 1704, in-12. Dans la première il le peint comme un Saint, et dans la seconde comme un homme

de cour. Il étoit l'un et l'autre ; ou du moins il tâchoit de l'être, alliant toutes les sinesses d'un politique avec les austérités d'un religieux. Les courtisans trouvoient ce mélange singulier; mais les personnes qui ont l'expérience du monde, n'ignorent pas que tout s'allie dans certaines têtes. C'est la reflexion d'Anquetil, qui a peint le P. Joseph dans son Intrigue du Cabinet sous Henri IV et Louis XIII, précisément comme nous l'avions peint. Voyez encore ce que nous disons de ce Capucin, d'après le P. d'Avrigny, dans l'article de l'abbé Richard.

XIV. JOSEPH, (Pierre de SAINT-) Feuillant, né en 1594, dans le diocèse d'Auch, d'une famille appelée Comogère, mort en 1662, à 68 ans, publia plusieurs ouvrages de théologie, contre les partisans de Jansénius; mais il est plus célèbre par la quantité des volumes qu'il a fait paroître, que par leur solidité.

JOSEPH, (Ange de Saint-) Carme déchaussé, Voy. ANGE, n.º III.

XV. JOSEPH, (le Père) ·moine apostat, se mit, vers 1678, dans le temps de la révolte de Hongrie, à la tête dosix mille bandits. Il prit en mani. · la cause des Hongrois, qu'il appeloit le Peuple de Dieu; et sons le nom de Josué, il entra dans les pays héréditaires de la maison d'Autriche. Il avoit du courage, de l'habileté, et sur-tont une haine implacable contre la religion Catholique. Son fanatisme passa à sa troupe, qui -exerça les plus horribles brigandages. Semblables à ces fameux scelerats qui désolèrent l'Alle- ceda à son père Ammon, l'an 641

magne et la Bohème sous le règne de Wenceslas; ses soldats pilloient, brûloient, massacroient, violoient. Les églises furent démolies, les prêtres passés au sil de l'épée. Le chef de ces malheureux, voulant, dans un accès de fureur, faire un sacrifice à Luther, égorgea, diton, de sa main deux religiouses, après les avoir abandonnées à la brutalité du soldat. Il se vantoit de détruire bientôt la folie Romaine en Allemagne; mais le Dieu qu'il avoit abandonné, le frappa de mort subite. Les complices de ses crimes se vovant sans chef, retournèrent dans leur pays, où la plupart périrent malheureusement.

JOSEPH DE CUPERTIN. (Saint) sinsi nommé du lieu de , sa naissance, petite ville du diocèse de Nardo, dans le royaume de Naples, naquit en 1603 de parens pauvres. Il entra dans. l'ordre des Franciscains conventuels, fut élevé aux ordres sacrés, et se sanctifia par la pratique de toutes les vertus propres à son état. Le procès de sa canonisation fait mention d'un grand nombre de faveurs extraordinaires qu'il recut de Dieu. Il mourut en 1663, à Osimo, et sut canonisé en 1767. Pastrovicchi, religieux de son ordre, a écrit sa Vie en 1753; il y a peu de goût et de critique.

JOSEPH DE LA MÈRE DE DIEU, Voy. CASALANZIO.

JOSEPH, Voyez ABOU-JOSEPH.

JOSEPIN ou Josephin, Voy. ARPINO.

JOSIAS, roi de Juda, suc-

avant J. C., à l'âge de huit ans. Il renversa les autels consacrés aux idoles, établit de vertueux magistrats pour rendre la justice, et sit reparer le Temple. Ce fut alors que le Livre de la loi de M. yse fut trouvé par le grand prêtre Helcias. Sur la fin de son règne, Nechao, roi d'Egypte, allant faire la guerre aux Mèdes et aux Babyloniens, s'avança jusqu'auprès de la ville de Magedo, qui étoit au royaume de Juda. Josias s'opposa à son passage, et lui livra bataille au pied du mont Carmel : il y fut blessé dangereusement, et mourut de ses blessures l'an 610 avant J. C. Le peuple donna à sa mort les marques de la plus vive douleur. Jérémie composa un Cantique lugubre à sa lonange. Ce deuil étoit devenu si célèbre, que le prophite Zacharie le compare à celui que l'on devoit faire à la mort du Messie.

JOSLIN DE VIERZY, évêque de Soissons, mort en 1152, étoit un des principaux ministres de Louis VII, et un modèle de vertu. Il ne se fit pas moins aimer de comonarque par ses lumières. Il laissa une Exposition du Symbole et de l'Oraison Dominicale, qu'on trouve dans la Collectio maxima de Dom Martenne. Il fonda des abbayes, entr'autres, Longpont, assista au concile de Troyes en 1127, et y mérita l'estime du pape Eugène III, et de toute la France. Il avoit assisté au concile do Paris tenu contre Gilbert de la Porce , en 1142.

I. JOSE, (Saint) illustre solitaire, étoit fils de Juthaël, qui reprit le titre de roi de Bretagne. Son frère Judicaël, résolu de quitter le trène pour se donner à Dien, pria Josse de se charger du gouvernement de ses armées et de l'éducation de ses en ars; mais celui-ci, également détaché des grandeurs mondaines, sortit, dégnisé en pélerin, de la Bretagne, et alla se cacher dans le Ponthieu, où il-fit bâtir un monastère, en un lieu appelé à présent Ray. Il y mourut saintement en 668. Il y a à Paris une paroisse qui porte son nom, en mémoire du séjour que ce Saint y avoit fait.

II. JOSSE ou JODOCE DE Luxembourg, marquis de Moravie, fut déclaré empereur après la mort de Robert, en 1410; mais son règne fut si court, que les historiens n'en parlent presque pas. Les uns prétendent qu'il fut empoisonné ; d'autres , qu'il mourut de vieillesse. Quoi qu'il en soit, on n'a laissé de ce prince qu'une idée très-désavantageuse, soit pour les qualités de l'esprit, soit pour celles de l'ame. Il est à présumer que l'empire ne perdit rien à sa mort, arrivée à Brin en Moravie, le 8 janvier 1411, trois mois huit jours après son élection. Il étoit àgé de 60 ans, et ne laissa point de postérité. Il étoit consin de Sigismond, roi de Hongrie, qui, dans la même diète où Josse sut choisi, avoit en le suffrage de trois électeurs. Dès qu'il ent appris l'élection du marquis de Moravie, il lui écrivit pour savoir s'il accepteroit l'empire, et sil comptoit aller à Francfort ? Josselia lui répondit que c'étoit son Intention. Et moi, répliqua Sigismond , je vais en Moravie. En esset, il alloit entrer en armes dans cette province, lorsqu'il apprit la mort de son rival, auquel: il succéda.

JOSSELIN, Voy. NORADIN.

JOSSELIN, évêque de Soissons, Voyez Joslin de Vierzy.

I. JOSSELIN DESPREZ, d'abord enfant de chœur à Saint-Quentin en Picardie, devint ensuite maître de musique de la chapelle de François premier. Les anciens: recueils de musique, et entr'autres, ceux de Ballard, renferment plusieurs de ses airs. On dit que desirant obtenir du roi un canonicat, que ce monarque lui avoit promis plusieurs fois sans le lui donner, il sit un Motet. sur ses mots d'un pseaume : Memento, domine, verbi tui, et le sit executer continuellement: Le roi, ennuyé d'entendre toujours les mêmes paroles et le même air , en demanda la raison, Desprez repondit qu'on le changeroit, lorsque le roi en auroit bien compris le sens. Aussitôt le canonicat fut accordé, et le lendemain le musicien fit exé-. cuter un autre Motet, sur ses paroles : Fecisti , Domine , secundum verbum tuum. « Vons avez, Seigneur, exécuté votre promesse. »

II. JOSSELIN, médecin Anglois dans le 17e siècle sous le règne de Charles II, laissa une Histoire taturelle des possessions Angloises en Amérique. Il rapporte ce qu'il y a de plus rare, avec les remèdes dont se servent les habitans du pays, pour guérir les miladies, les plaies et les ulcères.

I. JOSUÉ, étoit fils de Nun, de la tribu d'Ephraïn. Dieu le choisit, du vivant même de Moyse, pour gouverner les Israélites et il vainquit sous lui les Amalécites : Voy. I. Moïse. Josué

succéda à ce divin législateur, l'an 1451 avant J. C. Il envoya d'abord des espions pour examiner la ville de Jéricho. Dès qu'ils lui eurent fait le rapport, il passa le Jourdain avec toute son armée. Dieu suspendit le cours des eaux, et le fleuve demeura à sec dans une étendue d'environ deux lienes. Peu de jours après ce miracle, Josué fit circoncire tous les males qui étoient nés pendant les marches du désert. Il fit ensuite célébrer la Paque. et vint assiéger Jéricho. Suivant l'ordre de Dieu, il sit faire six fois le tour de la ville par l'armée, en six jours différens; les prêtres portant l'arche et sonnant de la trompette. Les murailles tombèrent d'elles-mêmes au septième jour. Hai fut prise et saccagée, et les Gabaonites craignant le même sort pour leur ville, se servirent d'un stratagême pour faire alliance avec Josué. Adonibésech, roi de Jérusalem, irrité de cette alliance. s'étant ligué avec quatre autres rois, alla attaquer Gabaon. Josus fondit sur les cinq rois, qu'il mit en déroute. Comme les ennemia fuyoient dans la descente de Bethoron, le Seigneur fit pleuvoir sur eux une grêle de grosses pierres, qui en tua un grand nombre. Alors Josué commanda au soleil de s'arrêter, et cet astre, soumis à sa voix, prolongea sa demeure sur l'horizon douze heures entières, Josué poursuivant ses victoires, prit presque toutes les villes des Chananéens en six ans. Il distribua les terres aux vainqueurs, conformément à l'ordre de Dien : et après avoir place l'arche d'alliance dans la ville de Silo, il mourat à 1:10 ans, l'an 1424 avant J. C. Il gouverna le penple d'Israël pendant vingt — sept ans. Nous avons, sous son nom, un Livre Canonique, écrit en hébreu. Plusieurs savans le lui attribuent, mais sans en avoir aucune preuve.

II. JOSUÉ, Voyez les artieles Joseph, n.º III et XIV.

JOTAPIEN, tyran, qui s'étant soulevé dans la Syrie, sur la fin du règne de l'empereur Philippe, fut défait sous celui de Dèce, vers l'an 249. Sa tête fut portée à Rome,

I. JOUBERT, (Laurent) savant médecin, professeur royal et chancelier de l'université de Montpellier, naquit à Valence en Dauphine l'an 1529, et mourut de la dyssenterie à Lombez, le 29 octobre 1582, à 53 ans, médecin ordinaire du roi de France et du roi de Navarre. Henri III, qui desiroit passionnément d'avoir des enfans, l'avoit fait venir à la cour, espérant qu'il lèveroit tous les obstacles qui rendoient son mariage stérile; mais les soins du médecin furent inutiles au monarque. Il laissa un Traité contre les erreurs populaires, 1578, in-8.º Il fit beaucoup de bruit, parce que Joubert eut la hardiesse de dédier à Marguerite, reine de Navarre, femme de Henri IV, ce Traité, où il découvroit, avec une liberté licencieuse, les secrets de la nature et les parties du corps humain les plus cachées. Il sentit luimême l'indécence de sa dédicace; et dans la seconde édition de 1579, in-80, il dedia son Livre à Pibrac. Un Louis Bertravan, docteur en médecine, orna cette édition d'une Epître, où il tàche de justifier Joulert le mieux qu'il

peut. Barthélemi Cabrol, chirurgien de Montpellier, donna une seconde partie des Erreurs Populaires, qui fut corrigée par Joubert, Paris, 1580, in-80; et Gaspard Backot en ajouta une troisième, touchant la Médecine et régime de santé, Lyon, in-8°, 1626. Ce livre, dont l'idée étoit bonne, pouvoit ôtre mieux exécuté, et par Joubert et par ses continuateurs. II, Un Traité du Ris, 1579, in-80, trois parties, avec la cause morale du Ris de Démocrite, expliquée par Hippocrate. Il y a des choses curieuses dans ce Traité; mais les raisonnemens de l'auteur ne sont pas toujours concluans, ni fondes sur la bonne physique. III. Un Dialogue sur la Cacographie françoise, à la suite du précédent. L'auteur y relève les défauts de l'orthographe ordinaire. IV. De Balneis antiquorum. V. De Gymnasiis et generibus exercitationum apud antiquos celebrium, etc. La plupart de ses écrits latins ont été recueillis en 2 vol. in-folio, à Lyon, 1582. Ils roulent, presque tous sur la médecine. On en trouve la liste dans les Notes de Tessier sur les Eloges de de Thou, et dans le tome 35 de Niceron. - Laurent Joubert laissa un fils, nommé Isaac Joubert, qui a fait une Apologie de l'Orthographe Francoise, et qui a traduit quelques ouvrages de son père,

II. JOUBERT, (Joseph) Jésuite de Lyon, connu seulement par un Dictionnaire Francois-Latin, in-4.º Il n'a guère été en usage que dans les collèges de provinces, on ses confrères l'avoient mis en vogue. Il n'est pourtant pas mauvais pour des écoliers; mais il ne Yaut pas celui du P. le Brun. L'auteur mourut vers 1724.

III. JOUBERT, (François) prêtre de Montpellier, né en 1689, mort le 23 décembre 1763, å 74 ans, unit à des connoissances étendues, la simplicité et la modestie. Il étoit fils du syndic des États de Languedoc, et avoit lui - même exercé cette charge avant que d'être élevé au sacerdoce. Son attachement aux disciples de Jansénius, le sit renfermer à la Bastille pendant six semaines. Il est auteur d'un bon Commentaire sur l'Apocalypse, imprimé en 1762, en 2 volum. in-12, sous le titre d'Avignon. On a encore de lui-divers autres ouvrages, dont quelques - uns roulent sur les affaires du temps. Les principaux sont : I. De la connoissance des temps par rapport à la Religion, in - 12. II. Lettre sur l'interprétation des Ecritures, in-12. III. Explication de l'Histoire de Joseph, in-12. IV. Eclaircissement sur le Discours de Job, in-12. V. Traité du caractère essentiel à tous les Prophètes, in-12. Vl. Explication des Prophéties de Jérémie, Ezéchiel, Daniel, 5 vol. in-12. VII. Commentaires sur les douze petits Prophètes, 6 vol. in - 12. VIII. Dissertations sur les effets physiques des Convulsions, in-12.

IV. JOUBERT, (Barthelemi – Catherine) né à Pontde-Vaux, département de l'Ain, le 14 avril 1769, fut d'abord destiné au barreau, qu'il quitta, en 1789, pour entrer dans la carrière militaire. Il commença par être grenadier, et s'éleva de grade en grade jusqu'à celui de général en chef, ll seconda Bonaparte dans la conquête d'Italie et signala sa bravoure et son intelligence à Millésimo, à Céva, à Montebaldo, à Rivoli, et surtout dans le Tirol, où il se soutint contre les efforts belliqueux d'un peuple aguerri, et combattant dans un pays montueux et difficile: il pénétra même jusques dans les gorges d'Inspruck. Joubert fut ensuite opposé au général Russe Souwarow; mais il fut tué au commencement de la bataille de Novi, le 28 thermidor, an 7. On trouvoit dans ce guerrier, la justesse du coup d'œil, unie à la rapidité de l'exécution; une tête froide avec une ame ardente. Bonaparte, partant pour l'Egypte, dit au Directoire: Je vous laisse Joubert. La valeur de celui-ci étoit encore relevée par la simplicité de ses mœurs et son désintéressement. Après l'expédition du Piémont, le roi de Sardaigne lui offrit deux tableaux précieux. Nous scrions tous deux blamables, répondit-il à ce prince avec dignité; vous', en me les donnant; moi, en les acceptant. Son caractère obligeant et son air bon et ouvert lui attachèrent le cœur des soldats et des officiers; et sa mort prématurée excita de justes regrets.

JOVE, (Paul) historien célèbre, né à Côme en Lombardie, l'an 1483, d'abord médecin, fut ensuite élevé sur le siège épiscopal de Nocéra. Il desira en vain d'être transfére à Côme; Paul III lui refusa constamment cet évèché. François premier le traita avec plus de distinction. Il lui écrivit des lettres flatteuses, et lui accorda une pension considérable. Cette pension fut retranchée par le connétable de Montmorence, sous le règne de

Henri II. Paul Jove s'en vengea. en déchirant le connétable dans le trente-unième livre de son histoire. La haine ou l'intérêt conduisoit toujours sa plume. Il ne faisoit pas difficulté d'avouer « qu'il en avoit deux, l'une d'or et l'autre de fer , pour traiter les princes suivant les faveurs ou les disgraces qu'il en recevoit. » Il paroit par ses Lettres qu'il avoit l'ame extrêmement, intéressée. On n'a jamais quêté avec autant d'effronterie et de làcheté : il demande à l'un des chevaux, à l'autre des confitures. Cet historien mercenaire mourut à Florence, le 11 décembre 1552. à 69 ans, conseiller de Côme de Médicis. Considéré comme évêque, il ne brilla guère par les vertus ecclésiastiques, et quelquesauteurs ont décriéses mours. Un peut voir ce qu'en dit Cardan dans le tome 25e des Mémoires de Niceron .... On a de lui : I. Une Histoire en quarantecinq livres, qui commence à l'an 1494, et qui finit en 1544; Florence, 1550 et 1552, z volum. in-folio. Il y en a une vieille Traduction françoise, par Denys de Sauvage, Lyon, 1552, infolio. La variété et l'abondance des matières le font lire avec plaisir. La scène est tour-à-tour en Europe, en Asie, en Afrique. Les principaux, événemens de cinquante années, décrits avec beaucoup d'ordre et de clarté. mais quelquefois avec emphase, forment un corps d'histoire qui pourroit être très - utile, si la sidélité de l'historien égaloit la beauté de la matière. Pensionnaire de Charles-Quint, et protégé par les Médicis, il ne parle de ces princes qu'avec la plus basse flatterie. Paul Jove, dit Bodin, n'a pas voulu dire la vérité lorsqu'il l'a pu, sur les événemens passés en Italio; et il ne l'a pas pu dire lorsqu'il l'a voulu, quand il parle des affaires étrangères. Quoique l'Histoire de Paul Jove renferme quarantecinq livres, il y a une lacune considérable depuis le 199 jusqu'au 24e inclusivement. Ces six livres dont nous n'avons plus que les sommaires, s'étendoient depuis la mort de Léon X, jusqu'à la prise de Rome, en 1527. Jove perdit, au soc de cette ville, ce qu'il avoit compose sur cette partie de l'Histoire; et il ne voulut pas la refaire, par deux raisons : 1.d Il craignoit le ressentiment de ceux que la fidélité historique blesse : 2.0 Il ne vonloit pas exércer sa plume sur une matière injurieuse à l'Italie. Paul Jove, à l'imitation de quelques anciens, a fait entrer diverses harangues dans son Histoire; mais il y a dans ses discours peu de précision, et plus de brillant que de naturel, du moins dans quelques-uns. Il. Les Vies des Hommes ilbustres. III.Les Eloges des grands Hommes. On reproche à ces, deux ouvrages, ainsi qu'à sa grande Histoire, un style trop oratoire, un top trop enflé; mais ils sont miles pour la compoissance des faits et dits des hommes célèbres. IV. Vies des douze VISCONTIN souverains de Milan. V. Plusieurs autres Ouvrages, dans lesquels on remarque de l'esprit, mais pen de goût et peu de justesse. On a recueilli tontes ses Œuvres à Basle, en 6 vol. in-fol., reliés ordinairement en trois. C'est l'édition la plus complète : elle est de l'an 1578. — Son frère, Benoit Jove, composa plusieurs ouvrages , entr'autres , une Histoire des Suisses; et son petitneven, Paul Jorz, mort en z 582, cultiva avec succès la poésie italienno.

peintre, dont on a une belle perspective qui forme le fonds de la bibliothèque de Sainte-Geneviève, mourut en 1762.

JOUENNES, (François) né à Gonneville, diocèse de Contances, alla de bonne heure à Paris pour tenter une fortune qu'il ne trouvoit pas dans le sein de sa famille. Il s'appliqua à la librairie; et se rendit fort habile dans cette partie. C'est à lui qu'on doit l'invention des Etrennes mignonnes, qui parurent pour la première fois en 1724. Il a travaillé aussi plusieurs années à la bibliothèque du roi, et est mort en 1741.

JOUFFROI, Joffredi, ou GAOFFROI (Jean) naquit à Luxeuil, dans la Franche-Cointé, d'une famille si obscure qu'il ne la connoissoit pas lui-même. Il prit l'habit de religieux dans l'abbaye de Saint-Pierre de Luxenil. et en devint abbé. Cette place ne fit qu'irriter son ambition. Il passa au service de Philippe le . Bon, duc de Bourgogne, et il avoit 60 ans qu'il n'étoit qu'aumônier du commun chez ce prince. Lorsque le duc institua la Toison d'or, il l'envoya à Rome . pour solliciter l'approbation de cet ordre de chevalerie. Il n'y trouva aucune difficulté, le pape étant bien aisc qu'on s'adressat à lui dans les affaires mêmes où l'en pouvoit s'en passer. Jouffroi eut à son retour l'évêché d'Arras, et fut employé dans diverses négociations. Le duc le fit son premier secrétaire; mais ce prélat n'étant pas encore satisfait de

sa fortune, s'attacha au dauphin pendant qu'il étoit en Brabant. Ce prince, devenu roi sous le nom de Louis XI, lui donna toute sa confiance, et sollicita pour lui un chapeau de cardinal. Pie II le promit, à condition que le prélat engageroit le roi à supprimer la Pragmatique-Sanction. Jouffroi, sompirant après la pourpre, obtint de ce monarque, à force d'intrigues et de faux exposés, une déclaration telle que le pape la souhaitoit. Il avoit fait au roi les plus belles promesses; mais il les oublia dès qu'il eut le chapeau tant desiré. Louis XI, reconnoissant qu'il avoit été trompé, disgracia l'éveque d'Arras. Pour remédier aux manx que sa déclaration pouvoit occasionner en France, il fit de nouvelles ordonnances touchant les réserves et les expectatives, qui étoient presque le seul avantage que l'abolition de la Pragmatique avoit procuré au souverain pontife; et jusqu'au temps du Concordat, la cour de Rome ne put avoir la satisfaction qu'elle desiroit. Cependant Jouffroi recueillit le fruit de ses artifices. Le pape ajouta au chapeau de cardinal, l'évêché d'Albi; mais il n'en jonit pas long-temps, étant mort au prieuré de Rulli, diocèse de Bourges, en 1473.

JOVIEN, (Flavius-Claudius Jorianus) fils du comte Varronien, né à Singidon, ville de la Pannonie, l'an 331, fut élu empereur par les soldats de l'arméo Romaine, après la mort de Julien l'Apostat, en 363. Il refusa d'abord la couronne impériale, témoignant qu'il ne vouloit point commander à des soldats idolàtres; mais tous lui ayant protesté qu'ils étoient Chrétiens, il reçut la

pourpre. Les affaires étoient en très-mauvais état; il tàcha d'y mettre ordre, et commença par faire la paix avec les Perses. Quelques auteurs ont blâmé, peutêtre inconsidérément, cette démarche; puisque, sans ce traité de paix, il ne pouvoit retirer ses troupes du pays où Julien les avoit engagées. Il est vrai qu'il parut sacrifier son intérêt particulier à l'intérêt de l'état. Il craignoit un concurrent dans Procope, général d'une armée de 40 mille hommes. Cette crainte étoit fondée, puisqu'il se révolta deux ans après. Dès que l'élection de Jovien eut été confirmée par le sénat, il commanda de fermer les temples des Idoles, et défendit leurs sacrifices. Il eut surtout un soin extrême de rappeler les prélats exilés, et de témoigner aux hérétiques qu'il ne vouloit point souffrir de discorde. Cependant il ne jouit pas longtemps de l'autorité dont il se servoit si dignement. Il mourut à l'âge de 33 ans, dans un lieu appelé Dadastane, entre la Galatie et la Bithynie, en 364, n'ayant tenu l'empire que sept mois et 20 jours. On le trouva étouffé dans son lit, par la vapeur du charbon qu'on avoit al-· lumé dans sa chambre pour la sécher. Jovien avoit été capitaine de la garde Prétorienne, du temps de Julien; et ce fut dans ce temps que ce prince voulut le faire renoncer à la foi, ce qu'il refusa généreusement. Son règne fut trop court, pour qu'on puisse connoître s'il auroit été glorieux; mais l'on ne peut douter · que Jovien, étant bon Chrétien, n'eût été bon prince. Il avoit éponsé Cariton, qui lui survéent 'plusieurs années, avec son fils le jeune Varronien , qui , n'ayant

point été créé César, n'avoit aucun droit à l'empire. Il devint suspect au gouvernement, et par une barbarie politique, on lui fit crever un œil. Il vivoit encore en 380. L'abbé de la Bletterie a écrit la Vie de Jovien, en 2 volumes in-12.

## JOUI, Voy. Jour.

JOUIN, (Nicolas) ne à Chartres, fut banquier à Paris, et ý monrut le 22 février 1757, à 73 ans. On a de lui : I. Les Procès contre les Jésuites, Ambroise Guys, etc., 1750, in-12. II. Les Sarcelades, Satires en vers, en faveur des disciples de Jansénius, dont les premières ont un peu plus de sel que les suivantes, et dont les unes et les autres sont assez grossières. III. Le Portefeuille du Diable, suite du Philotanus; le tout recueilli en 1764, 2 vol. in-12. IV. Procès contre les Jésuites, ou suite des causes célèbres, in-12. Les éditeurs du 4º volume de la France Littéraire, prétendent qu'il est anteur du Philotanus attribué à l'abbé de Grécourt.

JOVIN, noble Gaulois, et capitaine plein de bravoure, fut declaré empereur à Mayence l'an 411, dans le temps qu'on assicgeoit le tyran *Constantin* à Arles. 'Il dut ce dangereux honneur à la brigue de Goar, Alain, et de Guindicaire, chef des Bourguignons. Il associa à cette dignité son frère Sébastien; mais ils ne jouirent pas long-temps de la pourpre. L'an 413, Ataulphe, roi des Visigoths, qui suivoit le · parti de Jovin , l'ayant délaisse, cet usurpateur fut tué dans le temps qu'on le conduisoit à l'empereur Honorius, qui étoit alors a Rayenne, et qui recut aussi la

tête de Sébastien. Jovin avoit porté le nom d'Auguste près de deux ans. Né avec un esprit léger et un caractère inconstant, il abandonna la vie tranquille et agréable que ses richesses et sa naissance pouvoient lui faire mener, pour prendre la pourpre; et il n'éprouva depuis que des chagrins et des malheurs.

JOVINIEN, moine de Milan, infecta plusieurs monastères de ees erreurs, après être sorti du sien, où il avoit vécu très-austèrement, ne mangeant qu'un peu de pain, buvant de l'eau, marchant nu-pieds, portant un habit noir et travaillant de ses mains. Il passa de Milan à Rome, et porta plusieurs vierges à se marier en leur insinuant que l'état du mariage étoit aussi parfait que celui de la virginité, et qu'elles ne valoient pasmieux que · Sara, Suzanne, et les autres femmes de l'antiquité sacrée. Les erreurs qu'il soutint encore, furent : Que la Vierge Marie n'étoit pas demeurée vierge après . l'enfantement : que la chair du Sauveur n'étoit pas véritable, mais fantastique; que les jeûnes et les autres œuvres de pénitence n'étoient d'aucun mérite; qu'on peut faire bonne chère et manger de toutes sortes de viandes, pourvu qu'on en usât avec actions de graces. Ce moine se conduisoit suivant ces principes. . St. Augustin et St. Jérôme, qui combattirent ses impiétés et ses relachemens, lui reprochent son uxe, sa mollesse, et son goût pour le faste et les plaisirs. Jovinien fut condamné à Rome par le pape Syrice, et à Milan, par St. Ambroise, dans un concile tenu en 390. Les empereurs Théodose et Honorius l'exilèrent; le

premier dans un désert, et l'autre dans une isle, où il mouruf comme il avoit vécu, vers l'an 412.

JOVITA RAPICIUS, ne dans le Bressan, est auteur d'un ouvrage divisé en cinq hvres sur le nombre oratoire. Il parut à Venise, l'an 1554, dedié au cardinal Polus, de l'imprimerie de Paul Manuce, fils d'Alde. Quelques gens d'esprit et de lettres regardoient le nombre oratoire comme une chimère, dont l'objet n'a rien de fixe, et varie au gré de nos caprices. Rapicius montre qu'il y a un rhythme, une cadence propre à la prose comme aux vers; il donne d'excellentes lecons sur la manière de l'introduire dans le discours.

JOURDAN, Voyez GIOR-DANI.

I. JOURDAN, (Raimond) vicomte de Saint-Antoine, dans le Quercy, parut à la cour de Raimond Bérenger, comte de Provence, et s'y signala par ses talens. Il fit plusieurs pièces de vers pour Mabille de Riez, dont il étoit devenu amoureux. Cette illustre et vertueuse dame, paroissant insensible à ses feux, il prit le parti de s'éloigner, et se croisa contre Raimond, comte de Toulouse. Le bruit ayant couru qu'il avoit été tué dans cette expédition, Mabille en fut si touchée, qu'elle en mourut de douleur. Le vicomte, de retour, lui fit dresser une statue colossale de marbre dans l'abbaye de Mont-Majour à Arles. Il prit ensuite l'habit de religieux, renonca à la poésie, et mourut vers 1206. Avant sa retraite. il avoit fait un traité de Lou Fontaumary de las Donnas. Son entrée dans le

cloître parut d'autant plus méritoire, qu'il avoit dans le monde la reputation d'un homme qui savoit unir les lauriers de Mars à ceux d'Apullons

II. JOURDAN (Maur) religieux Bénédictin de Saint-Germain-des-Piés, mort le 20 juillet 1782, a publié : I. Un Mémoire sur les voies Romaines, conronné par l'académie de Besancon. II. Des Eclaircissemens sur plusieurs points de l'histoire ancienne de France et de Bourgogne, 1774 , in-8.º L'érudition de l'anteur est sage, et plaît.

III. JOURDAN, (Jean-Baptiste) né à Marseille, a donné au theatre Italien, l'Ecole des Prudes, comédie en trois actes, ' **jo**uée en 1753.

IV. JOURDAN, (Matthiou) scélérat affamé de sang, mérite d'être placé à la tête des plus cruels assassins. Né à Saint-Just. près le Puy, en 1749, il fut successivement boucher, contrebandier sur les frontières de Savoie. soldat au régiment d'Auvergne, enfin marchand de vin à Paris. Mercier dit qu'ayant été longtemps esclave à Maroc, il s'y étoit nourri de tous les spectacles de cruautés, et y avolt appris à couper les têtes. Les troubles de la révolution lui ouvrirent bientôt une affreuse carrière de crimes: il la parcourut avec audace, et en se glorifiant de l'horrible surnom de Jourdan-Coupe-tête. Il figura dans les premiers massacres de 1789, et il étoit à Versailles le 6 octobre, pour y exercer son fatal ministere sur les deux gardes du corps Deshuttes et Varicourt, qui lui furent livrés par la fureur populaire. A son

hantement d'avoir trouvé si neu d'occasions d'exercer sa rage. «Ce n'étoit pas la peine, disoitil, de me déranger pour deux têtes. » Il s'en dédommagea en arrachant le cœur à l'intendant Berthier, et à son beau-père Foulon, autres victimes des fureurs du temps. Le comtat d'Avignon devint, bientot après, le théatre de ses expéditions sanglantes. On y avoit formé un rassemblement sous le nom d'armée de Vaucluse, destiné à combattre cenx qui s'opposeroient à la réunion de ce petit état à la France, et à immoler tous ceux. que leur fortune, leurs opinions, on l'estime dont ils jouissoient dans la société, pouvoient faire suspecter de modération et d'amour de l'ordre. Ce corps, compose d'hommes avides de meurtres. après avoir incendié Sérian et Monteux, venoit de fusiller Patrix, son propre général, accusé de mollesse, et d'avoir facilité la fuite de quelques prisonniers qui devoient périr; Jourdan étoit digne de le remplacer, et firs nommé généralissime. Aussitôt, il ordonna le siège de Carpentras . mais il en fut vigoureusement reponssé. Ontré de cette résistance, il courut à Avignon. Le peuple de cette dernière ville avoit immolé l'un des agens des terroristes, nommé Lescuyer. Jourdan, pour le venger, rassemble dans le palais appelé la Glacière, soixante-une personnes, parmi lesquelles se tronvoient treize femmes, et les fait assommer à coups de barre de fer. Cet attentat ne fut que le prélude de ses sureurs. Amnistis en 1792, il reparut à Avignon aussitôt après, et y fit périr tous cenx qui avoient déposé contre retour à Paris, il se plaignit lui, on qu'il soupçonna de ne

pas applandir à sa barbarie. Enfin, le comité de salut public, dont la maxime fut toujours d'immoler les bourreaux après leurs victimes, traduisit Jourdan devant le tribunal révolutionnaire, qui, le 27 mai 1794, l'envoya subir la mort qu'il avoit donnée à tant d'autres. Il y fut condamné comme fédéraliste, comme ayant usurpé à vil prix, et par la terreur, des biens nationaux, et avoir méconnu toutes les autorités publiques. Jourdan se plut dans le commencement de la révolution, à porter une longue barbe, qu'il gardoit teinte de sang; et lorsqu'il pleuvoit, il la cachoit sous un manteau, crainte qu'elle ne fùt décolorée.

JOURNET, (Françoise) née à Macon, se maria à un jeune homme qui avoit déjà une femme; apprenant cet événement, elle le quitta, se rendit à Paris, et entra à l'Opéra où elle débuta en 1705; elle y devint une actrice renommée dans les premiers rôles. Le système de Law lui avoit procuré une fortune immense; cette fortune s'étant évanouie avec le papier monnoie, elle en mourut de chagrin, en 1722. Cette actrice a été peinte en Iphigénie par le célèbre Raoux; et ce fut le chef-d'œuvre de ce peintre.

JOUSSE, (Daniel) conseiller au présidial d'Orléans, sa patrie, né en 1704, mort en 1781, à 77 ans, fut un des plus célèbres jurisconsultes de France. Peu d'auteurs ont été plus cités de leur vivant, sur-tout dans les matières criminelles. Digne émule et contemporain de Pothier; massi simple dans ses mœurs, bon parent, ami fidelle, chrétien éclairé, magistrat intègre; ils ont fait tous dans l'homeur de leur

patrie. Les principaux ouvrages de Jousse, sont : I. Contume d'Orléans, par Fornier, avec les Notes de Pothier et de Jousse, 2 vol. in-12. II. Commentaire sur l'Ordonnance criminelle, in-40, et 2 vol. in-12. III. Commentaire sur l'Ordonnance civile, in-40. et 2 vol. in-12. IV. Commentaire sur l'Édit du mois d'Avril 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, in-4°, eti2 vol. in-12. V. Traité de la Juridiction des Présidiaux, in-12. VI. Commentaire sur l'Ordonnance du commerce, in-12. VII. Traité des fonctions et des droits des Commissaires, in-12. VIII. Traité du Gouvernement spirituel et temporel des Paroisses, in-12. IX. Traité de la Juridiction des Osficiaux, in-12. X. Traité de la Justice criminelle de France. 4 vol. in-4.º XI. Traité de l'Administration de la Justice, 2 vol. in-4.º XII. Commentaire sur l'Ordonnance des Eaux et Foréts du mois d'Août 1669, in - 12. XIII. De la Juridiction des Trésoriers de France, 2 vol. in-12. XIV. Détails historiques sur la ville d'Orléans. XV. Lettres à M. Linguet, in-8.º XVI. Nouveau Traité de la Sphère, 1758,

JOUVENCE, (Mythol.) Déesse qui présidoit à la jeunesse, et que les Latins nommoient Juventa ou Juventas. Les poëtes et les romanciers ont imaginé la fontaine de Jouvence, dont l'eau, suivant eux, rajeunissoit ceux qui en faisoient usage.

JOUVENCY, (Joseph) Jésuite Parisien, naquit en 1643. Il professa les humanités à Caen, à la Flèche et à Paris, avec un succès peu commun. Il mourut le 29 janvier 1719, à 76 ans, à

Rome, où ses supérieurs l'avoient appelé pour y continuer l'Histoire de la Société. L'historien, oubliant qu'il étoit François, l'écrivit en Jésuite Italien. Il eut la témérité de faire l'apologie de son confrère Guignard, pendu sous Henri IV, à l'occasion de l'attentat de Jean Châtel. Jouvency regardoit l'arrêt du parlement qui condamna ce Jésuite, comme un jugement inique. Il loue sur-tout ce Martyr de la yérité, ce Héros Chrétien, cet Imitateur de la charité de J. C., de n'avoir jamais voulu demander pardon au roi et à la justice, lorsqu'il fit amende honorable. Les juges qui le condamnèrent sont à ses yeux des persécuteurs, et il ne craint pas de comparer le premier président de Harlay, a Pilate, et le parlement aux Juifs. L'ouvrage du P. Jouvency forme la 5e partie de l'Histoire des Jésuites, depuis 1591, jusqu'en 1616, in-fol. imprimé à Rome en 1710. Il fut condamné par deux Arrêts du parlement de Paris, l'un du 22 Février, et l'autre du 24 Mars 1713. Ce dernier arrêt supprime l'ouvrage, et contient la déclaration des sentimens des Jésuites François. touchant la souveraineté du roi. Toutes ces raisons font rechercher ce livre, qui par-là est devenu peu commun et cher. L'ouvrage du P. Jouvency méritoit certainement cette flétrissure, quoique estimable à plusieurs égards. Il est écrit avec autant de pureté que d'élégance. Le ton en est trop oratoire, et il y a trop peu de circonspection dans le choix des miracles. Ses récits ont pu persuader quelques Jésuites crédules, mais ils ont fait rire ceux qui ne l'étoient pas. En 1713, on imprima à Liége un Recueil, in-12, de Pièces touchant cette Histoire. Ce recueil n'est pas commun. Voyez l'article Maigrot. On a encore du P. Jouvency : I. Des Harangues latines, prononcées en diverses occasions, en 2 vol. in-12. II. Un traité De Arte discendi et docendi, bon, mais superficiel; réimprimé in-12, 1778, à Paris, chez Barbou. III. Appendix de Diis et Heroïbus poeticis. C'est un excellent abrégé de Mythologie. IV. Des Notes pleines de clarté et de précision, sur Térence, Horace, les Métamor-phoses d'Ovide, Perse, Juvénal, Martial, et sur quelques ouvrages de Cicéron. V. Une version latine de la première Philippique, de Démosthènes, que l'abbé d'Olivet a insérée dans sa traduction françoise des Philippiques, et des Catilinaires; Paris, Barbou, 1771, m-12. On reconnoît dans tous ces écrits un homme qui s'est nourri des bonnes productions des anciens. La pureté, l'élégance, la facilité de son style, la richesse de ses expressions, l'égalent presque aux meilleurs écrivains de l'antiquité. Il seroit à souhaiter qu'en faisant attention aux mots, il en eût fait un peu plus aux choses; ses ouvrages renfermeroient plus de pensées, et ils plairoient aux philosophes, autant qu'ils plaisent aux littérateurs.

JOUVENET, (Jean) peintre, né à Rouen en 1644, mort à Paris le 5 avril 1717, à 73 ans, reçut le pinceau de la main de ses pères. Le tableau du Mai, qu'il fit à l'âge de 19 ans, et dont le sujet est la Guérison du Paralytiqua, annonça l'excellence de ses talens. Le Brun présenta ce maître à l'académie, où il fut la feuille du parquet, qui devint.

seçu en 1675. On le nomma depuis directeur et recteur perpétuel. On connoît les quatre morceaux qu'il composa pour l'église de Saint-Martin-des-Champs. Le roi voulut les voir, et en fut si satisfait, qu'il ordonna à Jouvenet de les recommencer, pour être exécutés en tapisserie. Jouvenet peignit donc les mêmes sujets; mais en homme de genie, sans s'attacher servilement à ses premières idées. Il se surpassa lui-même dans ces derniers tableaux, qui sont aux Gobelins. Le czar Pierre I, ayant va les tapisseries qui étoient exécutées d'après lui, en fut frappé, et les choisit pour la tenture que le roi lui avoit offerte. Louis XIV comoissoit le rare mérite de Jouvenet; il le chargea de peindre à fresque les douze Apotres, au-dessous de la coupole de l'église des Invalides; et l'illustre artiste l'exécuta de la plus grande manière. Son pinreau fut aussi employé dans la chapelle de Versailles. Un travail excessif altéra sa santé; il eut une attaque d'apoplexie, et demeura paralytique du côté droit. Cependant il dessinoit encore de la main droite, mais avec beaucoup de difficulté. Enfin, il s'habitua à se servir de la main gauche. On voit plusieurs magnifiques ouvrages qu'il a exécutés de cette main, entr'autres, le tableen appelé le Magnificat, dans le cœur de Notre-Dame de Pàris. Ce peintre avoit une imagination vive, beaucoup d'enjouement dans l'esprit, de franchise et de droiture dans le caractère. Sa mémoire étoit des plus heureuses. Il peignit un jour sur le parquet, avec de la craie blanche, un de ses amis, absent depuis quelque temps; la ressemblance Pome VI.

un tableau d'autant plus précieux, que l'amitié l'avoit tracé. Jean Jouvenet avoit encore l'esprit vif et le caractère enjoué. Un peintre médiocre ayant placé un de ses tableaux à côté d'un de ceux de Jouvenet, alléguoit pour excuser la foiblesse de sa composition, que Jouvenét avoit retouché son ouvrage, depuis qu'il avoit va la production de celui qui croyoit être son rival. Non, répondit Jouvenet, c'est bien plutôt lui. qui a retouché mon tableau, en mettant lé sien tout auprès. Ce peintre ne vit point l'Italie, avant été arrêté par une maladie, lorsqu'il étoit sur le point de partir. Cependant il se forma. par la seule étude de la nature, un goût de dessin, fier, nerveux, correct et savant. Il donnoit du relief et du mouvement à ses figures; ses expressions sont vives, ses attitudes vraies, ses draperies bien jetées, ses figures heureusement contrastées. Il réussissoit sur-tout dans les grandes machines; il traitoit avec beaucoup de succès l'Histoire, la Fable, l'Allégorie et l'Episode. Il a fait encore des Portraits fort estimés. Son pinceau ferme et vigoureux, la richesse de sa composition, sa grande manière, charment et étonnent le spectateur, sans le séduire par le coloris, qu'il a peut-être un peu trop negligé. Lorsqu'il se trouvoit de l'architecture dans ses tableaux, il la faisoit peindre par d'autres mains. On doit mettre au rang de ses chefs-d'œuvre. la Descente de Croix, qui est dans une des salles de l'académie de peinture à Paris : ce tableau réunit les plus belles parties de l'art. Voyez Duchange.

JOUY, (Louis-François de) avocat au parlement et du clergé de France, ne à Paris le 2 mai 1714, most dans la même ville le 6 Février 1771, à 57 ans, se livra particulièrement aux matières ecclésiastiques. Il fut chargé des affaires du clerge, et s'en acquitta avec honneur. On a de lui: I. Principes sur les droits et obligations des Gradues, in-12. II. Supplément aux Lois Civiles, dans leur ordre naturel, in-fol. III. Arrêts de Réglemens recueillis et mis en ordre, 1752, in-4.º IV. Conférences des Ordonnances Ecclésiastiques, 1753, in - 4.º N. Après sa mort on trouva chez lui, manuscrits : Principes et usages concernant les Dimes .1776, in-12, et la Coutume de Meaux, ouvrage qu'il avoit déjà mis au jour, et dont il avoit préparé une nouvelle édition, qu'on s'étoit proposé de donner au public, et qui n'a pas eu lieu.

I. JOYEUSE, (Guillaume vicomte de ) étoit fils puîné de Jean de Joyeuse, gouverneur de Narbonne, d'une famille illustre. On le destina à l'Eglise, et il eut même l'évêché d'Aleth du vivant de Jean-Paul, son frère aîné; mais comme il n'étoit pas lié par les ordres sacrés, il embrassa depuis la profession des armes, et succéda à son frère. Il servit utilement le roi Charles IX dans le Languedoc, durant les guerres civiles de la Religion, et fut fait maréchal de France par le roi Henri III. Il mourut fort âgé en 1592.

II. JOYEUSE, (Anne de) fils du précédent, duc et pair, et amiral de France, premier gentilhomme de la chambre, et gouverneur de Normandie, fut un des principaux favoris du roi Henri III, qui lui sit éponset Marguerite de Lorraine, sœut puînée de la reine Louise son épouse (Voyez Balthazarini). Ses noces coûtèrent an roi plus de douze cent mille écus. Quelques courtisans, trouvant cette depense excessive, prirent la liberté de le dire à ce prince, qui répondit : Je serai sage et bon menager, quand j'ourai marié mes trois enfans. C'étoient le duc de Joyeuse, le duc d'Epernon, et le marquis d'O. Joyeuse commanda en 1586 une armée dans la Guienne contre les Huguenots. Il y remporta quelques avantages, et ne voulut faire aucun quartier à un détachement qu'il surprit au Mont Saint-Eloi. Cette barbarie fut punie bientôt après par une autre barbarie; car ayant été vaincu à Coutras le 20 octobre 1587, les Huguenots le tuèrent de sang froid, en triant le Mont Saint-Eloi! quoiqu'il offrit cent mille écus pour racheter sa vie. L'amiral de Joyeuse, si cruel les armes à la main, étoit doux et générenx dans la société. Un jour ayant fait attendre trop long-temps les deux secrétaires d'état dans l'antichambre du roi, il leur en fit ses excuses, en leur abandonnant un don de cent mille écus que le roi venoit de lui faire. Il étala même dans les camps une grande magnificence. On comparoit son armée à celle de Darius, et l'armée de Henri IV à celle d'Alexandre. Ayant été envoyé en ambassade à Rome, quelque temps après son mariage, il fut traité comme s'il avoit éte frère du roi. On prétend que, quelque temps avant sa mort, sa faveur à la cour avoit bien diminue. Davila rapporte que le duc d'Epernon, qui aspiroit à

posseder seul les bonnes graces de Henri III, le desservit auprès de ce prince, qui, dans un moment d'humeur lui dit, qu'il ne passoit à la cour que pour un poltron, et qu'il feroit bien de se laver de cette tache. Mais cette anecdote, que quelques historiens contestent, prouve seulement que le rôle de favori a ses épines comme les autres professions.

III. JOYEUSE, (François de) cardinal, frère du précédent, né en 1562, fut successivement archevêque de Narbonne, de Toulouse et de Rouen. Il fut chargé des affaires les plus difficiles et les plus importantes, par les rois Henri III, Henri IV et Louis XIII. Il s'acquit tous les fuffrages, par sa prudence, par sa sagesse, et par sa capacité dans les affaires. Il mourut à Avignon, doyen des cardinaux, le 27 août 1615, à 53 ans, après s'être illustré par plusieurs fondations : I. D'un Séminaire à Rouen. II. D'une Maison pour les Jésuites à Pontoise. III. D'une autre à Dieppe pour les PP. de l'Oratoire. - Il y a eu un troisième Joyeuse de Saint-Dizier, (George) frère des deux précédens, favori de Henri III, qui ayant assisté nu-pieds la nuit du vendredi au samedi-saint, à une procession des Flagellans avec le roi, y contracta une maladie dont il mourut en 1583.

IV. JOYEUSE du BOUCHAGE, (Henri de) né en 1567 de Guillaume vicomte de Joyeuse, porta d'abord les armes avec distinction, jusqu'en 1587. La perte de sa femme, et une vision qu'il crut avoir, le déterminèrent à faire profession chez les Capueins, sous le nom de Frère ANES.

L'année d'après, les Parisiens ayant résolu de députer à Henri III, pour le prier de revenir habiter la capitale, Frère Ange se chargea de la commission. Il partit processionnellement à la tête des députés, qui chantoient des Pseaumes et des Litanies; et, pour représenter Notre-Seigneur montant au Calvaire, il se mit . sur la tête une Couronne d'épines et une grosse Croix de bois sur les épaules, et se fit accompagner de tous les personnages qu'on employoit en ce temps-là pour représenter la Passion du Sauveur. Tous les autres députés étoient en habits de pénitens. Le roi étoit à vepres, lorsque cette singulière députation arriva. Il fut touché de compassion en voyant entrer dans l'Eglise le Frère Ange, nu jusqu'à la ceinture, que deux Capucins frappoient à grands coups de discipline. Cette pieuse farce ne produisit que de mauvaises plaisanteries... Frère Ange resta dans son ordre jusqu'en 1592. Le grandprieur de Toulouse, son frère, s'étant noyé dans le Tarn vers ce temps-là, les Ligueurs du Languedoc l'obligèrent de sortir de son cloître pour se mettre à leur tête. ( Voyez II. CHAT. ) Le guerrier Capucin combattit vaillamment pour le parti de la Ligue jusqu'en 1596, qu'il fit son accommodement avec le roi Henri IV. Ce prince l'honora du bâton de maréchal de France; mais quelque temps après, s'étant trouvé avec lui à un balcon au-dessous duquel beaucoup de peuple regardoit. il lui dit : Mon cousin . ces gens - ci me paroissent fort aises de voir ensemble un roi apostat et un moine déclottré. Cette plaisanterie le fit rentrer en lui-même, et il reprit tout de

suite son ancien habit. Le cloître ne fut plus pour kui qu'un tombeau. Livre aux jeunes, aux veilles, et à la plus rigoureuse. pénitence, il ne pensa plus au · rôle qu'il avoit joué sur le théâtre brillant et fragile du monde, que pour répandre des larmes amères. Il mourut à Rivoli près de Turm, le 27 septembre 1608, à 41 ans. Il avoit épousé la sœur du duc d'Epernon, qui ne lui donna qu'une fille, Henriette-Catherine, laquelle épousa en 1599 le duc de Montpensier, et en 1611 le duc de Guise. Elle mourut en 1656, à 71 ans. M. de Callières a écrit la Vie de Frère Anox de Joyeuse: elle est édifiante, à quelques petitesses près.

V. JOYEUSE, (Jean-Armand, marquis de) maréchal de France, étoit le second fils d'Antoine-François de Joyeuse, comte de Grandpré. Il se distingua par sa bravoure en divers siéges et combats, depuis 1648 jusqu'en 1657. Il commanda l'aile gauche à la bataille de Nerwinde, où il fut blessé. Sa valeur fut récompensée par le gouvernement de Metz, Toul et Verdun, en 1710. Il mourut à Paris le 1er juillet 1713, à 79 ans, sans postérité.

JOYRE, (René Gros de St.) gentilhomme de Lyon, recueillit en 1614, les ouvrages du poête Guichard, sous le nom de Fleur de poésie morale. Il présenta ce volume à Louis XIII, écrit en lettres d'or. Ce sont des quatrains sur les vanités du monde et sur le caractère des empereurs Romains.

JOZABAD, fils de Somer, se ligua avec quelques autres pour se défaire de Joas, roi de Juda; et ils assassinèrent ce prince l'an 845 avant J. C.

JOZABETH, Voyez Josa-

I. JUAN D'AUTRICHE, (Don) fils naturel de l'empereur Charles-Quint, qui déclara ce secret en mourant à Philippe II son fils, naquit à Ratisbonne en 1547. Sa mère fut long-temps inconnue : mais c'est témérairement qu'on a assuré que Charles l'avoit eu de sa propre sœur Marie d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas. Il l'eut d'une demoiselle Allemande nommée Barke Blomberg, dans le temps qu'il étoit veuf. Le jeune prince fut élevé secrétement à la campagne par la femme de Louis Quixada, grandmaître de la maison de l'empereur. Après la mort de Charles-Quint, Philippe II l'appela à Valladolid où il étoit alors. Don Juan se mit à genoux devant ce prince, lorsqu'il lui fut présenté par Quixada... Savez-vous bien, lui dit Philippe en le faisant relever et en souriant, quel est votre père! Vous êtes fils d'un homme illustre. Charles-Quint est votre père et le mien. Il le sit ensuite élever à sa conr, où il se distingua de bonne heure par sa politesse et sa grandeur d'ame. Philippe II l'envoya en 1570 contre les Maures de Grenade, qu'il réduisit. La haute réputation qu'il acquit dans cette guerre, le fit choisir pour généralissime d'une flotte de près de trois cents voiles, que l'Espagne et l'Italie avoient préparée contre les Turcs, vers le golphe de Lépanthe, proche de ces mêmes lieux où Antoine et Auguste combattirent autrefois pour Fempire du monde. ( Voyez Maurolico.) Les Chrétiens et les Musulmans en vinrent aux mains le 7 octobre 1571, avec un acharmement saus

emple. Don Juan par sa valeur força la victoire à se déclarer pour lui; il s'empara de la capitane ennemie, et obligea les Turcs à prendre la fuite. Les vainqueurs prirent 130 galères, en brûlèrent ou coulèrent à fond 55, tuèrent 25,000 Turcs, parmi lesquels étoit Hali-Bacha, leur général, (Voyez ce mot) firent 10,000 prisonniers, et délivrèrent 15,000 esclaves Chrétiens. Cette victoire insigne, qui lui fit appliquer ce mot heureux: FUIT. HOMO MISSUS A DEO, CUI NOMEN ERAT JOANNES, dont on avoit déjà honoré un empereur d'Orient, coûta 10,000 hommes aux Espagnols. Don Juan donna le combat malgré Don Louis de Requesens, qu'on avoit chargé de modérer l'ardeur de ce prince intrépide. Il vouloit aller droit à Constantinople : c'étoit le seul parti qu'il avoit à prendre ; son conseil s'y opposa. Dans la consternation où étoient les Musulmans, on pouvoit non-seulement se rendre maître de la capitale de leur empire, mais encore chasser de la Thrace et de la Grèce ces siers ennemis des Chrétiens. Don Juan d'Autriche se fit tout d'un coup la plus grande réputation dont jamais capitaine sit joui. Chaque nation moderne, dit un historien, ne compte que ses héros, et néglige ceux des autres peuples: Don Juan, comme vengeur de la Chrétienté, étoit le héros de toutes les nations. On le comparoit à l'empereur Charles-Quint son père, dont il avoit la figure, la valeur, l'activité et le génic, et par-dessus lui l'humanité, la générosité, qui souvent achèvent et assurent les conquêtes. Il mérita sur-tout d'être l'idole des peuples, lorsque deux ans après il prit Tunis, comme

Charles-Quint, et fit comme lui un roi Africain tributaire d'Espagne. Don Juan se couvrit d'une nonvelle gloire en 1576, lorsqu'il eut été nommé gouverneur des Pays - Bas révoltés ; il se rendit maître de Namur, de diverses places, et désit entièrement les rebelles dans les plaines de Gemblours en 1578. Les ennemis perdirent 6000 hommes dans cette journée, qui, au rapport de Ferréras, ne coûta la vie qu'à deux soldats Espagnols. Leur général Goignès fut pris, avec l'artillerie, les bagages et les drapeaux; le vainqueur profita de la victoire, en soumettant rapidement Louvain, Dieste, Nivelle, Philippeville, Limbourg, Harlem. Une mort prématurée enleva ce héros au milieu de ses conquêtes. Il expira le 7 octobre de la même année, (jour marqué par son triomphe de l'année précédente ) à 32 ans, dans les convulsions qu'excita en lui, suivant les uns, la douleur d'avoir perdu son ministre Escovedo, lâchement assassiné; et suivant les autres, un poison lent que lui fit donner Philippe II , jaloux de sa gloire, et dans la crainte qu'il n'épousat Elizabeth, reine d'Angleterre. Ce sont du moins les motifs que lui ont attribués divers historiens. Mais ou sait combien le peuple croit facilement les crimes, et combien les autres aiment à répéter et à faire valoir les bruits populaires, sur-tout lorsque par leur atrocité ils peuvent exciter quelque intérêt. Don Juan laissa deux filles naturelles, qui moururent presque toutes les deux dans le même jour en février 1630.

II. JUAN D'AUTRICHE, (Don) fils naturel de Philippe IV, et

de Marie Calderona comédienne, né en 1629, fut grand prieur de Castille, et commanda en 1647 les armées du roi d'Espagne en Italie, où il réduisit la ville de Naples. Il se rendit encore maître de Barcelone en 1652. Don Juan commanda ensuite en Flandre, et devint généralissime des armées de terre et de mer contre les Portugais. Cette dernière expédition ne fut pas heureuse. Don Juan se flattoit qu'il n'auroit qu'à se présenter, et que le Portugal se soumettroit. Il se croyoit si assuré de le subjuguer, qu'il fit afficher dans Madrid l'état des troupes, de l'artillerie, des munitions de toute espèce qu'il avoit préparées pour cette conquête. Il trouva en 1663 la punition de sa vanité présomptueuse à Estremeros, où il fut entièrement défait. Don Juan eut la principale administration des affaires à la cour du roi Charles II, et mourut à Madrid en 1679, à 50 ans. Marie Calderona, sa mère, avoit d'abord été maîtresse du duc de Medina, et ne cessa point de voir secrètement son premier ament. Philippe ayant été instruit de leurs entrevues, exila le duc, et envoya la Calderona dans un couvent. Elle y prit le voile des mains du nonce apostolique, qui fut depuis pape sous le nom d'Innocent X. Quoique cette femme ne fût pas belle, elle plaisoit infiniment, par ses graces, son esprit et sa voix. Quelques auteurs prétendent que sa retraite d ins un monastère fut volontaire, et qu'elle n'eut jamais d'autre inclination que celle que lui inspira Philippe. - Voyez la Vie de cette favorite, Genève, 1686.

III. JUAN, (D. George) Fspagnol, chevalier de Malte, com-

mandeur d'Aliaga, mort à Madrid en 1773, se distingua par ses connoissances dans les mathématiques. Choisi avec D. Antonio de Ulloa, capitaine de frégate, pour accompagner les académiciens François, envoyés l'an 1735 au Pérou pour déterminer la figure de la Terre; il publia en espagnol à son retour ses Observations astronomiques sur l'objet de ce voyage, dans un grand ouvrage, dont la partie historique, rédigée par D. Antonio de Ulloa, a paru traduite en françois, à Amsterdam, 1752, en 2 vol. in-4.º Il fut agrege à l'académie des Sciences de Paris, où il vint en 1745, et à celle de Berlin en 1750. On a de lui, divers traités en espagnol sur la marine. Ils ont été traduits en françois, 1787, 2 vol. in-8.º

JUANES, (Jean - Baptiste) peintre Espagnol, que ses compatriotes comparent à Raphaël, mourut à Valence sa patrie en 1596, à 56 ans.

I. JUBA 1er, roi de Mauritanie et de Numidie, succèda à son père Hiempsal, et suivit le parti de Pompée contre Jules César. Après la mort de Pompée, il fut défait par César. Ce roi vaincu, si fier avant la bataille, se vit réduit à demander la vie à ses sujets. Il les pria de le sauver; mais aucune ville ne voulant le recevoir, il se fit donner la mort à la fin d'un repas, par Pétréius, compagnon de son malheur, l'an 42 avant J. C.

II. JUBA II, fils du précédent, fut mené à Rome, et servit à orner le triomphe de César. Il fut élevé à la cour d'Auguste, qui lui fit éponser Cléopaire la jeune, fille d'Antoine et de la

fameuse' Cléopatre, et lui donna, l'an 30 avant J. C., le royaume des deux Mauritanies et d'une partie de la Gétulie. Il se signala par les agrémens de son caractère et les connoissances de son esprit. Cet avantage le rendit plus illustre, que celui que la couronne lui donnoit. Juba, par la douceur de son règne, gagna le cœur de tous ses sujets. Sensibles à ses bienfaits, ils le mirent au nombre de leurs Dieux. Pausanias parle d'une statue que les Athéniens lui avoient érigée. Il étoit hien juste qu'une ville, de tout temps consacrée aux Muses, donnat des marques publiques de. son estime à un roi qui tenoit un rang illustre parmi les savans. Suidas attribue à ce prince plusieurs ouvrages, dont aujourd'hui il ne nous reste que des fragmens. Il avoit écrit sur l'histoire d'Arabie, sur les antiquités d'Assyrie, sur les antiquités Romaines, sur l'histoire des Théà-. tres, sur celle de la peinture et des Peintres, sur la nature et les. propriétés de différens Animaux, sur la Grammaire et sur d'autres matières semblables.

JUBAL, fils de Lameck et d'Ada, et frère de Jabel, inventa les instrumens de musique. Génèse, c. IV, v. 21.

JUBE, (Jacques) né à Vanvres près de Paris en 1674, cultiva avec succès les langues sayantes, et se fit estimer par son érudition. Son attachement aux Anti-Constituționnaires remplit sa vie de soins et d'amertumes. Il voyagea dans une partie de l'Europe, et mourut à Paris en 1745, à 71 ans. On a de l'abbé Jubé, les Journaux de ses Voyages en manuscrit. L'auteur s'y attache sur-tout à marquer l'état, de la religion dans les différentes contrées qu'il a parcourues.

JUCUNDUSet TYRAN-NUS, étoient deux gardes d'Hérode le Grand. Ce roi de Judés les affectionnoit particulièrement à cause de leur haute stature et de leur force extraordinaire. Mais en ayant reçu quelque mécontentement, il les éloigna: Alcxandre, fils d'Hérode, les recut dans la compagnie de ses gardes, et; parce que c'étoient de très-braves gens, il tàcha de se les attacher. Hérode en étant informé, en congut du soupçon, et leur fit' donner la question. Ils la souffrirent d'abord assez constamment; mais enfin succombant à la violence de la douleur, ils déposèrent ou Abexandre les avoit sollicités à tuer le roi, lorsqu'il iroit à la chasse, quoiqu'il n'y eût rien ' deplus faux. Cette deposition fut, en partie, la cause de la mort d'Alexandre; et nous avons cru' que cet exemple célèbre des injustices que la torture a occasionnées, méritoit d'être cité.

I. JUDA, 4° fils de Jacob et de Lia, naquit l'an 1755 avant. J. C. Lorsque les fils de Jacob voulurent mettre à mort Joseph leur frère, il leur conscilla plutôt de s'en défaire en le vendant ; et cet avis lui sanva la vie. Juda, épousa la fille d'un Chananéen, nommé Sué, et il en eut trois. fils , Her , Onan et Séla. Il eut. aussi de Thamar, (Voy.ca mot.) femme de l'aîné de ses fils, dont, il jouit sans la connoître. Pharès et Zara. Lorsque Jacob bénit. ses enfans, il dit à Juda : « Le: sceptre ne sortira point de Juda, ni le Législateur de sa postérité,, jusqu'à la cenue de CELUI qui doit.

Etre envoyé, et à qui les peuples obéiront. » Cette prédiction s'accomplit en la personne de Jésus-CHRIST. Juda mourut l'an 1636 avant l'ère vulgaire, âgé de 119 ans. Sa tribu tenoit le premier rang parmi les autres; elle a été la plus puissante et la plus nombreuse. Au sortir de l'Egypte, elle étoit composée de 74,600 hommes, capables de porter les armes. Cette tribu occupoit toute la partie méridionale de la Pa-: lestine. La royanté passa de la tribu de Benjamin, dont étoient Saul et Isboseth, dans la tribu de Juda, qui étoit celle de David et des rois ses successeurs. Les dix tribus s'étant séparées , celle de Juda et celle de Benjamin demenrèrent attachées à la maison de David, et formèrent un Foyaume qui se soutint avec éclat contre la puissance des rois d'Israël. Après la dispersion et la destruction de ce dernier royaume. celui de Juda subsista, et se maintint même dans la captivité de Babylone. Au retour, cette tribu vécut selon ses lois, ayant ses chefs; les restes des autres tribus se rangèrent sons ses étendards, et ne firent plus qu'un peuple que l'on nomma Juif. Les temps où devoit s'accomplir la promesse du Messie étant arrivés, la puissance Romaine, à qui rien ne résistoit, assujettit ce peuple, lui ôta le droit de se choisir un chef, et lui donna pour roi *Hérode*, étranger et Iduméen. Ainsi cette tribu , après avoir conservé le dépôt de la vraie religion, et l'exercice public du sacerdoce et des cérémonies de lá loi dans le temple de Jérusalem, et avoir donné naissance au Messie, fut réduite au même état que les autres tribus, dispersée et démembrée comme elles.

· II. JUDA - HARRADOSCH c'est-a-dire le Saint, rabbin célèbre par sa science, par ses richesses et par ses talens, fut. selon les Juifs, ami et précepteur de l'empereur Antonia. Il recueillit vers le milien du 2° siècle, les constitutions et les traditions des magistats et des docteurs Juiss qui l'avoient précédé. Il en composa un livre, qu'il nomma Mischna, et qu'il divisa en six parties. La 17e traite de l'agriculture et des semences; la 2e, des jours de fête; la 3e, des mariages, et de ce qui concerne les femmes; la 4º, des dommages, intérêts, et de toutes sortes d'affaires civiles ; la 5<sup>e</sup>, des sacrifices; et la 6ª, des puretés et impuretés légales. Surenhusius a donné une bonne édition de ce livre en hébreu et en latin avec des Notes , 1698 , 3 vol. in-fol. Il seroit à souhaiter que le Talmud, qui est un commentaire de la Mischna, et que l'on appelle la Gémare, fût aussi traduit en latin.

III. JUDA-CHIUC, célèbre rabbin, natif de Fez, et surnommé le Prince des Grammairiens Juiss, vivoit au 11º siècle. On a de lui divers ouvrages manuscrits en arabe, qui sont trèsestimés: entr'autres, un Dictionnaire Arabe, qui pourroit être fort utile pour l'intelligence de l'Écriture-Sainte, s'il étoit imprimé.

IV. JUDA, (Léon) fils de Jean Juda, prêtre de Germoren en Alsace, et d'une concubine, entra dans l'ordre ecclésiastique, et embrassa depuis les erreurs de Zuingle. Erasme lui ayant reproché son lèche reniement, s'attira une réponse très-aigre de la part de cet apostat. Juda s'so-

quit une grande réputation dans son parti, et mourut à Zurich en 1542, à 60 ans. Sa Version latine de la Bible, est celle qui est jointe aux Notes de Vatable. On a de lui d'autres ouvrages, qui prouvent son érudition.

JUDA, Voy. xxvi. Léon de...

JUDACILIUS, citoyen d'Ascoli, se distingua par une belle action, tandis que Pompée assiégeoit sa patrie. Il étoit à la tete d'une troupe de rebelles : il résolut de s'en servir pour donner du secours à la ville assiégée. Dans ce dessein, il avertit ses compatriotes, que dès qu'ils le verroient aux prises avec les Romains, ils fissent une sortie pour le soutenir. Quelques bourgeois d'Ascoli détournèrent les autres de seconder Judacilius, et lorsqu'il se présenta devant la ville, aucun des assiégés ne remua. Il ne laissa pas de se faire jour l'épée à la main, et d'arriver à la porte de la ville, qui lui fut ou-verte. Dès qu'il fut entré dans Ascoli, il fit égorger ceux qui avoient empêché qu'on ne se joignît à lui. Puis ayant invité ses amis à un grand repas; quand la bonne chère et le vin l'eurent un peu échaussé, il se fit apporter une coupe pleine de poison et l'avala, pour n'être pas témoin de la profanation des temples de sa patrie et de la captivité de ses compatriotes. Il se fit porter ensuite dans un temple, où il avoit fait préparer son bûcher funébre : il y mourut au milieu de ses amis, et son corps fut réduit en cendres. Bientôt après Ascoli se rendit à Pompée.

L JUDAS, dit Macchabés, fils de Mathathias, de la famille des Asmonéens, succéda à son

père, dans la dignité de général des Juifs l'an 167 avant J. G. Mathathias le préféra à ses autres enfans, et le chargea de combattre pour la défense d'Israël. Judas ne trompa point ses esperances; segondé de ses frères, il marcha contre Apollonius., général des troupes du roi de Syrie , le défit et le tua. Il tourna ses àrmes contre Séron, autre capitaine, qui avoit une nombreuse armée, qu'il battit également, quoique avec des troupes fort inférieures en nombre. Antiochus ayant appris ces deux victoires, envoya contre Judas trois généraux de réputation, Ptolomée, Nicanor et Gorgias. L'armée prodigieuse qu'ils firent marcher en Judée, épouvanta d'abord ceux qui accompagnoient Judas; mais son courage ayant ranimé celui de ses gens, il tomba sur cette multitude, et la dissipa. Lysias, régent du royanme, pendant l'absence d'Antiochus, désespéré de ce que les ordres de son prince étoient si mal exécutés, crut qu'il feroit mieux par lui-même. Il vint donc en Judée avec une armée nombreuse : mais il ne fit qu'augmenter le triomphe de Judas, qui l'obligea de retourner en Syrie. Le vainqueur prosita de cet intervalle pour rétablir Jérusalem ; il donna ses premiers soins à la réparation du temple, détruisit l'autel que les idolàtres avoient profané, en bâtit un autre, fit faire de nouveaux vases, et l'an 165 avant J. C., trois ans après que ce temple eut été profané par Antiochus, il en fit célébrer la dédicace. Peu de temps après cette cérémonie, Judas défit encore Timothée et Bacchides, deux capitaines Syriens, battit les Iduméens, les Ammonites e tailla en pièces les nations

qui assiégeoient ceux de Galaad. et revint chargé de riches dépouilles. Antiochus Eupator, qui avoit succédé à Epiphanes, irrité des mauvais succès de ses généraux, vint lui-même en Judée, et assiégea Bethsure. Judas marcha au secours de ses frères. Du premer choc, il tua six cents hommes des ennemis; et ce fut alors que son frère Eléazar fut accablé sous le poids d'un éléphant, qu'il tua croyant faire périr le roi. La petite armée de Judas ne pouvant tenir tête aux troupes innombrables du roi, ce général se retira à Jérusalem. Eupator l'y vint assiéger ; mais , averti de quelques mouvemens qui se tramoient dans ses états, il fit la paix avec le général Hébreu, qu'il déclara chef et prince du pays. Il retourna ensuite en Syrie, où il fut tué par Démétrius qui régna en sa place. Le nouveau roi envoya Bacchides et Alcime, avec la meilleure partie des troupes. Les deux généraux marchèrent contre Judas , qui étoit à Bethel avec 3000 hommes. Cette petite armée fut saisie de frageur à la vue des troupes ennemies; elle se débanda, et il ne resta que huit cents hommes au camp. Judas, sans perdre le cœur, exhorta ce petit nombre à mourir courageusement, fondit sur l'aile droite, et fut tué dans la mélée l'an 161 avant Jésus-Christ. Simon et Jonathas, ses frères, enlevèrent son corps et le firent porter à Modin, où il fut enterré avec magnificence dans le sépulcre de ses pères. Les Juifs eurent à pleurer dans lui un héros et un libérateur.

II. JUDAS Esséen, se méloit de prophétiser. Il prédit qu'Antigone, premier prince des Asmonéens, périroit dans la Tourde Straton. Cependant, le jour même qu'il avoit assuré que le roi mourroit; il parut douter du succès de sa prédiction, parce qu'il savoit que ce prince étoit à Jérusalem, éloigné de la Tourde Straton d'environ 25 lieues. Il fut surpris, peu de temps après, d'apprendre que le roi venoit d'être tué dans une chambre du palais, qu'on appeloit la Tour de Straton : endroit qu'il avoit nommé sans le connoître, trompé par la ressemblance des noms. C'étoit un saint homme. Quelques savans pensent que ce Judas est le même que l'auteur du II Livre des Macchabées.

III. JUDAS, fils de Sarriphée, s'étant joint à Matthias fils de Margalotte, docteur de la Loi, persuada à ses disciples et à quelques autres Juifs, d'abattre l'aigle d'or qu' Hérode le Grand avoit fait poser sur le plus haut du Temple en l'honneur d'Auguste. Ce prince cruel le condamna à être brûlé vif. Après la mort d'Hérode, le peuple qui aimoit Judas, demanda à son successeur *Archélaüs* la punition des auteurs d'un supplice si inhumain; et sur le refus qui en fut fait, il s'alluma une sedition, qu'on ne put éteindre que par le sang de 3000 hommes.

IV. JUDAS, chef de voleurs, après la mort d'Hérode le Grand, assembla une troupe de déterminés avec lesquels il pilla les trésors du roi, et se rendit assez redoutable pour pouvoir aspirer à la couronne. (Joséphe, Antiq. l. 17. c. 12.)

V. JUDAS ISCARIOTE, sinsi appelé parce qu'il étoit d'une ville de ce nom dans la tribu

d'Ephraim, fut choisi par Jésus-Christ pour être l'un des douze Apôtres ; mais il repondit mal au choix et aux bontés de l'Homme-Dieu. Son avarice lui fit censurer l'action de la Magdeleine, qui répandoit des aromates précieux sur les pieds du Sauveur, et lui fit livrer aux Juiss le Fils de Dieu pour 30 deniers. Il reconnut ensuite l'horreur de sa trahison rendit aux prêtres l'argent qu'il avoit recu d'eux, et se pendit de désespoir. Les savans ne sont pas d'accord entre eux sur la valeur des trente deniers que regut Judas. Les hérétiques Corinthiens l'honoreient d'une manière particulière, et se servoient d'un Evangile qui portoit le nom de cet Apôtre infidelle.

VI. JUDAS DE GAULAN, chef d'une secte parmi les Juifs, s'opposa au dénombrement que fit Cyrinus dans la Judée, et excita une révolte. Il prétendoit que les Juifs étant libres, ils ne devoient reconnoître aucune autre domination que celle de Dieu. Ses sectateurs aimoient mieux souffrir toutes sortes de supplices, que de donner le nom de *Maître* ou de Seigneur à quelque homme que ce fût. Le même Judas est nommé le Galiléen dans les Actes des Apôtres, parce qu'il étoit de la ville de Gamala dans la Gaulanite, petit pays de Ga-

JUDAS ou Jude, surnommé Barsabas : Voyez ce dernier mot.

JUDDE, (N.) Jésuite, né à Rouen en 1661, mort à Paris en 1735, à 74 ans, fut un grand maître de la vie spirituelle. Il dirigea et il écrivit avec un égal succès. La collection de ses Chr-

vres Spirituelles a été publiée en 1781, 2 vol. in-12, par M. l'abbé du Parc.

JUDE, (Saint) Apôtre, nomme aussi Lebbée, Thadée, ou le Zélé, frère de St. Jacques le Mineur, et parent de J. C. selon la chair, fut appelé à l'apostolat par le Sauveur du monde. Dans la dernière Cène, il lui dit : Seigneur, pourquoi vous manifesterez-vous à nous, et non pas au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole; et mon Père l'aimera; et nous viendrons à lui, et nous serons en lui notre. demeure. Après avoir reçu le Saint-Esprit avec les autres Apôtres, Jude alla prêcher l'Evangile dans la Mésopotamie, l'Arabie, la Syrie, l'Idumée et la Lybie. On pretend qu'il recut la couronné du martyre dans la ville de Béryte, vers l'an 80 de J. C. Nous avons de lui, une Epttre, qui est la dernière des sept Epîtres catholiques. Il l'écrivit après la prise de Jérusalem, principalement pour les Juifs convertis au Christianisme. Il y attaque les Nicolaites, les Simoniens, les Gnostiques, et les autres hérétiques, qui combattoient la nécessité des bonnes œuvres. On avoit d'abord fait quelque difficulté de mettre cette Epître dans le canon des Ecritures, à cause de la citation du livre apocryphe d'Enoch; mais elle y est reçue communément, dès avant la fin du ive siècle. St. Jude a pu citer un livre célèbre et estimé de son temps, pour faire impression ' sur les esprits, et donner plus d'horreur des hérétiques contre lesquels il écrivoit. Le saint Apôtre dépeint ces imposteurs avec des traits fort vifs. C'est avec

raison qu'Origène dit de cette Lettre, « qu'elle ne contient que très-peu de paroles, mais qu'elles sont pleines de la force et de la grace du Ciel.»

JUDEX , (Matthieu ) l'un des principaux écrivains des Centuries de Magdebourg, [publiées à Bàle, 1552 à 1574, 8 vol. infol.] naquit à Tippolswalde en Misnie l'an 1528. Il enseigna la theologie avec reputation dans son parti, et ne laissa pas d'essuyer beaucoup de chagrin dans son ministère. Il mourut à Rostock le 15 Mai 1564. C'étoit un homme de probité, laborieux et savant. On a de lui plusieurs ouvrages, dont on peut voir le catalogue dans le Dictionnaire de Bayle.

1. JUDITH, Voyez Holo-PHERNE. Nous nous contenterons de dire qu'il est difficile de fixer le temps auquel cette histoire est arrivée, et il est presque impossible, quelque parti qu'on prenne, de satisfaire à toutes les objections. L'incertitude du temps ne doit pas faire recourir à la supposition gratuite de Scaliger et de Grotius, qui prétendent que le livre de Judith n'est qu'une parabole, composée pour consoler les Juifs dans le temps qu'Antiochus Epiphanes vint en Judée. L'authenticité du livre de Judith a été fort contestée; mais tous les doutes doivent être fixés par l'autorité du concile de Trente, qui l'a confirmé dans la possession où il étoit de passer pour inspiré. St. Jérôme nous assure qu'il a été reconnu comme tel par le concile de Nicée. L'auteur, qui est tout-à-fait inconnu, a écrit son ouvrage en hébreu, et il fut traduit en grec par les LXX. Quelques-uns veulent que ce soit Judith elle-même : d'autres, la grand-prêtre Eliacim, dont il est parlé dans ce livre; mais tout cela est sans aucune preuve. Nous n'avons plus l'original de ce livre. mais seulement une version latine faite par St. Jerome, sur le chaldaïque. Ce Père dit dans sa préface, qu'il avoit rendu le sens sans s'attacher à la lettre; qu'il avoit retranché les variétés vicienses des divers exemplaires. et qu'il n'avoit mis dans sa traduction que ce qui lui avoit para le vrai sens de l'original. Ontre sa version, on en a deux autres, l'une grecque, l'autre syriaque. Ces traductions contiennent des circonstances qu'on ne lit point dans celle de St. Jérôme, et dont quelques-unes semblent être les différentes leçons rejetées par ce Père

II. JUDITH, fille de Charles le Chauve, avoit d'abord été mariée à Etulphe, et ensuite à Ethelrède I, rois Anglois. Celulci las de la tyrannie qu'elle vouloit exercer sur lui, la chassa de son lit et de son trône.Revenue en France, elle se fit enlever par Baudoin Bras de Fer, comte, ou selon d'autres, grand Forestier de Flandre, qu'elle épousa. Charles le Chauve fit son gendre comte de Flandre vers l'an 870, et ce fut la souche de tous les antres princes de ce nom. Judith étoit galante et impérieuse; ses époux ne furent que ses premiers esclaves.

aicule de la précédente, fut seconde femme de l'empereur Louis le Débonnaire, dont che eut Charles le Chauve: Ce mariage ne fut pas heurenx pour ce prince. Louis, dit Montesquien, mélant toutes les complaisances d'un vieux mari avec

tontes les foiblesses d'un vieux roi, mit un désordre dans sa famille qui entraîna la chûte de la monarchie. Judith princesse ambitieuse et tendre, aina Bermard, comte de Barcelone, qu'elle dieva nux premiers emplois, tandis qu'elle indisposoit Louis contre ses enfans du premier lit. Ces princes se révoltèrent et la firent enfermer pour quelque temps dans un monastère. Elle fut rendue à son époux en 833, et mourut à Tours le 18 avril 843.

## JUELLUS, Voyez JEWEL.

JUENIN, (Gaspard) pretre de l'Oratoire, né à Varenbon en Bresse, mort à Paris en 1713, à 63 ans, professa long-temps la théologie dans plusieurs maisons de sa congrégation, et surtout au séminaire de Saint-Magloire. Sa piété et son érudition le sirent estimer. On a de lui: I. Institutiones Theologica ad usum Seminariorium, en 7 vol. in-12. On n'avoit pas encore vu de meilleure Théologie scolastique; mais l'auteur y ayant glissé avec beaucoup d'art quelques erreurs nouvellement condamnées, son ouvrage fut proscrit à Rome et par quelques évêques de France. II. Commentarius historicus et dogmaticus de Sacramentis, à Lyon, 1696, en 2 vol. in-fol., dont l'auteur tira 3 vol. in-12, sous le titre de Théorie pratique des Sacremens, III. Un Abrégé de ses Institutions, à l'usage de ceux qui se préparent aux examens qui précédent les ordinations; un vol. in-12, en latin. IV. Théologie Morale, 6 vol. in-12. V. Cas de conscience sur la vertu de justice et d'équité, 4 vol. in-12. Ces deux derniers euvrages sont pleins de décisions

appuyées sur l'Ecriture et sur les Pères, et écrits avec clarté et avec méthode. On ne l'accusera pas d'être au nombre des casuistes relàchés, et on pourroit quel-quefois lui reprocher un peu trop de sévérité.

JUGURTHA, fils de Manasa tabal roi de Numidie, né avec les graces de l'esprit et de la figure, fut élevé à la cour de Micipsa son oncle. Celui-ci ayant démélé dans son neveu beaucoup d'ambition, lui donna le commandement d'un détachement qu'il envoyoit à Scipion, suit faisoit alors le siége de Numance. Micipsa espéroit qu'il ne reviendroit pas de cette expédition; mais il fut trompé. Jugurtha, courageux sans être téméraire, fit éclater sa valeur, et échappa à la mort. Son oncle l'adopta dans son testament, et le nomma heritier avec ses deux fils, Adherbal et Hiempsal : espérant que les bienfaits du père l'attacheroient aux enfans. Il se trompa encore. Qu'étoit-ce que le tiers d'un royaume pour un ambitieux tel que son neveu ? L'ingrat . le perfide Jugurtha fit mourir Hiempsal, livra la guerre à Adherbal , l'obligea à s'enfermer dans Cirthe sa capitale, ly reduisit par la famine à se rendre à composition, et le sit périr dans les plus cruels tourmens, contre la foi du traité. Adherbal avoit eu recours aux Romains: il étoit venu lui-même se plaindre au sénat; mais l'or de Jugurtha lui en avoit fermé toutes les avenues. Ce prince corrompit les sénateurs et les généraux qu'on envoya contre lui; ce qui lui fit dire : que Rome n'attendoit pour se vendre qu'un acheteur, et qu'elle périroit bientôt, s'il s'en trouvoit

un... Cacilius Métellus , plus généreux, ne se laissa gagner ni par les promesses, ni par les présens. Il vainquit Jugurtha, et le réduisit à quitter ses états pour aller mendier du secours chez les Gérules et les Maures. Marius et Sylla, qui continuèrent la guerre après Métellus, la firent avec le même succès. Bocchus, roi de Mauritanie, beau-père de Jugurtha, le livra à Sylla l'an 106 avant J. C. Le monarque captif, après avoir été donné en spectacle au peuple Romain, depuis la porte triomphale jusqu'au Capitole, attaché an char de triomphe de Marius, fut jeté dans un cachot, où il mourut, au bout de six jours, de faim et de maladie.

JUIGNÉ Broissinière, ( D. de, sieur de Molière ) gentilhomme Angevin et avocat en parlement, est auteur d'un Dictionnaire Théologique, Historique , Poétique , Cosmographique et Chronologique; Paris, 1644, in-4°, Rouen, 1668, etc. L'auteur a beaucoup profité · d'un ouvrage du même genre de Charles Etienne; mais il y a ajouté un grand nombre d'articles nouveaux. « Presque toutes les additions, faites selon les connoissances qu'il pouvoit avoir, sont tirées des ouvrages de Magin et de Sébastien Munster, qui sont des auteurs peu estimés pour avoir trop donné dans les fables. Ainsi ce nouveau Dictionnaire est peu utile pour les jeunes gens qui ne savent pas faire la disserence de ce qui est véritable d'avec ce qui ne l'est pas. » C'est la censure que fit de ce livre Moréri, ... dans la préface de son Dictionmaire: censure qui lui a été rendue au centuple, et souvent avec

raison. Malgré les fautes qu'on trouva dans le livre de Juigné, on ne laissa pas d'en voirparoitre, en moins de trente ans, une douzaine d'éditions. Le défaut de critique, les erreurs sans nombre, l'incorrection et la lâcheté du style, n'arrêtoient pas les lecteurs auxquels une pareille compilation manquot.

## JULES - CESAR, Voyez I. CÉSAR.

I. JULES - CONSTANCE, père de l'empereur Julien, et ils de l'empereur Constance-Chlore, et de Théodora sa seconde femme, étoit un prince doux et modéré, qui vit sans jalousie le diadême sur la tête de son frère Constantin. Il fut le particulier de son siècle le plus illustre, par sa naissance, par ses richesses, par son crédit, et l'un des premiers sénateurs de Rome, qui firent profession publique du Christianisme. Il avoit été engagé dans le partidu tyran Maxence; mais Constantin viotorieux respecta, dans ce grand homme, des talens supérieurs, et une vertu encore supérieure aux talens. Il le fit consul, préfet, etc. Jules-Constance perit l'an 337, dans le massacre que les fils de Constantin firent de leur famille après la mort de leur père.

II. JULES, (Saint) soldat Romain, servit long-temps aves valeur dans les armées des empereurs, et eut la tête tranchée vers l'an 302, par ordre de Maxime, gouverneur de la basse Mœsie.

PA,PES.

III. JULES Ier, (Saint) Romain, successeur du pape saint Marc, le 6 février 337, soutint avec zèle la cause de St. Atha-

nase, envoya ses légats au concile de Sardique en 347, et mourut le 12 avril 352. On a de lui deux Lettres dans les Œuvres de St. Athanase, et dans les Epîtres des Papes de Don Coustant, qui sont, au jugement de Tillemont, deux des plus beaux monumens de l'antiquité ecclésiastique. Les autres ouvrages que l'on attribue à St. Jules, sont supposés.

IV. JULES II. (Julien de la Rovère ) né au bourg d'Albizale près Savone, fut élevé successivement sur les siéges de Carpentras, d'Albano, d'Ostie, de Boulogne, d'Avignon. Le pape Sixte IV, son oncle, l'honora de la pourpre en 1471, et lui confia la conduite des troupes ecclésias. tiques contre les peuples révoltés en Ombrie. Le cardinal de la Rovère, né avec un génie guerrier, dompta les rebelles. Ses exploits et ses entreprises lui acquirent beaucoup de pouvoir dans Rome. Après la mort d'Alexandre VI, il empêcha que le cardinal d'Amboise ne fût placé sur le trône pontifical, et y fit monter Pie III, qui mourut au bout de 22 jours, et auquel il succéda le 1<sup>fr</sup> novembre 1503. L'argent, répandu à propos, lui avoit assuré la tiare, même avant qu'on fût entré dans le conclave. Il fit mentir le proverbe : que celui qui entre pape au conclave en sort cardinal. Le nouveau pontife se fit appeler Jules. Comme il avoit les inclinations guerrièares, ses ennemis répandirent qu'il avoit pris ce nom en mémoire de Jules César. Son premier soin fut de faire rendre par le duc César de Borgia les places qu'il avoit usurpées. Ayant ensuite concu le dessein de faire construire l'Eglise de St. Pierre, il en

posa la première pierre en 1506. Cet édifice, un des plus beaux que les hommes aient élevés à la Divinité, fut bâti sur le Vatican à la place de l'Eglise construite par Constantin. Desidées plus vastes l'occupèrent bientôt. Jules II. qui, comme ses prédécesseurs. auroit voulu chasser tous les étrangers de l'Italie, cherchoit à renvoyer les François au – delà des Alpes; mais il vouloit auparavant que les Vénitiens lui remissent les villes qu'Alexandre VI avoit prises sur eux, et dont ils s'étoient ressaisis après la mort de ce pontife. Ces républicains voulurent garder leurs conquêtes ; Jules II s'en vengea, en liguant toute l'Europe contre Venise. Cette ligue, connue sous le nom de Ligue de Cambrai, fut signée en 1508, entre le pape, l'emperenr Maximilien, (Voy. ce mot), le roi de France Louis XII, et le roi d'Aragon Ferdinand le Catholique. Les Vénitiens, réduits à l'extrémité, excommuniés par le pontife Romain, et battus par les autres puissances, demandèrent grace, et l'obtinrent à des conditions assez dures. Jules II leur donna l'absolution le 25 février 1510; absolution qui leur coûta une partie de la Romagne. Ce pontife n'ayant plus besoin des François, qu'il n'aimoit pas d'ailleurs, parce qu'ils avoient traversé son élection au pontificat, se ligua contr'eux la même année, avec les Suisses, avec le roi d'Aragon, et avec Henri VIII. roi d'Angleterre. Il n'étoit pas de l'intérêt des Anglois de faire la guerre à la France; ils y furent entraînés par une galéasse chargée de vins grecs, de fromages et de jambons, que le pape envoya à Londres précisément à . l'ouverture du parlement. Le roi

et les membres des communes ét de la chambre haute, à qui l'on distribua ces présens, furent si charmés de l'attention généreuse de Jules II, qu'ils s'empressèrent tous de servir son ressentiment. Ce trait est une nouvelle preuve, que les motifs les plus petits proaisent souvent les plus grands événemens. Le pape, ne trouvant aucun prétexte de rupture ouverte avec Louis XII, fit demander à ce prince quelques villes sur lesquelles le saint-Siége prétendoit avoir des droits : Louis les refusa, et fut excommunié. La guerre commença vers Bologne et vers le Ferrarois. Le pape assiégea la Mirandole en personne, pour donner de l'émulation à ses tronpes. On vit ce pontife septuagénaire, le casque en tête et la cuirasse sur le dos, visiter les ouvrages, presser les travaux, et entrer en vainqueur par la brêche le 20 janvier 1511. Sa fortune changes tout-à-coup. Trivulce, général des troupes Françoises, s'empara de Bologne. L'armée papale et celle des Vénitiens furent mises en déroute. Jules II, obligé de se retirer à Rome, eut le chagrin de voir en passant à Rimini les placards affichés pour intimer l'indiction du concile général de Pise. Louis XII, excommunié, en avoit appelé à cette assemblée, qui inquiéta beaucoup le pape. Après diverses citations, il fut déclaré suspens par contumace, dans la 8º session tenue le 21 avril 1512. Ce fut alors que Jules, ne gardant plus aucune mesure, mit le royaume de France en interdit, et délia les sujets du serment de fidélité. Louis XII inrité, fit excommunier à son tour Jules II, et fit battre des pièces de monnoie qui portoient au revers: Perdam Barrionis No-MBN; je détruirai jusqu'an nom de Babylone : démarche qu'on ne sauroit louer, parce que le roit confondoit témérairement l'Eglise et le pontife. Il falloit mortisser le pape, mais respecter Rome et le saint-Siège. Jules opposa au concile de Pise celui de Latran, dont l'ouverture se fit le 3 mai 1512; mais il n'en vit pas la fin. Une fièvre lente, oc~ casionnée, dit-on, par le dépit de n'avoir pas pu porter les Vénitiensà s'accommoderavec l'empereur, jointe au chagrin que lui causa son neveu le duc d'Urbin (\*), l'emporta le 21 février 1513; à 70 ans. Il pardonna en mourant aux cardinaux du concile de Pise, avec cette restriction, qu'ils ne pourroient assister à l'élection de son successeur. Comme Julien de la Rovère, ditil, je pardonne aux cardinaux schismatiques; mais comme pape, je juge qu'il faut que la justice se fasse.... Jules II avoit dans le caractère, dit l'abbé Raynal un fonds d'inquiétude qui ne lui permettoit pas d'être sans projets, et une certaine audace qui lui faisoit préférer les plus hardis. S'il eut l'enthousiasme propre à communiquer ses passions à d'autres puissances, il manqua decette probité qui rend les alliances sincères, et de l'esprit de conciliation qui les rend durables. Il étois très-peu esclave de sa parole, encore moins des traités. Il dit un jour aux ambassadeurs de

<sup>(\*)</sup> Il avoir assessiné, en pleine rue , l'un 1511, François Aledost, cardinal de Pavic.

Madrid et de Venise, que leurs maîtres ne devoient point être alarmés de la paix qu'il avoit faite avec la France. Mon but, ajouta-t-il, test d'endormir cette couronne, afin de la prendre au dépourvu. Sans la majesté de son siège, et les dissentions qui de son temps partageoient l'Europe. son ambition et sa mauvaise foi L'auroient précipité dans les plus grands malheurs. Le sublime de sa place lui échappa; il ne vit pas ce que voient si bien aujourd'hui ses sages successeurs : que le pontife Romain est le Père commun, et qu'il doit être l'ar-Bitre de la paix, et non le flambeau de la guerre. Tout entier aux arnres et à la politique, il ne chercha dans la puissance spirituelle, que le moyen d'accroître la temporelle. Il n'est pas vrai pourtant qu'il jeta un jour dans Le Tibre les clefs de St. Pierre, pour ne se servir que de l'épée de St. Paul, comme tant d'historiens Protestans et Catholiques l'assurent, d'après les témoignages d'un mauvais poëte satirique. Ce qui a pu donner lieu à cette anecdote, est un trait historique rapporté dans la Vie de Michel-Ange. Le pape l'avoit chargé de jeter en fonte sa statue. L'artiste la modela en terre. Ne sachant que mettre dans la main gauche du pontise, il lui dit : Voulezvous, saint Père, que je vous fasse tenir un livre? - Non ; répondit le pape, une épée : je la sais mieux manier. Les papes n'ont pas conservé tout ce que Jules II leur avoit donné. Parme et Plaisance détachés du Milanez, furent joints par ce pape au domaine de Rome, du consentement de l'empereur, et ont été séparés depuis. Si son pontificat ent été moins agité, et si Tome VI.

les plaisirs de la table et de la chasse l'eussent moins occupé, il auroit été favorable aux savans. Les Lettres , disoit-il , sont de l'argent pour les roturiers, de l'or pour les nobles, et des diamans pour les princes. Il encouragea la peinture, la sculpture, l'architecture; et de son temps on vit enfin renaître les beaux arts. Le pape Jules II fut le premier qui laissa croître sa barbe, pour inspirer par cette singularité, un nouveau respect aux peuples. François 1, Charles-Quint, et tous les autres rois suivirent cet exemple, adopté à l'instant par les courtisans, et ensuite par le péuple.

V. JULES III, (Jean-Marie du Mont ) né dans le diocèse d'Arezzo, se fit estimer de bonne heure par ses connoissances en littérature et en jurisprudence. Il eut successivement l'administration de plusieurs évêchés, l'archeveché de Siponte, le chapeau de cardinal en 1536, et la tiare le 8 février 1550. Il avoit présidé au concile de Trente sous Paul III: il le fit rétablir des qu'il fut souverain pontife, et le suspendit ensuite par une Bulle. Il prit les armes avec l'empereur contre Octave Farnèse, due de Parme, et ne fut pas heureux dans cette courte guerre. Ce pontîfe avoit dû en partie la chaire pontificale au cardinal Farnèse: Ce fut pour lui marquer sa reconnoissance qu'il avoit mis Octave, neveu de ce cardinal, en possession du duché de Parme, en répondant à ceux qui lui reprochoient l'aliénation de ce petit Etat : qu'il aimeroit mieux ct e un pape pauvre avec la réputation d'un gentilhomme, qu'un pape riche avec la réputation d'avoir

oublie les bienfaits reçus et les promesses faites. Mais d'autres intérêts le firent changer de façon de penser. Jules III établit, en 1553, une nombreuse Congrégation de cardinaux et de prélats, pour travailler à la réforme de l'Eglise; mais cette congrégation n'eut aucun succès. Il mourut le 23 mars 1556, dans sa 68° année. Les médecins lui ayant fait changer son régime de vie, pour le soulager dans la goutte qui le tourmentoit beaucoup, la sièvre le saisit et le conduisit au tombeau. « D'autres disent, qu'étant pressé par son frère Baudouin, de lui céder la ville de Camérino, à quoi les cardinaux ne vouloient pas consentir, il feignit d'être malade pour ne pas tenir le consistoire, et d'user de régime comme s'il l'eût été récliement; ce qui rendit sa maladie sérieuse. et lui causa la mort. Trois choses, entr'autres, ont pu ternir son pontificat : la malheureuse expédition de Parme, la dissolution du concile de Trente, et le traité de Passaw. Panvini prétend qu'avant son élévation, il avoit agi avec tant de sévérité dans toutes les affaires, que les cardinaux ne le mirent qu'avec peine sur le trône de St. Pierre, et qu'on le vit depuis changer de conduite et s'abandonner au luxe et aux plaisirs. Ce jugement est contredit par d'autres auteurs, qui prétendent, au contraire, qu'antant il avoit été ami des plaisirs, autant parut-il modéré, modeste et appliqué au gouvernement, quand il fut devenu pape : ce qui fit dire à Charles-Quint, qu'il s'étoit également trompé dans ce qu'il avoit prédit au sujet de deux papes : Qu'il croyoit Clement VII un pontise d'un esprit paisible, serme et

constant, et qu'il s'est tronré d'un esprit inquiet, brouillon et variable : au contraire, qu'il s'étoit imaginé que Jules III négligeroit toutes les affaires pour ne penser qu'à se divertir; et que cependant on n'avoir jamais vu de pape plus diligent, n'ayant autres plaisirs que ceux qu'il trouvoit dans les affaires. » (FABRE, Histoire Ecclésiastique, livre 150, n.º 88.) Cependant il fut peu respecté de sa cour, dit le P. Bertier, parce qu'il n'avoit pas assez de gravité dans les manières ; peu regretté de ses sujets, parce qu'il les accabla d'impôts. L'ambassadeur de France à Rome marquoit au connétable de Montmorenci : Le PAPE a été pleuré par le peuple, tout ainsi qu'il est accoutume de faire à Caremeprenant. Ce fut du reste, ajoute le P. Bertier, un pontise zélé pour l'Eglise , un prince qui ne manquoit ni de talens, ni de vues. Trop d'affection pour sa famille, trop peu de dignité dans sa conduite, firent douter si les defauts ne l'emportoient pas dans lui sur les vertus. Quelques historiens Ini ont reproché d'avoir élevé au cardinalat un jeune aventurier, son domestique, qui n'avoit d'autre talent que celui de divertir le singe du pape; ce qui le fit appeler par les malins le Cardinal Simia. Quand les autres cordinaux se plaignirent au pontise de la promotion de cet homme de néant, Julis répondit : Je ne sais pas aussi moimeme quel mérite vous m'avier trouvé, pour me faire chef de L'Eglise. Mais la vie dérèglée de Simia dut faire repentir Jules d'avoir élevé un tel homme.

JULES-PAUL, (Julius Paulus) jurisconsulte célèbre, qui

Aorissoit vers l'an 193 de J. C, fut conseiller d'état avec Ulpien et Papinien. Les Padouans, vou-lant honorer le fameux médecin Apon, firent choix de Julius-Paulus avec Tite-Live pour accompagner le buste de leur concitoyen sur la porte du sénat: ce qui suppose une grande estime pour ce jurisconsulte. On a de lui quelques ouvrages de Droit, entrautres, les Receptæ Sententiæ, dont Sichard a donné une bonne édition.

JULES-POLLUX, grammairien, de Naucrate en Egypte, vers l'an 180 de J. C., devint professeur de rhétorique à Athènes. On a de lui, un Onomasticon, ou Dictionnaire Grec, Venise, 1502, et Florence, 1520, in-fol. La meilleure édition est celle d'Amsterdam, 1706, in-folio, deux vol. en grec et en latin, vec des notes de Jungerman et de divers autres savans.

JULES, Voyez les Julius.

JULES AFRICAIN, Voyez
AFRICAIN.

JULES - ROMAIN, Voyez Romain, n.º vii.

JULIA DOMNA, Voyez vi.

JULIARD, (Guillaume, prévôt de la cathédrale de Tou-louse, neveu de la célèbre Madde Mondonville, institutrice des FILLES de l'Ensance, défendit la mémoire de sa tante contre Reboulet, auteur d'une Histoire satirique de cette congrégation. Il publia deux brochures à ce sujet: I. L'Innocence justifiée. Il. Le Mensonge confondu. L'abbé Juliard mourut en 1737, à 70 ans., après avoir fait condamer au feu, par le parlement

de Toulouse, l'ouvrage de son adversaire. Voyez Mondonville (Jeanne de).

I. JULIE, (Sainte) vierge et martyre, de Carthage. Cette ville ayant été prise et saccagée en 439 par Genseric, roi des Vandales, Julie fut vendue à un marchand Païen, et menée en Syrie. Quelques années après . ce marchand s'étant embarqué avec elle pour transporter des marchandises en Provence, le vaisseau s'arrêta au Cap-Corse, pour y célébrer une fête en l'honneur des fausses divinités. Julie. qui n'y prenoit aucune part, fut citée devant le gouverneur Félix, comme Chrétienne, et elle reçut la couronne du martyre.

II. JULIE, fille de César et de Cornélie, passoit pour la plus belle et la plus vertueuse femme de Rome. Son père la maria d'abord avec Cornélius Capion; mais il l'engagea ensuite à faire divorce, pour lui faire épouser Pompée. César vouloit se l'attacher par ce lien. Julie fut le nœud de l'amitié de ces deux grands hommes; mais étant morte en couches l'an 53 avant J.C., on vit bientôt naître ces querelles funestes qui finirent par la ruine de la république. Pompée avoit aimé tendrement Julie. Tout entier à son amour, il oublia, tant qu'elle vécut, les armes et les affaires, pour les chastes plaisirs de l'hymen. -Il ne faut pas la confondre avec JULIE, épouse de Marc-Antoine le Crétique, et mère de Marc-Antoine le Triumvir. Celle - ci montra, pendant les sanglantes exécutions du triumvirat, autant de noblesse d'ame, que son fils fit paroître de bassesse et de Bruauté. Marc - Antoine , avoit

laissé mettre sur la liste des proscrits Lucius César, son oncle. Julie, sœuk du proscrit, le cacha dans sa maison. Un centurion ayant des soldats à sa tête veut en forcer l'entrée. Julie se présente à la porte, et étendant ses bras pour empêcher les assassins d'entrer : Vous ne tuerez point, leur dit-elle, l'oncle de votre général, que vous n'ayez tué auparavant celle qui lui a donné la vie. Ces mots arrêtèrent ces furieux. Alors Julie se rendit à la place où Marc-Antoine, son fils, étoit assis sur son tribunal avec ses deux collégues. Je viens, lui dit-elle, me dénoncer comme recélant Lucius César. Ordonnez qu'on me fasse mourir, puisque la peine de mort est aussi prononcée contre ceux qui sauvent les proscrits. Ces paroles ayant désarmé Antoine, L. César jouit d'une entière sureté. Nous ignorons l'année de la mort de cette femme généreuse.

III. JULIE, fille unique d'Auguste, reçut une éducation digne de sa naissance. Son père ne détournoit les yeux des affaires du gouvernement, que pour les fixer sur sa fille. Elle le méritoit, par sa beauté, par ses graces, par la légéreté et la délicatesse de son esprit. Elle éponsa Marcellus. Son rang lui fit des courtisans, et sa figure des adorateurs. Loin de les dédaigner, elle s'abandonna avec eux aux plaisirs de la débauche la plus effrénée. Elle entra un jour dans l'appartement de son père avec une parure indécente, qu'Auguste lui reprocha. Le lendemain, elle en prit une plus modeste. Hier, dit-elle à ce prince, j'élois parée pour mon époux, aujourd'hui je le suis pour mon père. Devenue veuve, elle

épousa Agrippa, et ne fut pas plus sage. Son mari étoit vieuxe elle s'en indemnisa, en se livrant à tous les jeunes gens de Rome. Voyez II. GRACCHUS et OVIDE. « C'étoit assez, suivant ce monstre d'impudicité, qu'elle fût fidelle à son époux tant qu'elle n'étoit pas enceinte, et qu'elle ne lui donnât point d'enfant étranger... » Après la mort d'Agrippa, Auguste la fit depuis épouser à Tibère, qui ne voulant être ni témoin, ni dénonciateur des débauches de sa femme, quitta la cour. Sa lubricité augmenta tous les jours; elle poussa l'impudence jusqu'à faire mettre sur la statue de Mars autant de couronnes qu'elle s'étoit prostituée de fois en une nuit. Auguste, instruit de ses excès, l'exila dans l'isle Pandataire sur la côte de Campanie, après avoir fait défense à tout homme libre ou esclave d'aller la voir sans une pesmission expresse. Tibère, devenu empereur, l'y laissa mourir de faim, l'an 14º de J. C. (et non pas 41 ans avant J. C., ainsi que le disent les deux petits Dictionnaires Historiques.) JULIE sa fille, femme de Lépidus, fut aussi exilée pour ses débauches.

IV. JULIE, fille de l'empereur Titus, sut mariée à Sabinus son cousin germain. Sa beauté étoit parsaite, son cœur tendre, et son tempérament voluptueux. Domitien, son frère, en devint amoureux, et elle répondit à sa passion. Ce prince étant parvenu à l'empire, sit assassiner Sabinus, pour jouir de son épouse avec moins de contrainte, et répudia en même temps sa femme Domitia. Julie s'étant retirée dans le palais impérial, devint publiquement sa concubine. Mais ayant

vonlu se faire avorter, pour cacher le fruit de ses amours, le breuvage que Domitien lui sit donner, agit d'une manière si violente, qu'elle en mourut l'an 80 de J. C., quoiqu'elle fût, dit-on, accoutumée à ce crime. Domitien la plaça au rang des Divinités; il en falloit de telles à ce tyran... Voyez Sabine.

V. JULIE, surnommée Li-VILLE, (Julia - Junior) troisième fille de Germanicus et d'Agrippine, née dans l'isle de Lesbos L'an 17 de J. C., fut mariée à l'àge de seize ans au sénateur Marcus-Vinutius. Elle jouit d'abord d'une grande faveur sous l'empereur Caligula son frère, qui ayant été, dit-on, son premier corrupteur, l'avoit livrée ensuite aux compagnons de ses débauches. Mais ce prince s'étant imaginé qu'elle étoit entrée dans une conspiration contre lui, l'exila dans l'isle de Ponce. Rappelée à Rome par Claude son oncle, l'an 41, elle ne jouit pas long-temps des délices de cette capitale. Messaline, jalouse de son crédit et de sa beauté, la fit exiler de nouveau, sous prétexte d'adultère, et massacrer peu de temps après par un de ses satellites. Elle n'avoit pas encore 24 ans. Ses mœurs étoient très-corrompues; et l'on prétend que le philosophe Sénèque fut un de ses nombreux amans, et qu'il fut relégué dans l'isle de Corse pour l'avoir séduite. Celui-ci se vengea de son exil sur la mémoire de Claude, en prétendant dans son Apocalocinthose, que l'ame de cet empereur, n'ayant pas été trouvée digne d'habiter le ciel ou les enfers, avoit été changée en citrouille.

VI. JULIE DOMNE, femme de l'empereur Septime Sévère,

naquit à Emesse dans la Phénicie. Son père étoit prêtre du Soleil. La nature lui accorda la beauté, l'esprit, l'imagination, le discernement. Elle augmenta ces rares avantages par l'étude des belles-lettres, de l'histoire, de la philosophie, de la géométrie, et de quelques sciences qu'elle cultiva pendant toute sa vie. Ses lumières la rendirent extrêmement chère aux savans. Julie vint à Rome pour parvenir à la fortune ; elle la trouva, en épousant Septime Sévère, vingt ans avant son élévation à l'empire. Les conseils qu'elle donnoit à son époux, et qu'il suivoit presque toujours, contribuèrent à lui mériter la haute réputation qu'il avoit parmi les troupes, quand l'armée d'Illyrie le proclama empereur l'an 193. Julie, qui s'étoit livrée depuis son mariage à la galanterie, continua, après être montée sur le trône, à suivre son penchant à la volupté; elle se plongea même dans les plus grands désordres, sans que Sévère osat l'en reprendre, quoiqu'il fût d'un caractère farouche et violent, et qu'il condamnat, par des édits rigoureux, les crimes gu'il toléroit dans sa femme. On prétend que cette princesse, après avoir déshonoré publiquement son époux, ajouta la barbarie aux affronts dont elle l'avoit couvert, et qu'elle entra dans une conjuration formee contre lui. Quoi qu'il en soit de ce fait, Julie parut rentrer en elle-même; et. pour effacer en quelque façon les taches de sa vie, elle s'attacha plus que jamais aux sciences... Elle ne paroissoit plus dans tous les lieux qu'elle fréquentoit, qu'environnée de savans, qui nela regardoient qu'avec admiration. La postérité lui doit la Vie-

d'Apollonius de Tyane, qu'elle fit écrire par Philostrate. Après la mort de Septime Sévère, cette impératrice employa tous ses soins à maintenir en bonne intelligence ses deux fils Caracalla et Géta, qui régnoient ensemble; mais elle ne put y réussir, et elle vit assassiner dans ses bras Géla qu'elle aimoit tendrement. Caracalla, son meurtrier, la blessa même à la main, comme elle embrassoit Géta pour tâcher de lui sauver la vie. Quelque touchée qu'elle fût de cette mort, le desir de gouverner lui fit prendre le parti de la dissimulation; et elle ne pleura point son fils. Caracalla lui laissa une ombre d'autorité, quoiqu'il ne la consultat guere sur l'administration. Après la mort de ce prince, elle aspiroit à s'emparer de l'empire; mais . Macrin , qui connoissoit son ambition, la fit sortir d'Antioche. Son désespoir fut extrême. Elle avoit un cancer, qu'elle irrita, et se laissa périr de faim l'an 217. Ses déréglemens lui attirèrent une répartie bien vive de la part d'une dame Bretonne, qu'elle railloit sur le peu de pndeur des femmes de son pays. Vous autres Romaines, lui dit cette Dame, vous n'avez rien à nous reprocher à cet égard : Nous recevons sans honte la compagnie d'hommes estimables par leur courage, afin d'avoir des enfans qui leur ressemblent; mais, vous, c'est furtivement que vous vous laissez corrompre par les plus laches et les plus méprisables des hommes!... Quelques historiens ont prétendu que Julie n'étoit que belle-mère de Caracalla ; et, d'après cette idée qui est fausse, ils ont adopté le conte de son mariage incestueux avec ce prince. Spartien, qui le rapporte, dit

que Caracalla ayant vu Julie toute découverte, dit: Je le vondrois bien, si cela m'étoit permiss; qu'elle répondit: Cela vous est permis, si vous le voulez, et que Caracalla l'épousa bientôt après. Mais ce fait est faux, parce que Dion et Hérodien, qui n'ont point épargné Caracalla, n'au-roient pas manqué de hui reprocher ce crime.

JULIE, Voy. DRUSILE, n.º II.
— GONZAGUE, n.º V. — et SoéMIAS.

I. JULIEN, (Saint) premier évêque du Mans et l'Apôtre du Maine sur la fin du 3° siècle, doit être distingué de Sr. Julien, martyrisé, dit - on, à Brioude en Auvergne, sous Dioclètien. Quoiqu'on ne puisse contester à St. Julien la gloire d'avoir prêché l'évangile dans le Maine, on n'a aucun monument, ni du temps auquel il a vécu, ni des actions qui signalèrent son épiscopat.

II. JULIEN, (Saint) filustre archevêque de Tolède, mort en 690, laissa: I. Un Traité contre les Juifs, dans le livre intitulé: Testamentum XII Prophetarum, Hagenoæ, 1532, in-8.º II. Pronostica futuri seculi, dans la Bibliothèque des Pères. III. Historia Wumbæ, dans les Historiens de France de Duchesne. IV. D'autres Ecrits sayans et solides. Il avoit l'esprit aisé, fècond, agréable, et les mœurs douces et pures.

JULIEN, (Didius Severus Julianus) Voyez Didien Ju-

JULIEN, (Aurelius Julianus) Voyez I. Maxime, an commencement.

III. JULIEN, dit l'APOSTAT, fameux empereur Romain, fils de Jules Constance, [frère du Grand Constantin ] et de Basiline sa deuxième femme, naquit à Constantinople le 6 novembre 331. Il pensa périr avec son frère Gallus, dans l'horrible massacre que les fils de Constantin firent de sa famille : massacre dans lequel son père et ses plus proches parens furent enveloppes. Eusèbe de Nicomédie, chargé de l'éducation de Julien et de Gallus , leur donna un gouverneur nommé Mardonius, qui leur inspira de la gravité, de la modestie et du mépris pour les plaisirs des sens. Ces deux jeunes princes entrèrent dans le clergé, et firent l'office de lecteurs, mais avec des sentimens bien différens sur la religion. Gallus avoit beaucoup de piete, et Julien avoit en secret du penchant pour le culte des faux Dieux. Ses dispositions éclatèrent, lorsqu'il fut envoyé à Athènes à l'âge de 24 ans. Il s'y appliqua à l'astrologie, à la magie, et à toutes les vaines illusions du paganisme. Il s'attacha sur-tout au philosophe Maxime, qui flattoit son ambition en lui promettant l'empire. C'est principalement à cette curiosité sacrilége de connoître l'avenir, et au desir de dominer, que l'on doit attribuer l'apostasie de ce prince. Constance le fit César l'an 355. Il eut le commandement général des troupes dans les Gaules, et se signala dans cet emploi par sa prudence et son courage. Il remporta une viçtoire sur sept rois Allemands auprès de Strasbourg, vainquit plusieurs fois les Barbares, et les chassa des Gaules en très-peu de temps. Constance, auquel il étoit devenu suspect par tant de suc-

cès, lui envoya demander, pour l'affoiblir, une partie considérable de ses troupes, sous prétexte de la guerre contre les Perses. Voyez Ursule. Mais les soldats de Julien se mutinèrent, et le déclarèrent empereur malgré sa résistance. Il étoit alors à Paris. où il avoit fait bâtir un palais, dont on voit encore les restes. L'empereur Constance, indigné contre lui, songeoit aux moyens de le soumettre, lorsqu'il mourut le 3 de novembre 361. Julien alla aussitôt en Orient, où il fut reconnu empereur, comme il l'avoit été en Occident. Le luxe, la mollesse, une foule de maux desoloient l'empire; Julien y remédia avec zèle. Sa maison fut réformée, et les courtisans devinrent modestes. Un jour que l'empereur avoit demandé un barbier, il s'en présenta un superbement vêtu. Le prince le renvoya, en lui disant : C'est un barbier que je demande, et non un Senateur. Son prédécesseur avoit près de mille de ces baigneurs; Julien n'en garda qu'un : C'est encore trop, disoit-il, pour un homme qui laisse croltre sa barbe. Le palais renfermoit autant de cuisiniers que de barbiers. Un jour qu'il en vit passer un magnifiquement habillé, ayant fait paroître le sien vêtu suivant son état, il demanda à ceux de sa suite : (rui des deux étoit officier de cuisine ? - C'est le votre, répondirent les courtisans. Alors Julien congédia le cuisinier fastueux et tous ses camarades, en leur disant : Vous perdriez tous vos talens à mon service. Il chassa aussi les ennuques, dont il déclara n'avoir aucun besoin, puisqu'il n'avoit plus de femme. Il avoit perdu son épouse Hélène, sœur de Constance, avant qua

d'être proclamé empereur, et fidelle à la mémoire d'une épouse qu'il aimoit, il ne vonlut pas se remarier. Les Curiosi, officiers qui, sous prétexte d'informer l'empereur de choses utiles, étoient des espions dangereux et le fléau de la société, furent supprimés. Ce retranchement de tant de charges inutiles tourna au profit du peuple : il lui remit la cinquième partie des impôts. Il ne regardoit le souverain pouvoir que comme un moyen de plus, de faire du bien aux hommes. Voici ce qu'il écrivo t étant empereur. « Qu'on me montre un homme qui se soit appauvri par ses aumônes; les miennes m'ont toujours enrichi, malgre mon peu d'économie. J'en ai fait souvent l'épreuve, lorsque j'étois particulier. Donnons donc à tout le monde, plus liberalement aux gens de bien; mais sans refuser le nécessaire à personne, pas même à notre ennemi : car ce n'est pas aux mœurs ni au çaractère, c'est à l'homme que nous donnons... » Ceux qui s'étoient déclarés contre lui, quand il étoit simple particulier, n'eurent qu'à se louer de son indulgence, lorsqu'il fut ceint du diadême impérial. Julien avoit témoigné publiquement son mécontentement à un magistrat nommé Thalassius. Différens particuliers qui plaidoient contre ce magistrat, profitèrent de la conjoncture. Ils abordérent l'empereur en lui disant : Thalassius , l'ennemi de votre picté, nous a enlevé vos biens; il a commis mille violences. L'empereur, craignant qu'on ne voulût abuser de la disgrace d'un malheureux, répondit aux accusateurs : J'avoue que gotre ennemi est aussi le mien; mais c'est précisément ce qui doit

suspendre vos poursuites contra lui, jusqu'à ce qu'il m'ait satisfait : je mérite bien la présérence. En même temps, il défendit au préfet de les écouter, jusqu'à ce qu'il ent rendu ses bonnes graces à l'accusé; et il les lui rendit bientòt après. - Pendant son sejour à Antioche, étant sorti de son palais pour aller sacrifier à Jupiter sur le Mont-Cassius, un homme vint lui embrasser les genoux, et le supplier humblement de lui accorder la vie. Il demanda qui c'étoit? C'est, lui repondit-on, Theodote, ci-devant chef du conseil d'Hieraple ; et quelqu'un ajouta mechamment : En reconduisant Constance, qui se préparoit à vous attaquer, il le complimentoit par avance sur la victoire, et le conjuroit, avec des gémissemens et des larmes, d'envoyer promptement à Hiéraple la the de ce rebelle, de cet ingrat; c'est aiusi qu'il vous appeloit. - Je savois tout cela il y a longtemps, dit l'empereur; puis adres, sant la parole à Théodote qui n'attendoit que son arrêt de mort; Retournez chez vous sans rien craindre. Vous vivez sous un Prince qui, suivant la maxime d'un grand Philosophe, cherche de tout son cœur à diminuer le nombre de ses ennemis, et à augmenter celui de ses amis. - Julien méprisa toujours les délateurs, comme des ames viles, qui convroient leurs inimitiés personnelles du prétexte du bien genéral. Un de ces misérables étant venu lui dénoncer un de ses concitoyens comme prétendant à l'empire, il ne fit pas attention à cette accusation ridicule. Le délateur continuant de se présenter à son audience, pour intenter les mêmes accusations,

l'empereur lui demanda : Quelle est la condition du coupable que yous dénoncez? - C'est, dit - il, un riche bourgeois. - Quelle preuve avez-vous contre lui? sjouta le prince en souriant. -IIse fait faire un habit de soie couleur de pourpre... Julien n'en voulut pas écouter davantage; et comme le délateur insistoit, il dit au grand trésorier : Faites donner à ce dangereux babillard une chaussure couleur de pourpre, asin qu'il la porte à celui qu'il accuse, pour assortir son habit ... Les philosophes, au lieu de perfectionner un naturel si heureux. le corrompirent. Ils lui persuadérent d'anéantir le Christianisme, et de faire revivre l'Idolâtrie. Julien, trop superstitieux ou trop facile, ordonna par un Edit général d'ouvrir les temples du. Paganisme. Il fit lui - même les fonctions de souverain pontife, avec toutes les cérémonies Païennes, s'efforçant d'effacer le caractère de son baptême avec le sang des sacrifices. Sachant que le peuple se gagne par les images extérieures, il rétablit toutes les idoles détruites. Il fit peindre à côté de lui, dans tous ses portraits, Jupiter qui lui donnoit la couronne et la pourpre, Mars et Mercure qui l'honoroient du don de la valeur et de l'éloquence. En mêlant ainsi son image avec celles des faux dieux, il savoit que le peuple obligé d'honorer Fune, (et les Chrétiens même ne pouvoient s'en dispenser) rendoit des hommages aux autres. Il assigna des revenus aux prêtres des idoles, dépouilla les églises de tous leurs biens, pour en faire des largesses aux soldats, ou les réunir à son domaine: révoqua tous les priviléges que les empereurs Chrétiens avoient

accordés à l'Eglise, et ôta les pensions que Constantin avoit données pour nourrir les clercs. les veuves et les vierges. Plus adroit que ses prédécesseurs, il ne crut pas d'abord devoir employer la violence pour abolir le Christianisme : il savoit qu'elle avoit donné à l'Eglise une plus grande fécondité. Il affecta même beaucoup de douceur envers les Chrétiens, et rappela tous ceux qui avoient été exilés sous Constance à cause de la religion. Son but étois de les pervertir par les caresses, les avantages temporels. et les vexations colorées de quelque prétexte étranger. S'il enlevoit les richesses des églises, e'étoit, disoit-il, pour faire pratiquer aux Chrétiens la pauvreté Evangélique: il leur défendit de plaider, de se défendre en justice, et d'exercer les charges publiques. Il fit plus, il ne voulut pas qu'ils enseignassent les belleslettres, sachant les grands avantages qu'ils tiroient des livres profanes pour combattre le paganisme et l'irréligion. Quoiqu'il témoignât en toutes occasions un mépris souverain pour les Chrétiens, qu'il appeloit toujours Galileens, cependant il sentoit l'avantage que leur donnoient la pureté de leurs mœurs et l'éclat de leurs vertus; il ne cessoit de proposer leurs exemples aux prêtres des Païens. Tel fut le caractère de la persécution de Julien; la douceur apparente, et la dérision de l'Evangile. Il en vint néanmoins à tolérer ouvertement les moyens violens, quand il vit que les autres étoient inutiles. Il donna les charges publiques aux plus cruels ennemis des Chrétiens, et les villes furent remplies de troubles et de séditions. Il y cut un grand nombre de martyrs

dans la plupart des provinces. On dit même qu'il fit mourir, à Chalcédoine, les deux ambassadeurs de Perse, Manuel et Ismaël, parce qu'ils étoient Chrétiens. Maris, évêque de cette ville, qui étoit aveugle, lui ayant reproché publiquement ses impiétés, Julien lui répondit en souriant, « que son Galiléen ne le guériroit pas de la perte de sa vue.» - Je loue le Seigneur, répondit Mâris, d'être aveugle, pour n'avoir pas les yeux souillés par la vue d'un Apostat tel que toi.... Julien ne répliqua point, et affecta un air de clémence et de moderation. [ Voy. II. Bonose. – I. Cesaire. — Delphidius et l'article suivant. ] Il voulut convaincre de faux la prédiction de Notre-Seigneur sur le Temple de Jérusalem, et entreprit de le faire rebâtir par les Juifs, environ 300 ans après sa démolition par Titus; mais tous leurs efforts ne servirent qu'à vérifier la parole de Jesus-Curist. Les Juifs, qui s'étoient rassemblés de tous côtés à Jérusalem, en ayant creusé les fondemens, il en sortit des tourbillons de flammes, qui consumèrent les ouvriers et l'ouvrage commencé. Les maçons s'opiniatrerent, à diverses reprises, à construire les fondemens du Temple; mais tous ceux qui osèrent y travailler périrent par les flammes. Ce fait est constate par Ammien Marcellin, auteur Païen très-estimé, et par un grand nombre de témoins authentiques. Le même historien se moque de sa superstition, qui lui fit dépeupler le monde de bœufs, par le grand nombre de sacrifices qu'il offrit; et Eutrope, qui le compare à Marc-Aurèle, dit pourtant qu'il étoit nimius Religionis Christian a insectator ... L'empereur Julien, résolu d'éteindre le Christianisme, vouloit auparavant terminer la guerre contre les Perses. Ce prince ne respiroit que la gloire de venger l'empire Romain des pertes que ces peuples lui faisoient souffrir depuis 60 ans. Ses premières armes furent heureuses. Il prit plusieurs villes aux ennemis, et s'avança jusqu'à Ctesiphon Il sit passer le Tigre à son armée audessus de cette ville, et, par une extravagance que le succès même ne pourroit excuser, il sit brûler sa flotte et toutes ses provisions. Il voulut pénétrer dans le cœur de l'Assyrie; mais, au bout de quelques jours de marche, ne trouvant ni grains ni fourrages, parce que les Perses avoient fait par - tout le plus grand dégât, il fut contraint de revenir sur ses pas et de se rapprocher du Tigre. Dans l'impossibilité de le repasser, faute de bateaux, il prit pour modèle de sa retraite celle des Dix-mille, et résolut de gagner, comme eux, le pays des Carduques, appelé, de son temps, la Carduenne. Supérieur dans tous les petits combats aux lieutenans de Sapor, roi de Perse, il avançoit toujours, lorsque, le 26 Juin 363, fut blessé dangereusement, Comme il levoit les bras pour animer ses troupes, en criant: Tour A Nous! il fut frappe d'un dard. Theodoret dit, qu'il prit alors dans sa main du sang de sa blessure, et qu'il s'écria, en le jetant contre le Ciel : Tv .s VAINCU, GALILEEN! Quoi qu'il en soit de ce bruit populaire et assez peu vraisemblable, Julien parut regretter peu la vie. Je me soumets , dit-il , avec jaie aux decrets éternels, convaince que celui qui est attaché à la vie, quand

Il faut mourir, est plus lâche que **€elui qui** voudroit mourir quand il faut vivre. Ma vie a été courte, mais mes jours ont été pleins. La mort, qui est un mal pour les méchans; est un bien pour l'homme vertueux; c'est une dette qu'un Sage doit payer sans murmure. J'ai été Particulier et Empereur; et dans ma vie privée et sur le trone, je n'ai rien fait, je pense, dont j'aie lieu de me repentir. Il employa ses derniers momens à s'entretenir de la noblesse des ames avec le philosophe Maxime, et expira la nuit suivante, a 32 ans. On lui fit cette Epitaphe: « Ci gît JULIEN, qui perdit la vie sur le bord du Tigre; il fut un excellent Roi et un vaillant Guerrier. » Avant toujours su se défendre de l'amorce des plaisirs, il disoit souvent, après un poëte Grec, que la Chasteté est en fait des mœurs, ce que la tête est dans une belle Statue, et que l'incontinence suffit pour déparer La plus belle vie. Dans la guerre qu'il fit contre les Perses, il s'abstint, à l'exemple d'Alexandre Le Grand, de voir des vierges captives dont on lui avoit vanté les charmes. Dans cette même expédition, ayant apperçu à la suite de l'armée, plusieurs chameanx chargés de vins exquis, il défendit aux chameliers de passer outre. Emportez, leur ditil, ces sources empoisonnées de volupté et de débauche : un soldat ne doit pas boire de vin s'il ne l'a pris sur l'ennemi, et moimême je veux vivre en soldat. Il n'y a guère de princes dont les anteurs aient parlé plus diversement, parce qu'ils l'ont regardé sous différens points de vue, et qu'il étoit lui-même un amas de contradictions. Il y avoit en lui, dit Fleury, un tel mélange de

bonnes et de mauvaises qualités, qu'il étoit facile de le louer ou de le bldmer, sans altérer la vérité. D'un côté, savant, libéral, tempérant, sobre, vigilant, juste, clément, humain. D'un autre côté, léger, inconstant, bizarre, donnant dans le fanatisme et les superstitions les plus extravagantes, courant après la gloire, voulant être tout à la fois Platon, Marc-Aurèle et Alexandre, estimant, par un goût faux, ce qui pouvoit le singulariser, débitant des calomnies contre la famille de Constantin, et refusant souvent aux Chrétiens de répondre à leurs requêtes. On peut dire qu'il étoit plutôt singulier que grand, et qu'il avoit tout le ridicule des philosophes, sans avoir toutes les qualités qui font les grands princes. Julien avoit une taille médiocre, le corps bien formé, agile et vigoureux; des épaules larges, qui se haussoient et se baissoient tourà-tour; la tête toujours en mouvement; la démarche peu assurée; les sourcils et les yeux parfaitement beaux; le regard plein de feu, mais qui marquoit de l'in⊸ quiétude et de la légèreté; l'air railleur; une barbe hérissée en pointe. Il parloit et rioit avec excès. Il nous reste de lui, plusieurs Discours ou Harangues, des Lettres, une Satire des Césatrs; un Traité intitulé: Misopogon, qui est une Satire des habitans d'Antioche, et quelques autres pièces qui ont été publiées en grec et en latin par le P. Petau, en 1630, in-4.º Ezechiel Spanhein en donna, en 1696, une belle édition, in-fol. L'abbé de la Bletterie en a traduit une partie avec autant de sidélité que d'élégance, dans sa Vie de Jovien, on 2 vol. in-12. Il n'y

a personne qui ne connoisse et qui n'admire la Satire des Césars. à quelques plaisanteries près, qui sont un peu froides. Un jugement critique de ceux qui ont été assis sur le premier trône du monde, par un philosophe austère qui y a été assis lui-même, a de quoi plaire; mais cette censure estelle digne d'un sage? Non, sans doute. Son Misopogon est plein d'esprit et de vanité. Il déprime étrangement les habitans d'Antioche, et ne s'épargne pas les louanges. Les connoisseurs ont jugé, par les différens/ouvrages qui nous restent de Julien, que cet empereur avoit un beau génie, un esprit vif, aisé, fécond; mais ils lui reprochent de s'être trop abandonné au goût de son siècle, où la déclamation tenoit lieu d'éloquence, les antithèses de pensées, et les jeux de mots de plaisanteries. Voy. LIBANIUS. Nous devons une partie de cet article à l'excellente Histoire de Julien par l'abbé de la Bletterie. Cette Histoire, réimprimée à Paris en 1746, in-12, est la seule dans laquelle on puisse apprendre ce qui regarde la conduite, le caractère et les écrits de cet empereur. Ajoutez-y ce qu'en dit Thomas, dans le vingtième chapitre de son Essai sur les Eloges. En rendant justice à sa bonté, à son courage, à son économie, à son amour pour ses peuples, il ne dissimule pas ses défauts. « Nous sayons, dit-il, par l'histoire, quels furent son caractère et ses goûts. Passionné pour les Grecs, nourri nuit et jour de la lecture de leurs écrivains, enthousiaste d'Homère, fanatique de Platon, avide et insatiable de connoissances, né avec ce genre d'imagination qui s'enflamme pour tout ce qui est

extraordinaire, ayant de plus me ame ardente et cette force qui sait plus se précipiter en avant que s'arrêter; d'ailleurs, accoutumé, dès son enfance, à voir dans un empereur Chrétien le meurtrier de sa famille, et dans le fond de son oœur rendant peutêtre la religion complice des crimes qu'elle condanne; placé entre l'ambition et la crainte; inquiet sur le présent, incertain sur l'avenir; ses goûts, son imagination, son ame, les malheurs de sa famille, les siens, tout sembla le préparer d'avance au changement qu'il voulut opérer dans la religion. On ne peut douter, en le lisant, qu'il ne fût séduit par cette espèce de théologie platonique qui régnoit alors, et dont il parle dans tous ses écrits avec enthousiasme. On ne peut presque pas donter non plus qu'il n'ait cru aux génies Deux fois il crut voir celui de l'empire; l'une en songe dans les Gaules, lorsqu'il delibéroit s'il accepteroit le trône; l'autre, dans la Perse, et peu de temps avant sa mort, lorsque, pendant la nuit, il méditoit sous sa tente. Enfin, quand on le voudroit, il seroit également impossible de douter qu'il n'eût un penchant profond à la superstition. Oracles, présages, sacrifices, mystères, divinations, cérémonies theurgiques, il embrassoit tout; il se livroit à tout. L'idée que la divinité pouvoit se communiquer à l'homme, tourmentoit et agitoit son esprit. On a beau dire; je ne puis croire que sa politique seule fit sa superstition. La politique a moins de zele et n'a point sur-tout cette activité inquiète et curieuse. L'intérêt qui veut traîner le peuple aux autels, peut bien se mêler aux

cacrifices dans les fêtes et les cérémonies publiques; mais l'intéret ne joue pas l'enthousiasme religieux, tous les jours, tous les instans et dans tous les détails de la vie. Que penser donc de Julien? Qu'il fut beaucoup plus philosophe dans son gouvernement et sa conduite, que dans ses idées; que son imagination fut extrême, et que cette imagination égara souvent ses lumières; qu'ayant renoncé à croire une révélation générale et unique, il cherchoit à chaque instant une foule de petites révélations de détail; que, fixé sur la morale par ses principes, il avoit sur tout le reste l'inquiétude d'un homme qui manque d'un point d'appui; qu'il porta, sans y penser, dans le Paganisme même, une teinte de l'austérité Chrétienne où il avoit été élevé; qu'il fut Chrétien par les mœurs, Platonicien par les idées, superstitieux par l'imagination, Païen par le culte, grand sur le trône et à la tête des armées, foible et petit dans ses temples et ses mystères. Qu'il eut, en un mot, le courage d'agir, de penser, de gouverner et de combattre; mais qu'il lui manqua le courage d'ignorer. Que malgré ses défauts, (car il en eut plusieurs) les Paiens durent l'admirer, et que les Chrétiens durent le plaindre. »

IV. JULIEN, oncle maternel de l'empereur Julien, comte d'Orient, haïssoit les Chrétiens autant que son neveu; mais il cachoit beaucoup moins sa haine. Altéré de leur sang; il saisissoit toutes les occasions de leur faire subir le dernier supplice. Il fit fermer toutes les églises d'Antioche. N'ayant jamais pu obliger he prêtre Théodores, économe

d'une église Catholique, à renier J. C., il le condamna à perdre la tête. Le même jour, il se rendit à l'église principale, profana les vases sacrés, et donna un soufflet à un évêque qui vouloit l'en empêcher. Qu'on croie maintenant, dit ce sacrilége, que Dieu se méle des affaires des Chrétiens ! L'empereur avant appris la mort du prêtre Théodoret, la lui reprocha avec chaleur. Est - ce ainsi, lui dit-il, que vous entrez dans mes vues? Tandis que je travaille à ramener les Galiléens par la raison, vous faites des Martyrs sous mon règne, et sous mes yeux! Ils vont me flétrir comme ils ont fletri leurs plus odieux persécuteurs. Je vous défends d'ôter la vie à personne pour cause de Religion, et vous charge de faire savoir aux autres ma volonté. Ces reproches furent un coup de foudre pour le comte, qui mourut peu de temps après, dans une affreuse alternative de fureur contre les Chrétiens, et de ces remords infructueux produits par la crainte et le désespoir.

V. JULIEN, gouverneur de la province de Vénétie en Italie, prit le titre d'empereur après la mort de Numérien en 284. Comme il avoit de la bravoure, il se maintint pendant quelque temps en Italie contre les troupes de l'empereur Carin. Mais les deux concurrens à l'empire s'étant rencontrés dans les plaines de Vérone, Julien fut vaincu. Les uns disent qu'il périt dans la bétaille; d'autres, qu'il se tua luimeme après. Il n'avoit porté la pourpre impériale qu'environ cinq à six mois.

VI. JULIEN, (le comte) gonverneur de l'Andulousie, fut si outré de l'affront fuit à sa fille, Florinde, déshonorée par le roi Rodrigue, qu'il entreprit de faire passer les Maures d'Afrique en Espagne, vers l'an 710, pour en-lever le trône à ce prince. Il n'y réussit que trop bien. Rodrigue perdit bientôt la couronne et la vie; et l'Espagne fut subjuguée. Julien ne survécut guères à sa vengeance. On prétend qu'il périt ensuite misérablement avec toute sa famille.

VII. JULIEN D'ECLANE. évêque de cette ville, étoit fils de Mémorius, évêque de Capoue. Il se distingua par son éloquence, et par les graces de son esprit et de son style. Ses talens lui gagnèrent le cœur de St. Augustin; mais ils se brouillèrent, lorsqu'il refusa de souscrire aux anathèmes lancés, en 418, contre les Pélagiens, dans le concile général d'Afrique. Julien se joignit à dixsept autres évêques de sa secte, pour faire une confession de foi. dans laquelle ils prétendoient se justifier. Le pape, sans y avoir égard, le condamna avec ses complices. Ces fanatiques en appelèrent à un concile général; mais St. Augustin, un des plus ardens adversaires du Pélagianisme, démontra que cet appel étoit illusoire. Julien mourut en 450, après avoir été chassé de son église, anathématisé par les papes, et proscrit par les empereurs. On a de lui, quelques Ouvrages, 1668, in-8.º

JULIEN, (ST-) Voy. ST-Ju-

JULIENNE, prieure du monastère du Mont - Cornillon, près de Liége, naquit en 1193, et mourut en 1258, à 65 ans, en odeur de sainteté. Une vision qu'elle eut, donna lieu à l'institution de la Fête du St. Sacrement, qui, célébrée d'abord dans quelques églises particulières, le fut ensuite dans l'église universelle. Voy. URBAIN IV.

JULIUS CANUS, illustre Romain, a rendu son nom célebre par sa constance. L'empereur Caligula, irrité sans sujet contre lui, l'avertit de se préparer à la mort. Je vous suis bien obligé, César! répondit cet homme intrépide, sans paroître ému. On le conduisit en prison. et lorsqu'on vint le prendre pour le mener au supplice, on le trouva jouant aux échecs. Son jeu étoit plus beau que celui de son compagnon; et afin que celui-ci ne se glorifiàt pas après sa mort de l'avoir gagné, il pria le centurion d'être témoin de l'avantage qu'il avoit sur lui. Il se leva ensuite, et suivit l'exécuteur avec une fermeté qui surprit et toucha tous les spectateurs. Voyez Sénèque, De tranquillitate animi, cap. 14.

JULIUS, etc. Voyez Barco-Chebas. — I. Celse. — Capito-Lin. — Firmicus. — Grécinus. — les derniers Jules. — Obse-Quens. — Africain. — IL Sa-BINUS.

JULLIERON, (Guichard) célèbre imprimeur de Lyon, attaché au parti de Henri IV, empêcha les Suisses, qui n'étoient plus payés, de quitter le service du roi. Il vendit deux maisons, et leur en distribua le prix. Henri IV, voulant ensuite lui rembourser ses cinquante mille livres, il les refusa, et ne lui demanda que le titre d'imprimeur du roi à Lyon; ce qui lui fut accordé en 1594.

JUNCKER, (Christian) né à Dresde en 1668, se rendit habile dans la science des médailles. Il fut successivement recteur à Schleusingen, à Eysenach et à Altembourg, où il mourut le 19 juin 1714, à 46 ans, avec le titre d'historiographe de la maison de SAXE - ERNEST, et de membre de la société royale de Berlin. La mort subite de sa femme, qu'il chérissoit tendrement, accéléra la sienne. C'étoit un savant, ennemi de la pédanterie et du charlatanisme. Il a fait un grand nombre de Traductions allemandes d'Auteurs anciens, et plusieurs Editions d'Auteurs classiques, avec des notes, dans le goût des éditions de Minellius. On a encore de lui: 1. Schediasma de Diariis eruditorum. 11. Centuria Feminarum eruditione et scriptis Illustrium. HI. Theatrum Latinitatis uni-Rehero - Junckerianum. IV. Lineæ eruditionis universæ et Historia Philosophica. V. Vita Lutheri ex nummis. VI. Vita Ludolphi, etc. Sa pauvreté l'obligeoit de travailler un peu à la hâte, et ses ouvrages se sentent de cette précipitation.

JUNCTES, (Les) Voyez Juntes.

JUNCTIN, qu'on appeloit Giuntino en italien, mathématicien Florentin, avoit été d'abord Carme, il apostasia ensuite. Après avoir mené une vie errante, licencieuse et inquiète, il passa en France, où il abjura la religion Catholique. S'étant établi à Lyon, il y fut longtemps correcteur d'imprimerie chez les Juntes. Il donna ensuite dans la Banque, fit le commerce du papier, et prêta à intérêt. Il amassa, par ce moyen,

soixante mille écus, dont on ne trouva cependant rien après sa mort. Il avoit fait un legs de mille écus aux Juntes; mais cette marque d'amitié ne leur servit de rien, par l'enlèvement furtif de tout ce qu'il avoit amassé. On prétend qu'il fut accablé, en 1590, sous les ruines de sa bibliothèque, quoiqu'il eût lu dans les astres qu'il mourroit d'un autre genre de mort. Il avoit environ 68 ans. On a de lui : I. Des Commentaires latins sur la Sphère de Sacrobosco, 1577 et 1578, 2 vol. in-4.º II. Speculum Astrologiæ, Lugduni, 1581, 2 vol. in-fol. III. Un Traité en françois sur la Comète qui parut en 1577, in-8.º IV. Un autre sur la réformation du Calendrier par Grégoire XIII, en latin, in-8.º Il étoit rentré dans l'Eglise Catholique, sans être plus réglé. Ses mœurs furent très-corrompues, et son esprit se ressentit de cette corruption.

I. JUNGERMAN, (Gode-froi) fils d'un professeur en droit de Leipzig, est connu par une Edition de Pollux; par une autre, fort recherchée, d'une ancienne version grecque des sept livres De la Guerre des Gaules de J. César, Francfort, 1606, 2 vol. in-4°; et par une traduction latine des Pastorales de Longus, avec des notes, Hanoviæ, 1605, in-8.º On a aussi de lui, des Lettres imprimées. Il mourut à Hanau, le 16 août 1610.

H. JUNGERMAN, (Louis) frère du précédent, cultiva avec succès l'histoire naturelle, et s'appliqua particulièrement à la botanique. Il mourut à Altorf, en 1653. C'est à lui qu'on attribue Hortus Eysteltensis. (Voy. BESLER.) Catalogus plantarum

quæ circa Altorfinum nascuntur, Altorf, 1646, in-8.º Cornucopia Floræ Giessensis, Giesse, 1623, in-4.º

JUNIE, (Junia Calvina) différente de Junia Sitana, autre dame Romaine, fameuse par ses galanteries, descendoit de l'empereur Auguste en droite ligne. Elle joignoit à l'éclat de sa naissance, une rare beauté, mais qui n'étoit pas relevée par la sagesse. Son intimité avec Silanus son frère, où il entroit peut-être plus d'indiscrétion que de crime, l'exposa à des soupçons odieux. Que l'inceste fût vrai ou supposé, l'empereur Claude exila Junie de Rome ; elle fut rappelée par Néron, et vécut jusqu'au règne de Vespasien ... Racine, dans sa tragédie de Britannicus. l'a peinte bien autrement que les écrivains anciens. Comme Britannicus étoit un prince vertueux, le poëte a supposé que son amante avoit les mêmes qualités, et a fait de Junie une vestale digne du cœur de son héros. .

JUNIEN, (Saint) célèbre solitaire, natif de Briou en Poitou, fonda un monastère à Mairé, dont il fut le premier abbé. Il mourut le 13 août 587, le même jour que Ste Radegonde, avec laquelle il avoit été en commerce de lettres et de mysticité. En 1569, la crainte qu'inspiroient les Calvinistes, fit enfouir ses reliques avec des vases sacrés dans un lieu qu'on n'a pu encore découvrir. Voyez les Vies des Saints de Baillet, 13 août.

JUNILIUS, évêque d'Afrique au 6° siècle. On a de lui, deux livres De la Loi divine, en forme de dialogues, dans la bibliothèque des Pères C'est une espèce d'introduction à l'étude de l'Écriture sainte.

L JUNIUS, (Adrien) Du Jongh, né à Horn en Hol≟ lande , le 1er juillet 1511 , s'appliqua de bonne heure à la littérature et à la médecine, et parcourut l'Allemagne et l'Aigleterre pour se perfectionner. Appelé en Danemarck pour être précepteur du prince royal, il ne put s'accommoder, ni du climat, ni du génie de la nation. Il revint en Hollande en 1564; et mourut à Armuiden près de Middelbourg, le 16 juin 1575; de regret d'avoir vu piller sa bibliothèque par les Espagnols. Il laissa : I. Des Commentaires peu connus sur divers auteurs Latins. II. Un Poëme en vers prosaïques, intitulé: La Philippide , Londres , 1554, in-40, sur le mariage de Philippe II, roi d'Espagne. III. Quelques Traductions d'ouvrages grecs; mais elles sont peu fidelles; et dans la seule version d'Eunapius il a fait plus de six cents fautes. IV. Six livres d'Animadversorum, que Gruter a insérés dans son TRESOR critique. Ils roulent sur divers points de critique. « L'anteur y fait paroître, dit Niceron, une connoissance profonde de l'antiquité Grecque et Romaine, une critique également fine et judicieuse, de la politesse dans le style, jointe à toute la candeur et à toute la modestie d'un écrivain qui travaille sincèrement à découvrir la vérité. Ces six livres, imprimés séparement à Rotterdam, en 1708, in-80, sont suivis d'un Traité de Coma, curieux et rempli d'érudition. Thiers en a fait usage dans son Histoire des Perruques. V. Phalli ex sungorum genere Descripito,

Descriptio, Leyde, 1601, in-40; Dordrecht, 1652, in - 8.º On rouve dans cette édition des Lettres de Junius, mais il n'y a pas de figures. VI. Nomenclator omnium rerum; 1567, in -8.0 Cet ouvrage est curieux et recherche. Il a beaucoup servi à l'abbé Dinouart pour la nouvelle édition de l'Indiculus universalis du Père Pomey. Le choix des termes en huit langues, n'y est pas moins une preuve d'érudition de l'auteur, que de sa patience infatigable. Ce n'est pas qu'on n'y trouve des fautes, et même des fautes grossières; mais c'est un sort inévitable dans des ouvrages si étendus et si variés. Colomiez rapporte, au sujet de ce livre, une anecdote, qui est apparemment un conte. Il dit que J. Sambuc étant allé en Hollande exprès pour voir Junius, apprit chez lui qu'il buvoit avec des charretiers; à cette nouvelle, il concut tant de mépris pour lui, qu'il s'en rétourna sans le voir. Junius l'ayant appris, s'excusa sur ce qu'il ne s'étoit trouve avec ces sortes de gens, que pour apprendre d'eux quelques termes de leur métier, qu'il vouloit mettre dans son Nomenclator. (Voy. le tome 26° des Mémoires de Niceron qui donne un catalogue détaillé de ses nombreux écrits.) On ne peut nier qu'il n'eût un grand fonds de littérature.

II. JUNIUS, ou bu Jon, (François) né à Bourges, en 1545, se rendit habile dans le droit, dans les langues et dans la théologie, et fut ministre dans les Pays-Bas. Il fut choisi, en 1597, pour enseigner la théologie à Leyde, où il mourut le 13 octobre, en 1602, à 57 ans. Il avoit naturellement une mé-

Tome VI.

moire fort étendue, à laquelle il avoit confié beaucoup de choses. On a de lui : I. Une Version latine du texte hébreu de la Bible qu'il sit avec Emmanuel Tremelius. Elle a souvent été imprimée en différentes formes : celle qui a plus de notes, est d'Herborn, 1643, en 4 vol. in-folio. II. Des Commentaires sur une grande partie de l'Ecriture sainte 🗸 etc., publies à Genève, 1607 en 2 vol. in-folio. Ce savant n'avoit d'autres plaisirs que ceux du travail. « Il peut passer, dis Dupin, pour un bon grammairien et un médiocre théologien. Il n'étoit pas Calviniste rigide. Quoiqu'il crût, suivant le préjugé vulgaire de sa secte, que l'Eglise Romaine étoit Meretrizi Babylonica; il pretendoit, dit Niceron, « qu'on pouvoit s'y sauver; que c'étoit un corps vivant, mais plein d'ulcères; que c'étoit une prostituée, mais qui ne laissoit pas d'être l'épouse de Jésus - Christ, parce qu'il ne l'avoit pas répudiée. » Ce sentiment, quoique exprime d'une manière offensante pour la véritable Eglise, deplut aux theo-Iogiens de Genève.

III. JUNIUS, (François) fils du précédent, né à Heidelberg en 1589, prit d'abord le partides armes; mais; après la trève conchie en 1609, il se livra tout entier à l'étude. Il passa en Angleterre en 1610, et demeura pendant trente ans chez le comts d'Arundel. Il mourat à Windsor, chez Isaac Vossius sor neveu, en 1678, à 88 ans; l'aissant ses manuscrits à l'université d'Oxford. Il se fit extrêmement estimer, non-seulement par sa profonde érudition, mais encore par la pureté de ses meurs. Ainsi

que son père, il n'avoit aucune passion que celle de l'étude; et. ce qui est bien peu commun, cette passion n'altéra pas sa santé. Il ne songeoit ni aux biens, ni aux dignités de la terre. On mit dans son Epitaphe: Sine querelà aut injurid, Musis tantum et sibi vacavit. Sa philosophie servit à conserver son enjouement, qui l'accompagna jusqu'à sa dernière vieillesse; et il reçut tou-Jours avec affabilité ceux qui le visitoient, quoiqu'il craignît d'étre détourné de son travail. Il aimoit tellement les langues septentrionales, qu'ayant su qu'il y avoit en Frise quelques villages où l'ancienne langue des Saxons s'étoit conservée, il y alla demeurer deux ans. On a de lui : I. Un Traité De Picturd Veterum. Il y n peu de choses dans les auteurs Grees et Latins, sur la peinture et sur les peintres, qui aient échappé aux recherches labo-Tienses de l'auteur. La meilleure Edition est de Rotterdam, en 1694, in-folio. II. L'Explication de l'ancienne Paraphrase Gothique des quatre Evangiles, cor-Tigée sur de bons manuscrits, et éclaircie par des notes de Thomas. Maréchal, 1665, in-4.º III. Un Commentaire sur la Concorde des quatre Evangites, par Ta-tien, manuscrit. IV. Un Glossaire en cinq langues, dans lequel il explique l'origine des langues septentrionales. Ce dernier ouvrage a été donné au public à Oxford, en 1645, in-fol., par Edouard Lye, savant Anglois. Junius étoit aussi très-versé dans les langues orientales, ainsi que dans toutes les comoissances qui constituent le profond érudit.

JUNON, (Mythol.) sœur et

des royanmes et des richesses, étoit fille de Saturne et de Rhée. Elle échappa à la cruanté de Saturne, qui vouloit dévorer tous ses enfans. Elle épousa ensuite Jupiter, et en eut Ilithye, Mena et Hébé. Elle devint si jalouse, qu'elle l'épioit continuellement, ne cessant de persécuter ses concubines, et même les enfans qu'il en avoit eus. Elle suscita une infinité de traverses à Europe, Scinéle, Io, Latone, et aux autres amantes de Jupiter. Après la défaite des Dieux, auxquels elle s'étoit jointe dans leur révolte, Jupiter la suspendit en l'air ; et par le moyen d'une paire de mules d'aimant, que Vulcain inventa pour se venger de ce qu'elle l'avoit mis au monde tont contrefait, il lui attacha sous les pieds deux enclumes, après lui avoir lié les mains derrière le dos avec une chaîne d'or. Les Dieux ne purent jamais la délier, et sollicitèrent Vulcain de le laire, avec promesse de lui donner Vénus en mariage. Junen joignoit à sa jalousie, un orgueil insupportable. Elle ne pnt jamais pardonner à Paris de ne lui avoir pas adjugé la pomme d'or sur le mont Ida , lorsqu'elle disputa de la beauté avec Vénus et Pallas: elle se déclara, dès ce moment, l'ennemie irréconciliable du nom Troyen. Junon , toujours attentive aux démarches de Jupiter, ayant appris qu'il avoit mis au monde Pallas sans sa participation, et qu'il l'avoit fait sortie de son cervean, donna, toute seule anssi, la naissance à Mars. Cette Déesse présidoit aux mariages et aux accouchemens. Quand les dames Romaines ne pouvoient avoir d'enfans, elles alloient dans son temple, ou s'étant dépouillées de leurs vite-

mens et couchées contré terre, elles recevoient plusieurs coups de fouet, avec des lanières de peau de bouc, par un prêtre Lupercal: aussi représente-t-on Junon tenant un fouet d'une main, et de l'autre un sceptre, avec cette inscription ; Junoni Lucina. Les poëtes lui ont donné diverses épithètes dans leurs ou-Vrages. Ils l'appellent Lucina; Opigena , Juga , Domiduca , Cinxia, Unxia, Fluonia. Elle fut nommée Lucina, (à Luce) de la lumière, parce qu'elle ai-Coit les femmes à mettre les enfans au monde, et à leur faire voir la lumière. On la nommoit, pour la même raison, OPIGENA et Obstetrix', parce qu'elle soulageoit les femmes dans leurs conches: Voy. GALANTHIS. Elle étoit appelée Juga, parce qu'elle présidoit an joug du meriage, et par consequent à l'union du mari et de la femme. Elle avoit sous cette qualité, un autel dans une des rues de Rome, qui fut nommée vicus Jugarius, la rue des Jougs. On la nommoit Do-MIDUCA, parce qu'elle conduisoit la mariée dans la maison de son époux : Unxia, à cause de l'onction que faisoit la nouvelle mafiée au jambage de la porte de son mari en y entrant : Cinxia, nrce qu'elle aidoit au mari à dé-fier la ceinture que la mariée portoit. Enfin; on la nommoit FLUONIA, parce qu'elle arrêtoit les pertes de sang aux femmes dans leurs accouchemens. En un mot. Junou servoit aux femmes comme d'Ange gardien, de même que le dien Génius aux hommes; car les anciens croyoient que les génies des hommes étoient mâles. et ceux des femmes, femelles. Aussi les femmes jurgient par Tunon, et les hommes par Jupiter. Junon étoit honorée d'un culte particulier à Argos, à Carthage, etc. Les poëtes la représentent sur un char trainé par des paons, avec un de ces oisseaux auprès d'elle.

JUNTES, celebres imprimeurs d'Italie dans les 15e et 16e siècles, commencerent à s'établir à Lyon, où ils imprimerent les Lettres de Léon X, par le Bembe, et les Œuvres du Jacobin Sanctes-Pagninus. De là ils s'établirent à Genève, à Venise et à Florence. Philippe commença à imprimer à Gênes, en 1497, et mourut vers 1519. Il eut pour frère, ou cousin, Bernard, qui exerça la même profession avec autant de célébrité. Les éditions grecques de Philippe Junte, sont très-estimées: On distingue l'Hermogene, l'Oppien , l'Aristophane , le Xénophon , la Grammaire de Théom dore de Gaze, les Œuvres de St. Denys l'Aréopagite, les Vies de Plutarque, les Discours d'Aristide, les Figures de Philostrate, et les Œuvres de Sophocles Les Œures d'Homère, in-8° 1519, sont le dernier livre qu'il imprima. Le Florilegium diversorum Epigrammatum, in-80 fut imprimé par ses héritiers. - Il y eut aussi des Juntes à Florence. Les uns et les autres se servoient de caractères italiques : ce qui déprécis un peu lenrs éditions. Voy. JUNCTIN.

JUPITER, (Mythol.) le plus grand des Dieux du Paganisme, étoit fils de Saturne et de Rhée. Cette déesse s'étant appercue que son mari dévoroit ses enfans à mesure qu'elle les mettoit au monde, et craignant pour Jupiter et pour Junon, elle leur substitua un caillou, que Sa-

turne dévora. Jupiter fut élevé au son des instrumens des Corybantes, et nourri secrètement du lait de la chèvre Amalthée, laquelle, en récompense de ce service, fut changée en constellation. Jupiter donna de bonne heure des marques de sa puissance ; il attaqua Titan , delivra son père, et le remit sur le trône. Saturne ayant appris du Destin que Jupiter étoit né pour commander à tout l'univers, chercha tous les moyens pour perdre son fils, qui le chassa du ciel, et le contraignit d'aller se cacher dans le Latium. Jupiter s'étant emparé du trône de son père, se vit maître en peu de temps du ciel et de la terre. Ce fut alors qu'il épousa Junon sa sœur, et qu'il partagea la succession de son père avec ses frères. Il se réserva le ciel, donna l'empire des eaux à Neptune, et celui des enfers à Pluton. Junon, Pallas et les autres Dieux, voulurent, , bientôt après , se soustraire à sa domination; mais il les défit, et les contraignit de se sauver en Egypte, on ils prirent diverses formes. Il les poursuivit sous la figure d'un belier, et sit enfin la paix avec eux. Lorsqu'il se croyoit tranquille, les Géans, enfans de Titan, voulant rentrer dans leurs droits, entassèrent plusieurs montagnes les unes sur les autres, pour escalader le ciel et pour l'en chasser. Jupiter qui s'étoit déjà rendu maître du tonnerre, les foudroie, et les écrase sous ces mêmes montagnes. Après cette victoire, il ne songea plus qu'à s'abandonner à ses plaisirs; il eut une infinité de concubines. Il se métamorphosoit de toutes les manières pour les tromper. Il se cacha sous la forme d'une pluie d'or, pour surprendre Danaé enfermée dans une tour d'airain.

Amoureux d'Europe, fille d'A génor, il se métamorphosa en taureau; et cette princesse s'étant mise sur son dos, il prit la fuite, passa la mer à la nage et l'enleva. Il prit la figure d'un cygne pour tromper Léda, femme de Tyndare, qui accoucha de deux œufs, d'où sortirent Castor et Pollux, Helene et Clytemnestre. Enfin, il se transforma en aigle pour enlever Ganymède, fils de Tros, et le porta au ciel. où il se fit verser le nectar par Iui à la place d'Hébé. Voila les idées que les Paiens avoient de la divinité principale qu'ils adoroient. Ils regardoient Jupiter comme le maître absolu de tout, et le représentaient toujours la foudre à la main, porté sur un aigle, oiseau qu'il prenoit sous sa protection. Le chêne lui étoit consacré, parce qu'à l'exempla de Saturne, il apprit aux hommes à se nonrrir de glands. On lui éleva des temples superbes par tout l'univers; et on lui donna des surnoms, suivant les lieux où il avoit des autels. Voici ceux qu'on trouve le plus communément dans les auteurs Latins. Jupiter Capitolinus, à cause du temple que Tarquin le Superbe lui fit batir sur la montagne de ce nom. Jupiter Feretrius; Romulus lui donna ce nom en reconnoissance des forces qu'il lui avoit inspirées pour tuer Acron roi des Céciniens, dont il lai. consacra les dépouilles appelées Opimes, dans un temple qu'il érigea en son honneur. Jupiter Stator, parce que Romulus, dams une bataille où les Sabins avoient le dessus, promit de lui dédier un temple, s'il arrêtoit la déroute de ses troupes qui suyoient. Jupiter Hospitalis, parce qu'il étoit le protecteur des droits saerés de l'hospitalité. Jupiter Li-

Bialls, parce qu'il étoit adoré sons ce nom par les peuples du Latium, parmi lesquels les Romains tenoient le premier rang. Jupiter Lapis, parce que ceux qui faisoient serment par Jupiter, tenoient une pierre à la main. Jupiter Tonans , parce qu'il étoit maître du tonnerre. Les Egyp-¢iens le nommoient Jupiter-Ammon, (Voyez AMMON) et l'adoroient sous la figure d'un belier; mais son principal surnom étoit Olympien, parce qu'il demeuroit, dit-on, avec toute sa cour, sur le sommet du mont Olympe. (Voy. Phidias.) On prétend que Varron avoit compté jusqu'à trois cents Jupiters, dont les auteurs de l'antiquité, et sur-tout les poëtes, ont reuni tous les traits pour n'en faire qu'un seul, auquel on a attribué, comme à Hercule, les actions de tous les autres. En style familier on burlesque, les poètes François le nomment souvent Jupin.

JURAIN, (Claude) avocat et maire d'Auxonne, publia en 1611, l'Histoire des antiquités de cette ville, in-8.º

JURET, (François) natif de Dijon, chanoine de Langres, mort le 21 décembre 1626, à 73 ans, cultiva l'étude et les belles-lettres avec beaucoup d'assiduité. On a de lui : I. Quelques pièces de Poésie qu'on trouve dans les Deliciæ Poetarum Gallorum. II. Des Notes sur Symmaque, Paris, 1604, in-4°; et sur Yves de Chartres, 1610, in-8.º Elles sont remplies d'érudition.

JURIEU, (Pierre) fils d'un ministre de Mer, dans le diocèse de Blois, et neveu des fameux Rivet et Dumoulin, naquit le 24 décembre 1637, et succéda

à son père dans son ministère. Sa réputation le sit choisir pour professer la théologie et l'hébreu à Sédan. L'académie de cette ville ayant été ôtée aux Calvinistes en 1681, il se retira à Rouen, et de là à Rotterdam, où il obtifit une chaire de théologie. Jurieu, homme d'un zèle ardent et emporté, s'y signala par ses extravagances. Il se mêla de présages, de miracles, de prophéties. La révocation de l'Edit de Nantes avoit affoibli le Calvinisme en France. Les restes de ce parti, dispersés dans les différentes provinces, et obligés de se cacher, ne voyeient aucune ressource humaine qui pût les remettre en état de forcer Louis XIV à leur accorder les priviléges et la liberté de conscience dont ils avoient joui sous ses predécesseurs. Il falloit, dit l'abbé Pluquet, pour soutenir la foi de ces restes dispersés, des seconrs extraordinaires, des prodiges : ils éclatèrent de toutes parts parmi les réformés, pendant les quatre premières années qui suivirent la révocation de l'édit de Nantes. On entendit dans les airs, aux environs des lieux où il y avoit en autrefois des temples, des voix si parfaitement semblables aux chants des pseaumes, tels que les Protestans les chantent qu'on ne put les prendre pour autre chose. Cette mélodie etoit céleste, et ces voix angéliques chantoient les pseaumes selon la version de Clément Marot et de Théodore de Bèze. Ces voix furent entendues dans le Béarn, dans les Cévennes, à Vassy, etc. Des ministres fugitifs furent escortés par cette divine psalmodie. et même la trompette ne les abandonna qu'après avoir franchi les frontières du royaume

JUR

et être arrivés en pays de sureté. Jurieu rassembla avec soin les témoignages de ces merveilles, et en conclut que Dieu s'étant fait des bouches au milieu des nirs, c'est un reproche indirect que la Providence fait aux Protestans de France, de s'être tus trop facilement. Il osa prédire I dans son Accomplissement des Propheties , 1686 , 2 vol. in-12,) qu'en 1689, le Calvinisme seroit rétabli en France. Il se déchaîna contre toutes les puissances de l'Europe opposées au protestantisme, et fit frapper des médailles qui éternisent sa démence et sa haine contre Rome et captre sa patrie. « Nous irons bientot portet, disoit-il, la vérité jusque sur le trône du mensonge, et le relèvement de ce que l'on vient d'abattre se fera d'une manière si glorieuse, que ce sera l'étonnement de toute la terre. » Ce rétablissement glorieux des réformés, devoit, selon Jurieu, se faire sans effusion de sang, ou prvec peu de sang répandu; ce ne devoit pas même être, ni par la force des armes, ni par des mipistres répandus dans la France. mais par l'effusion de l'esprit de Dieu. Des ministres Protestans adoptèrent les idées de Jurieu. les portèrent dans les Cévennes, où elles produisirent, quelque temps après, une guerre civile. C'est avec ce fougueux insensé, que Bayle, qui avoit été d'abord lie avec lui, eut de grands de mêlés auxquels on assigne diverses causes. La véritable fut. sans doute, la jalousie qu'inspira à Jurieu le succès de la critique de l'Histoire du Calvinisme de Mainbourg, qu'il avoit censurée en même temps que Bayle. L'abbé d'Olivet a prétendu trouver le principe de la haine de Jurieu.

dans les liaisons de Bayle avec Mad. Jurieu. Cette femme, de beaucoup d'esprit et de mérite, connut, dit-il, Bayle à Sédan, et l'aima. Son amant vouloit se fixer en France; mais lorsque Jurieu passa en Hollande, l'amour l'emporta sur la patrie, et il alla joindre sa matresse. Ils y continuèrent leurs lisisons, sans même en faire trop de mystère. Tout Rotterdam s'en entretenoit ; Jurieu seul n'en savoit rien. On étoit étonné qu'un homme qui voyoit tant de choses dans l'apocalypse, ne vît pas ce qui se passoit chez lui. Il ouvrit enfin les yeux. Un cavalier, en pareil cas, dit le même académicien, tire l'épée, un homme de roba intente un procès, un poëte fait une satire , Jurieu fit des livres, Ce procès occupa long-temps la Hollande, Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Mad. Jurien n'6toit point une femme galante, et que ce roman, imaginé par quelque faiseur d'anecdotes, n'auroit pas dû être adopté par un homme d'esprit tel que l'abbé d'Olivet. Voyez BAYLE. La contention et la chaleur avec laquelle Jurieu écrivit jusqu'à la fin de ses jours, épuisèrent son, esprit. Il s'imaginoit que les coliques dont il étoit tourmenté, venoient des combats que se livroient des cavaliers qu'il crovoit avoir dans le ventre. Il tomba dans l'enfance, et il est fort douteux si ce qu'il faisoit dans cet état de langueur, ne valoit pas autant que ce qu'il avoit fait dans la force de l'age. Il mourut à Rotterdam, le 11 janvier 1713, à 76 ans. Les Catholiques et les Protestans, du moins ceux qui sont capables d'équité, se réunissent aujourd'hui dans le jugement qu'on doit porter de 198

ecrits et de sa personne. He conviennent qu'il avoit beaucoup de feu et de véhémence, qu'il étoit capable d'en imposer aux foibles par son imagination; mais ils avouent en même temps que son zèle alloit jusqu'à la fureur et au délire, et qu'il étoit plus digne de prêcher à des frénétiques qu'à des hommes raisonnables. Ses principaux ouvrages sont : I. Un Traité de la Dévotion. II. Un Ecrit sur la nécessité du Bapteme. III. Une Apologie de la Morale des Prétendus-Réformés, contre le livre de M. Arnauld, intitulé : Le Renversement de la Morale par les Calvinistes; la Haye, 1685, deux vol. in-8.0 IV. Préservatif contre le changement de Religion , in-12, opposé au livre de l'Exposition de la Foi Catholique de Bossuet. V. Des Lettres contre l'Histoire du Calvinisme de Mainbourg, 4 vol. in-12, et 2 vol. in-4.0 VI. D'autres Lettres de controverse, entr'autres celles qui sont intitulées : Les derniers efforts de l'Innocence affligée. VII. Traité de la puissance de l'Eglise, Quevilly, 1677, in-12. -Le vrai système de l'Eglise, 1686, in-8.º -Unité de l'Eglise, 1688, in-8.º Il y prétend qu'elle est composée de toutes les sociétés Chrétiennes qui ont retenu les fondemens de la foi; on y trouve une Réplique à Nicole, qui avoit réfuté cet ouvrage. VIII. Une Histoire des Dogmes et des Cultes de la Religion des Juifs, Amsterdam, 1704, in-12, livre médiocre. IX. L'Esprit de M. Arnauld, 1684, 2 vol. in-12, ouvrage rempli d'invectives et de calomnies, et qui souleva tous les honnêtes gens, même en Hollande et dans les pays Protestans. X. Traité historique d'un Protestant sur la

Théologie mystique, à l'occasion des démèlés de Fénélon avec Bossuet, etc., 1699, in-80, peu commun. XI. Janua calorum reserata, 1692, in-4.0 XII La Religion du Latitudinaire, Rotterdam, 1686, in-8.0 XIII. La politique du Clerge de France, 1681, deux vol. in-12. Voyez l'art. OATÈS. XIV. Préjugés légitimes contre le Papisme, 1685, in-4.0 XV. Des Lettres. Pastorales , 3 vol. in-12, où il soussoit le feu de la discorde entre les nouveaux Catholiques et les Protestans, etc. etc. Voyez JACQUELOT.

JURIN, (Jacques) secrétaire de la Société royale de Londres, et président des médecins de cette ville, mort en 1750 dans un âge assez avancé , cultiva avec un succès égal la médecine et les mathématiques. Il contribua beaucoup à rendre les observations météorologiques plus exactes et plus communes; et servit infiniment à répandre l'excellente méthode de l'inoculation, par les écrits qu'il publia sur cette matière. Il eut de violentes disputes avec Michelloti, sur le mouvement des eaux courantes; avec Robins, Sur la vision distincte; avec Keill et Senac, sur le mouvement du cœur; et avec les partisans de Leibnitz, sur les. forces vives. Jurin étoit très-zélé pour la philosophie de Newton, la seule qui reste, tandis que tous les autres systèmes philosophiques ont passé comme les modes.

I. JUSSIEU, (Antoine de ), secrétaire du roi, docteur des facultés de médecine de Peris et de Montpellier, professeur de botanique au Jardin-royal, naquit à Lyon en 1686. La passion

Qq4

d'herboriser fut très-vive en lui dès sa jeunesse, et lui mérita une place à l'académie des Sciences en 1712. Il parcourut une partie des provinces de France, les isles d'Hières, la vallée de Nice, les montagnes d'Espagne, et il rapporta de ses savantes courses une nombreuse collection de plantes. Devenu sédentaire à Paris, il enrichit les volumes de l'académie , d'un grand nombre de Mémoires : sur le Café; sur le Kali d'Alicante: sur le Cachou; sur le Macer des anciens, ou Simarouba des modernes; sur l'altération de l'eau de la Seine, arrivée en 1731; sur les Mines de Mercure d'Almaden; sur le magnifique Requeil de Plantes et d'Animaux, peints sur velin, qu'on conservoit 🏚 la bibliothèque du roi : sur une Fille qui n'avoit point de langue et qui parloit cependant trèsbien; sur les Cornes d'Ammon; sur les Pétrifications animales; sur les pierres appelées Pierres de Tonnerre, C'est lui qui a fait l'Appendix de Tournejort, et qui a rédigé l'ouvrage du P. Barrelier sur les Plantes qui croissent en France, en Espagne et en Italie, 1714, in-folio. On a imprimé son Discours sur le progrès de la Botanique, 1918, in-4.0 A ses occupations littéraires, il joignoit la pratique de la médecine, et il voyoit sur-tout les pauvres de préférence. Il y en avoit tous les jours chez 'lui un nombre considérable; il les aidoit non - seulement de ses soins, mais de son argent : car il avoit acquis une fortune considérable, dont son frère Bernard fut le seul héritier, Antoine mournt d'une espèce d'apoplexie, le 22 avril 1758, Agé de 72 ans,

II. JUSSIEU, (Bernard de ) frère du précédent, né à Lyon, le 17 Aout 1699, se distingua, comme lui, dans la pratique de la médecine, et par ses connoissances dans la botanique. Ses talens lui procurèrent la chaire de démonstrateur des plantes au Jardin du roi, et une place à l'académie des Sciences de Paris: il fut aussi membre de plusieurs autres célèbres sociétés de l'Europe littéraire. On a dit qu'il avoit peu écrit, mais qu'il avoit parle, et que d'autres avoient écrit d'après lui. On lui doit l'édition de l'Histoire des Plantes qui naissent aux environs de Paris, par Tournefort, 1725, 2 vol. in-12, et l'Ami de l'humanité, on Conseils d'un bon ciloyen à sa nation, in-80, imprime après sa mort. Jussieu fut appelé par Louis XV, pour former l'arrangement d'un jardin des plantes à Trianon. Il eut de fréquent entretiens avec le monarque, qui goûtoit également son savoir, sa simplicité et sa candeur; mais il ne demanda rien, et on ne lui donna rien, pas même le remboursement des dépenses que ses fréquens voyages lui avoient causées. Cependant le roi ne l'avoit pas oublie, Il cessa, au bont de quelques années, de le mander à Trianon; or sa présence nétoit plus utile; mais il parleit souve t de lui avec intérêt. La modestie de Jussieu étoit extrême; 5011vent il répondit aux questions qu'on lui proposoit, Je ne sais pas; et cette réponse embarrassoit quelquefois les consultans, bonteux alors de s'être crus plus savans que lui. Il haïssoit la charlatanerie, et pardonnoit aux charlatans. Une gaiete donce, et des plaisanteries sans fiel que sa bonhommie rendoit piquantes 1

assaisonnoient les conversations qu'il avoit sur ce sujet avec ses amis; c'étoit alors qu'il faisoit à certaines opinions une guerre innocente, et où jamais le nom de leurs auteurs n'étoit prononcé. Le cèdre du Liban manquoit au Jardin du roi; Jussieu eut le plaisir de voir les deux pieds de cet arbre qu'il avoit apportés d'Angleterre, dans son chapeau. croître sous ses yeux, et élever leurs cîmes au-dessus des plus grands arbres. Le célèbre Linné étant venu en France, assista à une de ses herborisations, Les élèves de Jussieu voulant éprouver la sagacité de leur maître, lui présentoient souvent des plantes qu'ils avoient mutilées exprès, pour déguiser leurs caractères, et Jussieu ne manquoit jamais de reconnoître l'artifice. nommoit la plante, le lieu où elle croissoit naturellement, les caractères qu'on avoit ou effacés ou déguisés. Cette fois les élèves de Jussieu voulurent tenter la

même plaisanterie avec Linné.

✓ Il n'y a qu'un Dieu, ou votre

maître, dit-il, qui puisse vous répondre : Aut Deus, aut Do-

minus DE Jussieu. » Cet excellent

botaniste fut enlevé à l'académie

et à ses élèves, le 6 novembre

1777, dans sa 79° année.

III. JUSSIEU, (Joseph de) frère du précédent, et membre de l'académie des Soiences, accompagna, en 1735, la Condamine, au Pérou. Il n'en revint qu'en 1771, après avoir bravé beaucoup de dangers pour faire des découvertes en botanique, et y avoir exercé la médecine aveo distinction. Doué d'une grande variété de talens, il fut encore employé par les Peruviens comme ingénieur. Il construisit un pont

et dirigea des chemins, tandis qu'il guérissoit des malades. H devoit publier le Journal de ses Voyages, lorsqu'il tomba dans l'enfance. La perte absolue de sa mémoire fut suivie d'un assoupissement qui termina sa laborieuse carrière le 11 avril 1779. Quoique dans ses dernières années, il n'eut conservé aucune de ses idées, il lui resta un air caressant et doux, qui sembloit exprimer sa reconnoissance pour les soins de ses neveux qui soulagèrent son état de foiblesse et d'imbécillité.

#### JUSSIEU-MONTLUEL, Voyez Montluel.

I. JUSTE, ou Just, (Saint) né de parens nobles du Vivarais, pieux et savant évêque de Lyon, quitta ce siège à l'occasion d'un frénétique qui fut mis en pièces par le peuple. Ce malheur lui fut si sensible, qu'il se retira dans les déserts de l'Egypte, où il vecut en Saint jusqu'à sa mort, arrivée vers la fin du 4e siècle. Il avoit assisté, étant évêque, à deux Conciles, l'un tenu à Valence en 374, et l'autre à Aquilée, en 381. Ami de St. Ambroise, St. Juste fut, comme lui, un pasteur fidelle, le soutien de la vérité contre l'hérésie Arienne, et l'exact observateur de la discipline. — Il y a eu d'autres Saints de ce nom : St. Juste de Beauvais, dont la fête se célèbre le 18 octobre ; St. Juste de Cantorbery, honoré le 10 novembre; et une martyre célèbre du 4° siècle, placée dans le martyrologe au 19 juillet. Elle scella l'Evangile de son sang, à Séville en Espagne, avec Ste Rufine. L'une et l'autre vendoient de la vaisselle de terre, et le refus qu'elles en firent pour les sacrifices, fut cause de leur mort.

II. JUSTE, Évêque d'Urgel, mort en 540, est auteur d'un petit Commentaire sur le Cantique des Cantiques, inséré dans la Bibliotèque des Pères.—Il y a eu du même nom, un archevêque de Tolède, dans le 7° siècle, célèbre par son savoir et sa piété.

JUSTE-LIPSE, Voy. LIPSE.

JUSTEL, (Christophe) Parisien, conseiller et secrétaire du roi, né en 1580, mort dans sa patrie, en 1649, étoit l'homme de son temps le plus versé dans l'histoire du moyen âge. Il possédoit parfaitement celle de l'église et des conciles. C'est sur les recueils de ce savant homme, que Henri Justel, son fils, non moins savant que son père, mort à Londres en 1693, bibliothécaire da roi, et Guillaume Voël, publièrent la Bibliotheca Juris canonici veteris, en 2 vol. in-fol. Paris, 1661. C'est une collection, très-bien faite, de pièces fort rares sur le droit canon ancien. On y trouve plusieurs canons grecs et latins, tirés de manuscrits inconnus jusques à lui. Justel étoit en commerce de lettres avec tout ce que l'Europe avoit de plus savant, et il en étoit respecté. On a de lui : I. Le Code des canons de l'église universelle, 1628; ouvrage justement estimé. II. L'Histoire généalogique de la Maison d'Auvergne, in-folio, pleine de recherches. On y trouve diverses pièces curieuses, trèsutiles pour la connoissance de l'Histoire de France.

JUSTI, (N. de) minéralogiste Allemand, né sans fortune, étudioit à lène, en 1720, revêtu du manteau bleu, marque à laquelle on reconnoît en Allemagne les écoliers privés des secours de leurs parens. Le célèbre Zink,

qui professoit l'économie politique, distingua Justi, et prit soin de régler son imagination, et de développer son génie. En sortant de ses études, il s'engagea au service du roi de Prusse, et épousa, en 1749, une simple paysanne, qu'il abandonna ensuite. Un ouvrage qu'il publis sur l'économie politique, le sit connoître à Vienne, où il sut appelé pour remplir une chaire. dans cette partie; mais lorsqu'il y fut arrivé, elle ne lui fut point donnée. Un séjour assez long que Justi avoit fait en Saxe, l'avoit mis dans le cas d'acquérir quelques connoissances en minéralogie; il se livra avec ardeur à cette étude, et fut nommé membre du conseil des Mines. Il parcourut celles de Schemnitz, en Hongrie, et de Hanneberg, en basse Autriche, et se retira a Gottingue, où il fut admis à l'académie de cette ville, et ou il professa l'économie politique et l'histoire naturelle. Justi est mort quelque temps après, comme il se proposoit de traduire l'Encyclopédie, ou plutot d'en former une en allemand, d'après la francoise. Il a été le rédacteur principal de la Traduction des Arts et Métiers, de l'académie des Sciences de Paris, publice par les libraires de Leipzig; on lui doit en entier celle de l'art des Forges, par Duhamel et Bouchs. Ser autres écrits sont : I. Diversos Critiques et Pamphlets contre ses nombreux adversaires. II. Plusieurs Extraits fournis an journal de Gottingue, écrits avec clarté, mais souvent avec trop damertume. III. Traité de Minéralogie, 1757, ouvrage imparfait, offrant des détails heureux et des descriptions bien faites. Il attaque dans la préface Linnée, Vallerius,

Voltessdorff; il promet de rectifier leurs erreurs, ne le fait pas, et en publie beaucoup qui lui sont particulières. En effet, il présente comme espèces , de simples variétés; il trouve de l'argent dans le bismuth: il prétend que le spath pesant est un metal, et que le mica jaune, qu'on appelle or de chat, donne un régule. Ses opinions, qu'il soutenoit avec aigreur, lui procurèrent de justes critiques et des ennemis. IV. Traité sur les Monnoies. C'est le meilleur ouvrage sorti de la plume de cet écrivain. Il y démontre que les princes, en diminuant la valeur réelle du numéraire, et la maintenant néanmoins sur un pied plus haut qu'elle ne le comporte. se trompent eux-mêmes, puisque les espèces rentrent dans leurs trésors. Le roi de Prusse et le duc de Wittemberg changeoient alors leurs monnoies et en augmentoient l'alliage. Indignés de la manière hardie avec laquelle Justi les blâmoit, ils le firent arrêter et enfermer dans la citadelle de Breslaw. Il y éprouva d'abord toutes les rigueurs de la captivité; on lui accorda ensuite un traitement beaucoup plus doux. V. Mélanges de chimie et de minéralogie, 2 vol. in-4.º Ils renferment un grand nombre d'observations sur des sujets ordinairement frivoles et peu importans. En général, ce savant a été chimiste mediocre, minéralogiste méthodique, économiste habile; il fut caustique dans ses écrits, inconséquent dans sa conduite, courageux dans l'infortune, jamais à charge à personne, désintéressé et bienfaisant. Plus de stabilité dans ses projets, plus de douceur dans

le caractère, lui auroient assuré un sort heureux.

L JUSTIN, (Saint) philosophe Platonicien, de Naplouse en Palestine, fut converti à la foi de Jésus-Christ, par les persécutions gu'il vovoit souffrir aux Chrétiens. Quoiqu'il eût embrassé le Christianisme, il garda l'habit de philosophe, nommé en latin Pallium. C'étoit une espèce de manteau. Tertullien remarque, que non-seulement les philosophes portoient cet habit, mais tous les gens de lettres. Plusieurs Chrétiens le prirent, non comme philosophes, mais comme faisant profession d'une vie plus austère. La persécution s'étant allumée sous Antonin, successeur d'Adrien, Justin composa une Apologie pour les Chrétiens. Il en présenta dans la suite une autre à l'empereur Marc-Aurèle, dans laquelle il soutint l'innocence et la sainteté de la religion Chrétienne, contre Crescent, philosophe Cynique, et contre quelques autres calomniateurs. Il fit honneur au Christianisme par sa science, par l'intégrité de ses mœurs, et confirma sa doctrine par sa constance, et par la pureté de sa foi. Il fut martyrisé l'an 167. Ce philosophe Chrétien est mis avec raison au rang des docteurs de l'Église, à laquelle il soumit sa raison et consacra sa plume. Il étoit extrêmement versé dans les différentes erreurs de la philosophie païenne, et dans les vérités de la Chrétienne. Il combattoit l'une par l'autre. Il réfutoit les partisans de l'idolatrie par les écrits des philosophes et les Juifs par ceux des prophètes. Content d'exposer le vrai. il ne le para point du fard de

l'éloquence. Son style est simple, dénue d'ornemens, et charge de citations. La méthode qu'il emploie dans sa première Apologie, est excellente. Il y prouve la religion Chrétienne par les mœurs de ceux qui la professoient, par l'accomplissement tout récent des prophéties, et par l'exposition simple et naïve de ce qui se passoit dans les assemblées des premiers Chrétiens. Il dit que « le Christianisme a existé même avant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, et la raison souveraine dont tout le genre humain participe; et que ceux qui ont vécu suivant la raison, sont Chrétiens. » Ainsi, selon lui, le philosophe Socrate l'étoit. Il y a d'autres idées qui paroîtroient peu exactes aujourd'hui; mais qu'on pardonne aisément à un païen converti, qui n'avoit pas secoué tous les préjugés de l'ancienne philosophie. Outre ces deux Apologies, il nous reste de lui : I. Un Dialogue avec le Juif Tryphon. II. Deux Traités adressés aux Gentils. III. Un Traité de la Monarchie, ou de l'Unité de Dieu, On lui attribue encore d'autres ouvrages. Les meilleures éditions de St. Justin, sont : celles de Robert-Etienne, en 1551 et 1571, en grec; celle de Commelin, 1593, en grec et en latin; celle de Morel, en 1656; et enfin celle de Dom Prudent Marand, savant Bénédictin, en 1742, in-fol. La Lettre à Diognète, qu'on trouve parmi les œuvres de saint Justin, n'est pas de lui, mais d'un auteur plus ancien. C'est un morceau precieux.

II. JUSTIN Ier, empereur d'Orient, naquit en 450, à Bédériane, dans les campagnes de

la Thrace. Son père étoit un pauvre laboureur. Le fils manquant de pain, s'enrôla dans la milice, et quoiqu'il ne sût ni lire ni écrire, il parvint de grade en grade, par sa valeur et par sa prudence, jusqu'au trône imperial. Il y monta l'an 518, et en parut digne. Son premier soin fut d'examiner les lois. Il confirma celles qui lui parurent justes, annulla les autres, accorda au peuple plusieurs immunités, retrancha beaucoup d'impôts, fit des heureux, et sut l'être. Il sa déclara pour le concile de Chalcédoine, rappela tous ceux qui avoient été exilés pour la foi, demanda un Formulaire au pape Hormisdas, et le fit signer dans un concile tenu à Constantinople; mais le zèle de cet empereur devint funeste à l'Eglise, dans le temps même qu'il vouloit la faire triompher : car, en persécutant les Ariens avec trop de chaleur, pour réprimer leur audace, il aigrit par cette conduite , Théodoric , roi des Ostrogoths, contre les Catholiques d'Occident. Il mourut, le 1er août 527, à 77 ans, après avoir nommé Justinien , fils de sa sœur , pour lui succeder. L'année précédente, sa vieillesse avoit été affligée par un horrible tremblement de terre, qui engloutit presque toute la ville d'Antioche. Cette calamité fut si sensible à l'empereur qu'il se revêtit d'un sac par esprit de pénitence, et s'enferme dans son palais, pour ne s'occuper qu'à gémir, et à fléchir celui qui élère et renverse à son gré les villes et les empires.

neveu et successeur de Jusinien en 565, étoit fils de Vigilania, sœur de cet empereur. La 2º an-

née de son règne fut marquée par un forfait; il fit étrangler Justin son parent, petit-neveu du dernier empereur, et qui pouvoit avoir quelque droit à l'empire. Il eut la basse cruauté de sa faire apporter sa tête, et de la fouler aux pieds. Incapable de porter le sceptre, esprit foible, d'un tempérament voluptuenx, lache et cruel, prince sans politique et sans valeur, il se laissa gouverner par Sophie son épouse. Cette princesse ayant raillé sans ménagement l'eunuque Narsès, gouverneur en Italie, celui-ci appela les Lombards, qui dès-lors commencèrent à y regner. Les Perses, d'un autre côté, ravagèrent l'Asie, et Justin n'opposa à leurs conquêtes que de vaines bravades. Il mourut le 5 octobre 578, après avoir régné près de 13 ans. Il étoit sujet, depuis quatre ans, à des acces de frénésie, qui ne lui laissoient que peu d'intervalles de raison.

IV. JUSTIN, historien Latin du 2e siècle, selon l'opinion la plus probable, abrégea la grande Histoire de Trogue-Pompée, et par cet Abrégé, sit perdre, diton, l'original. Son ouvrage, instructif et curieux, est écrit avec agrément, et même avec pureté, à quelques mots près, qui se ressentent de la décadence de la langue Latine. On lui a reproché un peu de monotonie. Sa narration; d'ailleurs, est nette; ses réflexions sages, quoique communes; ses peintures quelquefois très-vives. On trouve chez lui plusieurs morceaux de la plus grande beauté, des parallèles ingénieux, des descriptions bien faites, des harangues éloquentes; seulement il aime un peu trop

l'antithèse. On le blâme aussi de rapporter quelques traits minutieux, et quelques faits absurdes; mais c'est le défaut d'un grand nombre d'historiens de l'antiquité. Certains maîtres hésitent de le mettre entre les mains des enfans, tout estimable qu'il est parce que ses expressions ne sont pas toujours modestes. Les meilleures éditions de Justin, sont: celle de Paris, en 1677, in-40, par le P. Cantel, Jésuite; celle de Jacques Bongars, d'Oxford, en 1705, in-8°, par Thomas Héarn; de Leyde, 1719 et 1760 . in-8°; et de París, chez Barbou, 1770, in-12, sur plusieurs manuscrits de la bibliothèque du roi. Il y en a une d'Elzévir . 1640, in-12. La première est de 1470, in-fol. L'abbé Paul, qui s'est exercé avec succès sur Paterculus, a publié, en 1774, une bonne traduction de Justin, en 2 vol. in-12, qui a éclipsé celle de Favier.

IUS

JUSTINE, (Flavia Justina) née dans la Sicile, de Juste, gouverneur de la Marche d'Ancone ·fut mariée au tyran Magnence, mort l'an 355. Sa beauté et son esprit charmèrent Valentinien I. qui l'épousa en 368. Elle fut mère de quatre enfans, Valentinien II, Justa, Galla et Grata. Son fils fut élevé à l'empire en 375, quoiqu'il n'eût que 5 ans. L'empereur Gratien confirma cette élection, et après la mort de ce prince, elle eut, en 383, la régence des états de son fils, c'est-a-dire d'une partie de l'em-pire d'Occident. Son penchant pour l'Arianisme la rendit ennemie des évêques orthodoxes. Elle se préparoit à chasser St. Ambroise de Milan, lorsque le tyran Maxime la chassa elle-même de

cette ville en 387. Obligée dabandonner l'Italie, elle se retira à Thessalonique, où elle mourut fannée suivante, dans le temps que Théodose, son gendre, vainqueur de Maxime, alloit rétablir Valentinien dans l'empire d'Occident.

I. JUSTINIANI, (St. Lanrent ) né à Venise en 1381, premier général des chanoines de St-George in Alga, en 1424, donna à cette congrégation d'excellens réglemens. Le pape Eugène IV le nomma évêque et premier patriarche de Venise, en 1451. St. Laurent Justiniani mourut le 8 janvier 1455, à 74 ans, après avoir gouverné son diocèse avec sagesse. Il fut le modèle des évêques ; il ne voulut ni tapisserie, ni vaisselle d'argent. Quand on lui représentoit qu'il pouvoit accorder quelque chose de plus à sa dignité et à sa naissance, il répondoit qu'il avoit dans les pauvres une famille nombreuse à nourrir. Un de ses panvres l'ayant prié de contribuer à la dot de sa fille, il lui répondit : Si je vous donne peu, ce ne sera pas assez pour vous. Si je vous donne beaucoup, il faudra que, pour enrichir un seul, je prive une foule d'indigens de leur nécessaire. Il mourut pénitent, comme il avoit vécu. Îl refusa dans sa dernière maladie, tout autre lit que la paillasse sur laquelle il couchoit ordinairement; et comme il vit qu'on lui préparoit un lit de plume, il dit: C'est sur un bois dur, et non sur un lit de plume, que Jésus-Christ a été couché sur la croix. - Pourquoi pleurez-vous? dit-il à ceux qui l'entouroient. C'est aujourd'hui un jour de joie, et non de larmes. On a de lui,

plusieurs Ouvrages de pièté, fet cueillis à Bresse, 1506, 2 voluin-fol., et à Venise, 1755, interfolio.— La famille Justiniani en Italie, qu'on écrit aussi, et même plus exactement, Giustiani, a produit grand nombre de personnes illustres.

II. JUSTINIANI, (Bernard) neveu du précédent, né à Vonise en 1408, mort en 1489, à 81 ans , fut élevé aux charges les plus importantes de sa patrie. Il cultiva les lettres avec sirccès, et laissa divers écrits. Le plus considérable, est une Histoire de Venise, depuis son origine jusqu'en 809, in-fol., à Venise, 1492 et 1504; elle est en italien. Il écrivit dans la même langue en 1475, in-40, la Vie de son oncle, St. Laurent; c'est un panégyrique, mais c'est celui d'us Saint.

III. JUSTINIANI, ( Augustin ) évêque de Nebbio en Corse, naquit à Gènes en 1470, d'une maison illustre, se fit demiticain à Paris, en 1488, et s'y acquit un nom par son habileté dans les langues Orientales. Il fut nommé, en 1514, évêque de Nebbio, par le pape Léon X. Il assista an 5º concile de Latran, fit flourir la science et la piété dans son diocèse, et périf dans la mer en passant de Génes à Nebbio, l'an 1536, à 66 ans, avec le vaisseau qui le portoit-Son principal ouvrage est un Pseautier en hébreu, en grec, en arabe et en chaldéen, avec des Versions latines, et de courtes Notes; à Gênes, 1516. in-fol. Avec les gloses et les scholies il présente huit colonnes; l'hébreu est imprimé avec des points ortographiques et musicaux; les caractères grecs et romains sont

de la plus grande beauté. C'est le premier Pseautier qui ait paru en diverses langues. L'auteur le sit imprimer à ses dépens. On en tira 2000 exemplaires sur du papier, et 50 sur du parchemin ou du velin, pour les princes. Il espéroit en retirer une somme considérable pour le soulagement wes panyres; mais pen de personnes acheterent ce livre, quoique tous les savans en parlassent avec élogé. Le titre de cet ouvrage estimable, est: Psalterium Hebræum; Græcum, Arabicum et Chaldæum, cum tribus Latinis interpretationibus et glossis. On n encore de lui, des Annales de Génes, en italien, ouvrage posthume, public in-folio, 1537. Il revit le traité de Porchetti', intitulé: Victoria adversus impios Judæos, qui fut imprime à Paris, in-fol, en 1520, sur papier et sur vélin. Cette dernière édition est recherchée des curieux, et peu commune.

IV. JUSTINIANI, (Fabio) mé à Gênes, en 1578, de Léonard Taranchetti, qui fut adopté dans la famille Justiniani, pour n'avoir pas voulu tremper dans la conjuration de Fiesque, entra dans la congrégation de l'Oratione de Rome en 1597. Il fut, en 1616, nommé évêque d'Ajaccio, où il mourut le 3 janvier 1627, à 49 ans. On a de lui: I. Index universalis materiarum Biblicarum, Rome, 1612, in-fol. II. Tobias explanatus, 1620, in-fol.

V. JUSTINIANI, (le Marquis Vincent) de la famille illustre de St. Laurent Justiniani, fit graver par Bloëmaërt, Mellan et autres, sa GALERIE, Rome, 1642, 2 vol. in-fol. Il en a été tiré, depuis 1750, des épreuves, qui sont bien inférieures aux anciennes.

VI. JUSTINIANI, (l'Abbé Bernard) de la famille du précédent, donna en italien l'Origine des Ordres Militaires, Venise, 1692, 2 vol in-fol., dont a été extraite l'Histoire des Ordres Militaires, Amsterdam, . 1721, 4 vol·in-8°; à laquelle on joint ordinairement l'Histoire des Ordres, Religieux , Amsterdam , 1716, 4 vol. in-8.º Ces deux ouvrages manquent de critique et d'exactitude à plusieurs égards. et sont assez mal écrits. Les figures en font presque tout le prix.

I. JUSTINIEN Ier, neveu de Justin l'Ancien, naquit'à Tauresium, petit village de la Dardanie, en 483, de Sabbathius et de Biglenisse, sœur de Justin. Il fut élevé par Théophile, qui lui donna le goût des sciences. L'élévation de son oncle produisit la sienne. Il lui succéda le 1er août 527. L'histoire lui reproche de s'être ouvert le chemin au trône par l'assassinat infame de Vitalien, favori de Justin, et qui auroit pu être son successeur. L'empire Grec, foible reste de la puissance Romaine, ne faisoit que languir. Justinien le soutint, en étendit les bornes. et lui rendit quelque chose de son ancien éclat. Il mit à la tête de ses troupes le vaillant Bélisaire ( Voyez son article ), qui releva le courage des légions, et fit rendre compte aux Barbares de ce qu'ils avoient enlevé aux Romains. Les Perses furent vaincus en 528, 542 et 543, les Vandales exterminés, et leur roi Gilimer fait prisonnier, l'Afrique reconquise. La conquête de la Sicile et des autres isles de l'I-

talie, suivit celle de l'Afrique. L'Italie fut attaquée à son tour par les troupes de Justinien, et devint le théatre d'une guerre, longue et cruelle. Rome fut prise et reprise plusieurs fois. Mais, malgré la valeur des trois derniers rois des Ostrogoths, qui périrent les armes à la main, en se defendant contre Bélisaire et Narses, l'Italie et Rome passèrent sous la puissance de Justinien. Ce prince s'occupa en même temps d'étouffer les dissentions intestines qui déchiroient l'empire. Les Bleus et les Verts . deux factions puissantes, furent téprimés. Voyez HYPACE. Après avoir rétabli la tranquillité au dedans et au dehors, il mit de l'ordre dans les lois qui étoient depuis long-temps dans une confusion extrême. Il chargea dix Jurisconsultes, choisis parmi les plus habiles de l'empire, de faire un nouveau Code, tiré de ses constitutions, et de celles de ses prédécesseurs. Ce Code fut divisé en douze livres, et les matières séparées les unes des autres, sous les titres qui lent stoient propres. Terrasson, auteur de l'Histoire de la Jurisprudence Romaine, remarque que Tribonien, le chef des jurisconsultes rédacteurs de cet ouvrage, suivit un mauvais ordre dans la distribution des matières. Il détaille, par exemple, les formalités de la procédure, avant que d'avoir parlé des actions et des autres choses qui doivent les précéder. Ce Code fut suivi : I. du Digeste ou les Pandectes; recueil d'anciennes décisions répandues dans plus de 2000 livres. Il fut imprimé à Florence en 1553, in-fol. qui se partage en 2 ou 3 vol. Il faut qu'il y ait à la fin & feuillets non chiffrés,

cotés ecce. On a encore l'édition que Pothier en a donnée à Paris, 1748, 3 vol in-fol., qui est estimée. II. Des Institutes. qui comprennent en quatre livres. d'une manière claire et précise, le germe de toutes les lois et les élémens de la jurisprudence. III. Du Code des Novelles, dans lequel on recueillit les lois faites depuis la publication de ses différentes collections. Les meilleures éditions de ces ouvrages . réunis sous le titre de Corpus Juris Civilis, sont: 1.0 Celle d'Elzévir, 1664, 2 vol. in-8°, plus belle que la réimpression de 1681; 2.º Celle avec les grandes Gloses et l'Index de Daoyz, Lyon, 1627, 6 vol. in-folio; 3.º Celle avec les notes de Godefroy, Paris, Vitre, 1628, 2 vol. in-fol.; 4.0 d'Amsterdam, Elzévir, 1663, 2 vol. in-fol... Justinien attentif à tout, fortifia les places, embellit les villes, en bâtit de nouvelles, et rétablit la paix dans l'église. Il éleva aussi un grand nombre de basiliques, et sur-tout celle de Sainte-Sophie à Constantinople, qui passe pour un chef-d'œuvre d'architecture. L'antel fut fait d'or et d'argent fondu, avec une quantité prodigieuse de différentes pierres précieuses. Justinien , contemplant cette magnifique église, le jour de la dédicace, s'écria : « Gloire à Dieu! Je vous ai vaincu, Salomon. » Mais son malheur, comme celur du roi de Judée, fut de vicillir sur le trône. Sur la fin de set jours, ce ne fut plus le même homme. Il devint avare, mefiant, cruel; il accabla le peuple d'impôts, ajouta foi à toutes les accusations, voulut connoître de l'affaire des Trois Chapitres, persécuta les papes Anaclet, Silvere

Silvère et Vigile, et mourut d'apoplexie le 14 novembre 565, à 84 ans, après en avoir régné 38. Il ne fut pleuré de personne, pas même des courtisans. Sa femme Theodora, qu'il avoit prise sur le théatre, où elle s'étoit longtemps prostituée, et qui conserva sous la pourpre tous les vices d'une courtisane, le gouyerna jusqu'à sa mort.

II. JUSTINIEN II, le Jeune, surnommé Rhinotmète ou le Nezcoupé, étoit fils aîné de Constantin Pogonat et d'Anastasie. Déclaré Auguste, à douze ans, il monta sur le trône après son père, en 685, à seize ans. Il reprit quelques provinces sur les Sarasins, et conclut avec eux une paix assez avantageuse. Ses exactions, ses cruautés et ses débauches, ternirent la gloire de ses armes. Il ordonna à l'eunuque Etienne, qu'il avoit fait gouverneur de Constantinople, de faire massacrer, dans une seule nuit, tout le peuple de la ville, à commencer par le patriarche. Cet ordre barbare ayant transpiré, le patrice Léonce souleva le peuple. et sit détrôner ce nouveau Néron. On lui coupa le nez, et on l'envoya en exil dans la Chersonèse, en 695. Léonce fut aussitôt déclaré empereur; mais Tibère-Absimare le chassa en 698. Comtme *Justinien* ne parloit que du rétablissement de son trône, le peuple de la Chersonèse craignant qu'il ne leur causat la guerre, résolurent de le faire périr. Informé de leur dessein, il se retira chez le cham des Chazares, qui lui fit épouser sa sœur ou na fille Théodora. Mais Justinien ayant craint dans la suite que ce prince ne le livrat à Tibère, se réfugia chez le roi de Bulgàrie, qui arma une flotte en 705, pour le reconduire à Constantinople. Un de ses officiers lui dit, pour appaiser une tempète qui étoit survenue : Faites vœu que si vous échappez au péril et si vous remontez sur le trône impérial, vous pardonnerez à tous vos ennemis. - Je veux, lui répondit Justinien, que Dieu me sasse périr si je pardonne à un seu!. Il tint sa parole. Léonce et Tibère - Absimare furent mis à mort, le patriarche Callinique aveuglé, etc. etc. Justinien, peu reconnoissant à l'égard de ses libérateurs, rompit bientôt la paix avec les Bulgares qui, après lui avoir tue beaucoup de monde, l'obligèrent de s'enfuir honteusement à Constantinople. L'adversité adoucit le caractère ; elle le rendit plus cruel. Ayant envoyé une flotte contre la Chersonèse, il ordonna de ruiner la pays et de massacrer les habitans, qui avoient, dans le temps de ses malheurs , tâché de le faire périr. Cette flotte ayant été dispersée par les tempêtes, il en arma une autre, avec ordre d'égorger, sans distinction d'âge ni de sexe, tous les habitans de Chersone, capitale du pays. L'histoire ajoute, en parlant de cette cruelle expédition, que Justinien ne se mouchoit jamais qu'il n'envoyât au supplice quelqu'un des partisans de Léonce. Le sang de tant de victimes cria vengeance. Philippique Bardanës fut proclame empereur par les Chazares. Justinien se mit en marche pour le combattre ; mais le nouveau souverain étoit déia en possession de Constantinople. Bardanes fit partir aussitôt le général Elie, dont Justinien avoit fait tuer les enfans, pour aller à la poursuite de ce prince.

Tome VI.

Elie le joignit dans les plaines de Damatris, et après avoir déterminé ses soldats à l'abandon-. mer, il lui fit trancher la tête au milieu de son camp, en décembre 711. Sa tête fut envoyée à Constantinople pour y être exposée. Ce prince étoit alors Agé de 41 ans, dont il avoit régné 16; c'est-à-dire dix avant son bannissement, et six depuis son retour. En lui fut éteinte la famille d'Héraclius. Justinien fut le fléau de ses sujets et l'horreur du genre humain. Le peuple, sous son règne, fut accablé d'impôts, et livré à des ministres lâches et avares, qui ne songeoient qu'à inventer des calomnies contre les particuliers, pour les faire périr, et envahir leur patrimoine.

JUTURNE, (Mythol.) étoit fille de Daunus, et sœur de Turnus, roi des Rutules en Italie. Jupiter, dont elle fut aimée, lui accorda l'immortalité, et la fit nymphe du fleuve Numicus. Elle rendit de grands services à son frère dans la guerre qu'il fit à Enée son rival; mais voyant qu'il étoit sur le point de périr, elle alla se cacher pour toujours dans les eaux du fleuve.

JUVARA, (Philippe) célèbre architecte, né à Messine en 1685, fut l'élève du chevalier Fontana. Le roi de Sardaigne, qui fut quelque temps roi de Sicile, l'appela à Turin Juvara orna cette ville et ses environs, d'un grand nombre de monumens de son habileté. On cite l'église vouée par Victor Amédée pour la levée du siége de Turin, et la superbe chapelié de la Vénerie. En 1734, le vieux Palais-royal de Madrid fut incendié, par je ne sais quel accident. Le roi Philippe V vou-

lant en avoir un autre, et ayant oui dire que Juvara passoit pour le meilleur architecte de son siècle, le demanda au roi de Sardaigne. Juvara donna le plan d'un édifice magnifique; mais l'exécution étoit si coûteuse . qu'elle fut renvoyée de jour en jour. Juvara ne jouit pas du plaisir de la voir. Il en mourut, les uns disent de chagrin, les autres d'une sièvre, en 1735, Quelque temps après sa mort, le roi qui pensoit sérieusement à faire construire un palais, s'informa si cet artiste n'avoit pas laissé après lui quelqu'un de ses disciples, capable de profiter des idées de son maître, et de les exécuter? Il s'en trouvoit deux à la cour du roi de Sardaigne. Sacchetti, qui passoit pour le plus habile, fut envoyé en Espagne, où il sit le modèle du palais actuellement existant. Juvara avoit le titre de premier architecte du roi de Sardaigne, qui lui donna l'abbaye de Selve et une pension de 3500 liv. Il avoit aussi travaillé pour la cour de Portugal, et avoit rapporté de Lisbonne l'ordre de Christ et une pension de 15,000 livres.

JUVENAL, ( Decius Junius) poëte Latin, d'Aquin en Italie. passa à Rome, où il commença par faire des déclamations, et finit par des satires. Il s'éleva contre la passion de Néron pour les spectacles, et sur-tout contre un acteur nommé Páris, bouffon et favori de cet empereur. Le déclamateur satirique resta impuni sous le règne de Néron; mais sous celui de Domitien, Paris eut le crédit de le faire exiler; il fut envoyé, à l'age de quatre-vingts ans, dans la Pentapole, sur les frentières de l'E-

Typte et de la Lybie. On prétexta qu'on y avoit besoin de lui pour commander la cavalerie. Le poëte guerrier eut beaucoup à souffrir de l'emploi dont on l'avoit revetu par dérision; mais, quoique octogénaire, il survécut à son persécuteur. Il revint à Rome après sa mort, et il y vivoit encore sons Nerva et sous Trajan. Il amourut, à ce qu'on croit, l'an 128 de J. C. Nous avons de lui xvi Satires. Ce sont des harangues emportées. Juvenal, misanthrope furieux, médisoit sans ménagement de tous ceux qui avoient le malheur de lui déplaire : eh ! qui ne lui déplaisoit pas? Le dépit, comme il le dit Jui-même, lui tint lieu de génie: Facit indignatio versum. Son style est fort, âpre, véhément; mais il manque d'élégance, de pureté, de naturel, et sur-tout de décence. Il s'emporte contre le vice. et il met les vicieux tout nus, pour leur faire mieux sentir le fouet de la satire. Quelques sa-. vans, chargés de grec et de latin. mais entièrement dénués de goût, l'ont mis à côté d'Horace; mais quelle différence entre l'emportement du Censeur impitoyable du siècle de Domitien, et la délicaesse, l'enjouement, la finesse du Satirique de la cour d'Auguste! " Juvenal , dit l'auteur de l'Année littéraire, année 1779, n.º IX, n'a qu'un ton et qu'une manière; il ne connoît ni la variété, ni la grace. Toujours guindé, toujours emphatique et déclamateur. il fatigue par ses hyperboles continuelles et son étalage de théteur. Son style rapide, harmonieux, plein de chaleur et de force, est d'une monotonie assommante. Il est presque toujours recherché et outré dans ses expressions, et ses pensées

sont souvent étranglées par une précision dure qui dégénère en obscurité. Horace, au contraire, est toujours aisé, naturel, agréable; et pour plaire, il se repuir plie en cent façons différentes : il sait

D'une voix légère Passer du grave au doux, du plaisant au sévère.

Son style pur, élégant, facile n'offre aucune trace d'affectation et de recherche. Ses Satires ne sont pas des déclamations éloquentes; ce sont des dialogues ingénieux, des scènes charmantes, où chaque interlocuteur est peint avec une finesse et une variété admirables. Ce n'est point un pédant triste et farouche. élevé dans les cris de l'école; un sombre misanthrope, qui rebute par une morale chagrine et sauvage, et fait hair la vertu, même en la prêchant : c'est un philosophe aimable, un courtisan poli. qui sait embellir la raison, et adoucir l'austérité de la sagesse. Juvenal est un maître dur et sévère, qui gourmende ses lecteurs; Horace est un ami tendre, indulgent et facile, qui converse familièrement avec les siens. Les invectives amères, les reproches sanglans de Juvenal, irritent les vicieux sans les réformer; les traits plaisans, les peintures comiques d'Horace, corrigent les hommes en les amusant. » Les meilleures éditions de Juvenal sont: I. du Louvre, 1644, in-fol. II. Cum notis Variorum, Amsterdam, 1684, in-8.º III. Ad usum Delphini, 1684, in-4. IV. De Casaubon, Leyde, 1695, in-40, estimee. V. De Paris, 1747, in-12, fort belle. VI. De Baskerville, 1761, in-40, magnifique. Enfin, celle de Sandby, 1763, in-8°, fig., dont les exemplaires en grand papier sont préférés. La traduction de ce poête par le Père Tarteron étoit la meilleure, avant celle qu'en a publiée Dussaulx, à Paris, 1770, in-8.º

JUVENCUS, (Caïus Veccius 'Aquilinus) l'un des premiers poëtes Chrétiens, naquit en Espegne, d'une famille illustre. Il mit en vers latins la Vie de Jesus-Chinst, en 4 livres, vers 329. Ce poëme est estimable, moins par la beauté des vers et la puteté du latin, que par l'exactitude scrupuleuse avec laquelle il a suivi le texte des Évangélistes. On le trouve dans la Bibliothèque des Pères, et dans le Corpus Poetarum de Maittaire.

JUVENEL DES URSINS, Voy. URSINS, nos I et II.

JUVENEL DE CARLENCAS, (Félix de) naquit à Pézenas, au mois de septembre 1669. Après avoir fait ses études chez les Oratoriens de cette ville, il fit un voyage a Paris, où il demeura une année; il revint chez lui, et sy maria. L'hymen l'ayant fixé à Pézenas, il ne s'y occupa qu'à remplir les devoirs de bon sitoyen et de père de famille.

et à suivre son attrait pour l'étude de l'Histoire. Il n'avoit d'abord d'autre vue que sa propre instruction; il pensa ensuite à celle de son fils. Il écrivit en sa faveur les Principes de l'Histoire. C'est un volume in-12, donné au public en 1733, à Paris, chez Barthélemy Alix ..... Carlencas fit ensuite des Essais su l'Histoire des Sciences, des Belles-Lettres et des Arts; il y en a eu quatre éditions à Lyon, chez les frères Duplain. La 1re est de l'année 1740, en un vol. in-12; la 2º en 1744, 2 vol.; la 3º en 1749, 4 vol.; et la 4° en 1757, 4 vol. in-8.º Cet ouvrage, catalogue assez imparfait des richesses littéraires des différens siècles, a en beaucoup de succès. Il a été traduit en allemand et en anglois. Il auroit vraisemblablement été snivi de plusieurs autres, si de grandes infirmités, jointes à un age fort avancé, n'y avoient été un obstacle. L'auteur mourut à Pézenas. le 12 avril 1760, agé de 80 ans. Il étoit de l'académie des Belles-lettres de Marseille. La modestie, la douceur, la politesse, la complaisance, une probité à toute épreuve, un parfait désintéressement, une sincère application à remplir tous ses devoirs, formoient son caracters K

# KABEL, Voyez VANDER-

KABBETE, (Jean) peintre Hollandois, dont le véritable nom étoit Asselern, parcourut la France et l'Italie pour y étudier son art, et se fit élève de Bamboche. Il traita avec un égal succès les suiets d'histoire et les paysages. Sa touche est douce, légère et brillante. A son retour d'Italie, où il laissa un grand nombre de ses tableaux, surtont à Venise et à Rome, il s'arrêta à Lyon, y éponsa la fille d'un marchand d'Anvers, qu'il amena à Amsterdam, où il mourut en 1660. Perelle a gravé d'après ce maître, des ruines et -vingt - quatre paysages. Ce qui est remarquable, c'est qu'Asse-Leyn peignoit avec une main torse et des doigts crochus, ce qui le ht surnommer Kabbeté; cependant sa manière est aussi fraîche que gracieuse; et rien n'y annonce la gêne, ni une main estropiée.

KAHLER, (Wigand ou Jean) théologien Luthérien, né à Wolmar dans le Landgraviat de Hesse-Cassel, en 1649, fut professeur en poésie, en mathématiques et en théologie, à Rinteln, et membre de la société de Gottingen. Il mourut en 1729. On a de lui un grand nombre de Dissertations sur des matières de théologie et de philosophie, réunies en 2 vol. in—12, Rinteln, 1710 et 1711.

KAIE, (Jean de) Anglois né a Nordwick en 1510, se livra à la profession de la médecine, et alla à Padoue prendre des lecons du célèbre Montanus. De retour dans son pays, son merite le fit choisir pour médecin d'Edouard VI, de la reine Marie et de la reine Élizabeth. Il a publié divers ouvrages, entr'autres : 1. Des Recherches historiques sur les Universités de Cambridge et d'Oxford. II. De Variorum animalium et stirpium historia. III. De prononciatione græcæ et latinæ linguæ libellus. Le docteur Anglois Jebb a publié une édition complète de toutes les œuvres de Kaic.

KAIN, (Henri-Louis le) célèbre acteur de la comédie Francoise, né à Paris le 14 avril 1728, a été faussement appelé le Serrurier; car il ne l'a jamais été. Son premier métier étoit de travailler en acier les instrumens propres aux opérations de chirurgie. Un tapissier le sit connoître à Voltaire, qui ayant demêlé ses talens pour la scène tragique, à travers une figure peu agréable et un organe peu sonore, le tira de sa boutique. le prit chez lui, et après lui avoirdonné des leçons fréquentes, le fit recevoir à la comédie francoise. « Baron , disoit-il , étoit plein de noblesse, de grace et: de finesse; Beaubourg était un energumene: du Fresne n'avoit. qu'une belle voix et un beau vi-

Rr 3

sage; le Kain seul a été véritablement tragique. » Ce poëte ne vit pourtant jamais sur le théâtre François, celui qu'il appeloit son grand acteur, son Garrick, son enfant chéri. Le Kain ne put y monter que quelques jours après le départ de l'auteur de la Henriade, pour la Prusse, et, au moment où Voltaire, âgé de 84 ans, rentroit à Paris, après une absence de 27 aus, on lui annonca que le Kain venoit de descendre au tombeau.... Cet acteur débuta le 4 septembre 1750, par le rôle de Brutus. Son début, qui dura dix-sept mois, fut aussi pénible que brillant. On ne l'appeloit que le Convulsionnaire. Tout le monde disoit du mal du nouvel acteur, et tout le monde couroit le voir. Ce ne fut qu'après avoir joué à la cour le role d'Orosmane, qu'il put obtenir son ordre de réception : il en fut redevable aux suffrages de Louis XV. On avoit tâché de prévenir ce prince contre lui; mais, après la représentation, il parut étonné qu'on parlat si mal d'un acteur qui l'avoit ému. Il m'a fait pleurer, dit le roi, moi qui ne pleure guère; et il fut reçu sur ce mot. Le Kain avoit en effet de grands talens. Le feu sombre et terrible de ses regards, le grand caractère imprimé sur son front, la contraction de tous ses muscles, le tremblement de ses lèvres, le renversement de tous ses traits; tout en lui servoit à peindre les différens accens du désespoir, de la douleur, de la sensibilité, et à marquer les différentes attitudes de la grandeur, de la menace, de la sierté. Des études constantes et réfléchies l'avoient conduit à la perfection de son art, auquel il consacroit son

temps, ses soins, ses dépenses Il est le premier qui ait eu de véritables habits de costume, et il les dessinoit lui-même avec : l'exactitude d'un homme qui connoissoit l'histoire et les mœurs des peuples. Cet acteur ne contribua pas peu, par son jeu pathétique, au grand succès des Tragédies du grand homme qui l'avoit formé, et sur - tout à celui d'Adélaide du Guesclin. qu'il remit au theatre en 1750. Le Kain portoit dans la société beaucoup de simplicité. Sa conversation étoit sage, et nourrie de discussions utiles, même sur des objets étrangers à la scène tragique. Un sens droit caractérisoit son esprit. Il avoit quelquefois de la gaieté : mais on appercevoit plus souvent en lui cette mélancolie, principe et aliment des passions qu'il éprouvoit - comme il savoit les peindre. Quelques critiques lui ont cependant reproché de s'être fait une manière trop péniblement énergique, d'avoir circonscrit le nombre de ses ròles dans un cercle trop étroit, de n'être pas toujours entré dans l'esprit de ses personnages : on sait, par exemple, qu'il rendoit tout le rôle de Nicomède avec une ironie continue. qui n'étoit rien moins que théàtrale, etc. etc. Il mourut à Paris d'une fièvre inflammatoire, le 8 février 1778, Voltaire connoissant l'avilissement où étoit parmi nous l'état de comédien, lui avoit d'abord conseillé de jouer la comédie pour son plaisir, mais de n'en jamais faire son état. Le Kain se repentit plus d'une fois de n'avoir pas profité de ce conseil. Indépendamment des tracasseries que la jalousie suscite au talent, il essuya des choses désagréables dans la

KAI

société. Un officier s'exhala un jour devant lui en reproches insultans, sur la fortune et le luxe des comédiens, tandis que les militaires se retiroient avec une chétive pension. Eh ! comptezvous pour rien , lui dit le Kain , le droit que vous croyez avoir de me dire en face tout ce que je viens d'entendre? Il parut, peu de jours après sa mort, une petite brochure in-8°, intitulée: La reconnoissance de le Kain envers M. de Voltaire son bienfaiteur. C'est un morceau de tapisserie, dont il n'y a de bon que le canevas. Le Kain laissa deux fils. La Harpe a publié son Eloge. Mercier, dans son Tableau de Paris, l'a jugé plus sévèrement que ce célèbre critique. « Le Kain, dit-il, uniquement voué aux productions de M. de Voltaire, avoit fait le væn secret d'étouffer tout ouvrage qui n'arriveroit pas de Fernex. Je l'ai vu effrontément se dire malade, lorsqu'il avoit joué sept à buit fois dans un hiver. Il abandonnoit le théâtre de la capitale, montoit en chaise de poste, et alloit essayer s'il se porteroit mieux en province, en représentant deux fois par jour. Alors il bravoit les plus grandes chaleurs de l'été. S'il daignoit encore jouer à Paris, 'étoit seulement pour ne pas perdre la mémoire de huit ou dix rôles à peu près semblables, qu'il promenoit ensuite de tous côtés, des que les beaux jours étoient venus. On le payoit à Paris, tandis qu'il déclamoit à Bruxelles. Avec trois habits et un turban, cet acteur emportoit avec lui toute la tragédie francoise. Il ne lui en falloit pas davantage pour vêtir sa Melpomène; il ne lui connoissoit qu'un visage et qu'une attitude. De là

son jeu circonscrit; car il n'appercevoit rien au-delà des vêtemens que renfermoit son coffre. Cet acteur trop vanté n'a jamais joué passablement dans une pièce nouvelle, parce que le premier élan de l'ame lui manquoit. Il avoit besoin d'un travail long et opiniâtre pour produire un grand effet. Aussi son jeu, enfant de la réflexion, n'a-t-il pu em⊷ brasser que très-peu de rôles, dont les nuances encore ne fussent jamais opposées. O sublime Garrick, que tes moyens beaucoup plus étendus, étoient d'une toute autre vérité! . Son fils à publis ses Mémoires, Paris, an 9.

KAL

KAISERSBERG, (Jeam Geiler de ) né à Schaffhouse en 1445, docteur en théologie et prédicateur à Strasbourg, mourut en 1510. On a de lui, les ouvrages suivans. I. Miroir. de consolation. U. Des Sermons, en allemand, sur les Évangiles. III. Des Sermons, sur le vaisseau des fous, de Brand, que Jacques Olther traduisit en latin, et qui ont été imprimés en allemand, sous le titre de Miroir du Monde, Basie, 1574.

### KALIL, Voyez PATRONA.

KALTEYSEN, (Henri) Dos minicain, né dans un châtear près de Coblentz, au diocèse de Trèves, de parens nobles, parut avec éclat an concile de Basle. Il y réfuta avec force les hérétiques de Bohême, en 1433. Il devint ensuite archevêque de Drontheim en Norwége, et de Césarée. Ce prélat se retira sur la fin de ses jours, dans le couvent des Frères Precheurs à Coblentz, où il mourut le 2 octobre 1465. Il nous reste de lui, um Discours qu'il prononça au con-

Kr4

## biz KAM

cile de Basle, sur la manière de précher la parole de Dieu. C'étoit un des hommes les plus laborienx de son ordre.

KAM-HI, empereur de la Chine, petit-fils du prince Tartare qui la conquit en 1644, monta sur le trône en 1661, et mourut en 1722, à 71 ans. Son goût pour les arts et les sciences des Européens, l'engagea à souffrir les missionnaires dans ses états. Ce prince avoit tout l'orgueil et tout le faste des Asiatiques. Sa vanité alloit, dit-on, jusqu'à ne pouvoir souffrir que, dans les Cartes géographiques, on ne mît pas son empire au centre du monde. La plupart de celles qu'on a dressées sous son règne, au moins depuis qu'il eut fait connoître son ambition sur ce point, sont conformes à ses desirs. Le P. Matthieu Ricci. jésuite, fut obligé de s'y conformer comme les autres, et de renverser l'ordre qu'il devoit suivre, pour plaire à cet empereur, dans la Carte Chinoise du monde qu'il dressa à Pékin. La curiosité de Kam-Hi n'avoit point de bornes : il vouloit savoir jusqu'aux choses qu'il lui convenoit d'ignorer. Un jour il ▼oulut s'enivrer, pour connoître par lui-même l'effet du vin.

KANDLER, (Jean-Joachim) commissaire de la chambre de la cour électorale de Saxe, né en 1706 à Selingstadt en Saxe, mort en 1776. fut le maître des modèles de la fabrique de porcelaine de Meissen. Il excella dans ce genre. On a de lui, un grand nombre d'ouvrages exécutés par lui ou sur ses dessins, et on ne peut rien trouver de plus élégant et de plus moellenx. Tels sont l'Apotre St. Paul, de

grandeur naturelle; St. Xavier mourant; la Flagellation du Sauveur; les douze Apôtres; un Carillon tout de porcelaine; divers Crucifix, etc. Il fit en 1750 un chef-d'œuvre: c'étoit un Cadre avec des guirlandes de fleurs, et diverses antres figures historices, en relief, pour entouer un trumeau de glace de la manufacture de Dresde, avec la Table à console qui devoit être placée dessons. Le roi Auguste avoit destiné ce présent à Louis XV. L'artiste en fut le porteur, et il reçut les éloges et les récompenses qu'il méritoit. A l'exception de ce petit voyage en France, Kandler n'etoit jamais sorti de son pays. Il n'avoit point vu ces fameuses galeries de statues, dont l'italie se glorifie. Son maître fut un Allemand. Il atteignit cependant à la persection de son art; il dut tout à son génie.

KANOLD, (Jean) médecin de Breslaw, mort en 1729, à 49 ans, laissa des Mémoires en allemand, sur la Nature et sur les Arts; très-curieux.

KAPEL, Voyez CAPEL. KAPNION, Voy REUKLEY.

I. KARA-MEHEMET, bacha Ture, signala son conrage aux siéges de Candie, de Kaminieck et de Vienne, et : distingua au combat donné à Choczin. Après avoir été pourva du gouvernement de Bude en 1684, il y fit une vigoureuse resistance, contre les Impérians; mais il mourut pendant le siège, d'un éclat de canon, qu'il reçut en donnant des ordres sur les remparts. Il avoit , peu de temps auparavant, fait tuer quarante esclaves Chrétiens, en présence d'un officier, qui l'étoit alle some

mer de se rendre de la part du prince Charles de Lorraine: action horrible, qui ternit toute sa gloire.

II. KARA - MUSTAPHA, neveu du grand-visir Coprogli. Son oncle le fit élever parmi les Icoglans, ou jeunes gens du sérail. Il se fit aimer des ennuques. et, en moins de dix ans, il fut mis au nombre des officiers de la chambre du trésor. Un jour la sultane Validé y étant allée avec l'empereur Mahomet IV fut charmée de l'air et de la bonne mine du jeune Mustapha, en fit son amant et lai accorda ses bonnes graces. Ce fut par la protection de cette princesse qu'il fut élevé, de dignités en dignités, jusqu'à la place de grandvizir. Le sultan ajouta à ces honneurs, celui de lui faire épouser sa fille. Son ministère auroit été aussi heureux que brillant, sil fût moins entre dans les intrigues du sérail. Amoureux de la princesse Basch-Cari, sœur de Mahomet, il mit tout en œuvre pour la posséder; mais inutilement. La sultane Validé, indignée des mépris de Mustapha, qu'elle seule avoit élevé, sit avorter tous les desseins de ce ministre. Mustapha, pour se venger, fit ôter à la sultane Va-, lidé la part qu'elle avoit au gouvernement de l'empire. Il n'en fallut pas davantage pour l'exposer à l'indignation de cette princesse. Elle appuya auprès du grand - Seigneur les murmures qu'excitoient et sa mauvaise conduite dans la guerre de Hongrie, et sa lâcheté au siège de Vienne, qu'il leva honteusement en 1683, après y avoir fait périr les meilleures troupes de l'empire Ottoman. Elle se servit enfin de la perte de Gran ou Strigonie, pour animer les Janissaires à la révolte, et pour obliger par ce moyen le grand-Seigneur de le sacrifier à la haine publique. Mahomet eut d'abord de la peine à y consentir; mais se voyant contraint, il lui envoya son arrêt de mort par deux agas des Janissaires, qui l'étranglèrent à Belgrade le 25 décembre 1683. Voyez Fromager.

KARIB-SCHAH, descendoit des anciens rois des Kileks, peuple de la province de Kilan, dans le royaume de Perse. Né avec de l'ambition et du courage, il voulut ôter la possession de cette province à Schah-Sophi, roi de Perse, successeur de Schah-Abbas, qui l'avoit conquise en 1600. Il leva une armée de quatorze mille hommes, et prit d'abord la ville de Rescht. Il occupa ensuite toutes les avenues de Kilan: mais le roi de Perse envoya contre lui une armée de quarante mille hommes. qui délirent entièrement la sienne. et se saisirent de sa personne : il fut mené à Casbin, où étoit le Sophi, lequel ordonna qu'on lui fît une entrée magnifique par dérision, et qu'il fut accompagné de cinq cents courtisanes, qui lui firent essuyer mille indignités dans cette ridicule cérémonie. Lorsqu'il ent été condamné à mort, on commença son exécution par un supplice assez extraordinaire. Il fut ferré aux pieds et aux mains comme un cheval; et après qu'on l'eut laissé languir ainsi pendant trois jours, il fut attaché au haut d'une perche dans le Meidan au grand marché, et tué à coups de sièches. Le roi tira le premier coup-

KARMATIENS, Voyes

cette princesse; et à la prise d'Ockzackow, il fut le premier qui monta à la brèche, et fut blessé au talon. Dans la guerre entre les Russes et les Suédois, il servit en Finlande en qualité de lieutenant général. Ce fut lui qui décida le gain de la bataille de Wilmanstrand, et qui chassa les Suédois des isles d'Aland, dans la mer Baltique. A la paix conclue à Abo en 1743, il fut envoyé, par l'impératrice, ambassadeur à la cour de Stockholm, où il se distingua par sa magnificence. De retour à Pétersbourg, l'impératrice l'honora du bâton de maréchal; mais ses appointemens étant trop modiques, il se rendit auprès du roi de Prusse, jaloux de fixer les talens auprès de lui. Ce prince lui assura une forte pension, et le mit dans sa confiance la plus intime. Il parcourut avec lui la plus grande partie de l'Allemagne, de la Pologne, de la Hongrie. La guerre s'étant déclarée en 1756, Keith entra en Saxe en qualité de feld-maréchal de l'armée Prussienne. Ce fut lui qui assura la belle retraite de cette armée après la levée du siège d'Olmutz en 1758. Il fut tué cette même année, lorsque le comte de Daun surprit et attaqua le camp des Prussiens à Hockirchem. Le général Keith étoit homme de tête et homme de main. Il avoit médité beaucoup sur l'art militaire. Il possédoit d'ailleurs d'autres qualités, qui lui méritèrent l'estime des honnêtes gens. Mylord Maréchal, son frère, écrivit à Mad. Geoffrin : « Mon frère m'a laissé un bel héritage! .Il venoit de mettre à contribution toute la Bohême, à la tête d'une grande armée; et je lui ai trouvé 70 ducats. »

I. KELLER, (Jacques) Cellarius, Jésuite Allemand, ne a Seckinghen en 1568, mort à Munich le 23 février 1631, à 63 ans, professa avec distinction les belles-lettres, la philosophie, la théologie; fut confesseur du prince et de la princesse de Ba*vière*, et se signala dans les conférences de controverses. On a de lui, divers ouvrages contre les Luthériens et contre les pnissances ennemies de l'Aliemagne. Il s'y déguise souvent sous les noms de Fabius Hercinianus, d'Aurimontius, de Didacus Tamias, etc. Son ouvrage contre la France, intitulé: Mysteria, politica, 1625, in-40, fut brûle par sentence du Châtelet , censuré en Sorbonne, et condamné par le clergé de France. On attribue à Keller le Canea Turturis, pour répondre, au Chant de la Tourterelle, de Gravina. Voyez I. ESTAMPES.

II. KELLER, (Jean-Balthasar) excellent ouvrier dans l'art de fondre en bronze, natif de Zurich, jeta en fonte la Statue equestre de Louis XIV, que l'on voyoit à Paris dans la place de Louis le Grand. Cette statue, haute de 20 pieds, et d'un seuf jet, fut terminée le 1<sup>et</sup> décembre 1692. Il fut fait inspecteur de la fonderie de l'arsenal, et mourut en 1702.—Jean-Jacques Keller, son frère, mort à Colmar en 1700, à 65 ans, étoit aussi très-habile dans le même art.

KELLEY, (Edouard) Alchimiste Anglois, né à Worcester en 1555, mort en 1595, croyoit faire de l'or, et le fit accroire à l'empereur Rodolphe II, qui fut sa dupe. On trouve de lui, deux poëmes sur la chimie et la pierre philosophale dans Lapis philosophale

sophorum, Hambourg, 1676 in-8.0

KELLY, (Hugues) Irlandois, commis d'un riche négociant de Londres, mourut en 1777, à 38 ans. On a de lui quelques comédies, dont la première, la Fausse délicatesse, eut un succès qui le détermina à cultiver le genre dramatique.

KEMPHER, (Gérard) vicerecteur de l'université d'Alcmaër. fut l'un des meilleurs poëtes latins d'Allemagne, On lui doit d'excellentes observations sur les Eglogues de Calpurnius, imprimees à la suite de l'Hieracosophium de Rigault. Paris, Morel, 7612, in-4.0

KEMNITIUS, Voyez CHEM-NITZ.

KEMPIS, (Thomas A) né au village de ce nom, diocèse de Cologne, en 1380, entra en 1399, dans le monastère des chanoines réguliers du Mont Sainte-Agnès près de Zwol, où son frère étoit prieur. Ses actions et ses paroles portoient à la vertu. Doux avec ses confrères, humble et soumis avec ses supérieurs, charitable et compatissant envers tous, il fut le modèle de cette piété aimable qui change en paradis l'enfer de ce monde. Son occupation principale étoit de copier des ouvrages de piété et d'en composer. Ceux que nous avons de lui, respirent une onction, une simplicité, qu'il est plus facile de sentir que de peindre. Les meilleures éditions que nous en ayons, sont celles de Sommalius, Jésuite; à Anvers, 1600 et 1615, trois vol in-8.0 La plus grande partie de ces exaluite en françois par l'abbé de

Bellegarde, sous le titre de Suite de l'Imitation de J. C., in-24; par le P. Valette, Doctrinaire; sous celui d'Elévation à J. C. sur sa vie et ses my ctères, in-12. Thomas A Kempis mourut saintement le 25 juillet 1471, à 91 ans. On lui attribue assez généralement le livre de l'Imitation de J. C.; et cet ouvrage qui ne prêche que la douceur et la concorde, a été un sujet de querelle entre les Bénédictins de Saint-Maur et les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève. Voyez les articles Naudé . (Gabriel) et D. Qua-TREMAIRE. L'auteur de ce chefd'œuvre d'onction et de piété, prit autant de soin de se cacher, que les autres écrivains s'en donnent pour être connus. Il pratiqua lui-même le conseil qu'il donne à tous les vrais Chrétiens : AMA NESCIRI. D'ailleurs, qu'importe le nom de l'auteur, pourvu qu'on pratique ce qu'il conseille? Cet ouvrage, admirable malgré la négligence du style, touche beaucoup plus que les réflexions pétillantes de Sénèque, et les froides consolations de Boëce. II charme à la fois le chrétien et le philosophe. Il a été traduit dans toutes les langues, et par-tout il a été infiniment goûté. On rapporte qu'un roi de Maroc l'avoit dans sa bibliothèque, et qu'il le lisoit avec complaisance. La première édition latine est de 1492, in-12, gothique. Il en existoit alors une vieille traduction francoise sous le titre de l'Internelle consolation, dont le françois paroît aussi ancien que Thomas A Kempis: c'est ce qui a fait douter si ce livre avoit d'abord été composé en latin, ou en françois. L'abbé Lenglet a tiré, de cette cellentes productions, a été tra-, ancienne traduction, un chapitre qui n'étoit pas dans les versions

latines. Ce livre de l'Internelle consolation a été imprimé plusieurs fois dans le xvie siècle, in - 8.º L'abbé Vallart publia une jolie édition de l'Imitation chez Barbou, en 1758, in-12, purgée d'un grand nombre de fautes. Celle d'Elzevir, in-12, à Leyde, sans date, avec deux figures au frontispice, est encore plus recherchée et beaucoup plus chère. Il y en a eu aussi une édition au Louvre, in-fol. 1640, en gros caractère, dont l'impression est très - belle; mais elle n'est pas d'un usage commode, et elle ne peut servir que pour les grandes bibliothèques. L'abbé Desbillons, en a donné une édition exacte à Manheim, 1780, in-8°; mais l'éditeur : négligé de diviser les chapitres par versets; ce qui en diminue beaucoup le mérite. Une des plus belles éditions, parmi les différentes versions françoises qu'on en a faites, est celle de la traduction de de Beuil, (Sacy) in-8°, 1663, avec figures. Ceux qui desireront une histoire détaillée des contestations survenues, au sujet de l'Imitation, entre les Bénédictins et les Génovéfains, peuvent consulter la relation curieuse que Dom Vincent Thuillier on a donnée, à la tête du tome premier des Œuvres posthumes des PP. Mabillon et Ruinart... Voyez Gonnelieu, Corneille, (Pierre) et FRONTEAU.

KEN, (Thomas) évêque de Bath en Angleterre, instruisit son clergé, fonda des écoles, secourut les pauvres, et laissa plusieurs ouvrages de piété estimés par les Anglicans. Il étoit né à Barktamstéad dans la province de Hertford en 1637, et il mourut à Longe-Léate le 29

mars 1711, âgé de 74 ans. Quelqu'un l'ayant accusé auprès du roi sur certaines propositions d'un sermon qu'il avoit prêché à Whitehall, ce prince l'envoya chercher pour se laver de ce reproche : l'évêque de Bath Ini dit, sans s'ébranler : Si votre majesté n'avoit pas négligé son devoir, et qu'elle eut assisté au sermon, mes ennemis n'auroient pas eu occasion de m'accuser. Il justifia ensuite ce qu'il avoit dit dans son sermon, et le roi ne s'offensa point de sa liberté. On rapporte que ce prélat avoit un goût très-vif pour la musique et la poésie, qu'il dormoit peu, et qu'il chantoit tous les jours une , hymne aux accords de son luth, avant de s'habiller. On a imprimé ses œuvres en vers et en prose, 1721, 4 volumes.

I. KENNET, (White) éveque de Péterborough, né à Douvres en 1660, fonda une bibliothèque d'antiquités et d'histoire dans sa ville épiscopale, prêcha et écrivit avec succès. Les ouvrages qui restent de lui, presque tous en anglois, décèlent un homme savant et un bon littérateur. Ce prelat mourut en 1728.

II. KENNET, (Basile) frère du précédent, autant distingué par sa science que par la pureté de ses mœurs, naquit en 1674 à Postling dans le comté de Kent. Il embrassa l'état ecclésiastique et devint chapelain du comptoir Anglois à Livourne. Poursuivi par l'inquisition pour ses écrits théologiques, menacé d'être emprisonné à Pise, il revint en Angleterre et fut élu président du collège d'Oxford en 1714. Il ne jouit pas long-temps de cette place, et mourut l'année suivante âgé de 41 ans. Ses principaux ex-

Vrages sont : I. Romæ antique notitia, 1696, 2 vol in-8.º C'est un ouvrage élémentaire sur les antiquités Romaines, précis et instructif. Il est précédé de deux opuscules sur la littérature des Romains et sur leur éducation. Ce traité d'antiquités paroît avoir été destiné à l'instruction du duc de Glocester; il en a été fait plus de dix éditions. II. Vitæ antiquorum Poetarum Gracorum, 1697, in-8.º L'ouvrage de Tannegui le Fèvre sur le même sujet, a sans doute donné à Kennet l'idée du sien, qui est beaucoup plus étendu. III. De creatione Apostolorum, 1705. IV. On lui doit encore, des Sermons, en 5 vol. in-8°, 1715, une Paraphrase des Pseaumes, et une version du Traité des Lois de Puffendorff. On a inséré dans le tome 2d des Mélanges de Littérature étrangère, la traduction du petit essai historique de Kennet sur la littérature Romaine.

KENNICOT, (Benjamin) chanoine de l'église de Christ, et ministre de l'église de Culham dans le comté d'Oxford, mort à Oxford en 1783, publia dans cette dernière ville une Bible Hébraïque en deux vol. in-fol. Il employa tous ses soins pour épurer le texte, et fut secondé par les plus habiles Hébraïsans de l'Europe.

#### KEPPEL, Voy. ALBEMARLE.

1. KEPPLER, (Jean) célèbre astronome, naquit à Weil le 27 décembre 1571, d'une famille illustre, qui essuya bien des infortunes. Ces infortunes retardèrent ses études; mais dès qu'il put les continuer sans interruption, il alla au-delà de ce qu'on suroit dù espèrer d'un jeune komme. Dès l'àge de 20 ans, il professa la philosophie; et s'étant attaché ensuite à la théologie, il fit quelques discours au peuple, qui annoncoient les plus grands talens pour le ministère. Sa passion pour l'astronomie le dégoûta de toute autre occupation. Il se vit bientôt en état de remplir la chaire des mathématiques à Gratz. Un Calendrier qu'il fit pour les grands de Stirie. auxquels il devoit sa chaire, lui fit un nom distingué. Tycho-Brahé l'appela auprès de lui en Bohême l'an 1600; et, pour qu'il se rendît plus vîte à son invitation, il le fit nommer mathématicien de l'empereur. Depuis, ces deux grands hommes ne se quittèrent plus. Si Tycho-Brahé fut d'un grand secours par ses lumières à Keppler, celui-ci ne lui fut pas moins utile par les siennes.La mort lui ayant enlevé cet illustre ami, ce généreux bienfaiteur, en 1601, Keppler consacra ses regrets dans une élégie touchante. L'empereur Rodolphe II, qui se piquoit d'être astronome, et même astrologue, suppléa très - foiblement à ce que la mort de Tycho-Brahé lui faisoit perdre : «Je suis obligé, dit Keppler dans une de ses lettres, pour ne pas déhonorer sa sacrée majesté impériale, de faire et de vendre à sa cour des almanachs à prédiction, les seuls ouvrages qu'on y achète et qu'on y lise. » Les empereurs Matthias et Ferdinand II le traitèrent avec plus de générosité. Ils lui continuèrent le titre de Mathématicien Impérial, et lui accordèrent différentes gratifications. Il obtint en 1629 une chaire de mathématiques dans l'université de Rostock; mais il n'eut pas le temps de l'occuper. S'étant rendu l'année suivante à la diète

de Ratisbonne pour se faire payer d'une somme que l'empereur lui avoit promise, il tomba malade dans cette ville, et y mourut le 15 novembre 1630, à 59 ans. Il avoit été marié deux fois, et il laissa des enfans de ses deux épouses. Les études profondes qu'il avoit faites, ne l'avoient rendu ni dur, ni indifférent. Il pleura amèrement sa première femme, et fut tendrement attaché à la seconde. Comme tous les hommes sensibles, il eut des chagrins dont il fut très-touché. Sa mère lui en donna, en 1620, de fort cuisans. Cette femme acariâtre et caustique avoit insulté gravement une amie, à laquelle elle avoit reproché des débauches réelles, mais cachées. Elle fut attaquée en justice comme calomniatrice. Ce procès, aussi dispendieux que désagréable, ne finissoit point. La mère de Keppler, se livrant à l'emportement de son caractère, reprocha, en termes injurieux, au juge de son affaire, sa lenteur à la finir. Ces outrages avancèrent le procès; car ce magistrat la fit arrêter. On produisit de nouvelles accusations. Mad. Keppler fut nonseulement accusée d'avoir insulté, mais encore d'avoir ensorcelé son amie. Il n'y avoit, ni ne pouvoit y avoir de témoins d'un tel crime. Le juge ne trouva rien de mieux que de la condamner à la question, et elle n'échappa à la torture que par les instances de son fils, qui épuisa son crédit pour la faire décharger de cette accusation ridicule. Sa mère fut déclarée innocente; mais ce ne fut qu'après que Keppler se fut donné des mouvemens, qui troublèrent la tranquillité de sa vie et interrompirent ses études. Ce savant,

ensidéré comme mathématicien,

mérite une place distinguée dans l'histoire des sciences; il fut le premier maître de Descartes en optique, et le précurseur de Newton en physique. On le regarde avec raison comme un législateur en astronomie. Il a eu la première idée des tourbillons célestes. Il devina par la seule force de son génie, les lois mathématiques des astres. C'est à lui qu'on doit la découverte de cette règle admirable, connue sous le nom de Règle de Keppler, selon laquelle les planètes se meuvent; mais en trouvant cette loi, il n'en trouva point la raison. Moins bon philosophe qu'astronome admirable, il dit que le Soleil a une ame; non pas une ame intelligente, animum; mais une ame végétante, agissante, animam : qu'en retournant sur lui-meme, il attire à soi les planètes; mais qu'elles ne tombent pas dans le soleil, parce qu'elles font aussi une révolution sur leur axe. En faisant cette révolution, dit-il, elles présentent au soleil, tantôt un côté ami , tantôt un côté ennemi; le côté ami est attiré, et le côté ennemi est repoussé, ce qui produit le cours annuel des planètes dans les éclipses. Il faut avouer, pour l'humiliation de la philosophie, que c'est de ce raisongement si peu philosophique qu'il avoit conclu que le soleil devoit tourner sur son axe. L'erreur le conduisit par hasard à la vérité. Il devina la rotation du soleil sur lui-même, plus de 15 ans avant que les yeux de Galilée le reconnussent à l'aide des télescopes. C'est à lui encore qu'on est redevable de la découverte de la vraie cause de la pesanteur des corps, et de cette loi de la nature dont elle dépend, que les corps

mus en rond s'essorcent de s'éloigner du centre par la tangente. L'antiquité n'avoit point fait de plus grands efforts, et la Grèce n'avoit pas été illustrée par de plus belles découvertes. Keppler n'étoit donc pas trop vain, lorsqu'il disoit qu'il préféroit la gloire de ses inventions, à l'électorat de Saxe. Ceux qui voudront les connoître plus en détail, peuvent consulter les nombreux ouvrages sortis de sa plume. Les principaux sont : I. Prodromus dissertationum cosmographicarum, Tubingæ, 1596, in-4.º ll donna aussi à ce livre le titre de Mysterium Cosmographicum. II. Paralipomena quibus Astronomiæ pars Optica traditur, 1604, in-4.0 III. De stella novd in pede Serpentarii, Praguæ, 1606, in-4.0 IV. De Cometis libri tres, Augustæ - Vindelicorum , 1611 , in-4.º V. Eclogæ Chronicæ, Francofurti, 1515. VI. Ephemerides novæ, Lincii, 1616, in-4.º VII. Tabulæ Rodelphinæ, Ulmæ, 1627, in-fol. : ouvrage qui lui coûta vingt ans de travail. VIII. Epitome Astronomia Copernicanæ, 1635, deux vol. in-8.º IX. Astronomia nova, 1609, in-fol. X. Chilias Logarithmorum, etc. in-4.º XI. Nova Stereometria doliorum vinariorum, etc. 1615, in-fol. XII. Une Dioptrique, in - 4.º XIII. De vero natali anno CHRISTI, in - 4.º Keppler ordonna qu'on mît sur son tombeau cette épitaphe :

> Mensus eram eclos, nune terra metior umbras :

Mens collestis erat, corporis umbra jacet.

Voyez sa VIF à la tête de ses Leipzig en 1718, in-folio.

Tome VI.

II. KEPPLER, (Louis) fils du précédent, médecin à Konisberg en Prusse, publia l'ouvrage de son père, intitulé: Somnium, sen De Astronomia Lunari . Francfort, 1634, in - 4.º C'est dans cette production qu'il débite les réveries dont nous avons parlé plus haut. Louis naquit à Prague en 1607, et mourut à Konisberg en 1663. On a de lui quelques Ecrits, entr'autres Idea pestis, Lubeck, 1657, in-fol.

KERCADO, Voyez Molac et Sénéchal.

KERCKRING, (Thomas) célèbre médecin d'Amsterdam, membre de la Société royale de Londres, mourut en 1693 à Hambourg, où il avoit passé la plus grande partie de sa vie, avec le titre de résident du duc de Toscane, se fit un nom par ses decouvertes et par ses ouvrages. C'est lui qui trouva le secret d'amollir l'ambre jaune, sans lai ôter sa transparence. Ses principales productions roulent sur l'anatomie: I. Spicilegium Anatomicum, à Amsterdam, 1670, in-4.º II. Anthropogenia Ichnographia, Amsterdam, 1670, in-40, où il soutient que l'on trouve dans le corps de toutes les femmes des œufs, dont, selon lui, les hommes sont engendrés. On lui attribue encore une Anatomie, imprimée en 1671, in-fol-

KERGUELIN - TREMA-REC, (Yves-Joseph DE) Breton, contre-amiral, se distingua dans la marine françoise par ses connoissances mathématiques, et dans la littérature par ses écrits. Il est auteur : I. D'un Voyage dans la mer du Nord aux côtes Lettres, imprimées en latin à d'Islande, des Orcades, de Norwege, de Groenland. Ce voyage

fait en 1767 n'a été imprimé qu'en 1772, Amsterdam, in-4.º II. D'une Relation des événemens de la guerre maritime de 1778, entre la France et l'Angleterre, 1796, in-8.º Cette Relation est terminée par un précis des causes de la destruction de la marine, et des moyens de la rétablir. Kerguelin est mort en mars 1797.

KÉRI, (François-Borgia) né dans le comté de Zemplin en . Hongrie, se sit Jésuite, se distingua dans cette société par la variété de ses connoissances et par sa piété. Il mourut à Bude l'an 1769. On a de lui: I. Une Histoire des empereurs d'Orient. depuis Constantin le Grand, jusqu'à la prise de Constantinople. Tyrnau, 1744, in-fol. en latin, ornée de figures et de médailles. II. Histoire des Empereurs Ottomans, depuis la prise de Constantinople, Tyrnau, 1749, 9 petits vol. Le P. Nicolas Schmitk, Jésuite, a continué cette Histoire, et en a publié deux vol. in-fol. en 1760 et 1761. III. Dissertations sur le vide, sur le mouvement des corps et sur les causes du mouvement, Tyrnau, in-8.º Il contribua beaucoup à perfectionner le télescope, et se fit un nom célèbre par ses observations astronomiques.

KERKHERDERE, (Jean-Gérard) né vers 1678 à Fauque-mont, petite ville d'Outre-Meuse, Hollandois, à 2 lieues de Maestricht, étudia la philosophie et la théologie à Louvain, enseigna les belles-lettres pendant plusieurs années, donna des lecons d'histoire au collége des Trois-Langues, fut fait historiographe de l'empereur Joseph I, en 1708, et mourut le 16 mars 1738. Il s'étoit marié en 1719,

et n'a point laissé d'enfans. On a de lui: I. Systema apocalypticum, Louvain, 1708, in-12) c'étoit comme un essai d'un ouvrage plus considérable qu'il intitula: De monarchia Romæ paganæ secundum concordiam inter SS. Prophetas Danielem et Joannem: consequens historia à monarchiæ conditoribus, usque ad urbis et imperii ruinam. Accessit series historiæ apocaly pticæ, Louvain, 1727, in-12. II. Prodromus Danielicus, sive Novi Conatus historici, critici, in celeberrimas difficultates historiæ Veteris Testamenti, monarchiarum Asiæ, etc., ac præcipuè in Danielem prophetam, Louvain, 1711, in-12. L'érudition est répandue à pleines mains dans ces deux ouvrages; les hypothèses qu'on y propose ont de grandes vraisemblances, et jettent beaucoup de jour sur les difficultés historiques, chronologiques et géographiques de l'Écrituresainte. III. De Situ Paradisi terrestris, Louvain, 1731, in-12. Il place le paradis terrestre un pen au-dessus de la Babylonie, prend pour le Phison le bras occidental de l'Euphrate jusqu'à son embouchare, et pour le Gehon le bras oriental du même fleuve, depuis la ville de Cippara, où il se mêle à un bras du Tigre, jusqu'à l'embouchure du même Tigre, près de la ville et l'isla de Charax : ce système, différent de celui de Huet, est peut-étre anssi probable. Kerkherdere a fait précéder ce traité, du Conatus novus de Cepha reprehenso, où il soutient que ce Cephas est différent de St. Pierre. On trouve encore dans ce volume une Dissertation sur le nombre des années que le Sauveur a instruit le peuple; et une autre intitulée :

De Cepha ter correpto. IV. Gram: matica latina, Louvain, 1706, in-12, de 117 pages, où il y a plus d'érudition que dans la plupart des grammaires, même volumineuses. V. Un grand nombre de Poésies latines.

KERSAINT, (Armand-Gui-Simon, comte de) né à Paris, capitaine de vaisseau, embrassa d'abord avec chaleur les opinions révolutionnaires de 1789, et fut nommé député de Paris à la première Législature. Attaché au parti de la Gironde, il s'y montra constamment l'ennemi des terroristes et des provocateurs des mesures sanguinaires. Elu de littérature. Nous avons de lui, nouveau, membre de la Convention, il y devint encore plus modéré; et la veille de la condamnation de Louis XVI, il écrivit au président, « que s'il avoit été réduit à être le collégue des panégyristes et des promoteurs des massacres de septembre, il vou-... loit du moins défendre sa mé- Faust, a publié, à Basle, demoire du reproche d'avoir été leur complice; qu'il ne lui res- . toit plus qu'un moment, que demain il ne seroit plus temps, et qu'il donnoit sa démission. » tionum ne porte point le nom de Dénonce aussitôt, sur cette lettre, comme ennemi de la République, il fut mande à la Barre, y parut avec sang froid, s'y de-- fendit avec noblesse, et réfusa aussitôt de rentrer dans le sein de la Convention, et même de profiter des honneurs de la séance qu'on avoit proposé de lui accorder. Ce courage lui devint fatal; en vain Kersaint se retirat-il, immédiatement après cette comparation, dans une profonde · retraite, il fut découvert par les agens du comité de salut public, arrêté, et condamné à mort le • 5 décembre 1793, à l'àge de 52 ans. dinand son fils, sont deux pein-

KERVER, (Jacques) célèbre imprimeur de Paris, mort en 1583, faisoit un commerce trèsétendu en France et dans l'étranger. On estime ses éditions Grecques. Il fut le premier à qui les papes Pie V et Grégoire XIII accordèrent le privilége d'imprimer l'Office de l'Eglise, suivant la réforme du concile de Trente. Le roi Charles IX confirma ce privilége.

KERVILLARS, (Jean-Marin DE) Jésuite, né à Vannes en 1668, mort en 1745, à Paris, à 77 ans, où il-professoit la philosophie, avoit du goût et de la une assez bonne traduction des Fastes et Elégies d'Ovide, 3 vol. in-12, 1724, 1726, 1742. II avoit travaille quelque temps aux Mémoires de Trévoux.

I. KESLER, (Nicolas) l'un des premiers imprimeurs du pnis 1486 jusqu'en 1494, année où il mournt, six éditions, parmi lesquelles on distingue une Bible. L'ouvrage intitule Liber deflora-Kesler; mais la ressemblance des caractères de ce livre avec ceux employes par cet imprimeur, le lui a fait attribuer.

II. KESLER, (Andre) theologien Luthérien, pensionné par Jean Casimir duc de Saxe, naquit à Cobourg en 1595, et mourut en 1643', avec la réputation d'un bon prédicateur, et d'un assez bon controversiste. Il laissa une Philosophie en 3 vol. in-8°, dont on ne parle plus, et des Commentaires sur la Bible, in-4.

KESSEL, (Jean Van) et Fer-

tres Flamands, estimés pour le fini de leur tableaux. Le premier naquit à Anvers en 1620, et le second en 1660.

KETT, (Guillaume) chefd'une rebellion, sous Edouard VI, roi d'Angleterre, étoit fils d'un tanneur, et tanneur lui-même. Son esprit s'éleva au - dessus de sa naissance : il étoit délié, souple, rusé, plein de hardiesse et de courage. S'étant mis à la tête du · peuple de Nortfolck, il s'empara de la ville de Norwich; mais le duc de Warwick, ayant eu ordre de marcher contre lui, le prit et le fit pendre à un chêne, avec - dix des principaux complices de cette révolte.

KETTLER (Gothard) grandmaître des chevaliers Porte-glaive, devint, en 1561, duc souverain de Courlande, dont le roi de Pologne, Sigismond-Auguste, 1 lui donna l'investiture. Ses descendans ont conservé ce duché jusqu'en 1737. Ferdinand, le dernier d'entr'eux, le perdit, pour avoir commande l'armée Saxonne, contre le czar Pierre I; et l'impératrice Anne, qui succéda à ce dernier, força les Courlandois à élire pour duc son favori Biren. Voyez BIREN.

KETTLEWELL, (Jean) théologien Anglican, né dans la province d'Yorck, mort de consomption en 1695, est connu dans son pays par plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre est intitule: Les Mesures de l'obeissance Chrétienne. Les Anglois, républicains, ne trouvent pas ces mesures tout-à-fait exactes. L'auteur étoit zélé royaliste. Il avoit dédié son livre à Compton, éve-, hébraïque et rabbinique. On hi - que de Londres, partisan de l'autorité royale comme lui; mais se sur le Pentateuque, avec quel-

prélat ayant changé de sentiment; et s'étant mis à la tête d'un régiment de gentilshommes contre leur prince, Kettlewell fit ôter la dédicace.

KEULEN, Voyez VAN-KEULEN.

KEYSLER, (Jean-George) né à Thornau en 1684, voyages en France, en Angleterre, en Suisse, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Hongrie, et se fit estimer par son érudition. Il fut trouvé mort dans son liten 1743, à 54 ans, dans une terre appartenante à M. de Bornstorff, premier ministre du roi d'Angleterre, dans l'électorat d'Hanovre. Il avoit accompagné les petitsfils de ce seigneur dans leurs voyages. La Société de Londres se l'associa en 1718. Son principal ouvrage fut publié en 1720, à Hanovre sous le titre d'Atiquitates selectæ Septentrionales et Celtica , in-8.º On y voit une profonde connoissance des antiquités.

KHONDEMYR, auteur Persan, a écrit un Abrégé de l'Histoire de Perse de Mirkhond. .

KHUNRAT, Voyez Kon-RAHT.

KIDBER, (Richard) ne a Suffolck, en 1649, d'abord ministre à Londres, doyen de Péterborough, ensuite évêque de Bath et de Wels, fut écrasé dans son lit avec sa femme, par la chite d'une cheminée qu'une grande tempête renversa le 26 novembre 1703. Ce prélat étoit profondément versé dans la littérature doit : I. Un savant Commentaire ques Lettres contre Jean le Clerc, en 2 vol. in-8.º II. Une Démonstration de la venue du Messie, en 3 vol. in-8.º III. Des Ouvrages de Controverse. IV. Des Livres de Morale. V. Des Sermons.

KIEN, Voyez LANUZA.

KIENLONG, savant empereur Chinois, mort dans le siècle qui vient de finir, favorisa les missionnaires François, et a publié, dans sa langue, divers écrits. On connoît, dans la nôtre, son Eloge de la ville de Moukden, traduit par le P. Amiot, et publié par Deguignes, à la suite de l'Art militaire des Chinois.

KII, simple batelier Russe, dont quelques historiens ont fait un prince, traversoit les passagers d'une rive du Niéper à l'autre. Il employa ses richesses, vers l'an 430 de l'ère chrétienne, à bâtir Kiæff, qui fut pendant long-temps la seule ville connue sur l'immense région de l'empire Russe.

I. KILIAN, (Corneille) né dans le Brabant, mort dans un âge avancé en 1607, fut, pendant 50 ans, correcteur de l'imprimerie de Plantin, qui dut une partie de sa gloire à son attention scrupuleuse. Nous avons de lui: I. Une Apologie des Correcteurs d'imprimerie, contre les Auteurs. II. Etymologicon linguæ Teutonicæ, Antuerpiæ, 1599, in-8.º III. Quelques Vers latins.

II. KILIAN, (Luc) graveur Allemand, florissoit vers la fin du 16e siècle. Il mania le burin avec beaucoup d'intelligence, mais quelquefois avec roideur, et réussit principalement dans les Portraits. Sa famille a produit phusieurs personnes également

habiles dans la même profession. Le plus célèbre est *Philippe-André*, mort à Augsbourg, en 1774.

KILLODOR-BAHANDER-KHAM, l'un des principaux généraux Marates au service de Tippo-Saib, fut renommé par sa bravoure, et s'éleva, par des actions d'éclat, au commandement de l'armée. Il fut tué, le 21 mars 1791, sur les remparts, de Bangalore, place prise d'assaut par les Anglois. Lord Cornwallis fit offrir a Tippo-Saible corps de Killodor, pour lui rendre les honneurs funèbres; mais le sultan le refusa, en disant, « que le plus beau lieu. d'inhumation pour un guerrier, étoit celui où il avoit péri les armes à la main pour la défense de son pays. »

KIMCHI, (David) rabbin Espagnel, mort vers 1240, fut nommé, en 1232, arbitre de la querelle survenue entre les Synagogues d'Espagne et de France au sujet des livres de Maimonides. C'est celui de tous les grammairiens Juifs, qui, avec Juda Chiug, a été le plus suivi, même parmi les Chrétiens, lesquels n'ont presque composé leurs Dictionnaires et leurs versions de la Bible, que sur les livres de ce savant rabbin. On estime particulièrement sa méthode, la netteté et l'énergie de son style : les Juifs modernes le préfèrent aussi à tous les grammairiens. Il s'est illustré par divers ouvrages. I. Une Grammaire hébraïque, intitulée Michlot, c'est-a-dire Perfection, Venise, 1545, in-8.0; Leyde, 1631, in-12. C'est cette Grammaire qui a servi de modèle à toutes les Grammaires hébraïques. II. Un livre des Racines hébraiques, 1555, in-80 ou in-fol. sans date. III. Dictionarium Talmudicum, Venise, 1506, in-fol. IV. Des Commentaires sur les Pseaumes, sur les Prophètes, et sur la plupart des autres livres de l'ancien Testament, imprimés, au moins la plus considérable partie, dans Îes grandes *Bibles* de Venise et de Basle. L'on n'y a pourtant point mis ses Commentaires sur les Pseaumes, qui se trouvent imprimés séparément en Allemagne. Dom Janvier, Bénédictin de Saint-Maur, en a donné une version latine en 1669, in-4.º Ces Commentaires, ainsi que tous les autres de cet illustre rabbin, sont ce que les Juiss ont produit de meilleur et de plus raisonnable sur l'Ecriture. Génébrard a traduit ses Argumens contre les Chrétiens, 23.6, in-8.0

KING, Voy. CHING.

I. KING, (Jean) ne à Warn-hall en Angleterre, devint chapelain de la reine Elizabeth, prédicateur du roi Jacques, doyen de l'église de Christ à Oxford, enfin évêque de Londres. Il mourut en 1621, universellement regretté pour son savoir, son zèle et sa charité. On a de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels on distingue ses Commentaires sur Jonas, Oxford, 1599, in-4°, et ses Sermons.

II. KING, (Henri) fils du précédent, mort le 1 ev octobre 1669, évêque de Chichester, laissa différens ouvrages en anglois et en latin, en prose et en vers. Les meilleurs sont des Sermons; une Explication de l'Oraison Dominicale; et une Traduction des Pseaumes, en vers, propres au chant, 1651, in-12.

III. KING. (Guillaume) né à Antraire, en 1650, d'une ancienne famille d'Ecosse, prit des leçons de philosophie et d'histoire sous le fameux Dodwel. Parker, archeveque de Toam, (siège qui a été transféré à Gallowai) instruit de son savoir et de la pureté de ses mœurs, lui procura divers emplois, et enfin le doyenné de Dublin en 1688. King, peu favorable au parti du roi Jacques, manifesta trop ouvertement son attachement aux intérêts de Guillaume. Il fut mis en prison; mais quand le gendre eut détrôné le beau-père, il fut nommé à l'évêché de Derby 🕻 et ensuite à l'archevêché de Dublin. Il ne manqua à ce prélat que d'être Catholique. Quoique engagé dans les erreurs du Protestantisme, il eut toutes les vertus que notre religion inspire, la charité, la bienfaisance, la douceur, la modération, le désintéressement. Il mourut en 1729, à 79 ans, sans avoir jamais voulu se marier. Ses ouvrages sont: I. L'Etat des Protestans d'Irlande sous le règne du roi Jacques : ouvrage vanté par le fameux G. Burnet, mais dont Leslie a fait la réfutation. II. Discours sur les inventions des Hommes dans le culte de Dien. souvent réimprimé. III. Un traité de l'Origine du mal, en latin, traduit en anglois par Edmond Law, 1731, in-40, et 1732, 2 vol. in -8.0 Le traducteur a chargé sa version de longues notes, dans lesquelles il prétend réfuter les objections que Bayle et Leibnitz avoient faites contre ce traité. IV. Des Ecrits Polémiques. V. Des Sermons, etc.

IV. KING, (Guillaume) jurisconsulte Anglois, étoit d'une illustre famille. La reine Anne le sit son secrétaire, et il accompagna le comte de Pembrock en Irlande. Il auroit pu s'enrichir par les emplois importans qu'il exerca dans ce pays; mais il aima mieux retourner on Angleterre, pour cultiver les sciences et la littérature. L'étude n'affoiblit point sa gaieté naturelle. Il aimoit à dire et à entendre de bons mots, et passoit pour un excellent juge et pour un homme trèspieux. Il mourut le 25 décembre 1712, et fut enterré à l'abbaye de Westminster. On a de lui, un grand nombre d'Ecrits en anglois, remplis de saillies. Ses Réflexions sur le livre de Molesworth, touchant le Danemarck, furent fort goûtées : elles ont été traduites en françois.

V. KING, (Pierre) ne à Excester dans le Devonshire l'an 1659, fut le disciple et l'ami du célèbre Locke, qui lui laissa la moitié de sa bibliothèque. Ses progrès dans l'étude des lois, et son mérite, l'élevèrent à plusieurs dignités, et enfin à celle de grand chancelier d'Angleterre. Il mourut paralytique en 1734, à 77 ans, à Ockam, après avoir publié deux ouvrages estimés dans son pays: I. Recherches sur la constitution, la discipline et l'unité du culte de la primitive Eglise pendant les trois premiers siècles, 1691, in-8.º II. Histoire du Symbole des Apôtres, avec des Réflexions critiques sur ses dissérens articles, 1702, in - 8.0

KIPPING, (Henri) Kippingius, littérateur Luthérien, né à Rostock, mournt en 1678, sous-recteur du collége de Bremen. Il est connu par plusieurs

ouvrages. Les principaux sont: I. Un Supplément à l'Histoire de Jean Pappus. II. Un Traité des Antiquités Romaines, Leyde, 1713, in-8°, en latin. III. Un autre sur les ouvrages de la Création, Francfort, 1676, in-4.° IV. Plusieurs Dissertations ou Exercitations sur l'ancien et le nouveau Testament, etc.

### KIRCH, Voyez KIRKE.

I. KIRCH, (Christ-Fried) astronome de la Société royale des sciences de Berlin, correspondant de l'académie de Paris, acquit de la réputation aux observatoires de Dantzig et de Berlin, et mourut dans cette dernière ville le 9 Mars 1740, à 46 ans. — Godefroi KIRCH, son père, s'étoit fait un nom par ses observations astronomiques, et correspondoit avec les astronomes de toutes les parties de l'Europe. Les ouvrages qui nous restent de lui sont très-estimables.

II. KIRCH, (Marie-Marguerite) mère de Christian Kirch, née à Panitzh le 25 février 1670, morte le 29 décembre 1720, à l'âge de 50 ans, étudia avec succès l'astronomie et fit des découvertes dans cette science. Leibnitz, bon appréciateur de son mérite, la présenta à la cour du roi de Prusse où elle fut reçue avec une grande distinction.

L KIRCHER, (Athanase) Jésuite de Fulde, bon mathématicien et profond érudit, professoit à Wirtzbourg dans la Franconie, lorsque les Suédois troublèrent par leurs armes le repos dont il jouissoit. Il se retira en France, y eut des démèlés avec le P. Maignan: (Voyez ce mot.) passa à Avignon, et de la à Rome,

qù il mourut en 1680, à 79 ans. Il ne cessa d'écrire, qu'en cessant de vivre. Les principaux fruits de sa plume laborieuse et féconde, sont : I. Prælusiones magneticæ, Rome, 1654, in-fol. II. Ars magna lucis et umbræ, in-folio, Romæ, 1646, 2 vol. III. Primitiæ Gnomonicæ Catoptricæ . in-4.º IV. Musurgia universalis; 1650, in-fol. 2 vol. V. Obeliscus Pamphilius, 1650, in-folia, VI. Obeliscus Ægyptiacus, infolio. VII. Œdipus Egyptiacus, à Rome, 1652 et 1653. 4 vol. in-fol. C'est une explication d'un grand nombre d'hiéroglyphes; mais explication telle qu'on peut l'attendre d'un sayant, qui avoit une facon de voir toute particulière. Ce livre est rare. VIII. Iter extaticum cœleste, sivè Mundi opificium quo Cœli siderumque natura, vires et structura exponuntur, à Rome, 1656, in-4.0 Il donna, l'année d'après, Iter extaticum terrestre, in-4°, dans lequel il décrit la structure du globe terrestre. IX. Mundus subterraneus, 1678, in-folia, 2 vol. X. China illustrata, à Amsterdam, 1667, in-fol. Struvius en porte ce jugement: Kircheri China est vera auctoris phantasia; fic autem judicatur, eò quòd Patres Jesuitæ, nuper reduces, facta pleraque in illo libro improbent. Ce livre a été traduit en françois par d'Alquie, 1670, infolio, sous ce titre : La Chine d'Athan. Kircher, illustrée de plusieurs, monumens tant sacrés que profanes, et de quantité de recherches de la nature et de Cart, avec un Dictionnaire Chinois et François. XI. Arca Noë, in-fol. XII. Turris Babel, infolio, Amsterdam 1679. Cette production, peu commune et vraiment singulière, traite de la

construction de la Tour de Babel et de la dispersion des peuples. XIII. Phonurgia nova, de prodigiosis sonorum effectibus, et sermocinatione per machinas sono animatas, 1673, in-fol. XIV. Ars magna sciendi, 1669, in-folio, ouvrage plus subtil qu'utile, plein de combinaisons pénibles et de spéculations techniques, moins propres à faire des savans qu'à dégoûter des sciences. XV. Folygraphia, seu Artificum linguarum, quo cum omnibus totius mundi populis poterit quis correspondere, 1663, in-folio. XVI. Scrutinium Physico-Medicum contagiosæ luis, Leipzig, 1671, avec une Préface de Langius. C'est un traité sur la peste, fort utile et bien écrit. XVII. Mundus magnes, in-40, où l'on voit l'ide de l'attraction universelle. XVIII. Magia Catoptrica, où l'on trouve les miroirs d'Archimède et de Buffon. Ce n'est point la seule idée qu'il ait fournie aux physiciens modernes; et il a mis. sur la voie de beaucoup d'expériences faites depuis lui. Son malheur étoit de mêler à des opinions vraies les préjugés de son siècle, ou des sentimens singuliers que son imagination luisuggéroit XIX. LATIUM, id est Nova et parallela Latii, tum veteris, tum novi, Descriptio, 1671. iu-fol : ouvrage savant, et qui a coûté beaucoup de recherches, mais plus curieux qu'exact. Tous les livres du Père Kircher, pleins. d'une érudition profonde, sont remarquables par les singularités, qu'il y entasse. Il étoit un peu visionnaire, et Bich. Simon le compare à Postel. Il étoit content, pourvu qu'il trouvât des choses qu'on n'avoit pas remarquées avant lui. Peu lui importoit qu'elles ne fussent pas toujours d'une utilité marquée, ni relatives à son sujet. Tout ce qui portoit l'empreinte de l'antiquité, étoit divin à ses yeux. Cette manie l'exposa à quelques tours plaisans. On dit que des jeunes gens ayant dessein de se divertir à ses dépens, firent graver sur une pierre informe plusieurs sujets de fantaisie, et enterrèrent cette pierre dans un endroit où ils savoient qu'on devoit bâtir dans pen. On fouilla effectivement dans ce lien quelque temps après, et on trouva la pierre, qu'on porta au Père Kircher, comme une chose merveilleuse. L'érudit, ravi de joie, travailla alors avec ardeur à l'explication des caractères qu'elle contenoit, et parvint enfin, après bien de l'application, à leur donner le plus beau sens du monde. — Mencken raconte du même Jésuite une histoire qui n'est pas moins amusante. Un des amis de ce Père lui présenta une feuille de papier de la Chine, sur lequel il avoit inscrit des caractères, qui parurent d'abord tout-à-fait inconnus au P. Kircher. Après bien des veilles inutiles et des peines perdues, un jour ce même ami vint faire l'aveu de son imposture au bon Père; et ayant aussitôt présenté ce papier mysterieux au miroir, le savant Jésuite y reconnut facilement des caractères Lombards, qui ne l'avoient si fort embarrassé, que parce qu'ils étoient écrits à l'envers... Il laissa un riche cabinet de machines et d'antiquités, décrit par le Père Philippe Bonnani, Rome, 1709, in-folio. Battara a donné en 1774 une nouvelle description des pièces relatives à l'histoire Naturelle.

II. KIRCHER, (Jean) théo→ logien, publia en 1646, en latin,

les Motifs de sa conversion du Luthéranisme à la religion Catholique. Les Luthériens ont fait diverses réponses à cet ouvrage de J. Kircher.

III. KIRCHER, (Conrad) théologien Luthérien d'Augsbourg, s'est rendu célèbre par sa Concordance Grecque de l'ancien Testament qu'il sit imprimer à Francfort en 1607, en 2 vol. in-4.º Cet ouvrage peut servir de Dictionnaire Hebreu. L'auteur met d'abord les noms hébreux, et ensuite l'interprétation que les Septante leur ont donnée, et cite les endroits de l'Ecriture où ils se trouvent différemment interprétés. Le principal défaut de cette Concordance, suivant Ladvocat, est d'y avoir suivi l'édition de Alcala de Henarès, au lieu de suivre celle de Rome qui est la meilleure. La Concordance de Trommius n'a pas fait oublier celle de Kircher.

I. KIRCHMAN, (Jean) recteur de l'université de Lubeck sa patrie, exerça cet emploi avec beaucoup de distinction jusqu'à sa mort arrivée le 20 mars 1643, à 68 ans. Ses principaux écrits sont: I. De funeribus Romanorum, Leyde, 1672, in-12: traité savant, qui lui acquit une grande réputation, et lui procura un riche mariage. II. De annulis liber singularis, à Lubeck, 1623, in-8°, et Leyde 1672, in-12: ouvrage plus curieux qu'ntile.

II. KIRCHMAN, (N.) professeur de physique à Pétersbourg, est devenu célèbre par ses expériences sur la matière électrique, et par le genre de mort qui termina ses jours le 6 août 1753. Il avoit dressé un conducteur pour sontirer la foudre; un globe de feu en sortit au moment qu'il en approcha et lui brûla la tête. Depuis cette époque, quelques physiciens ont pensé que les conducteurs n'étoient pas toujours un préservatif centre le feu du ciel. Un poëte latin a fait à Kirchman cette épitaphe, imitée de Virgile, au 6° livre de l'Enéïde.

·Vidi et credules dantem Salmones pænas .

Dùm flammas Jovis et sonitus non curat olimpi

Demens, qui nimbos ac irritabile fulmen

Igniferts filis ferroque lacessit acuto.

At Pater omniposens densa inter nubila

. telum

Contorsit (non ille leves de culmine tecti

Scintillas) raptumque immani turbine volvit.

KIRCHMAYER, (George-Gaspard) professeur à Wittemberg, et membre des Sociétés royales de Londres et de Vienne, naquit à Uffeinheim en Franconie, l'an 1635, et mourut en 1700, à 65 ans, après avoir publié plusieurs ouvrages d'érudition et de physique. Les principaux sont : I. Des Commentaires sur Cornelius Nepos, Tacite, et d'autres livres classiques. II. Des Oraisons et des Pièces de Poésie. III. De corallo, balsamo et saccharo, 1661, in-4.º IV. De tribulis, 1692, in-4.º V. Six Dissertations sous le titre de Hexas disputationum Zoologicarum. Elles roulent sur le basilic, la licorne, le phénix, le béemoth et l'araignée. VI. Pathologia vetus et nova. VII. Philosophia metallica. VIII. Institutiones metallica, etc.

KIRCHMAYER, Voyez

KIRCHMEYER, (Jean-Sigismond) théologien Protestant, né à Allendorf en Hesse l'an 1674, professeur de philosonhie et de théologie à Marpurg, mourut en 1749, à 75 ans. On a de lui : I. Plusieurs Dissertations Académiques. II. Un Traité en latin contre les Enthousiastes. pour prouver que l'unique principe de la Foi est la parole de Dieu. Les Protestans en font cas; mais ses principes pourroient servir à justifier les Sociniens, et presque tous les hérétiques.

KIRKE, colonel d'un régiment Anglois, se signala, sous le règne de Jacques II, par des cruautés sans exemple. Il fut employé à poursuivre les rebelles qui avoient pris part en 1685 à la conjuration du duc de Monmouth; et il s'en acquitta avec la barbarie d'un soldat de fortune, qui avoit vécu long-temps chez les Maures. En entrant dans une ville, il fit conduire au gibet 19 habitans. Ensuite, se faisant un jeu de sa cruauté, il en fit exécuter plusieurs autres, pendant qu'il buvoit avec ses compagnons à la santé du roi et de la reine. Il observa que dans leurs agonies leurs paroles étoient tremblantes; et s'écriant aussitôt qu'il falloit de la musique pour leur danse, il donna ordre en effet, que les tambours et les trompettes se fissent entendre. Il lui tomba dans l'esprit de faire pendre trois fois un même homme, pour s'instruire, disoit-il. par cette bizarre expérience; et chaque fois il lui demanda s'il ne se repentoit pas de son crime? Mais ce misérable s'obstinant à protester que, malgré ce qu'il avoit souffert, il étoit toujours disposé à s'engager dans la même cause, Kirke le fit étrangler... On conte de lui, un trait plus horrible encore. Une jenne fille demanda la vie de son frère, en se jetant aux pieds de Kirke, armée de toutes les graces de la beauté et de l'innocence en pleurs. Le tyran, sentant enflammer ses desirs, promit ce qu'elle demandoit; mais il y mit des conditions bien dures. Cette tendre sœur se rendit à la nécessité cruelle qu'on lui imposoit. Le tigre, après avoir passé la nuit avec elle, lui fit voir le lendemain par une senêtre son frère, le cher objet pour qui sa vertu avoit été sacrifiée, pendant à un gibet qu'il avoit fait dresser secrètement. La rage et le désespoir s'emparèrent d'elle à l'instant, et la priverent pour jamais de ses sens. On ne sait en quelle année ce monstre termina sa détestable vie.... Voyez DAIN.

L KIRSTENIUS, (Pierre) médecin, né à Breslaw en 1577, eut la direction des colléges de cette ville, après avoir acquis de vastes connoissances par l'étude des langues savantes et par des voyages dans toutes les parties de l'Europe. Son emploi lui dérobant trop de temps, il se dévoua entièrement à la médecine, et se retira en Prusse avec sa famille. Le chancelier Oxenstiern l'y ayant connu, l'emmena en Suède, et lui procura la chaire de professeur en médecine dans l'université d'Upsal. Il y mourut le 5 Avril 1640, à 63 ans. Son application avoit accéléré la vieillesse, et il étoit déjà fort cassé quand il se rendit en Suède. Son Epitaphe porte qu'il sar oir 26 LANGUES: cela peut être; mais il ne les connoissoit pas certainement comme sa langue maternelle. On a de lui, un grand nombre d'ouvrages: l. Traité de l'usage et de l'abus de la Médecine, en latin, Francfort, 1610, in-8.º II. Les IV Evangélistes tirés d'un ancien manuscrit Arabe, Francfort, 1609, in-fol. III. Notes sur l'Evangile de St. Matthieu, confronté sur les textes arabe, syriaque, égyptien, grec et latin. Breslaw, 1612, in-fol.

II. KIRSTENIUS, (George) habile médecin et savant naturaliste, né à Stetin en 1613, fit long-temps et avec applaudissement des exercices publics sur la physique, la médecine, la botanique, l'anatomie, etc. On fait cas de ses Exercitationes Phytophilologicæ, à Stetin, 1651, in-4.º Il mourut en 1660, à 47 ans.

KISKA DE CIECHANOWIECK, (Jean) chevalier Polonois, à ce qu'on croit, ou plutôt de Lithuanie, fut disciple du fameux Castalion, à la mémoire duquel il fit dresser un monument après sa mort. Parvenu à l'âge de figurer dans l'administration, il fut président général dans la Samogitie, châtelain ou capitaine dans Wilna, et gouverneur de Bressici. Il devint si riche et si puissant, dit Sandius, qu'on le fait seigneur de 70 villes ou bourgs et de 400 villages. Avec ses richesses et l'autorité que lui donnoient ses emplois, il protégea les Sociniens en toute, occasion et contre tous leurs ennemis; il leur bâtit et fonda plusieurs Eglises, et mourut sans enfans en 1592, laissant le prince de Radzivil héritier de tous ses biens et de son affection pour la secte

Socinienne. Quelque zélé qu'il fût pour elle, la crainte qu'on ne le fît passer après sa mort pour Socinien, l'engagea à faire une profession de foi contraire, qu'il signa peu de temps avant de mourir. On a quelques Lettres de ce seigneur, adressées aux Eglises Sociniennes, dans lesquelles il les invite à tenir un synode pour régler les différends qui étoient entre elles au sujet de l'élection des magistrats et de l'usage des armes. Voy. ZISKA.

KLAUSWITZ, (Benoît-Gothlieb) né à Leipzig en 1692, professeur de théologie à Hall, mourut en 1749, à 57 ans. Il a donné: I. Plusieurs Dissertations Académiques. II. Des Explications de divers passages de la Bible. III. Un Traité en allemand, estimé, sur la Raison et l'Ecriture-Sainte, et sur l'usage que nous devons faire de ces deux grandes lumières.

KLEBER, (J. B.) né à Strasbourg en 1750, perdit son père dès sa plus tendre enfance. Destiné à l'architecture, il en étudia avec succès les principes, et fut envoyé à Paris, pour y puiser dans les lecons du célèbre Chalgrin, le goût et la perfection de son art. Se trouvant dans un café où des étrangers étoient insultés, il prit leur défense et acquit leur amitié. Ceux-ci l'engagèrent à les suivre à Munich, où le jeune Kaunitz, fils du ministre de l'empereur, lui fit donner une lieutenance dans son régiment, sans passer par le grade d'enseigne, qui est celui par lequel commencent tous les officiers Autrichiens. Après huit ans de service, Kléber revint dans sa patrie; et l'intendant la Galaisière le nomme inspecteur des

bâtimens publics de la Haute-Alsace. Fixé par cette place à Béfort , Kléber y cultiva pendant six ans son art sans distraction, et enrichit son esprit de plusieurs connoissances utiles. Il se montra bientôt zélé partisan de la révolution Françoise, qui venoit de naître, et il obiut du général Wimpfen, qui commandoit à Brisach, une place d'adjudant major dans un bataillon qui rejoignit l'armée de Gustines à Mayence. Le siége de cette ville fournit l'occasion à Kléber de montrer sa bravoure, et de profiter de ses études. Les généraux le rechercherent des-lors comme l'un des officiers les plus instruits des armées Françoises. Mayence, malgré la défense la plus vigoureuse, fut forcée de se rendre; et Kléber, venu à Paris, y obtint le titre de général de brigade. Custines alloit y succomber sous le poids d'injustes accusations. On cherchoit de tous côtés des témoins contre lui; Kléber fut cité, mais loin d'inculper l'accusé, il eut le courage de le louer sur son zèle et son intrépide valeur. Envoyé dans la Vendée, il y dirigea l'expédition contre l'isle de Noirmoutier; mais fatigué des scènes d'horreur dont cette malheureuse terre étoit le continuel théatre, il demanda son rappel, et fut employé dans l'armée du Nord. Des son arrivée, il battit les Autrichiens à Merber-le-Château, et leur sit douze cents prisonniers. Il les défit encore à Marchiennes, s'empara de Mons, et chassa l'ennemi de Louvain, après l'avoir débusqué du poste redoutable qu'il occupoit sur la montagne de Fer. Quelque temps après, Kléber mit le siège devant Maestricht, dont il se rendit maître en onze

jours, et ouvrit, par cette conquête, les portes de la Hollande, dont les François ne tardèrent pas à s'emparer. Il contribua ensuite à la prise de Dusseldorf, à celle de Francfort, et au gain de la bataille de Butzbach. Mécontent du Directoire, il quitta l'armée, se retira à Paris, et y vécut quelque temps dans la retraite. Après avoir acheté une maison de campagne dans les environs, il s'y occupoit à rédiger des mémoires sur ses campagnes, lorsque Bonaparte, vainqueur en Italie, nommé général de l'armée d'Egypte, chercha a s'entourer des hommes les . plus propres à faire réussir son expedition. Kleber fut du nombre, et s'embarqua le 30 floréal de l'an vi. Arrivé devant Alexandrie, il y fut atteint d'une balle à la tête comme il escaladoit les murs de cette ville, avec l'intrépidité qui lui étoit ordinaire; mais il ne succomba pas à cette blessure. Bonaparte se dirigeant ensuite vers le Caire, laissa à Kléber le commandement d'Alexandrie. Celui-ci en sortit bientôt avec circonstance orageuse, qu'il en sa division pour s'embarquer à avoit dans les batailles. Une nou-Damiette, et aller former le blo- : velle dépêche de Keit, amiral cus d'El-Arich. Après la prise de ce fort, il combattit l'ennemi tion qu'à condition que l'armée à Sed-Jarra, au mont Thabor et à Aboukir. Bonaparte, avant de quitter l'Egypte, où il avoit nommé Kléber général en chef, avoit commencé une négociation pour la paix. Ce dernier la continua. L'armée Ottomene se portoit alors à so mille hommes ayant soixante et dix canons, et Kléber n'avoit à lui opposer que 8,500 hommes; il fut arrêté, par le traité d'El-Arich, signé le 4 pluviose an 8, que l'armée Francoise se retireroit avec armes et bagages sur Alexandrie, Rozette

et Aboukir, pour être embarquée et transportée en France; que la ville du Caire seroit évacuée; que tous les François, détenus dans les villes de la domination Turque, seroient remis en liberté, et que jusqu'à l'entière exécution de la convention il y auroit une armistice. Déjà les Turcs avoient pris possession des forts de Katich, de Salahié, de Lesbech et de la ville de Damiette ; déjà Kléber se préparoit à évacuer le Caire, lorsqu'une lettre de Sidney Smith, ministre d'Angleterre, près de la Porte, lui annonça que son gouvernement n'approuvoit pas le traité d'El-Arich, et que le commandant de la flotte Angloise, sur la Méditerranée, avoit reçu l'ordre de s'opposer à son exécution. Le général François, forcé de combattre, arrêta les départs, rappela ses troupes dispersées, expédia des dromadaires pour faire approcher celles de la Haute-Egypte, pourvut à de nouvelles munitions, et montra autant de calme et de sang froid dans oette Anglois, ne lui offrit capitulad'Egypte-mettroit bas les armes. se rendroit prisonnière de guerre, abandonneroit tous ses vaisseaux. ses places et ses munitions : Kleber fit imprimer cette lettre pour lui servir de manifeste, et se contenta d'y ajouter ces mots:: « Soldats! on ne répond à de pareilles propositions que par des victoires ; je suis sûr de vous, » Les François indignés combattirent alors avec autant de courage que de succès. A Matharich, Nasif pacha, à la tête de 6,000 fanissaires d'élite et d'un

corps de cavalerie, fut défait; près de l'Obélisque d'Héliopolis, le grand-visir Couzef, dix fois supérieur en force, fut obligé de reculer; à El-Hanka, son camp fut pris, et on y trouva une grande quantité de cottes de maille . et de casques de fer ; le fort Belbeys fut emporté: le grand-visir enfin, obligé de prendre la fuite. à travers le désert au moment .. même où un vent du Midi souf-· flant avec violence empêchoit de · respirer par son excessive cha-: leur , laissa à Salahie tous ses , bagages et un butin immense. L'insurrection avoit éclaté dans la ville de Boulac et au Caire; l'an 1715, servoit dans les ar--on y avoit égorgé des Cophtes, des Grecs, des Chrétiens de Syrie - qui étoient favorables aux Fran-. cois. Les crieurs publics procla - blessures qu'il avoit reçues à la moient au haut des Mosquées des sanglante bataille de Kunersdorf, . imprécations contre ces derniers ; entre les Russes et les Prussiens. les insurgés avoient établi des au mois d'août 1759, à 44 ans. fabriques de poudre et forgé des . Ce poête guerrier étoit bien fait · boulets; ils avoient fondu des et de haute taille; il avoit l'air mortiers et même des canons; · Kleber les attaqua sur tous les humain, compatissant, genepoints, les força de retranchemens en retranchemens, de rues - en rues, et parvint à en triom- Leipzig, s'occuper avec ardeur - la sommission entière de l'Egypte, : il s'occupoit à faire acquitter la solde de l'armée , à resserrer l'al-, liance qu'il avoit faite avec Mou- milieu des occupations militaires , rad bey, à régler le plan de for- et du tumulté des camps. Ami : tifications des places et des côtes , du célèbre Gessner , poête Alle-· lorsque se promenant dans son mand, il marcha sur les mêmes jardin, il fut assassine le 25 prai- traces. Il a donné aux acteurs rial de l'an 81, par le Turc 80- de ses Idylles; les mêmes sen-! leyman, qui îni porta quatre timens de vertu et de bienfai-coups de poignard. Les François sance qui distinguent les bergers firent à leur chef de pompeuses de Gessner; mais il ne s'est pas . funérailles, et panirent, par le borné à des bergers : il a intro-2. supplice le plus terrible, son duit, dans l'Eglogue, des jarmeurtrier. Voyez: SOLBYMAN. diniers et des pecheurs, à l'exem. . Kleber étoit l'un des plus bedux ple de Sannazar, de Grotius et r hommes de l'armée: Sa taille bien : de Théocrite lui-même. Kleist

proportionnée avoit six pieds; ses regards étoient doux, ses yeux expressifs. Sa voix agréable en société, prenoit, dit-on, l'éclat du tonnerre lorsqu'il commandoit. Son caractère, ordinairement juste, se laissoit trop aisément entraîner à la colère; mais sa franchise fut sans, ménagement, et la sierté de son ame sans foiblesse. On a imprimé, à Paris, en l'an 10, une Notice sur sa Vie, et celle du général Desaix. Voy. Ossian.

· KLEIST . (Ewald - Chrétien de) né à Zeblin en Poméranie. mées du roi de Prusse, en qualité de major du régiment de Haussen, lorsqu'il mourut des martial, mais sans rudesse. Bon. reux, on le vit, dans la direction qu'il eut de l'hôpital de pher. Après la prise du Caire et du plus petit besoin du dernier des malheureux entassés par milliers dans cet asile de la misère humaine. Il cultiva l'amitié au

## KLI

avoit aussi composé des Traités de morale, qui n'ont pas encore été publiés. De ses réflexions sur l'art de la guerre il forma un Roman militaire, intitulé: Cissides , et imprimé au commencement de 1759. Quand le guerrier parle dans cet ouvrage, c'est avec une simplicité héroïque; mais quand le poëte prend la parole, il vous transporte au milieu des combats. Il joignoit à une connoissance profonde de son métier, des notions de toutes les sciences, et il parloit avec facilité l'allemand, le latin, le françuis, le polonois et le danois.

KLING, Voy. CLING.

KLINGSTET, peintre, natif . de Riga en Livonie, mourut à Paris le 26 février 1734, âgé de 77 ans. Il s'étoit destiné à la profession des armes, sans négliger les talens qu'il avoit pour la peinture; son goût et sa bravoure furent également connus. Ce peintre a donné dans des sujets extrêmement libres. On ne peut point dire qu'il ait eu, dans un haut degré , la correction du dessin et le génie de l'invention; cependant on voit plusieurs morceaux de sa composition assez estimables. Ses ouvrages sont, pour l'ordinaire, à l'encre de la Chine. Il a excellé dans la Mi-.niature : il donnoit beaucoup de relief et de caractère à ses figures.

KLOPPENBURG, (Jean)
Voy. CLOPPENBURG.

KLOTZIUS, (Étienne) théologien Luthérien, né à Lippstadt en 1606, gouverna, en qualité de surintendant général, les Eglises des duchés de Sleswick et de Holstein, et eut beaucoup de

crédit auprès de Fréderic III, roi de Danemarck. Il mourut à Flensbourg en 1668, à 62 ans. On a de lui, plusieurs ouvrages de théologie et de métaphysique, peu connus.

KNELLER, (Godefroi) excellent peintre dans le Portrait, naquit à Lubeck en 1648. Après s'être appliqué quelque temps aux tableaux d'histoire, il se livra tout entier au portrait, et passa en Angleterre, où il fut comblé de biens et d'honneurs. Il y devint premier peintre de Charles II, fut créé chevalier par le roi Guillaume III, et ensin nommé baronnet. Il mourut à Londres vers 1717, âgé d'environ 69 ans. Sa touche est ferme, sans être dure. On a gravé d'après ce maître.

KNORRI A RUSENROTH, (Christian) savant Allemand du 17e siècle, connu principalement par un ouvrage qu'on lui attribue, et qui a pour titre : Kabala denudata. L'auteur a approfondi, et l'on peut dire, épuisé la matière qu'il traite. Parmi les roveries, les folies et les chimères qu'il discute, on y trouve d'excellentes recherches sur la philosophie des Hébreux; et surtout des Rabbins. Cet. ouvrage est en trois vol. in -4.º Les deux premiers furent imprimés à Sultzbach en 1677 ; le troisième à Francfort en 1684 : ce dernier volume est peu commun. Knowi mourut en 1689, à 53 ans. - Ily a du même nom, George-Wobfang, graveur célèbre, né en 1705, et mort en 1761. Nuremberg étoit sa patrie.

KNOT, (Édouard) Jésuite Anglois, natif de Northumberland, auteur d'un livre sur la Hiérarchie, censuré par le clergé de France et par la Sorbonne. Ce livre, intitulé: Modestes et courtes discussions de quelques propositions du Docteur Kellisson, par Nicolas Smith, in-12, Anvers, 1631, fit du bruit parmi les théologiens, et est aujourd'hui parfaitement ignoré. Knot mourut le 14 janvier 1656, dans un âge assez avancé. On a de lui, quelques Ecrits de Controverse.

KNOX ou Cnox, (Jean) fameux ministre Ecossois, fut un des apôtres du Calvinisme et du Presbytéranisme en Ecosse. Il avoit étudié d'abord à Paris, sous Jean Major, docteur de Sorbonne, et ensuite à Genève sous Calvin. De retour en Angleterre, le roi Edouard VI voulut lui donner un évêché; mais il le refusa, en disant que l'Episcopat étoit contraire à l'Evangile. Il passa en Ecosse, l'an 1559, et y répandit ses erreurs par le fer et par le feu. La reine Marie Stuart ayant voulu s'opposer à ses fureurs, il souleva , ses disciples contr'elle, et prêcha le Régicide. Il mourut en 1572, à 57 ans. Sponde, Thevet, et la plupart des écrivains Catholiques, ont dépeint Knex comme un fanatique emporté ; mais - Bayle et Burnet n'en parlent pas de même, et Bèze sur-tout l'a fort exalté. Cette diversité de sentimens sur Knox, fait juger que s'il avoit de grands défants, il possédoit aussi des qualités. On a de lui, des Ouvrages de Controverse, marqués au coin -de l'enthousiasme, et une His-:toire de la Réformation de l'Eglise d'Ecosse', Londres, 1644, in - folio. Ses écrits sont trèsrares.

I. KNUTZEN, (Matthias), étoit né à Oldensworth dans le

Ducheswich. Après avoir fait ses études à Konigsberg en Prusse il s'avisa de courir le monde et de s'ériger en nouvel apôtre de l'Athéisme. En 1674, il répandit dans divers endroits de l'Allemagne, et sur-tout à lène en Saxe et à Altdorff, une Lettre latine, et deux Dialogues allemands, qui contenoient les principes d'une nouvelle secte qu'il vouloit établir, sous le nom de la secte des Consciencieux ; c'est-à-dire des gens qui ne feroient profession de suivre en toutes choses que les lois de la conscience et de la raison. Ce chef des Consciencieux nioit l'existence de Dieu, l'immortalité de l'ame, et par conséquent l'autorité de l'Écriture-Sainte : comme si, ces vérités étant ôtées, il pouvoit rester dans l'homme quel- • que conscience et quelque principe de vertu! Cet Athée se vante d'avoir fait un grand nombre de disciples. Il en avoit, dit-il, sept cents, tant bourgeois qu'étudians, dans la seule ville d'Iène. Jean Musœus, savant professeur en théologie dans l'université de cette ville, refuta cette calomnie dans un livre allemand, publié en 1675, contre cet insensé et contre sa prétendue secte, qui ne subsistoit que dans son imagination. Ses Dialogues, imprimés en allemand, sont pleins de blasphèmes et d'impertinences. On peut voir sa Lettre toute entière, en françois et en latin, dans les Entretiens sur divers sujets d'histoire, de littérature, de religion et de critique, par la Croze, in-12. Il la date de Rome, quoiqu'il soit sûr qu'il ne sortît jamais d'Allemagne. Les historiens ne nous apprennent pas quelle fut la fin de ce fanatique.

II. KNUTZEN,

# KNU

II. KNUTZEN, (Martin) ne & Konigsberg en 1/13, y fut professeur en philosophie, et bibliothécaire. Il mourut en 1751 à 38 ans. On a de lui, un grand nombre d'ouvrages. Les uns sont en allemand, et les autres en latin. Les principaux de ceuxci, sont: I. Systema causarum efficientium. II. Elementa Philosophia rationalis, methodo mathematica demonstrata. III. Theoremata de parabolis infinitis, etc. Celui de ses livres allemands, qui lui a fait le plus d'honneur, est une Défense de la Religion Chrétienne, in-4.º

#### KOBAD, Voy. Cabade.

KOBURGER, (Antoine) télèbre imprimeur de Nuremberg, mort en 1513, avoit, dit-on, vingt-quatre presses, et employoit cent ouvriers par jour; cependant il n'a donné que trente tept Editions, parmi lesquelles il y en a douze de la Bible. L'une d'elles est ornée de très - belles figures en bois. Cet imprimeur avoit des magasins à Paris, à Nuremberg, à Lyon; et il avoit attaché à son imprimerie, en qualité de correcteur, le savant Fréderic Pistorius:

KODDE, (Jean; Adrien et Gilbert Vander-) trois frères, de Leyde, qui donnèrent naissance à la secte des Prophètes, en 1619, lorsqu'il fut défendu aux Remontrans d'avoir des ministres. Les Koddes s'imaginerent qu'en effet on pouvoit bien s'en passer. Ils déclamèrent contre les Pasteurs, travaillèrent à se faire des adhérens, et formèrent des assemblées dans une maison particulière, après s'être séparés des Remontrans. Ces assemblées furent bientôt honorées du don

Tome VI.

des miracles. Un des chefs de ces fanatiques , Jean Kodde ; se vanta d'avoir vu le Saint-Esprit comme les Apôtres, et il ajoutoit, pour faire croire ce prodige, que, quand il descendit sur lui, la maison trembla. Les assemblées de ces enthousiastes étoient curieuses à voir. Un d'entr'eux lisoit quelques chapitres du nouveau Testament; après quoi, le lecteur ou quelqu'autre faisoit la prière. On demandoit ensuite si quelqu'un avoit quelque chose à dire pour l'édification du peuple? Alors un des assistans se levoit, lisoit un texte de la Bible, sur lequel on avoit médité auparavant; et prenant le ton de Prophète, faisoit sur ce texte un discours qui duroit quelquefois plus d'une heure. On laissoit ainsi parler un second, un troisième, et même un quatrieme Prophète, s'il s'en présentoit autant qui voulussent parler. Les séances duroient quelquefois depuis le soir jusqu'au lever du soleil. Après la mort des Kodde . un boulanger de Rinsbrug gouverna cette milice de fous. Ils rejetèrent toutes les confessions de foi, introduisirent le baptême par immersion, et soutinrent qu'aucun Chrétien ne devoit être magistrat, ni faire la guerre.

KOEBERGER, (Wenceslas) peintre Flamand, disciple de Martin de Vos, perfectionna en Italie ses talens pour la peinture et l'architecture. Il embellit plusieurs églises d'Anvers par ses tableaux, et dirigea le bâtiment de l'église de Notre-Dame de Montaigu, sur le modèle de celle de Saint-Pierre de Rome. Bon physicien comme bon architecte, il trouva le moyen de descècher plusieurs marais du côté.

de Dunkerque, et d'en former des terres propres au labourage et au pâturage. Cet habile homme mourut à 70 ans, vers le milieu du 17º siècle.

KOEC, Voy. Coech.

KOELLIN, ou Collin, (Conrad) religieux Dominicain, né à Ulm, combattit avec force Luther. On estime sur-tout les deux Traités qu'il publia contre le mariage de ce dernier. Il mourut en 1536.

KOEMPFER, ou Compser, (Engelbert) médecin et voyageur célèbre, né le 15 septembre 1651, à Lemgow en Westphalie, d'un ministre, passa en Suède, après s'être adonné pendant quelques années à l'étude de la médecine, de la physique et de l'histoire naturelle. On le sollicita vivement de s'arrêter dans ce royaume; mais sa passion extrême pour les voyages lui fit préférer à tous les emplois qu'on lui offrit, la place de secrétaire d'ambassade, à la suite de Fabrice, que la cour de Suède envoyoit au roi de Perse. Il partit de Stockholm, l'an 1683, s'arrêta deux mois à Moskow, et passa deux ans à Ispahan, capitale de la Perse. Fabrice voulut l'engager à revenir avec lui en Europe; mais son goût pour les voyages augmentant avec les connoissances qu'il acquéroit, il se mit sur la flotte de la compagnie Hollandoise des Indes orientales, en qualité de chirurgien en chef. Koëmpser fut à portée de satisfaire sa curiosité; il poussa ses courses jusqu'au royaume de Siam et au Japon. Ce pays, fermé aux étrangers, n'étoit connu qu'imparfaitement; l'habile voyageur remarqua tout, et, graces à ses soins, l'on vit

disparoître dans la géographie un vide qu'on désespéroit de pouvoir jamais remplir. De retour en Europe en 1693, il se fit recevoir docteur de la faculté de Leyde, et revint dans sa patrie. La composition de divers ouvrages, la pratique de la médecine, et l'emploi particulier de médecin du comte de la Lippe, son souverain, l'occuperent jusqu'à sa mort, arrivée le: novembre 1716, à 66 ans. Parmi les ouvrages dont ce savant observateur a enrichi la littérature, on distingue : I. Amanitates exotica, in - 40, 1712, avec un grand nombre de figures. Cet ouvrage entre dans un détail curieux et satisfaisant sur l'histoire civile et naturelle de la Perse, et des autres pays Orientaux que l'auteur avoit parcourus et examinés avec toute l'attention d'un voyageur philosophe. II. Herbarium ultra-Gangeticum. III. Histoire naturelle, ecclésiastique et civile de l'empire du Japon, en allemand, traduite en anglois par Scheuchzer; et en françois sur cette version, en 1729, en 2 vol. in-folio avec quantité de figures, et en 3 vol. in-12 avec les cartes seulement. Koëmpfer woit en savant, il écrit de même : il est un peu sec, et quelquefois minutieux; mais il est si estimable à tant d'autres égards, il entre dans des détails si curieux, il les rend avec tant d'exactitude et de vérité, qu'il mérite bien qu'on lui pardonne quelque chose. IV. Le Recueil de tous ses autres Voyages, à Londres, 1736, en 2 vol. in-folio avec figures. On y trouve des descriptions plus exactes que toutes celles qui avoient paru avant lui de la cour et de l'empire de Perse, et des autres contrées orientales.

L KOENIG, (Daniel) fils d'un théologien de Berne en Suisse, mourut à Rotterdam en 1727, à 22 ans, des coups qu'il recut à Francker. La populace l'entendant parler François, le prit pour un espion de la France, et l'eût mis en pièces, si le sénat académique ne l'avoit arraché à cette tourbe mutinée : les blessures qu'il recut, le mirent au tombeau quelques mois après. On Ini doit la Traduction latine des Tables que le docteur Arbuthnot mit au jour sur les Monnoies des anciens, 1727, in-4.º Cet ouvrage ne fut publiè qu'en 1756, in-4°, par Reitz, professeur à Utrecht, qui l'orna d'une préface curieuse et utile.

. II. KOËNIG , (Samuël ) frère du précédent, se fit connoître de bonne heure par ses talens pour les mathématiques. Il demeura deux ans au château de Cirey, avec l'illustre marquise du Chatelet, qui ent beaucoup à se louer de ses leçons. Il obtint ensuite une chaire de philosophie et de droit naturel à Francker. d'où il passa à la Haye pour être bibliothécaire du prince Stathouder, et de Mad. la princesse d'Orange. L'académie de Berlin se l'associa, et le rejeta ensuite de son sein. On sait à quelle occasion : Koënig disputa à Maupertuis sa découverte du Prin-°cipe universel de la moindre ac⊷ tion. Il écrivit contre lui, et cita, en le réfutant, un fragment d'une Lettre de Leibnitz, dans laquelle ce philosophe disoit avoir remarqué que , dans les modifications du mouvement, l'action devient ordinairement un maximum, ou un minimum. Maupertuis fit sommer son adversaire par l'académie de Berlin, de produire l'original de cette Lettre; l'original ne se trouvant plus, le philosophe Suisse fut condamné par l'académie. Toute l'Europe a été instruite des sujets de cette querelle. Koënig en appela au public; et son Appel, écrit avec cette chaleur de style que donne le ressentiment, mit plusieurs personnes de son côté. On a de lui d'autres ouvrages. Il mourut en 1757, regardé comme un des meilleurs mathématiciens de ce siècle. Voici comme le caractérise Voltaire dans une Lettre à Helvétius : « Koënig n'a de l'imagination en aucun sens, mais il est ce qu'on appelle grand métaphysicien. Il sait à point nommé de quoi la matière est composée, et il jure, d'après Leibnitz, qu'il est démontré que l'étendue est composée de monades non-étendues, et la matière impénétrable composée de petites monades pénétrables. Il croit que chaque monade est un miroir de son univers. Quand on croit tout cela, on mérite de croire aux miracles de St. Paris. D'ailleurs, il est très-bon géomètre, et, ce qui vaut mieux, très-bon garçon. »

KOERTHEN , ( Jeanne ) femme d'Henri Bloick, née à Amsterdam en 1650, morte en 1715, à 65 ans, donna, dès ses premières unnées, des marques sensibles de son goût pour les beaux-arts. Elle réussissoit à jeter en cire des statues et des fruits, à écrire, à chanter, à graver sur le verre, à peindre en détrempe: mais elle excelloit principalement dans la Découpurer Tout ce que le graveur exprime avec le burin , elle le rendoit avec ses ciseaux. Elle exécutoit des paysages, des marines, des

animaux, des fleurs et des portraits d'une ressemblance parfaite. Ses ouvrages sont d'un goût de dessin très-correct; on ne peut mieux les comparer qu'à la manière de graver de Mellan. En les collant sur du papier noir, le vide de la compe représentoit les traits comme du burin ou de la plume. C'est peut-être là l'origine de ces portraits grossièrement découpés, dont la folie a succédé parmi nous à celle des Pantins. Les talens de Mad. Koërthen lui acquirent un nom dans l'Europe : plusieurs tètes couronnées employèrent son art, et lui firent on des présens on des visites. Pierre le Grand se fit un plaisir de l'aller voir, et de payer à ses ouvrages le tribut de louanges qu'ils méritoient.

I.KONIG, (George-Matthias) ne à Altorf en 1616, mort dans cette ville le 29 août 1699, à 84 ans, fut professeur en poésie et en langues latine et grecque, et bibliothécaire de l'université de sa patrie. La plupart des savans ne le connoissent guère que par sa Bibliotheca vetus et nova, gros in-fol. publié en 1678. Cet ouvrage méritoit d'être plus soigné. Ce qu'il dit des auteurs, est ou superficiel on inexact, et a été relevé en grande partie par le savant Jean Mollerus. Il y a une négligence extrême dans les dates, ainsi que dans tout le reste. Il attribue aux écrivains des ouvrages qu'ils n'ont pas faits, et ne parle pas de ceux qu'ils ont faits.—Son père Georgé Konic, natif d'Ambert, mort en 1654, à 64 ans, fat professeur de théologie à Altorf, et a laissé un Traité des cas de Conscience, in-4°, 1675, d'autres livres théologiques.

II. KONIG, (Emmanuel) chalèbre médecin, professeur de physique et de médecine à Basle sa patrie, mourut dans cette ville en 1731, à 73 ans, après avoir publié plusieurs ouvrages sur son art, qui décèlent une vaste lecture. Le plus connu est son Regnum minerale, generale et speciale, à Basle 1703, in-40, qui fut suivi du Regnum wegetabile, Basle, 1708, in-40

KOOREE, Voy. Lol-Koor KOORNHERT, Voy. Cor-NEHERT.

KOPHTUS, ou Cheospes; ou Chemmi, roi d'Egypte, se bâtir, suivant la plus commune opinion, les fameuses Pyramides d'Egypte, qui ont passé pour l'une des merveilles du monde Il y occupa, dit-on, 360,000 ouvriers, qui travaillèrent pendant vingt-trois années. Pline dit qu'il y fut dépensé 1800 talens, seulement en raves et en oignons; les Egyptiens étant grands mangeurs de ces légumes. Ces pyramides sont au nombre de trois, une grande, et deux un peu inférieures. Elles sont à deux milles du grand Caire, et distantes de deux cents pas l'une de l'autre. On dit que les deux moindres furent bâties par l'un des Pharaons, pour déposer les corps de la reine son éponse et de la princesse sa fille. Au reste, ce sont des conjectures que nous donnons d'après mille autres écrivains: l'histoire n'a pas la vue assez perçante pour plongerdans les ténèbres épaissies de plus de trente siècles accumulés.

KORNMANN, (Henri) jurisconsulte Allemand, publia divers livres au commencement du 17° siècle: I. Templum nature;

seu De miraculis quatuor Elementorum, Darmstadt, 1611, in-8.º II. De miraculis vivorum, Kirchkeim, 1614, in-8.º III. De miraculis mortuorum, 1610, in-8.º Ces trois ouvrages, sur-tout les deux derniers, sont curieux et difficiles à trouver. IV. De Virginitatis jure, 1617, in-8.º V. Liuca amoris, 1610, in-8.º Quoique ce livre et le précédent soient superficiels, il y a des choses recherchées.

I. KORTHOLT, (Christian) né en 1633 à Burg dans l'isle de Femeren, professeur de grec à Rostock en 1662, devint vicechancelier perpetuel et professeur de théologie dans l'université nouvellement fondée à Kiell. Il remplit ces deux emplois avec autant d'habileté que d'application. Ce savant mourut en 1694, à 61 ans, avec la réputation d'un homme aussi bon citoyen qu'érudit profond. On a de lui: I. Tractatus de calumniis Paganorum in veteres Christianos, à Kiell 1698, in-4°: ouvrage curieux et interessant pour ceux qui aiment la religion. II. Tractatus de origine et natura Christianismi ex mente Gentilium, Kiell, 1672, in-40: livre non moins curieux que le. précédent. III. Tractatus de persecutionibus Ecclesiæ primitivæ,. veterumque Martyrum cruciatibus, Kiell 1689, in-4.º IV. Tracsatus de Religione Ethnica, Mahummedand et Judaica, in-40. Kiell , 1665. V. De CHRISTO. crucifixo, Judæis scandalo, Gentilibus stultitid, Kiell, 1678, in-4.º VI. De tribus Impostoribus magnis liber, Edoardo Herbert; Thomas Hobbes et Bensdicto Spinosæ oppositus, dont la meilleure édition est celle de 1701, in-4°, par les soins de Sébastien, fils de l'auteur. VII. Plusieurs Traités de controverse, où les invectives contre le papé ne sont pas épargnées. Les titres seuls prouvent l'extrême politesse de l'auteur. Le Papisme plus noir que le charbon; le Beelzebub Romain; le Pape Schismatique: tel est le frontispice dé quelques—uns de ses livres. Kortholt est moins estimable dans les ouvrages de raisonnement, que dans ceux d'érudition.

II. KORTHOLT, (Christian) petit-fils du précédent, travailla avec succès au Journal de Leinzig, jusqu'en 1736, et mourut à la fleur de son âge, en 1751, professeur de théologie à Gottingue. Il étoit aussi savant que son grand-père. On lui doit : I. Une édition des Lettres latines de Leibnitz, en 4 vol., des Lcttres françoises du même, en un seul volume, et un Recueil de diverses Pièces philosophiques, mathématiques et historiques de ce philosophe. II. De Ecclesiis suburbicariis. III. De enthusiasmo Muhammedis. IV. De savantes Dissertations. V. Des Sermons, etc.

KOTLUK - TURKHAM , sœur du conquérant Timur; plus connu sous le nom de Tamerlan, l'aida de ses conseils dans l'administration de ses vastes états, le rendit clément à l'égard des vaincus, et fortifia son ame dans les revers. En 1381, Timur désespéré de la perte de sa fille unique , restoitinsensible aux défaites de ses géneraux et laissoit l'ennemi penétrer dans l'empire. Kothuk lui reprocha sa foiblesse, son desespoir, et le força à assurer le repos de ses sujets par de nouvelles victoires.

KOTTER, (Christophe) corroyeur de Sprotaw en Silésie, fameux dans le parti Protestant par ses visions chimériques et absurdes. Ce fut vers l'an 1620 qu'il les mit aujour. En 1625 Comenius avant fait connoissance avec ce fou, se rendit promulgateur de ses prophéties. Comme elles annonçoient de grands malheurs à la maison d'Autriche, et de grands avantages à ses ennemis, on le mit au pilori à Breslaw en 1627, et on le bannit ensuite des états de l'empereur. Cette petite correction ne le corrigea pas ; un fanatique peut-il changer? Il passa dans la Lusace, et y prophétisa jusqu'a sa mort, arrivée en 1647, à 62 ans. Comenius publia les délires de ce visionnaire, et ceux de Drabitius et de Christine Poniatovia, deux autres fanatiques comme lui, sous le titre impertinent de Lux in tenebris, à Amsterdam, 1665. L'édition de 1657 est beaucoup moins ample.

KOUC, (Pierre) Voy. KOECK.

KOULI-KAN, (Thamas) roi de Perse, appelé aussi Schah-INADIR, naquit à Calot, dans la province de Khorasan, une des plus orientales de la Perse, et sujette aux incursions des Tartares Usbecks. Le père de Nadir, chef d'une branche de la tribu des 'Afschards, étoit gouverneur de la forteresse que les Afschards avoient bâtie contre les Tartares. Depuis bien des années, ce gouvernement avoit été héréditaire dans cette famille. Cette dignité revenoit donc à Nadir, après la mort de son père, qui le laissa mineur. Son oncle s'empara du gouvernement, sous le prétexte specieux d'en prendre soin jusqu'à la majorité de son neveu. Nadir, né avec une ame élevée et un

esprit indépendant, ne voulut pas vivre sous un oncle si injuste; il s'expatria. Etant allé en pélerinage à Muschade dans le Khorasan, le Beglerbeg le prit à son service pour sous-maître des céremonies. Le gouverneur fut si satisfait de sa conduite, qu'il lui donna une compagnie de cavalerie. Sa bravoure et son habileté l'élevèrent en peu d'années à un grade supérieur ; il fut fait Min-Baschi, ou commandant de mille chevaux. Il demeura dans ce poste jusqu'à l'àge de 32 ans, se faisant aimer de tous ceux avec qui il se familiarisoit, et cachant avec som l'ambition, sa passion dominante. Il ne put s'empècher de la laisser transpirer en 1720. Les Tartares Usbecks firent une irruption dans le Khorasan, avec un corps de dix mille hommes. Le Beglerbeg n'avoit sur pied qu'environ quatre mille chevaux et deux mille fantassins. Dans un conseil de guerre, où tous les officiers faisoient sentir an gonverneur qu'il y auroit de l'imprudence de se risquer avec des forces si inégales , Nadir s'offrit pour cette expédition, en répondant du succès. Le gouverneur, charmé de cette proposition, le fit général des troupes. Nadir part, rencontre l'ennemi, le bat, et tue de sa main le général des Tartares. Cette victoire donna un grand lustre à la gloire de Nadir. Le gouverneur le recut comme un homme distingué . et l'assura qu'il avoit écrit en cour pour lui obtenir la lieutenance générale du Khorasan. Mais le foible Hussein se laissa prévenir contre Nadir, par des officiers jaloux de ses succès ; et l'emploi fut donné à un autre. parent du gouverneur. Nadir, piqué, fit des reproches au Beglerbeg; et il poussa l'insolence si loin, que ce seigneur, quoique naturellement doux, se vit obligé de le casser, après lui avoir fait donner la bastonnade sous la plante des pieds, jusqu'à ce que les ongles des orteils lui fussent tombés. Cet affront obligea Nadir à prendre la fuite; il se joignit à deux voleurs de grand chemin. enrôla des bandits, et se vit dans peu à la tête de 500 hommes bien montés. Avec ce corps, il ravagea tout le pays, et brûla les maisons de tous ceux qui refusoient de contribuer. Les Aghwans s'étoient rendus maîtres d'Ispahan, sous la conduite de Maghmud on Maghmoud, qui venoit d'envahir la Perse. Les Turcs et les Moscovites s'étoient, d'un autre côté, jetés sur divers états de la Perse; de sorte que Schah-Thamas, légitime successeur de Hussein, n'avoit plus que deux ou trois provinces. Un des généraux de son armée, dont il étoit mécontent, se retira secrétement auprès de Nadir avec 1500 hommes. L'oncle de Nadir . appréhendant alors qu'il ne vînt \_ le dépouiller du gouvernement à main armée, lui écrivit qu'il obtiendroit, s'il vouloit, le pardon de tout ce qu'il avoit fait, et qu'il pourroit entrer an service du roi. Il accepta cette offre, et partit, sans différer, pour Calot, avec le général fugitif, et cent hommes d'élite. Il fut bien recu; mais la nuit suivante il fit investir la place par cinq cents hommes, et étant monté dans la chambre de son oncle, il le tua, en 1727. Schah-Thamas, ayant besoin de monde, fit dire à Nadir qu'il lui pardonneroit encore cette faute, s'il venoit le joindre, et qu'il le feroit Min-Baschi. Nadir, ravi de cette proposition,

se rendit auprès du monarque s'excusa, et promit beaucoup de fidélité. Après s'être signalé en diverses rencontres contre les Turcs, il fut fait lieutenant général. Il sut même si bien s'insinuer dans l'esprit du roi, et rendre suspect le général de ses troupes, que, ce dernier ayant eu la tête tranchée, Nadir fut fait général an commencement de l'an 1729. Alors il déploya toute l'étendue de ses talens. Le roi se reposa sur lui de toutes les affaires militaires. Dans le mois d'août de cette année, Thamas apprit qu'Aschruff, successeur de Maghmud, s'avançoit avec trente mille hommes vers le Khorasan; Nadir marcha contre lui : la bataille se donna, et Aschruff y ayant perdu douze mille hommes, se retira à Ispahan avec environ le tiers de son armée. Ce fut alors que Thamas fit à son général le plus grand honneur qu'un roi de Perse puisse faire. Il lui ordonna de porter son nom, de sorte qu'il fut nommé THAMAS-KULI ou Kouli, l'Esclave de Thamas, en y ajoutant le mot KAN, qui signifie Seigneur. L'esclave voulut bientôt être le maître; Kouli-Kan excita une révolte contre Thamas, le fit enfermer dans une prison obscure; et ayant tiré du sérail un fils de ce prince qui étoit encore au berceau, il le plaça sur le trône. Kouli-Kan fut le premier qui lui prêta serment de fidélité, et tous les autres officiers suivirent son exemple. Quand on eut remis ce roi enfant dans le berceau, il fit trois ou quatre cris. Kouli-Kan joua alors une plaisante comédie. Il demanda aux 'assistans s'ils entendoient ce que vouloit le nouveau roi? et quelques-uns d'entr'eux ne sachant -

que répondre, il leur dit : Je vais vous l'apprendre. J'ai reçu de Dieu le don d'entendre le langage des enfans. Le Prince nous redemande les provinces que les Turcs ont envahies... Oui, man Prince, ajouta-t-il, en touchant la tête de l'enfant, nous irons bientôt tirer raison du Sultan Mahmoud, et, s'il platt à Dieu, nous vous serons manger des raisins de Scutari, et peut-être de Constantinople... Kouli-Kan, déclaré régent pendant la minorité du jeune prince, alla faire la guerre aux ennemis de l'empire. Il gagna plusieurs batailles, dont la plus mémorable fut celle d'Erivan, livrée le 28 mai 1735. Les Turcs perdirent, dans cette journée, plus de 50,000 hommes, et le général qui les commandoit. La conquête de plusieurs provinces fut le fruit de tant de succès. La couronne de Perse fut alors déférée au vainqueur par cous les grands de l'empire. Il partit au mois de décembre, avec une armée de plus de 80,000 hommes, ayant laissé son fils, Beza-Kuli-Mirla, pour commander dans Ispahan, pendant son absence, et il prit Candahar après un siège de 18 mois. Quelques ministres de Mahommed-Schah, empereur du Mogol ou de l'Indostan, écrivirent à Kouli-Kan, pour l'inviter à s'emparer d'un empire, dont le monarque indolent et voluptueux n'étoit pas digne. Dès que le roi de Perse eut pris ses suretés, il ne se refusa pas à cette conquête. și conforme à son inclination. Après avoir pris les villes de Ghorbundet et de Choznaw, il țira droit à Cabul, capitale de la province du même nom, et frontière de l'Indostan; Kouli-Kan la prit, et il y trouva d'immenses richesses. Il écrivit au

grand-Mogol: « que tout ce qu'il venoit de faire, étoit pour le soutien de la religion de l'empereur. » Mahommed ne répondit à cette lettre qu'en levant des troupes. Kouli-Kan envoya un second ambassadeur pour demander environ 100 millions de notre monnoie, avec quatre provinces, L'empereur trop nonchalant, et trahi par ses ministres, ne fit aucune diligence. Pendant ces tergiversations, le Persan se rendoit devant Pishor, dont il s'empara, après avoir défait un corps de 7000 hommes campés devant cette place, au mois de novembre 1738. Le 19 janvier suivant, il se vit maître de Lahor. Enfin, l'armée du grand-Mogol s'ebranla, et le monarque partit de Delhi le 18 janvier, Kouli-Kan alla an devant de lai. Son armée étoit d'environ 16,000 hommes à cheval. Il alla camper à une petite distance de l'armée ennemie. Le combat se donna, et le Persan remporta une victoire complète, quoiqu'il n'eût fait agir qu'une partie de ses troupes. La consternation et la terreur se répandirent dans le camp de l'empereur. On tint un conseil, et on fit faire des propositions d'accommodement à Kouli-Kan, qui exigea qu'avant toutes choses. le grand-Mogol vînt s'entretenir avec lui dans son camp, L'empereur lit ce qu'on demandoit de lui; et après que le roi de Persa l'eut fait asseoir à côté de lui dans le même siége, il lui parla en maître et le traita en sujet. Il ordonna ensuite à un détachement de cavalerie de s'emparer de toute l'artillerie du grand-Mogal, et d'enlever tous les trésors, les joyaux, et toutes les armes et les munitions de l'empereur et des émirs. Les deux monarques se rendirent ensuite

h Delhi, capitale de l'empire, et ils y arrivèrent avec leurs troupes. le 7 mars 1739. Le vainqueur enferma le vaincu dans une prison honorable, et se fit proclamer empereur des Indes. Tout se passa d'abord avec beaucoup de tranquillité; mais une taxe que l'on mit sur le blé, causa un grand tumulte, et quelques-uns des gens du roi de Perse furent tués. Le lendemain, 11, le tumulte fut plus grand encore. Kouli-Kan monta à cheval, et envoya un gros détachement de ses troupes pour appaiser le tumulte, avec permission de faire main-basse sur les séditieux, après avoir employé la douceur et les menaces. Le roi de Perse s'étant rendu dans une mosquée, y fut attaqué à coups de pierres; on tira même sur lui. Ce prince, se livrant alors à toute sa fureur, ordonna un massacre général. Il le fit cesser enfin ; mais ayant duré depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures après midi. il y eût un si grand carnage, que l'on compte qu'il y périt au moins 120,000 habitans. Pour se délivrer d'un hôte si formidable, il s'agissoit de lui paver les sommes qui lui avoient été promises: Kouli-Kan eut, pour sa part, des richesses immenses en bijoux, en diamans. Il emporta beaucoup plus de trésors de Delhi, que les Espagnols n'en prirent à la conquête du Mexique. Ces trésors amassés par un brigandage de plusieurs siècles, furent enlevés par un autre brigandage. Le palais seul de l'empereur renfermoit des trésors inestimables. La salle du trône étoit revêtue de lames d'or; des diamans en ornoient le plafond, Douze colonnes d'or massif, garnies de perles et de pierres précieuses, formoient trois côtés

du trône, dont le dais sur-tout étoit digne d'attention; il représentoit la figure d'un paon qui. étendant sa queue et ses ailes, couvroit le monarque de son ombre. Les diamans, les rubis, les émeraudes, toutes les pierreries dont ce prodige de l'art étoient composé, représentoient au naturel les couleurs de cet oiseau brillant. On fait monter le dommage que causa cette irruption des Perses. à 125 millions de livres sterlings, Un Dervis, touché des malheurs de sa patrie, osa présenter à Kouli-Kan la requête suivanțe: « SI tu es Dieu, agis en Diéu; si tu es Prophète, conduis-nous dans la voie du salut; si tu es Roi, rends les peuples heureux, et ne les détruis pas.... Kouli-Kon répondit : JE ne suis pas Dieu, pour agir en Dieu; ni Prophète, pour montrer le chemin du salut; ni Roi, pour rendre les peuples heureux. Je suis CELUI que Dieu envoie contre les Nations sur lesquelles il veut faire tomber sa vengeance, » Le monarque Persan, qui étoit en droit de tout exiger de Mahommed, finit par lui demander en mariage une princesse de son sang pour son fils, avec la cession de toutes les provinces situées au-delà de la rivière d'Ateck et de celle de l'Indus, du côté de la Perse. Mahommed consentit à ce démembrement, par un acte signé de sa main. Kouli-Kan se contenta de la cession de ces belles provinces qui étoient contigues a son royaume de Perse, et les préféra sagement à des conquêtes plus vastes, qu'il eût conservées difficilement. Il laissa le nom d'empereur à Mahommed; mais il donna le gouvernement à un vice-roi, Comblé de gloire et de richesses, il ne songea plus qu'à retourner en Perse. Il y arriva

aprés une marche pénible, qui fut traversée par plusieurs obstacles que sa valeur et sa fortune surmontèrent. Ses autres exploits sont peu connus. Il fut massacré le 8 juin 1747, par Saleh-Beg, colonel de la garde Aghuane, et Mahommed, gouverneur de Tawus, de concert avec Ali Kouli-Kan, neveu de Thamas, qui se fit proclamer roi de Perse. Le premier pénétra la nuit dans la tente où Thamas étoit couché avec la fille du grand-Mogol, qu'il avoit éponsée, après avoir détrôné le père. « Les assassins, dit un historien Persan, firent une balle de paume de cette tête que l'univers, peu de temps auparavant, n'étoit pas capable de contenir. » Ses trois fils et seize autres princes du sang royal, furent égorgés le même jour. Ainsi mourut ce prince, aussi brave qu'Alexandre, aussi ambitieux, mais bien moins généreux et bien moins humain. ( Voy. Bougainville) Ses conquêtes ne farent marquées que par des ravages. Point de villes réparées ou bâties; point de grands établissemens. Il ne fut enfin qu'un illustre scélérat. Il aimoit à l'excès les femmes, sans négliger les affaires. Pendant la guerre, il vivoit comme un simple soldat; dans la paix il n'étoit pas moins frugal. Sa taille étoit de six pieds, sa constitution fort robuste; et sa voix extrêmement forte. Quant à sa religion, il n'en eut aucune. Son premier acte d'autorité, en montant sur le trône, fut de s'emparer de la plus grande partie des biens des ministres de la religion. Il demanda peu de temps après, une traduction en langue persane, de la Bible et de l'Alcoran. Les missionnaires Européens, les Rabkins et les Mollas, travaillèrent

à ces ouvrages. Lorsqu'ils furent achevés, les traducteurs lui ent firent la lecture d'une partie. II plaisanta sur les mystères de la religion Chrétienne, se moqua de celle des Juifs, tourna Mahomet et Ali en ridicale. Ensuite, il fit enfermer les traductions deslivres sacrés des Chrétiens et des Musulmans dans une cassette. disant qu'il donneroit bientôt aux hommes une religion beaucoup meilleure. Mais les affaires de Perse ne permirent pas heureusement à ce despote d'exécuter un projet qui auroit été une source de cruantés et d'erreurs nouvelles. Ce prophète guerrier, ennemi de la contradiction, auroit sans doute fait recevoir ses rêveries à coups de sabre. Un des chefs des ministres de la religion de Perse, lui ayant voulu représenter qu'il n'appartenoit pas au prince d'innover en matière de dogme, Kouli-Kan ne lui répondit qu'en le faisant étrangler. La crainte qu'il inspiroit étoit telle, qu'à son retour des Indes, au milieu même de la marche, il osa commander à ses soldats de remettre dans son trésor tout ce qu'ils avoient pillé dans cette expédition; et ses soldats obéirent. Il se contenta de faire distribuer à chacun d'euxcinq cents roupies, et une somme un peu plus forte aux officiers, qui recurent sans se plaindre cette foible récompense de leurs travaux et de leurs fatigues. Voy. l'extrait historique qui est à la fin de Nadir, tragédie par M. Dubuisson, représentée en 1780. On a une Histoire de Thamas Kouli-Kan, traduite d'un manuscrit Persan, par Williams-Jones, membre du collège d'Oxford, 1770.

KRACHENINNIKOW, (Étienne) né en 1713, fut du

### KRA

nombre des jeunes élèves attachés aux professeurs de l'étadémie de St-Pétersbourg. Cette compagnie ayant envoyé quelques - uns de ses membres au Kamtschatka, par ordre de l'impératrice, en 1733, pour donner une relation de ce pays, le jeune Kracheninnikow suivit le professeur d'histoire naturelle. Il en revint en 1743, avec un grand nombre d'observations. L'académie nomma adjoint en 1745, et professeur de botanique et d'histoire naturelle en 1753. Il mourut en 1755; il avoit été chargé par sa compagnie de dresser la Relation des découvertes des académiciens. et de la combiner avec celle de Steller, qui étoit mort en 1745. C'est cet ouvrage, écrit avec beaucoup de sincérité et d'exactitude, dont la traduction forme le 2º volume du Voyage de Sibérie, de l'abbé Chappe d'Auteroche, à Paris, 1768, 2 tomes en 3 volumes in-4°, avec figures, magnifiquement exécuté. Il avoit été publié à part en 1764. Il est divisé en quatre parties. La première comprend la description géographique des lieux; la seconde, l'histoire naturelle; la troisième traite des mœurs, des usages et des habitans; la quatrième, de la découverte et de la conquête du Kamtschatka par les Russes, et des établissemens qu'ils y ont formés.

KRANS. Voyez Crusius.

KRANTZ, Voyez FISCHET.

KRANTZ ou CRANTS, (Albert) doyen de l'église de Hambourg, sa patrie, fut employé dans diverses négociations, et s'en acquitta avec autant d'intelligence que de zèle. Il étoit l'arbitre des différends, la res-

source des pauvres, et l'exemple de son chapitre. Cet honime estimable, parvenu à la vicillesse, mourut le 7 décembre 1517, laissant plusieurs ouvrages. Les plus connus sont : I. Chronica regnorum Aquiloniorum Daniæ, Suèciæ, Norwegiæ; Argentorati, 1546, in-folio, réimprimée à Francfort dans le même format, par les soins de Jean Wolff. II. Saxonia, sive De Saxonicæ gentis vetusta origine; à Francfort, in-fol., en 1575, 1580, 1581. III. Wandalia, sive Historia de Vandalorum origine ;. Cologne, 1600, in-fol., réimprimée avec plus de soin, en 1619, à Francfort, in-fol., par Wechel. IV. Metropolis, sive Historia Ecclesiastica de Saxonid, 1575, 1590 et 1627, à Francfort. in-fol. Elle ne regarde que l'histoire de Westphalie et de Jutland. Tous les ouvrages de cet auteur offrent beaucoup de recherches; mais il se perd dans les origines des peuples, ainsi que ceux qui avant lui s'étoient mêlés de débrouiller ce chaos. Krantz, plus savant que critique, a beaucoup de penchant pour les fables, et pour les fables les moins vraisemblables. Il est d'ailleurs accusé de plagiat. On dit dans son Epitaphe qu'il étoit très - éloquent; cela ne paroît guères par ses livres. Voyez-en la liste détaillée dans le 38e vol. des Mémoires du P. Niceron.

KRAUSE, (Chrétien-Gott-fried) compositeur allemand, né à Sorau, en 1719, mort à Berlin en 1771, a publié un ouvrage estimable sur la poésie musicale, plus profond, mais écrit d'une manière moins séduisante que les traités d'Algarotti sur le même sujet.

KRAUSEN, (Ulric) habile graveur Allemand, dont nous avons l'ancien et le nouveau Testament très-élégamment exécutés en taille-douce. La délicatesse des figures fait rechercher le recueil qu'on en fit à Augsbourg, en 2 vol. in-fol., 1705. Les Epttres et Evangiles sont gravées séparément, un vol. in-fol., 1706. L'explication étant en allemand, cet ouvrage ne peut être recherché d'un François qu'à cause de la beauté des gravures.

KRETZCHMER, (Pierre) né dans le Brandebourg, vers 1700, conseiller des domaines du roi de Prusse, mort en 1764, à 65 ans, se distingua par sa patience laborieuse et sa sagacité en fait d'économie et d'agriculture. Il fit un grand nombre d'expériences sur ces matières; une des plus curieuses, est celle qu'il développa dans un Mémoire, au sujet de la multiplication extraordinaire d'un grain d'orge. Ce fut en marcottant les tiges d'une touffe d'herbe produite par ce grain semé au printemps, et transplantées ailleurs, qu'elles produisirent d'autres touffes; et ainsi de suite, par le même procede, ce grain d'orge produisit jusqu'à 15000 épis. Cette culture demande trop de bras pour être d'une utilité générale. Ce même auteur avoit tenté d'introduire en Prusse le labourage à deux charrues; il le proposa dans un autre Mémoire. L'idee n'étoit pas neuve: Olivier de Sérès en parle dans son THEATRE d'Agriculture; mais cette idée est une de celles qui sont plus avantageuses dans la théorie que dans la pratique.

KREUZ, (Fréderic-Charles-Casimir, baron de) poëte Allemand, qui peut être surnomme l'Young de son pays, mourut en 1770, agé de 45 ans. De grandes beautés, nulle méthode, des images sublimes et beaucoup d'obscurité, sont les principaux caractères de son poème des Tombeaux, le plus étendu, comme le meilleur de ses ouvrages, imprimé à Francfort sur le Mein, en 1769a

KRODO ou CRODUS, (Mythol.) divinité des anciens Saxons, étoit représenté sons la forme d'un vieillard, portant une roue et un panier plein de fruits, ayant la tête nue et les pieds appuyés sur une perche. Heineccius croit que ce Dieu est l'emblême du soleil.

I. KROMAYER, (Jean) ne en 1576, à Dolhen en Misnie, fut ministre à Eisleben, prédicateur de la duchesse donairière de Saxe, et enfin surintendant à Weimar, où il mourut en 1643, à 67 ans. On a de lui: I. Harmonia Evangelistarum. II. Historiæ Ecclesiasticæ compendium. III. Une Paraphrase estimée sur Jérémie et sur les Lamentations: elle se trouve dans la Bible de Weimar.

II. KROMAYER, (Jérôme), neveu du précédent, né à Zeitz-en 1610, mort en 1670, à 6a. ans, Leipzig, où il étoit professeur en histoire, en éloquence et en théologie, ent une plume laborieuse et féconde. Entre ses nombreux ouvrages, nous citerons seulement: I. Theologia Positivo-Polemica. II, Historia Ecclesiastica. III. Polymathia Theologica, etc.

KROUST, (Jean-Marie) Jésuite, fut professeur de théologie plusieurs' années à Strasbourg, puis confesseur de Mes-

# KRU

Cames de France, et travailla quelque temps aux Journaux de Trévoux. On a de lui, un ouvrage n latin, en quatre vol. in-8°, Intiulé Institutio Clericorum . , Augsbourg, 1767. Ce sont des méditations pour tous les jours de l'année, très-propres à former les prêtres à la sainteté de leur état, et au ministère de la chaire. Il a encore donné un vol. in-8° contenant une Retraite de huit jours, à l'usage des ecclésiastiques; réimprimée à Fribourg en Brisgaw, 1765. On trouve dans ces livres le langage onctueux de l'Ecriture et des Pères. Il ne faut pas juger de ce Jésuite par ce qu'en dit Voltaire qui avoit eu à se plaindre de lui, ou plutôt, qui étoit mécontent du zèle qu'il montra contre ses opinions erronées.

KRUGER . (Jean-Chretien) né à Berlin de parens pauvres, moit à Hambourg, en 1750, àgé de 28 ans, s'est distingué sur la scène comme acteur et comme poëte. Il est à présumer qu'il auroit contribué à illustrer le théàtre Allemand, si les travaux qu'exigeoient de lui sa qualité d'acteur et son état de médiocrité, ne l'eussent obligé à entreprendre des traductions, et si la mort ne l'eût surpris à la fleur de son âge, ainsi que Schlegel et Croneck, autres auteurs dramatiques du même pays. Outre la Traduction allemande du Thédtre de Marivaux, on lui doit un recueil de Poésies, imprimé à Leipzig en 1763. Les ouvrages qu'il contient, sont des Poésies diverses, des Prologues, et surtout des Comédies, dont les principales sont : l'Epoux aveugle, les Candidats, et le Duc Michel.

KUHLMAN , (Quirinus) naquit à Breslaw en Silésie avec un esprit sage et pénétrant. Une maladie dérangea ses organes à l'age de 18 ans, et il fut un des plus grands visionnaires de son siècle. Il se crut inspiré de Dieu; il s'imagina être dans un globe de lumière qui ne le quittoit jamais; il ne voulut recevoir aucune leçon, parce que, disoit-il, le Saint-Esprit étoit son maître. Cet infortuné, qu'il auroit fallu enfermer, fut brûle l'an 1689, en Moscovie pour quelques prédictions séditieuses. Il avoit parcourn auparavant l'Angleterre la France, l'Allemagne, l'Orient; et malgré la facilité de l'esprit humain à adopter toutes les extravagances, il ne fit pas beaucoup de prosélytes. On a de cer visionnaire quelques écrits pleins des rêveries les plus absurdes. Il en preparoit un, qu'il devoit intituler : La Clef de l'Éternité et du Temps; c'étoit la suite d'un ouvrage qu'il avoit publié en 1674 à Leyde, sous le titre de Prodromus Quinquennii mirabilis.

KUHNIUS; (Joachim) professeur de gréc et d'hébreu dans l'université de Strasbourg, né à Gripswald, mort en 1697 à 50 ans, laissa des notes sur Pollux, Pausanias, Elien, Diogène-Laërce, et d'autres écrits, dans lesquels on remarque un grand fonds d'érudition. Le plus connu est intitulé: Quæstiones Philosophicæ ex sacris Veteris et Novi Téstamenti aliisque Scriptoribus, trois vol. in-40, Strasbourg, 1698.

AULCZINSKI, (Ignace) abbé de Grodno, né à Wlodimirs en Pologne l'an 1707, entra de bonne heure dans l'ordre de Saint-Basile, et fut envoyé à Rome en

qualité de procureur général de cet ordre. Il mourut dans son abbaye de Grodno en 1747, à 40 ans, après s'être acquis une grande réputation par son Specimen Ecclesiæ Ruthenicæ. On a encore de lui, en manuscrit: Opus de vitis Sanctorum ordinis Divi Basilii magni, deux vol. in-folio.

KULPISIUS, (Jean-George)
professeur en droit à Gieslen,
puis à Strasbourg, assista au
Congrès de Riswick, en qualité
d'envoyé du duc de Wittemberg,
et mourut en 1698. Le plus estimé de ses ouvrages, est un Commentaire, in 4° sur Grotius,
sous le titre de Collegium Grotianum: il est savant.

KUNADUS, (André) théologien Luthérien, né à Dobelen en Misnie l'an 1602, fut professeur de théologie à Wittemberg, et ministre général à Grimma. Il mourut en 1662, à 60 ans. On a de lui: I. Une Explication de l'Epître aux Galates. II. Un Abrégé des lieux communs de théologie. III. Des Dissertations sur la tentation au Désert; — Sur la Confession de St.-Pierre; — Sur ceux qui ressuscitèrent au temps de la Passion, in-4°, etc.

KUNCKEL, (Jean) né dans le duché de Sleswick en 1630, fut chimiste de l'électeur de Saxe, de celui de Brandebourg, et de Charles XI, roi de Suède. Ce monarque récompensa son mérite, par des lettres de noblesse, et par le titre de conseiller métallique. Kunchel mourut en 1702, à 68 ans, après avoir fait plusieurs découvertes, entr'autres celle du Phosphore d'wine. On lui doit encore plusieurs nouvelles opérations sur

l'art de la verrerie ; une manière de mouler des figures en bois; une petite curiosité chimique qui consiste à marbrer un globe de verre de différentes couleurs ; et un procédé ingénieux pour faire nhe plante de métal. Parmi le grand nombre douvrages qu'il a publiés en allemand et en latin, on distingue ses Observationes Chymica, Londres, 1678, in-12; et son Art de la Verrerie, traduit en françois par M. le baron dOL bach, et imprimé à Paris en 1752, in-4.0 Les chimistes qui l'avoient précédé, avoient cultivé la chimie pour augmenter les lumières de la médecine: Kunckel et fit usage pour perfectonner les arts. C'étoit un artiste qui avoit peu de théorie, mais qui portoit dans la pratique une sagacité et une intelligence qui lui tenoient lieu de savoir. Il s'attacha surtout à suivre le travail de Néri sur la vitrification; et ses découvertes donnèrent beaucoup d'étendue à cette partie importante de la chimie. Une de ses expériences paroît démontrer contre le célèbre Buffon, que l'or n'est pas vitrifiable; Kunckel en a tenu dans un feu de verrerie pendant plus d'un mois, sans qu'il ait diminué d'un grain, ni reçu la moindre altération. Au reste, ses ouvrages brillent plus par le détail de ses expériences, que par le style. Il écrit comme un artiste grossier, sans art et sans méthode.

KUNRATH, (Henri) chimiste de la secte de Paracelse, fit beaucoup parler de lui au commencement du xvii siècle, et fut, dit-on, professeur en médecine à Leipzig. Mollerus prétend que Kunrath étoit un adepte qui possédoit la pierre philosophale. Il nous apprend lui-même,

« qu'il avoit obtenu de Dieu le don de discerner le bien et le mal dans la chimie. » Il mourut à Dresde en 1607. On a de lui, plusieurs ouvrages d'une obscurité impénétrable, qui ne servent qu'à montrer le fanatisme ou la charlatanerie de leur auteur; et que s'il avoit obtenu de Dieu le don du discernement, il n'avoit pas recu celui de la raison et du bon sens. Les curieux recherchent son Amphitheatrum Sapientiæ æternæ, Christiano-cabalisticum , Divino - magicum ; Hanoviæ, 1609, in-folio. On y mit un nouveau titre en 1653. Ce livre fut censuré par la faculté de théologie de Paris.

KUS, ou Chus, surnommé Dent d'Éléphant par les Grientaux, parce qu'il régna en Éthiopie, pays d'où l'on tire l'ivoire, étendit ses conquêtes dans le Zanguebar et la Cafrerie. On le croit fils de Chanaan et petit - fils de Noé.

KUSTER, (Ludolphe) né à Blomberg dans le comté de Lippe en 1670, du premier magistrat de cette ville, se distingua de bonne heure par l'étendue de sa mémoire. Après avoir achevé l'éducation des enfans du comte de Schwerin, premier ministre du roi de Prusse, il voyagea en Angleterre et en France. De retour à Berlin, le monarque Prussien le fit son bibliothécaire; mais le séjour de cette ville lui étant désagréable, il se retira en Hollande. Réduit à une extrême misère, il se rendit à Paris, où l'abbe Bignon, son ancien ami, l'invitoit de venir. Les sollicitations de son protecteur, jointes aux réflexions qu'il avoit faites sur la nécessité de reconnoître une Eglise dont l'autorité infaillible mit fin aux controverses, l'engagèrent à se faire Catholique. La cérémonie de son abjuration se fit le 25 juillet 1713. Kuster jouit alors de la faveur et des distinctions que pouvoit espérer un savant et un nouveau converti. L'abbé Bignon le présenta à Louis XIV, qui le gratifia d'une pension de 2000 livres. L'académie des belles-lettres lui ouvrit ses portes, en qualité d'associé surnuméraire; distinction qu'elle n'avoit faite à personne avant lui. Ce savant mourut peu de temps après, le 12 octobre 1716, à 46 ans. On ne peut nier que Kuster ne fût un abyme d'érudition; mais son mérite se bornoit là. Il étoit de ces érudits enthousiastes pour le genre qu'ils ont embrassé, et qui traitent toutes les autres sciences de vaines ou de frivoles. Un livre de philosophie le faisoit fuir; et il croyoit bonnement qu'un homme qui compiloit, étoit fort audessus d'un homme qui pensoit. Ayant trouvé un Traité philosophique dans la boutique d'un libraire, il le rejeta en disant : « Ce n'est qu'un livre de raisonnement: Non sic itur ad astra. » Il étoit d'ailleurs d'un naturel doux et paisible; mais comme il n'avoit pas lu dans le grand livre du monde, ses manières étoient un peu rebutantes. Ses ouvrages les plus estimés sont : I. une Edition de Suidas, à Cambridge, en grec et en latin, en 1705, formant trois vol. in - fol. Cet ouvrage demandoit une prodigieuse lecture : l'auteur n'épargna rien pour le rendre parfait en son genre. C'est aussi la meilleure édition que nous ayons du Lexicographe Grec. L'université de Cambridge récompensa l'éditeur, en le mettant au nombre

KÝŘ

de ses membres. La littérature grecque étoit ce que Kuster possédoit le mieux. Il regardoit l'Histoire et la Chronologie des mots grecs, (c'étoient ses expressions ordinaires), comme tout ce qu'il y avoit de plus solide pour un savant. IL Bibliotheca novorum Librorum, cinq vol. in-8°: Journal assez médiocre, du moins aux yeux de nos littérateurs François. Il commença en avril 1697, et finit avec l'année 1699. L'auteur s'ét it associé, pour ce travail, Henri Sike. III. Historia critica Homeri, 1696, in-80, curieuse. Il se cacha, dans ce livre et dans le précédent, sous le nom de Neocorous, qui signifie en grec . Sacristain. Kuster a la même signification en allemand. IV. Jamblicus, de vita Pithagora, à Amsterdam, en 1707, in-4.0 V. Novum Testamentum, en grec, 1710, Amsterdam, in-fol. avec les variantes de Mill, augmentées et rangées dans un ordre méthodique. VI. Une belle édition d'Aristophane en grec et en latin, imprimé d'abord à Oxford en 1708, et ensuite à Amsterdam en 1710, in-fol. Voyez I. Aris-TOPHANE.

KUTCHU, (Mythol.) principal Dieu des habitans du Kamtschatka qui lui reprochent sans cesse d'ayoir fait les montagnes trop escarpées et les torrens trop rapides, de faire tomber trop de pluie et d'exciter les tempétes: dans tous les accidens qui leur arrivent, ils ne manquent

pas de le maudire et de blasphez mer contre sa puissance Cependant; comme ils le croient méchant, il faut bien se le rendre favorabie; ils élèvent donc dans une grande plaine une colonne qu'ils enveloppent de haillons; toutes les fois qu'ils passent devant cette colonne, tsy jettent un morceau de poisson ou quelqu'antre aliment, et ont soin de ne point cueillir de fruits et de ne tuer aucun animal dans le voisinage: ils croient par ces petites attentions, prolonger leur vier Au reste, ils n'offrent jamais à leur divinité que ce qui ne leur est bon à rien, les nageoires, par exemple, et la queue des poissons, ou quelqu autre chose qui ne pourroit servir à leur nourriture.

KYRLE, (Jean ) homme blenfaisant d'Angleterre, dont le nom mérite de passer à la postérité. Il étoit né à Ross, petit bourg de la province d'Héreford, et il mournt en 1724, à 90 ans. Avec un revenu de 500 guinées senlement il fit plusque beaucoup de princes : il défricha des terres, pratiqua des chemins favorables au commerce, bâtit un Temple, nourrit les pauvres de son canton, entretint une maison de charité, dota des filles, mit des orphelins en apprentissage, soulagea et guérit des malades, et appaisa les différends de ses voisins. C'est le célèbre Pope qui a fait connoitre ses vertus dans son Epître morale sur l'emploi des richesses.

Fin du Tome sixième.

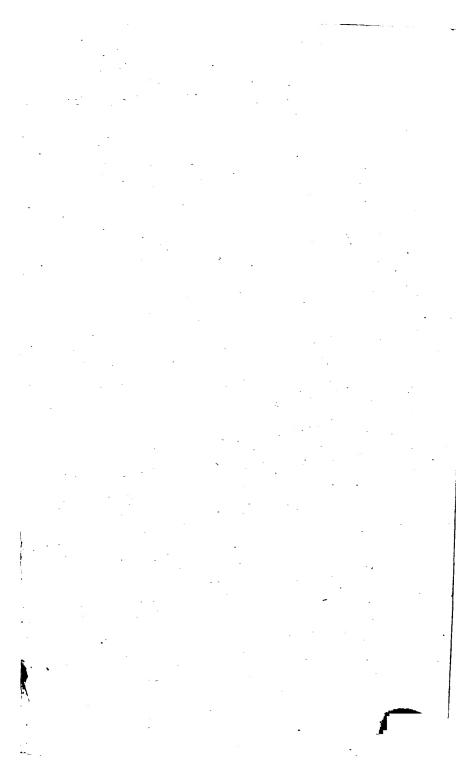